# MASTER NEGATIVE NO. 92-81095-1

# MICROFILMED 1993 COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the "Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Library

## **COPYRIGHT STATEMENT**

The copyright law of the United States - Title 17, United States Code - concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material.

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or other reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement.

This institution reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

AUTHOR:

TITLE:

# MELETEMATUM ROMANORUM MANTISSA

PLACE:

RATISBONAE

DATE:

1875

92-81095-1

## COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DEPARTMENT

#### **BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET**

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

931.8 Lämmer, Hugo. 1835L12 Meletematum Romanorum man
tissa ex codicibus manuscriptis eruit recensuit prolegomenisque et commentariis instruxit.
Ratisbonae 1875. O. 6,+510p.
174238

Restrictions on Use:

#### TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: 35mm            |     | REDUCTION | RATIO: //X |
|----------------------------|-----|-----------|------------|
| IMAGE PLACEMENT: IA IIA IB | IIB |           |            |

DATE FILMED: Z-10-93 INITIALS JAMES
FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS, INC WOODBRIDGE, CT



#### **Association for Information and Image Management**

1100 Wayne Avenue, Suite 1100 Silver Spring, Maryland 20910 301/587-8202



Centimeter



MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS BY APPLIED IMAGE, INC.



#### COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARY

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the rules of the Library or by special arrangement with the Librarian in charge.  $\geq M \leq 5$ 

| DATE BORROWED | DATE DUE | DATE BORROWED | DATE DUE |
|---------------|----------|---------------|----------|
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          | 1             |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          | -             |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |

# MELETEMATUM ROMANORUM MANTISSA.

# MELETEMATUM ROMANORUM MANTISSA.

CODICIBUS MANUSCRIPTIS ERUIT RECENSUIT PROLEGOMENISQUE ET COMMENTARIIS INSTRUXIT

KELETANTA HUMANOSUM

AUGULANA

HUGO LAEMMER,
THEOL. ET PHIL. DR. IN UNIV. LITT. VRATIŠLAV. TH. PROF. P. ORD. ECCL. CATHEDR. AD S. JO. B. CANON. POEN. C. D. FACULT. THEOL. IN ACAD. VINDOB. MEMBR. HON. ETC.

RATISBONAE.

Typis et Sumptibus Georgii Josephi Manz, MDCCCLXXV.

### CELSISSIMO AC REVERENDISSIMO DOMINO

## HENRICO FOERSTER

PRINCIPI EPISCOPO VRATISLAVIENSI

88. THEOLOGIAE DOCTORI SOLIO PONTIFICIO ASSISTENTI EQUITI AQUILAE RUBRAE I. CL. ALIORUMQUE ORDINUM INSIGNIBUS ORNATO

ANTISTITI SINCERE DILECTO

XVII. APRIL: H. A.

SOLEMNIA SACERDOTII SEMISAECULARIA CELEBRATURO

D. D. D.

#### CONSPECTUS.

THE STREET STREET, STR

in the more remarks

The second secon

REMARKS DENSERED

a for the trade of the state of

|      |                                                     | Pag.    |
|------|-----------------------------------------------------|---------|
|      | Prolegomena                                         | 1 sq.   |
| I.   | De Constitutione Joannis XXII quae incipit: Quia    | 62 ***  |
|      | Vir Reprobus                                        | 63 sq.  |
| II.  | Apparatus ad Graeciae Orthodoxae Scriptores critici | 95 sq.  |
|      | Ramenta unacum aliquot speciminibus integris.       | _       |
| III. | Analecta Tridentina                                 | 133 sq. |
| IV.  | Ex Actis Consistorialibus et Diariis Pontificalibus | 195 sq  |
| V.   | Anecdota Borghesiana                                | 253 sq  |
| VI.  | Ex Schedis Sirleti, Baronii, Bellarmini             | 341 sq  |
| VII. | Spicilegium Jansenisticum et Quietisticum           | 389 sq  |
| III. | Segmina varia                                       | 433 sq  |
|      | Elenchus Codicum                                    | 478 sq  |
|      | Index Rerum et Personarum                           | 483 sq  |

# PROLEGOMENA.

I. Sedecim abhinc fere annis primum institui iter Italicum nova post Robertum Stephanum, Henricum Valesium, Eduardum Burtonum aliosque¹ conquisiturus subsidia ad formandam Principis historiographorum christianorum recensionem, qua illorum doctorum virorum studia in criticen Eusebianam conversa supplerentur. Collato in Bibliotheca Regia Dresdensi quem ex Russia olim in Germaniam Christianus Fridericus Matthaei secum attulerat Codice saec. XII. scrin. A n. 85, ac deinceps transscriptis in augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi ex Mscr. Theol. Gr. LXXI. (42) membranaceo et CLXXIV. (332) chartaceo nonnullis, quorum notitiam ex Petri Lambecii Commentariis<sup>2</sup> hauseram, fragmentis, Venetias petii, ubi inde a die 30. m. Julii a. 1858 per complures hebdomadas commoratus celeberrimae Divi Marci Bibliothecae, cui praeest Josephus Valentinelli de re litteraria optime meritus, thesauros perlustravi et quattuor praesertim Codicibus excutiendis navavi operam, qui numeris CCCXXXVII., CCCXXXVIII., CCCXXXIX. et CCCCLII. insigniuntur. Primus, a Joanne Christophorsono Cicestrensi pro sua versione latina adhibitus, in istam videtur esse referendus librorum familiam, cuius caput est Codex Mazarinaeus 1430. Secundo quamvis non prorsus integro, at lectiones simplicitate et elegantia conspicuas praebenti manumque scriptoris genuinam aliis multo magis ac saepius conservanti debetur utique inter omnes quotquot ad nos venerunt Codices Eusebianos principatus, sive vestutas sive interna respiciatur dignitas. Tertius cum duobus Codicibus Florentinis Bibliothecae Mediceo-

<sup>&#</sup>x27;) De apparatu ipsorum industria ex Codicibus qui in Francogallia, Anglobritannia et Florentiae asservantur congesto et disposito necnon de ratione quam iidem in recensendo contextu duxerunt esse ineundam disserui in Analect. Juris Pontificii. Rom. 1860. XL. 139 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lib. III. Ed. Kollar. Vindob. 1776. p. 166. Lib. V. p. 614.

Laurentianae Plut. LXX., 7 et 201 communem habet fontem, videlicet Codicem Venetum 338. Quarti tandem quod olim ad bibliothecam Cardinalis Bessarionis pertinuit Mser. Marciani n. 452 conspectum enucleate dedit Joannes Baptista d'Ansse de Villoison.<sup>2</sup> Venetiis Patavium et Mediolanum progresso mihi utriusque civitatis Bibliothecae exemplaria suppeditaverunt non Historiae, sed Praeparationis ac Demonstrationis Eusebii Chronicique et Versionis Rufinianae (Codd. Patavin. 1291 et Ambrosian. D. 95). Ex Italia in Germaniam redux ultimam visi Bibliothecam Regiam Monacensem in eaque praeter aliquot Catenas (Codd. 359. 473. 478. 527) perserutatus sum Mscr. n. 3803 et notata inde Dionysii Alexandrini et Eusebii Caesariensis segmina meis inserui schedis.

Haecce subsidia haud poenitendo labore conquisita posteaquam digessi, aestate a. 1859 priores duos operis Eusebiani libros typis mandavi,4 in constituendo textu graeco recensionem eam quae repraesentatur Codice Veneto CCCXXXVIII. et vetustissimo et optimo, fundamenti loco ponere non cunctatus. Ipsius lacunas substituendis Codicibus Bibliothecae S. Marci 337 et 339 explere animus fuit, hac tamen lege ut simul Librorum Dresdensis, Mazarinaei, Florentinorum et fragmentorum, quae Eduardus Muraltus publici fecerat iuris, Codicis I.I. Bibliothecae Synodalis Moscoviensis rationem ducere cogitarem. In apparatum criticum non solum recepi varias lectiones Codicum a me collatorum, quorum scripturae specimina numero septem lapidi incidenda curavi, sed etiam notatu dignas apposui discrepantias librorum iam ante me per alios excussorum. Quodsi nec Rufinum nec Nicephorum Callistum neglexi, illius auctoritatem saepe lubricam esse haud ignoravi, huius autem auxilio lectiones non semel restitui posse Fronto Ducaeus 5 recte innuit.

II. Autumnali tempore eiusdem anni 1859 secundum susci-

2) Anecdota Graeca e Reg. Paris. et e Veneta S. Marci Bibl. deprompta. T. II. Venet. 1781. p. 4 sq.

<sup>5</sup>) Frontonis Ducaei ad Sebastianum Tengnagelium Epistola d. Lutet. Paris. Idib. Januarii a. 1621 ap. Petr. Lambec. Comm. de Bibl. Caes. Vindob. Lib. I. p. 162.

piendi iter Italicum data est mihi facultas et per biennium in alma Urbe Romana orbis domina versatus sum. Ante omnia ibi disquisitiones meas ad Patrem Historiae Ecclesiasticae spectantes continuavi nec spes me fefellit, fore ut collectanea Eusebiana maius adhuc sumerent incrementum. Indagavi enim et excerpsi in Bibliotheca Vaticana duos Historiae Eusebianae Codices manuscriptos, quorum unus coincidit cum eo quem Valesius ab amico .quodam, i. e. Luca Holstenio inspectum ter quaterve allegat. Codex hic numero 399 inscriptus est, in membranis exaratus, nusquam mutilus et optime conservatus. Indice variantium quae in libris primo ac secundo reperiuntur lectionum ἀχριβῶς confecto, discrepantias notavi et computavi non pauciores quam 497, quarum ex numero 410 Codici Mazarinaeo 1430, reliquae vero aut aliis Codicibus Parisiensibus (Regio, Mediceo) ac Saviliano communes, aut prorsus unicae et singulares sunt, prout ex Praefatione ad alterum meae recensionis fasciculum¹ et ex uberiori conspectu in §. 15 peculiaris dissertationis criticae fasciculo sexto insertae2 liquet. Quum autem integra exemplaris Vaticani 399 collatio nihil reliquerit dubii, quin ipsum eiusdem atque Codex Mazarinaeus aetatis et excellentiae sit ex eodemque fluxerit fonte, ei inde a tertio libro editionis meae ad finem usque locum deficientis Codieis Veneti 338 dandum esse censui. Alter cuius mentionem feci Codex Vaticanus Graecus 973 continet Eusebii de Martyribus Palaestinae Tractatum simul cum librorum posteriorum Historiae fragmentis. Porro quemadmodum Bibliothecae Palatinae Codex Gr. 209 catenam exhibet, ita Codicum interpretationis Rufinianae et Chronici Eusebiani magna exstat copia in Bibliotheca Reginae Christinae (v. gr. nn. 551, 552, 560, 563), nec desunt huiusmodi Manuscripta in Bibliothecis Vallicellana (D. 28) et Casanatensi (B. III. 2). Denique excussi Codicem ex Bibliotheca Joannis Angeli Ducis ab Altaemps translatum in Bibliothecam Ottobonianam n. 108, quem nil aliud esse perspexi nisi accuratum Codicis Vaticani 399 ἀπόγραφον.

Tria Mscr. Romanorum specimina lapidi incisa repraesentat tabula propria Recensioni meae annexa; de universis autem codicibus, versionibus recensionibusque Historiae Ecclesiasticae Eusebii Caesariensis commentatio in ultimo Operis volumine p. 856-886 - habetur.

III. Thesauri in Bibliothecis Romanis reconditi adeo grandes sunt, ut legis parsimoniae memor meraeque curiositatis inimicus

<sup>1)</sup> Montfaucon Diarium Italicum. Par. 1744. p. 363. 371. 372. Bandini Catal. Cod. Gr. Bibl. Laurent. T. II. Flor. 1768. p. 666 sq.

<sup>3)</sup> Cfr. Catal. Codicum mscr. Bibl. Reg. Bavaricae. Edd. Aretin et Hardt. Monach. 1806 sq. IV. 131 sq.

<sup>4)</sup> Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου Έκκλησιαστικής Ἱστορίας Βίβλοι Δέκα. Eusebii Pamphili Historiae Ecclesiasticae libri decem. Graecum textum collatis qui in Germaniae et Italiae bibliothecis asservantur Codicibus et adhibitis praestantissimis editionibus recensuit etc. H. L. Fasc. I. Scaphusiae 1859.

<sup>1)</sup> Scaphusiae 1861. pag. XXII.

<sup>2)</sup> Ibidem 1862, pag. 880 sq.

terram nonnisi plus minusve iam a me cognitam attingere et excolere studuerim. Quam essem ingressurus viam mihi monstrarunt meletemata mea Eusebianis priora de Clemente Alexandrino, de Nicolao I. Papa, de S. Anselmo, de theologia saeculi decimi sexti catholica annis 1855-1858 publicata. Igitur animum adverti ad Manuscripta patristica et scholastica, v. gr. S. Cyprianum (Cod. Angel. T. 4. 28), Dionysium M. Alexandrinum (Codd. Casanat. G. III. 10;2 Vallicellan. H. 223), Ambrosium (Hexaemeron. Cod. Chisian. A. VII. 214; de Officiis Codd. Chis. A. IV. 88; A. VI. 179), Hieronymum (Cod. S. Petr. a Vinc. XXXII.), Epiphanium (Cod. Vatican. Gr. 503), Chrysostomum (Cod. Vat. 6792 fol. 326 sq.),4 Augustinum (Codd. Sess. LV.5 et Mus. Borgian. XIV. S. 10), Gennadium Massiliensem (L. de Eccl. Dogmatibus. Cod. Sessor. 63), Leonem M. (Cod. Vat. lat. 550), 6 Boethium (de consol. philos. Codd. Chisian. E. IV. 423; E. V. 165, 167, 168, 169), S. Gregorium M. (Dialog. Cod. Casanat. B. V. 24), Ferrandum (Cod. Vallicellan. Q. 52),7 Photium (Biblioth. Cod. Angel. C. 3. 34; Gloss. Cod. Angel. A. 3. 24; Epistol.<sup>6</sup> Cod. Casanat. G. V. 14)<sup>9</sup>. S. Anselmum Cantuariensem (Codd. Sessor. 83;10 Mus. Borgian. XIV.

1) Libb. III Testimoniorum ad Quirinum.

S. 15), Bernardum (Codd. S. Petr. a Vinc. XXXII. Angel. B. 5. 9, fol. 131 sq. Vallicell. B. 9; C. 104; E. 51. Casanat. A. 5. 21), Albertum Magnum (Codd. Chisian. A. IV. 102. 107; E. IV. 117; E. VIII. 249), M. Hugonem O. S. B. (Cod. Sess. 86), Bonaventuram (Cod. S. Petr. a Vinc. 32), Alanum Magnum de Insulis (Cod. Chisian. A. V. 156), Nicolaum Cusanum (Cod. S. Petr. a Vinc. LXIV. 1) spectantia. Litterarum apocrypharum fragmenta, quatenus de vita Redemptoris, de actis Apostolorum, de vaticiniis agitur, occurrerunt mihi in Codicibus Angel. T. 4. 15,2 Sessorian. 63,3 Ottobonian. 479.4 S. Nicolai I. Pontificatum illustrant quibus Parens Annalium Ecclesiae usus est Codices Vallicellani C. 126 (S. Nic. PP. I. memoriae historicae d. 13. Novembr.), C. 27. fol. 169 et G. 99 fol. 88 (Epistola ad Archiepiscopum Arelatensem), I. 49 fol. 21 (Epistola ad Hincmarum AE. Rhemensem), C. 23 f. 273; I. 49 f. 323 et Q. 65 fol. 361 (Responsa ad Consulta Bulgarorum), B. 66 n. 14 (Epistola Decretalis), B. 77. n. 5 et C. 23 f. 157 (Epistolae nounullae et Decreta), C. 27 f. 298 (Epistola ad Episcopos Galliarum), C. 31 f. 83 (Epistola synodica contra Photium), D. 38 f. 189 (Epistolae XI.), I. 76 (Epistolae cum emendationibus marg. Auctoris anonymi), C. 15 f. 136 (Epistolarum Regestum descr. ex antiquissimo Codice S. R. Ecclesiae). Huc accedunt complementorum instar Codices Ottobonian. 479 fol. 31 et Vatican. lat. 3765 fol. 35, in quibus momenta biographica, necnon Cod. Vat. 7157 (fol. 10 sq.), in quo documenta epistolaria6 insunt eiusdem Papae.

Catalogus Summorum Pontificum, quem exhibet Codex Ca-

<sup>2)</sup> Fol. 169 sq. ἐπιστολή τοῦ μαχαφίου Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου ἀλεξανδρείας πρὸς Βασιλείδην κτλ.

<sup>3)</sup> Fol. 386 sq. Acta et Monumenta spectantia ad S. Dionysium Alexandrinum.

<sup>4)</sup> Cfr. Cod. Corsin. 24: Evangelia quattuor cum Commentariis D. Chrysostomi. Graec. Mscr. membr. saec. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Membr. folior. 200. saec. VII—VIII. Cfr. Aug. Reifferscheid Bibliotheca Patrum Latinorum Italica. Tom. I. Vindobon. 1870. pag. 115 sq. et Ang. Mai Notitia nobiliorum aliquot codicum qui sunt in bibliothecis sessoriana, vallicelliana et ambrosiana; Spicilegium Romanum V. 161 sq.

<sup>6)</sup> F. 1 Incipit liber sermonum b. *Leonis* papae urbis Romanae. Sermo primus de ordinatione etc. f. 156 Deo gratias (Fin.).

<sup>7)</sup> Ferrandi Opuscula cum not. marginal. autograph. Card. Baronii. Cfr. Vallic. B. VI. Cod. VIII. Saec. Biblia Sacra celeberrima Alcuini Angli S. Bedae discipuli ("Caes. Baronius praesentem Bibliorum molem, quae annis abhinc fere octingentis exscripta fuere, a vetustatis morsibus ac temporis iniuria vindicari curavit a. D. 1599") et Sacrae Bibliothecae S. Patrum seu Scriptorum Ecclesiasticorum probabilium Tomi novem. Per Margarinum de la Bigne Sorb. Editio secunda. Paris. 1589. (Exemplari quod in Biblioth. Corsin. veteri asservatur, praemissa est notula: "Libro da ritenere con venerazione per esser postillato di mano del gran Card. Baronio".)

s) Ad Nicolaum et Michaelem Bulgar. Archontem.

<sup>9)</sup> Cfr. Dressel Patr. Apostol. Opera Lips. 1857 pag. LXI.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) S. Anselmi varia Opuscula sive Tractatus. 67 fol. in 4. perg. (Cur Deus Homo; de azymo et fermentato; de veritate; de libertate arbitrii; de

meditatione humanae redemptionis.) Quoad libros Cur Deus Homo inscriptos, annotavi discrepantes a mea recognitione (Berol. 1857) lectiones.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nota sopra la Vita e le Opere del Card. da Cusa sepolto in S. Pietro in Vincoli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) F. 18 Narratio apocrypha de Jesu Christo facta a quodam *Lentulo*, qui Herodis Regis officium agebat in partibus Judaeae. — F. 19 *Pilati* Epistola apocrypha ad Claudium Imperatorem de Christo Jesu. Pont. Pil. Imp. Claudio salutem: Nuper accidit et ipse probavi Judaeos per invidiam etc. (ad marg. "Non videtur improbabilis Card. Baronio tom. I. Ann. 34. p. 215. n. 225.") Cfr. *Tischendorf* Evangelia Apocrypha. Lips. 1853. pag. 392.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) N. 16 f. 228 sq. Ex Actis S. Bartholomaei Apostoli. Cfr. *Tischendorf* Acta Apostolorum Apocrypha. Lips. 1851. pag. 243 sq.

<sup>4)</sup> Joannis de *Utino* Compilatio librorum historialium Bibliae totius ab Adam usque ad Christum, cum continuatione Summorum Pontificum et Imperatorum ad Pium II. f. 9 sq. Excerpta ex Oraculis *Sybillinis*.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Monumenta collecta a *Baronio* ex auctoribus et codicibus manuscriptis multarum Bibliothecarum pro augendis Annalibus Ecclesiasticis.

<sup>6)</sup> Cfr. Marini Diplomatica Pontificia. Roma 1841. p. 31.

sanatensis C. V. 37, multo recentioris aevi est quam iste qui continetur in Codice Sessoriano 63 (saec. IX.) fol. 1 sq. Index hic Bibl. S. Crucis quoad primitivam substantiam ab Apostolorum Principe incipit et in Hadriano I. (772—795) terminatur. Singulorum Pontificum nominibus numeri (I. Domnus Petrus sedit annos XXV. menses II. dies III. II. Linus sedit annos XI. menses III. dies XXII....XCVII. Adrianus sedit annos XXIII. menses decem dies XVI.) sunt praefixi; in additamentis autem, quae variis manibus debent originem et ad Paschalem II. usque extenduntur, quaevis numeratio deest.

Epistolae Leonis, Simplicii, Gelasii, Hormisdae etc. in Cod. Angel. C. 6. 18, Adriani I., Gregorii V., Joannis X., Gregorii VII., Honorii III., Joannis XXII. aliorumque in Cod. Vaticano lat. 7157<sup>2</sup> reperiuntur.

Quod attinet ad Vitas, Chronica, Gesta et Regesta Romanorum Pontificum (secluso Nicolao I.), compluribus huiusce categoriae Manuscriptis examinandis operam dedi. Ex Codice Urbinate lat. 10263 (cui titulus: "Hugo Imolensis Protonotarius Apostolicus de Gestis Pontificum quae in Chronicis communibus non habentur, incipiens a Pontificatu Leonis IX. anno Domini 1050 usque ad annum prope vigesimum Pontificatus Alexandri PP. III. 1180. Item de Gregorio PP. IX. qui coepit regnare anno Domini 1227 in Vigilia S. Benedicti4 et sedit fere quindecim annos. Item Janotti Manetti de vita et moribus Nicolai V. Summi Pontificis libri III.") Vitas Leonis IX., Stephani IX., Nicolai II., Alexandri II., Gregorii VII. excerpsi et contuli cum Muratorio<sup>5</sup> et Baronio<sup>6</sup>. Haud minus quae in Codice Vaticano lat. 8486 Cencii Camerarii fol. CXXX legitur "Cartula Comitisse Matilde super concessione bonorum suorum facta Rom. Eccl.", eius quoad textus formam institui cum eodem Muratorio7 collationem ac lectionum varietatem notavi. Mser. Vaticanum 3762 s Vitas Romanorum Pontificum complectitur a Petro Guillermo Bibliothecario recognitas, modo auctas, modo decurtatas usque ad Honorium II. (1124).¹ Quae vero aliorum Pontificum Vitae sequuntur,² alio charactere atque ex alio codice adiectae sunt. Porro commemorari merentur sex similis generis Codices, duo Vaticani 3765 (Ricardi monachi Cluniacensis Cronica Pontificum³) et 1984⁴ (fol. 192⁵: Nicol. II.; fol. 194⁵: Registrum Paschalis II.), quattuor autem Casanatenses XX. I. 28 (Chronica Romanorum Pontificum. 12 foll. "Ex Cencio Camerario"), XX. I. 35 (Gesta Summorum Pontificum), XX. IV. 66 (Petri Urbevetani Episcopi Glossae in Vitas Pontificum) et D. VI. 25 (Compendio delle Vite de' Sommi Pontefici da S. Lino sino a Gregorio XV.). Denique Codicis Barberiniani 3133⁵ (Holstenii⁶ Vitae Pontificum P. III.) folia 252—266 cum recensione Muratoriana (III. 1, 599 sq.) comparavi, ubi praeviis de fonte⁵ et auctore⁵

nuensis continentur, itemque in postremo huius Codicis folio" a Zacagnio scripta et subscripta est.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Euseb. Hist. Eccl. recens. mea pag. 887 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fol. 340 sq. Ex registro de camera Clementis VI. ep. 202.

<sup>3)</sup> Fragmenta inde transscripta exstant in Cod. Vallic. I. 35 fol. 18 sq.; in Cod. Vall. I. 31, 413 sq. Alexandri III. Vita ex Hugone desumpta est.

<sup>4)</sup> Potthast Regesta Pontificum Romanorum. Vol. I. Berol. 1874. p. 680.

<sup>5)</sup> Rer. It. Script. III, 277 sq.

<sup>9)</sup> Ann. Eccl. a. a. 1055 sq.

<sup>7)</sup> R. J. Scr. V, 384. Cfr. Leibnitz Scr. rer. Brunsv. II. 687; Cennu Monumenta dominationis pontificiae II. 238 et Tosti La contessa Matilde e i Romani Pontefici. Firenze 1859, pag. 221.

<sup>5)</sup> Cuius duo priora folia numeris haud signata sunt. Glossa marginalis haec: "In hisce duobus primis foliis fragmenta statutorum Civitatis Ja-

<sup>&#</sup>x27;) Praemittuntur f. 1 Epistolae Hieronymi et Damasi necnon "series pontificum romanorum qui in sede b. petri apostoli ab ipso usque ad hoc tempus sederunt."

<sup>2)</sup> Fol. 172: anno domini MCXXXI. Innocentius natione Romanus expatre Johanne de regione transtib. etc.

<sup>3) 99</sup> folia in fol. min. perg. Terminus ad quem est Urbanus V.

<sup>1)</sup> Saec. XII. Specimen scripturae delineavi.

<sup>5)</sup> Quocum connectendum est alterum eiusdem Biblioth. Barber. Mscr. n. 961: B. Gregorii PP. X. Placentini Vitae Virtutum ac Miraculorum Relatio facta S. D. N. Urbano PP. VIII. per S. Rotae Auditores ad effectum Canonizationis eiusdem. Cfr. Officia Propria Sanctorum S. R. E. Summorum Pontificum. Romae 1859. p. 40 sq.

<sup>6)</sup> Cuius Manuscripta aliquot Bibliothecae Angelicae (Dudik Iter Romanum. T. I. Vindob. 1855. p. 16) incorporata sunt. Huc pertinet v. gr. Codex Angel. T. 6. 3: Dionysius Afer cum Notis Mscr. Holstenii. Continet hic liber (quemadmodum aliena manus observavit) Dionysii Periegesim unacum Exegesi paraphrastica: quam exegesim, quum esset inedita, exscripsit Lucas Holstenius a. 1626 ex Codice MS. Bibl. Reg. Paris., ut ipse testatur in ultima pagina. Verum ea anno 1697 Oxoniae edita est unacum Dionysii Periegesi.

Exemplari Editionis Stephani ("Dionysii Alex. et Pomp. Melae Situs orbis descriptio etc. Excudebat Henricus Stephanus anno 1577") charta scriptoria interserta est; margini glossas coniecturasque et emendationes contextus aspersit Holstenius non semel Eusebii Chronicorum, Strabonis, Suidae etc. secutus auctoritatem.

<sup>7)</sup> Fol. 252: Vita B. Gregorii PP. X. ex Aniciana bibliotheca Reumi Domini Constantini Caietani Abb. S. B. Collata cum copia ex veteri Codice Placentino desumpta, quam insertam legi Processui Canonizationis dicti Pontificis quem habui a Dno Clearcho Busco notario deputato.

b) L. c. De auctore huius Vitae haec verba leguntur in Proc. Canoniz. p. 81<sup>b</sup>: Auctorem huius Vitae admodum vetustum esse necessum est; vidi

monitis inde a f. 253 exstat: "Vita et mors ac miracula nonnulla B. Gregorii PP. X. patria Placentini: desumpta ex libro quodam antiquo, qui in Ecclesia collegiata S. Antonini Placentiae asservatur. Gesta etc."

Quoad Jus canonicum, septem in adversariis meis se offerunt Codices heic obiter citandi:

- a) Cod. Bibl. Reginensis 1043 membr. folior. 159. saec. X.<sup>2</sup> ("Canones Apostolorum et Conciliorum Niceni Ancirani Neocesariensis Gangrensis Antiocheni Laodicensis Constantinopolitani Cartaginensis Calcedonensis Sardicensis et diversorum conciliorum africanae provinciae. Decreta PP. Siricii Innocentii I. Bonifacii Celestini Leonis Hilarii Simplitii Gelasii Anastasii Symmachi in concilio romano et Hormisdae. Alexander Pauli filius Petavius Senator Parisiensis<sup>3</sup> anno 1647.")<sup>4</sup>
- b) Cod. Sessorian. LXIII. fol. 4 sq. (Collectio Canonum Dionysii Exigui.)<sup>5</sup>
- c) Cod. S. Petr. a Vinc. I.: S. Anselmi Lucensis Collectio Canonum<sup>6</sup> et Bonizonis Episcopi Sutrini<sup>7</sup> Decretum.
- d) Cod. Angel. T. 4. 28<sup>s</sup> (Canonum Collectio ex Cod. MS. longobardicis characteribus).
  - e) Cod. Vatican. 2498 perg. fol. 109: Sextus Decret. cum

enim exemplar hic (Parmae) in Archivo Ecclesiae Cathedralis scriptum in charta pergamena pervetustum. Scriptura divisa est in duas columnas singulis paginis, character literarum multis locis ita obsolevit, ut difficulter admodum legi posset, propter abbreviaturas et literas, quae nonnisi ab homine multum in vetustis codicibus evolvendis versato intelligi possunt.

1) ubi idem Gregorius antea fuerat Canonicus.

2) Nec glossemata nec correcturae nec rasurae in contextu ipso desunt.

3) Eadem notula recurrit fol. 2.

') Codex hic Reg. repraesentat collectionem Dionysio-Hadrianam. Cfr. Maassen Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts. T. I. Gratz 1870. pag. 442.

5) "aetatis Hadriani" Andr. Thiel Epistolae Romanorum Pontificum genuinae. Tom. I. pag. XXXVI. Cfr. quae equidem de hoc opere praeclaro retuli in Eph. mens. inscr. "Revue des Sciences Ecclésiastiques dirigée par M. l'Abbé D. Bouix." 2. Sér. Tom. VI. pag. 326 sq. (Une nouvelle Édition des Lettres des Papes'. 330.

6) S. Anselmi Eppi Lucensis Epistola ex cod. ms. bibl. S. Petri ad Vincula Urbis nunc primum vulgata. Accedunt in Decretum MS. S. Anselmi animadversiones. Lucae 1821. De editore (Monsacrati) cfr. Blume Iter Italicum III. 168 n. 259. Ang. Maius (Spicilegium Romanum VI. 316 sq.) inscriptiones capitulorum Anselmi vulgavit. Cfr. Joannis Bona Epistolae ed. Sala. Aug. Taurin. 1755. pag. 53 sq. et G. Phillips Kirchenrecht IV. 128 sq.

5) Schulte Quellen des katholischen Kirchenrechts, pag. 312 sq.

8) Notae criticae de diversis.

gloss. Jo. Andreae¹ et aliis Scholiis. Praccedit in principio fragmentum cuiusdam Lecturae in Jur. Civ.

f) Cod. Casanat. G. III. 10<sup>2</sup> (Ss. Apostolorum et septem priorum Synodorum Canones unacum Epistolis Patrum Ecclesiae).

g) Cod. Mus. Borgian. 4, 9. 10: Ebed-Jesu Collectio Canonum.<sup>3</sup> Notitias tandem ad haeresin et inquisitionem medii aevi referendas plures et graviores quam a Mser. Angelico B. 5. 94 mutuatus sum a Codice Palatino Lat. 677 ex 106 foliis composito. Principem in eo locum tenet (fol. 1-40b) opusculum de haereticis, quod ad laudem Dei et cautelam fidelium Reinherus sacerdos in ordine praedicatorum compilavit distinctum in decem capitula. "Primum est de emendacione fidei christianae. Secundum quid sit hereticus. Tercium de causis heresum. Quartum de sectis antiquorum hereticorum. Quintum de sectis modernorum hereticorum et articulis heresum. Sextum de nominibus seetarum. Septimum quo heretici cognoscantur. Octavum quo heretici familiaritati magnorum se ingerunt. Nonum de modo examinandi hereticos. Decimum quomodo heretici puniantur." Reinhero iste haereticus esse videtur, "qui (fol. 3ª) falsam opinionem gignit ut Arrius. Item qui imitatur haeresiarcham, ut Arriani. Item quicunque aliter scripturam intelligit quam Spiritus Sanctus flagitet, licet ab ecclesiae communione et sacramentis non sit divisus. Item sacramentorum perversor vel symoniacus." Juxta eundem (fol. 5b) "sectae fuerunt haereticorum plus quam LXX, quae omnes per dei gratiam deletae sunt praeter sectas manicheorum et paterinorum, quae occupant lombardiam, et praeter sectas ortlibariorum, rinicariorum et leonistarum quae alamaniam infecerunt." De confessione catharorum fol. 17 haec notat: "Confessio eorum haec est. Ego sum coram deo et vobis ad

faciendum confessionem et ad ponendum me ad culpam de om-

2) a. mg. "1745. Ex S. Officio."

<sup>1) 1270-1348.</sup> Cfr. Walter Lehrb. des Kirchenrechts. Ed. XIII. Bonn 1861. pag. 250 sq.

<sup>3)</sup> Cfr. Abrah. Ecchellensis De origine nominis Papae etc. Romae 1660. pag. 222 sq. Assemani Biblioth. Orient. III. 1, 3 sq.

<sup>4)</sup> Miscell. Var. Sacr. Profan. f. 26: Edictum Fr. Honofrii de Terra Durantis Inquisitoris in Provinciis Marchiae Anconitanae. 15. Jun. 1432 (contra Patarenos aut suspectos de fide catholica); f. 27 sq. Zanguini Ugolini de Portu S. Petri de Arimino Jur. Cons. Tractatus super materia haereticorum seu de S. Inquisitione (... "in unum colligens decreta per maiores nostros auctoritate fidei approbata, allegando iura civilia et canonica, et insuper quasdam Constitutiones Imperiales et alias Romanorum Pontificum extravagantes"...)

nibus peccatis meis quae sunt in me usque modo et ad recipiendum de omnibus veniam a deo et a vobis. Fit etiam ista confessio publice coram omnibus qui ibi congregati sunt." Reinheri librum excipiunt fol. 41 sq. "Articuli Magistri Joannis Wiclef condempnati in anglia per XIII episcopos et XXX magistros in theologia in Conventu fratrum praedicatorum anno Domini 1380". Deinceps legitur inde a fol. 43: "Processus domni Petri de ordine Celestinorum inquisitoris hereticorum," cuius partes efficiunt integras

a) Fol. 44: Forma iuramenti de dicenda veritate in officio inquisitionis haereticae pravitatis ("Ich N. swer ain ayd dem almechtigen got vnserm heiligen uatter dem pabst. der heiligen Romyschen offenbarn kirchen. vnserm herren dem pischoff von

Renspurg vnd euch an seiner stat vnd disen gegenwurtigen gezeugen vnd disem offenbarn scriber das ich sagen wil dÿe lauterwarhait. an alles geüer laut'lich aus meynem herzen. aller der dinge die mir wisstind sind. der ich gefragt wird von mir selb vnd andern leuten. vnd wil das nicht lassen wed' durch lieb noch durch laid, als mir got helf vnd seine heilige martir. vnd seyne heilige ewangelei. das ich heute mit meyn' hant leiplich berür. vn ob ich wissenleich daz nicht tet. so wil ich v'fallen sein aller der peyn die ein falch'. vngetrew' maynaydiger von recht leÿden schol vnd als mir got genadig seÿ nü vnd an meinen lezsten zeiten amen");

b) fol. 45a: Forma iuramenti expurgationis;1

c) fol. 45b: Forma iuramenti abiurationis sectae Waldensium haereticorum ("Ich N. peicht bechenn vnd gib mich schuldig dem allmechtigen got vnd euch an gotes stad das ich mich swerlich b'iret hab von meinem kristen glauben besunder do mit daz ich lawtern layn mein stind gepeicht hab. puezz von in emphangen hab. vnd gelaubt hab das sy mich von meinen sunden entledg haben vnd in wil andern stücken gelaub hab che da sein wider den heiligen offenbarn Romischen kristen gelauben das ist mir getrewlich layd von ganzen vn meinem herezen vnd such gnad vn parmherzikait vnd pit mit ganzer pegier das ir mich wider emphahet tzu der ainygung der heilign offenbarn kirchen.. vnd gelob mit krafft meins gegenwurtigen aydes daz ich fürbaz mer in allen meinen leben halden wil gantz vnd vnezebrochen den avnen vnd heiligen kristen gelauben vnd di heilig romisch kirche offenleich kündet predigt gelaubd. lert vnd hald. alzo mir got helfe vnd seyn heilige martir. vnd sein ewangelei. daz ich hewt

<sup>&#</sup>x27;) Ex. gr. 1. Papa cum omnibus clericis possessiones habentibus est haereticus eo quod habet possessiones, et omnes eis consentientes, scilicet domini saeculares et ceteri layci, et propter hoc papa neminem potest iudicare de haeresi co quod sit haereticus. 2. Ecclesia romana est synagoga sathanae, nec papa est immediatus et primus vicarius christi et apostolorum. 6. Non est de necessitate salutis credere Romanam ecclesiam esse supremam inter omnes ecclesias. 7. Fatuum est credere indulgentias papae et episcoporum. 10. Substantia panis et vini manet post consecrationem in sacramento altaris. 13. Episcopus vel sacerdos in peccato mortali neque conficit nec baptizat. 14. Si homo fuerit debite contritus, oris confessio est superflua et inutilis. 16. Deus debet obedire diabolo. 21. Praelatus excommunicans clericum qui appellavit ad regem vel ad consilium regni, ipse proditor est dei regni et regis. 27. Decimae sunt purae eleemosinae et parochiani possunt propter peccata suorum curatorum eas detinere. 28. Speciales orationes applicatae uni personae per praelatos vel religiosos non plus prosunt eidem personae ceteris paribus quam orationes generales. 32. Conferens eleemosynam fratribus vel fratri praedicanti est excommunicatus et recipiens similiter. 33. Religiosi viventes in religionibus privatis non sunt de religione christiana. 34. Dicit omnes symoniacos qui obligant se orare pro aliis eis in temporalibus subvenientibus. 36. Omnia de necessitate eveniunt. 38. Universitates, studia, collegia, graduationes magisterii in iisdem sunt vana gentilitas et tamen prosunt ecclesiae sicut diabolus. 42. Silvester papa et Constantinus imperator erraverunt dotando ecclesiam. 44. Dicit omnes mendicantes esse haereticos et dantes eis eleemosinam esse excommunicatos. 45. Dicit ingredientes ordinem eo ipso esse inhabiles ad servandum praeceptum divinum et perveniendum ad regnum celorum nisi apostataverint ab eisdem, et sic suadet apostasiam, et multa alia enormia invenies in suo dialogo et trilogo ac aliis libris suis. (Cfr. Articuli 45 Joannis Wikleff damnati a Concilio Constantiensi et Martino V. per Bullam Inter cunctas. 8. Kal. Mart. 1418 et Bullam In eminentis eiusdem diei. Denzinger Enchiridion Symbolorum et Definitionum etc. Ed. III. pag. 186 sq. Das Luthermonument zu Worms im Lichte der Wahrheit. Von einem deutschen Theologen. Mainz 1868. pag. 28 sq.)

<sup>1)</sup> Ich N. swer ain ayd got dem almechtigen vnszm heiligen vat' dem pabst vnszm herren dem pischoff von rengspurg vnd euch an seiner stat vor disen gegenwortigen gezeugen, vnd dem offenbarn scriber, das ich in allen meinen leben chain andern glauben gehabt hab. noch gelaub wann nur den ainigen offenbaren kirchen glauben den die heilige kirchen offenb'lich predigt gelaubt vnd halt vnd das ich in allen meinem leben chainen andern menschen gepeicht hab wan nür dem offenbarn kristenlichen geweichten pristern, vnd das ich in allen meinem leben chainen v'dachten oder b'sprochen prediger zv mir gelassen hab. noch wissenlich zu mir gegangen ist. zu horen ler vnd wort dy do weren wider dy heilig offenbarn predige. die da offenbarlich gesthit in geweichtn kirchen. Auch gelob ich mit meinen ayd das ich mich an nymand rechn wil in chain' weise mit worten noch mit werichen mit mir selber oder andern menschn. von diser sach wegen als mir got helf vnd seine heilige martir. vnd sein heiligs ewangeli. daz ich hewt mit mein hant leiblich berur. vnd alz mir got helfe vnd gnedig seÿ nu vnd an meinen letztn zeitn. am.

mit meiner hand leipleich berurt hab alzo mir got gnadig sey ntt vnd an meinen leczten zeiten. Amen"):

d) fol. 46°. 47°: Forma absolutionis haereticorum Waldensium. 
Falsarum quas ipsi profitentur doctrinarum catholica per "Leonardum Regel de Ingolstat" confutatio (a. D. 1391) finem facit.

IV. Mense Aprili a. 1860 concepi et in trimestri Ephemeride Tubingensi 2 vulgavi tractationem cui titulum: "Kirchengeschichtliche Forschungen in römischen Bibliotheken und Archiven" dedi. Investigationes de quibus quaeritur, cum meis de theologia quae reformatorum aetate floruit catholica lucubrationibus yeverexos cohaerent. Quum enim scripta quae inde ab a. 1517 ad a. 1545 usque lucem viderunt theologica perlegerem et argumentationes antithetico-dogmaticas ex istis fontibus genuinis derivatas συστηματικώς redigerem, iteratis vicibus qua par fuit ratione momenta historica diiudicandis operibus dogmaticis inservientia non potui non expendere, et hunc in finem Cochlaei Commentaria, Fabri et Eckii neenon Reginaldi Poli et aliorum ad ipsum Epistolas, Caroli Molinaei Consilium, Mauritii Warmiensis Mandatum, Laurentii Campegii Constitutionem et Ordinationem, Contareni Vota etc. exploravi multumque per Odoricum Raynaldum, Jodocum le Plat, Melchiorem Goldast, Gerdesium, Sarpium, Pallavicinum, alios me profecisse lubenter fateor. Verum collecta et excussa ab his viris doctis monumenta quamvis magni aestumanda, tamen einsmodi mihi esse videbantur, ut spicilegium Romanum non redderent superfluum. Post adventum igitur in Urbem petii et nactus sum licentiam consulendi et excerpendi documenta decenniis secundo, tertio, quarto, quinto saeculi decimi sexti lucem afferentia in Archivis Vaticanis, de quibus in genere Marinus Marini in praelectione quam d. 14. m. Januar. a. 1841 coram Academia Pontificia Archaeologica habuit: "Se tutti", inquit, "gli

Archivj di Europa sono ricchi di monumenti, i pontifici ne sono ricchissimi, e possono appellarsi Archivi europei, o piuttosto universali, perchè memorie relative ai regni di tutta Europa, anzi di tutto il mondo contengono." In commentatione quam supra citavi Tubingae impressa duodecim iam Tabulariorum Sanctae Sedis volumina potui recensere studiis meis commissa materiasque in eis contentas adumbravi ac praeterea succinctam dedi relationem de haud exiguo numero Codicum ad res saeculis XVI. et XVII. gestas pertinentium, quos usque ad tempus paschale a. 1860 in Bibliothecis Romanis ita perscrutatus fueram, ut dum Manuscriptis insidebam, ferias simul quibus ad librarias haud patebat aditus, domi in eo consumerem quod ex operibus Venetiis, Parmae, Bononiae, Florentiae a Josepho Valentinelli (Lettere Latine di Principi Austriaci), Emanuele Antonio Cicogna (Saggio di Bibliografia Veneziana), Amadio Ronchini (Lettere d'Uomini illustri conservate in Parma nel R. Archivio dello Stato), ab Anonymo (Monumenti di varia litteratura tratti dai manoscritti di Mgr Lodovico Beccadelli), ab Eugenio Alberi (Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato) etc. editis me informarem ad sciendum, quaenam chartae in forulis almae Urbis mihi obviam factae revera anecdotis essent accensendae.

V. Laboribus continuatis, Analecta Romana prelo subiicienda curavi, quae in tres partes distincta summariam afferunt 170 fere Codicum rationem, servata methodo potissimum analytica.2 In prima parte posteaquam de fatis quae in decursu saeculorum habuere Grammatophylacia Vaticana breviter disserui, scripturarum Sedis Apostolicae in XXI tomis a me perquisitarum concinnavi indicem eique sex specimina subnexui integra annorum 1529-1541. In secunda autem parte quae exposui, ea ex Bibliothecis Casanatensi, Vaticana, Palatina, Urbinate, Alexandrina seu Reginae, Ottoboniana sunt deprompta. Magna sane est vindicanda auctoritas Instructionibus et Relationibus, quarum prae caeteris mentionem inieci et tenorem nonnumquam absque ulla decurtatione typis exscribendum esse duxi. Quoad Instructiones, sufficit hoc loco allegare exempla Codicum Vaticani 6950 (fol. 391 sq. Instructiones Sacri Collegii pro Cardinalibus de Columna, de Ursinis, de Cesarinis legatis mittendis ad Adrianum Card. Dertrudensem in Rom. Pontificem nominatum etc. d. 19. Januar. 1522; f. 303 sq.

¹) Primo dicatur psalm. miserere mei vel deus misereatur vel de profundis . . . Oremus. Deus cuius proprium est misereri semper et parcere, suscipe deprecationem nostram et hunc famulum tuum quem excommunicationis kathena constringit, miseratio tuae pietatis absolvat. Coll. Concede omnipotens et misericors deus huic famulo tuo dignum poenitentiae fructum, ut ecclesiae tuae sanctae restituatur unitati, a cuius integritate deviavit . . Et ego auctoritate Dei omnipotentis et beatorum eius petri et pauli apostolorum necnon auctoritate mihi in hac parte concessa absolvo te a vinculo excommunicationis si quam incidisti heresim secte waldensium condempnatam incidendo, tenendo vel in tali secta constitutos fovendo receptando defensando . . et restituo te sanctis sacramentis ecclesiae et communioni fidelium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

<sup>2)</sup> Tübinger Theologische Quartalschrift. 1860. III. 387 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diplomatica Pontificia ossieno Osservazioni paleografiche ed erudite sulle Bolle de' Papi, pag. 6.

<sup>2)</sup> Analecta Romana. Eine Denkschrift von H. L. Schaffhausen 1861.

Instruttione per la Corte Cesarea [dat. per Clementem VII. Card. Campegio a. 1524]; f. 70 sq. Instruttione sopra le cose di Germania [pro Joanne Riccio Montepolitiano a. 1539]; f. 91 sq. Instruttione [Pauli III.] al Card. Farnese sopra la lega catholica; f. 431 sq. Instructio pro Episcopo Mutinae interfuturo conventui Germanorum Spirae XXIII. Maii 1540 celebrando), Urbinatis S29 (fol. 309 sq. Instruttione della religione et stato del Re d'Ethiopia detto il Prete Gianni; f. 318 sq. Inst. piena delle cose di Portogallo da darsi [saec. XVI.] al Coadiutor di Bergamo Nuntio in Portogallo), Casanatensis X. V. 14 (III Instructiones pro Nuntiaturis Veneta et Helvetica), Casanatensis X. VI. 22 (1. Instruttione a Mgr Ferrerio Vescovo di Vercelli per la sua Nuntiatura di Germania a. 1604; 2. Instruttioni per Mgr Antonio Caetano Arcivescovo di Capua destinato Nuntio alla Maestà Cesarea a. 1607; 3. Instr. data da Ferrerio Nuntio antecessore in Germania a Mgr Antonio Gaetano successore; 4. Instr. per Mgr Vescovo di Cremona Nuntio Apostolico appresso la Maestà dell' Imperatore lasciata da Mgr Patriarcha Caetano). Memorialia porro et Relationes, quas Analecta quadraginta tribus numeris complexa sunt,1 in Bibliothecis Urbinate (Codd. 828 f. 1-194: Relatione copiosissima delle cose del Regno d'Inghilterra a. 1551; 832 f. 502 sq.: Memoriale al Cardinale Santa-Croce per il Patriarcha d' Antiochia a. 1576; Cod. 835 f. 53 sq. Relatione et Sommario dell' Historie et Regni di Spagna, f. 85 sq. Relatione del C. Sg. Francesco Vendramino ritornato Ambasciatore della Cattolica Maestà l'anno 1595, f. 243 sq. Relatione dell' J. S. Don Francesco di Vera Cav. di Sant' Jago ritornato Ambasciatore dalla Republica di Venetia al Re di Spagna; Cod. 836 f. 451 sq. Relatione di Roma fatta dal Sgr Giovanni Delfino in tempo di Papa Clemente Ottavo l'anno 1598; Cod. 838 f. 547 sq. Relatione intorno allo stato de Cardinali in tempo di Clemente VIII.; Cod. 839 f. 70 sq. Relatio Visitatoris Apostolici ad Gregorium XIII. facta de Christianis in Turcia degentibus, f. 80 sq. Relatione della Rossia e come introdurre vi si possa la fede christiana cattolica, f. 107 sq. Stato della religione in Alemagna; pericoli che soprastanno et rimedii a 1588; Cod. 861 f. 499 sq. Relatione del modo col quale si governano in Francia gli Ugonotti nelle cose della religione e dello stato a. 1619) et Ottoboniana (Cod. 2496 fol. 308 sq. Diverse notitie dello stato della Christianità ne Regni di Bosnia, di Servia e di Bulgaria a. 1674, fol. 446 sq. Relatione di Persia e della

missione a. 1673; Cod. 2536 f. 101 sq. Relatio Alfonsi Aethiopum Patriarchae a. 1626, f. 114 sq. Viaggio di Caldea a. 16291, f. 152 sq. Sommario della relatione di Marocco mandata dal Nuntio di Spagna a. 1630, f. 227 sq. Relatione del stato de christiani soggetti al gran Turcho in Ungheria et Slavonia, f. 257 sq. Relatione intorno agl' Anabattisti a. 1623, f. 265 sq. Modus iuvandi catholicam religionem in dioecesi Zagrabiensi ac vicinis regnis et provinciis utentibus lingua Illyrica a. 1625, f. 282 sq. Informatione intorno allo stato della Christianità dei Regni di Macedonia, Albania, Servia e Bulgaria in partibus infidelium,2 f. 286 sq. Observationes ad iuvandas provincias septentrionales haeresi infectas, f. 293 sq. Relatione del Pretegianne, f. 330 sq. De statu conversionis ad fidem Christi gentis Paulinorum in Graecia) deprehendi plures quam alibi.3 Relationibus addidi analysin quorumdam Discursuum (v. g. Cod. Vatican. 3734: Antonii Hieronymi de reformatione ecclesiae discursus [Paulo PP. III. dedicat.]; Cod. Urbin. 860 f. 217 sq. Discorso sopra le cose di Germania a. 1545, f. 230 sq. Disc. circa praesentem [post obitum Joannis III.] regnorum Suetiae et Gothiae statum; C. Urb. 854 f. 408 sq. Discorso sopra 'l Regno d'Irlanda [Gregorio PP. XIII. nuncup.]; C. Urb. 855 f. 467 sq. Disc. del modo d'esseguir la sentenza della s. m. di Pio V. contro la falsa Regina d' Inghilterra; C. Urb. 859 f. 496 sq. Disc. quo humani opus consilii non esse pontificatum docetur, f. 504 sq. Disc. de officio primario Summi Pontificis ad Clementem VIII.; C. Urb. 854 f. 1 sq. Discorso sopra l'unione et obedienza delle chiese Alessandrina et Constantinopolitana con la Sede Apostolica: C. Urb. 855 f. 517 sq. Disc. circa il modo che si potria tenere per ritornare nel regno di Scotia la religione catholica c. a. 1600; C. Vatican. 7327 f. 36 sq. Discorso sopra le controversie4 tra li Padri della Compagnia di Gesù et il Padre Generale) et insuper, ut alia praeteream, Miscellanea Sirletiana (Cod. Vat. 6792), Dominici Rainaldi Adnotata varia de regno Galliae

Laemmer, Mel. Rom. Mant.

<sup>1)</sup> L. c. pag. 29 sq.

¹) Cfr. Synodalia Chaldaeorum et Petri Strozae de Dogmatibus Chaldaeorum Disputatio. Romae 1617. pag. 15 sq.

<sup>2)</sup> Ex Actis S. Congregationis de propaganda Fide.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cod. Vatican. 3922 fol. 163 sq., 241 sq. Relationes Parisiensis Marini Justiniani et Veneta Hieronymi Ferri de rebus Lutheranis (aa. 1531. 1535); Cod. Regin. 887: (Caroli Caraffa) Relatione dello Stato dell' Imperio e della Germania per tutto l'anno 1628.

<sup>&#</sup>x27;) Occasionem istis controversiis probabilisticis proximam praebuit opus cui titulus: Fundamentum Theologiae Moralis, id est Tractatus theologicus de recto usu Opinionum probabilium. Authore P. Thyrso Gonzalez Theol. Prof. Salmaticensi, nunc Praeposito Generali Societatis Jesu. Romae 1691.

et Consultationes de absolutione Henrici IV. (Cod. Bibl. Regin. 382), atque Collectanea Aleandriana ad Concilium Tridentinum

spectantia (Cod. Vatic. 3914) perstrinxi.

Tertia Analectorum Pars in quattuordecim articulos dispescitur, quorum septem priores in observationibus versantur de Manuscriptis Baronii, quae iure haereditario ad Congregationem Oratorii S. Philippi ipsiusque Bibliothecam Vallicellanam devenerunt, necnon de Codicibus, in quibus de Parentis Annalium Ecclesiasticorum persona ac temporibus sermo est. Ad Vitam Baronii cognoscendam optime conferunt aphorismi autobiographici (Codd. Vall. Q. 54. 61. 63), symbolae biographicae Aringhii (Cod. Vall. Q. 58), Barnabei (Codd. V. Q. 59. 65. 72), Buccii (Q. 73. 77), atque Collectanea admodum accurata de rebus et actis Caesaris Baronii (=Monumenti appartenenti alla Vita di Baronio, Codd. Vall. Q. 74. 75). Maioris adhuc pretii sunt quae in pluteis Vallicellanis asservantur sex volumina (Carteggio del Card. Baronio) epistolis plena a Baronio et ad Baronium datis (Codd. Q. 42. 43. 44. 45. 46. 47). Decem fere earum decades in editione Albericiana¹ desideratas erui et exscripsi. Multimodas autem in hoc epistolari commercio, quod Baronius cum Petro Aldobrandino, Juvenale Ancina, Francisco Barbaro Patriarcha Aquileiensi, Andrea Card. Bathorio, Roberto Bellarmino, Severino Binio, Friderico Card. Borromaeo, Antonio Caracciolo, Is. Casaubono, Ascanio Card. Columna, Petro Consolino, Stan. Cracovio Archiepiscopo Gnesnensi, Coelestino Dubois, Frontone Ducaeo, Nicolao Faber, Marco Fugger, Jodoco Graes, Henrico Gravio, Bonaventura Han,2

1) Romae 1759 sq. 3 Tomi.

Henrico IV. Galliarum Rege, 1 Joanne Ideaquez, Carolo Imhoff, Francisco Lamata, Guilelmo Lindano Episcopo Ruremundensi, Justo Lipsio, Garcia Loaisa, Aloisio Lollino Episcopo Bellunensi, Papirio Massono, Federico Metio, Petro Paravicino, Francisco Pegna, Jacobo Perron, Paulo Petavio, Joanne Pistorio, Christo-

Apostolicum a Sanctissimo D. N. deturbatum esse. Unica etiam admonitio Illustrissimae D. V. proderit mihi, si praesertim suam eo inclinare sententiam agnoverit Pontifex M., Illmam D. V. eiusmodi conditiones non indignas iudicare. Pluribus molestus esse nolo, unicum peto, ut huius negotii mei apud S. D. N. et alios S. R. E. Cardinales patrocinium suscipere, et omni solatio destitutum hac humanitate erigere et sustentare, utque benignum afferat auxilium Sua Sanctitas, efficere non dedignetur. Omnem vicissim humiliter dabo operam, ut intelligat Illma D. V., me toto vitae meae tempore et memorem huius fore et Dominum Deum exoraturum, ut incolumem valetudinem omni rerum prosperitate sentiat et experiatur J. D. V., cui mea servitia etiam semper in promptu erunt. Pragae VII. Maii 1599. Cfr. Series Episcoporum Wratislaviensium in Schematismo Dioecesano a. 1871. pag. XXIV. XXV.

1) Sex exstant Henrici ad Baronium epistolae, quarum una Parisiis d. 20. Januarii a. 1601 scripta sic sonat: Mon Cousin. Je ay reçeu le beau livre de vôtre Histoire Ecclesiastique, que m'avez envoye, par le quel representant, comme vous faites, la pieté et la devotion des Roys de France mes predecesseurs, et comme ils se sont employez courageusement pour le service de Dieu et de son Eglise, vous temoignez assez la bonne volonté que vous portez à moy et à mon Royaume; comme vous l'avez monstrée aussy en plusieurs occasions qui m'ont esté representées par le Comte de Sillary mon Ambassadeur. Donc j'ay bien volu vous remercier et vous dire, que vôtre affection m'est tres agreable come de personne que j'estime grandement pour vôtre vie exemplaire, et singuliere doctrine, qui porte tant d'edification à l'Eglise de Dieu. Je vous prie aussy croire que je faite compte de vos bonnes advis et m'en sovviendrai pour de tant plus exciter et fortifier le desir et l'intention que Dieu m'a donnée de me rendre imitateur du zele et de la virtú de mes antecesseurs, et comme Roy tres Christiens et premier fils de l'Eglise recognoissant tant de graces que j'ay receù de sa bonté, employer ma personne et toute ma puissance pour servir à la gloire, à la liberté et dignité du saint Siege de nôtre S. Pere le Pape, et de toute le sacrée College des Cardinaux, et s'il s'offre occasion pour vous en particulier, en la quelle je vous puisse gratifier, ou ceux qui me viendront racomandées de vôtre part, vous recognoistrées par effet que j'en ay la volonté. Cfr. Hieronymus Barnabeus in Vita Baronii III, 14 ("Henricus IV. cum olim ex litteris et nunciis Caesaris virtutem optime perspectam haberet, non modo illum dilexit unice, sed et sacra argentea supellectili donavit CC. librarum pondo, quae nimirum regiam munificentiam decebat: denique illud edixisse fertur, ut si esset aliquando futurum, ut Baronius inter Sanctos solemni Ecclesiae ritu referretur, id totum Regni sumptibus fieret") et Monumentum de titulo "Venerabilis Servi Dei" Cardinali Caesari Baronio ob illustrem vitae sanctitatem tributo a Sanctissimo D. N. Papa Benedicto XIV. a. D. 1745 (Cod. Vallic. Q. 71 fol. 321).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Caesari Card. Baronio Bonaventura Han. Jam tandem Paulus Albertus Scholasticus, ita volentibus et urgentibus S. Caes. Maiestatis Domini mei clementissimi commissariis, quinta Maii Episcopus declaratus est, et praemium ambitus sui accepit. Ita eo res perducta est, ut Paulus suis artibus, et incusso omnibus metu, qui illi adversarentur, ovile occuparit. Quid faciam miser non video. Quia Suae Sanctitati visum fuit, canonicam meam electionem cassare, ut obtemperem, necesse est. Rogavi autem Suam Sanctitatem, ut si confirmandum ducat Scholasticum, eius confirmationem tamdiu differat, donec sumptus a me post electionem facti integre persolvantur, honesta aliqua Praelatura intercessione Suae Sanctitatis a Sacratissimo Caesare conferatur, ne Wratislaviae residere cogar, ubi locus memoriam deiectionis meae ab Episcopatu mihi maximo cum dolore refricaret: tum ut ex Episcopatu aliquot Coronatorum millium pro deiectionis consolatione singulis annis ad tempora vitae meae persolvantur, et securitati et honori meo meorumque et a Sanctissimo D. N. et Caes. Maiestate caveatur; idque eo magis, ut calumniandi et oblocutionum praecidatur materia, neque suspicio sit me ob grave aliquod scelus aut crimen ab electionis meae iure per Breve

phoro Plantino, Antonio Possevino, Clemente Puteano, Matthaeo Raderio, Stanislao Rescio, Hieronymo Rubeis, Francisco Salesio Gebennensi, Melchiore Scotti, Carolo Sigonio, Guilelmo Sirleto, Joanne Soria, Ludovico Sottomaior, Henrico Spondano, Thoma Stapletono, Jacobo Suarez, Antonio Talpa, Francisco Mar. Taurusio, Laevinio Torrentio, Marco Velsero, Petro Villars Archiepiscopo Viennensi, Julio Episcopo Wirceburgensi, Bartholomaeo Zucchi aliisque habuit, quaestiones disciplinarum theologicarum, historiae, iuris canonici perquam solide esse pertractatas intellexi. Praeterea Apparatum Mscr. ad Annales Ecclesiae (C. 28. Q. 2. 3. 6. 7. 9. 53), ad Martyrologium Romanum (Q. 29. 30. 31), ad Vitas Sanctorum Gregorii Nazianzeni et Ambrosii Mediolanensis, Opuscula Varia autographa, Animadversiones in Breviarium, Commentaria in Acta Apostolorum, chartas cum Interdicto Venetiarum et Monarchia Siciliae connexas, Scrutinia autographa Leonis XI. et Pauli V. Conclavium, in quibus venerabilis S. Philippi discipulus eruditione pariter ac sanctitate conspicuus humilitatis ergo Pontificatum oblatum abnegavit, 1 caeteraque omnia Manuscripta Baroniana, quae a me fuerunt perlustrata, in Analectis, prout hoc eorum scopus exigebat et limites sinebant, delibavi.

In septem vero Partis Tertiae posterioribus articulis hosce persecutus sum Codices Vallicellanos:

a) N. 19. 20. 21: Raccolta di Scritture spettanti alla Germania (v. gr. α. Relatione di Germania fatta in tempo del presente Imperatore Ridolpho Secondo d'Austria [N. 19]. β. Sommaria Relatione havuta qui in Roma per il Corriero di Lione di Francia alli 15 di Maggio 1586 d'un caso horrendo e stupendo occorso in Asbourgh città et provincia di Germania [N. 20]. γ. Memoria esibita a Papa Benedetto XIV. a nome della Regina d'Ungaria nel mese di Maggio 1742, nella quale parla della guerra mossa dai Galli-Bavari, dal Re di Prussia eretico, e da altri Principi confederati contro l'istessa Regina [N. 20]. δ. Lettere di Lanfranco Margotti scritte per il Cardinale S. Giorgio di ordine di Clemente Papa VIII. a Mgr Spinelli Nuntio di Sua Santità all' Imperatore l'anno di nostra salute 1602 [N. 21]. ε. Relazione

dello stato del Clero Augustano e del giuramento di fedeltà richiesto dal Re di Suetia l'anno 1632 [N. 21]).

b) M. 8: Carteggio del Sgr Giuseppe Malatesta concernente per la maggior parte affari publici e materie di stato (fol. 77 sq. Epistola Simeonis Patriarchae totius Iberiae et Orientis scripta ad Summum Pontificem Clementem VIII. a. 1596 de statu christianae religionis in illis partibus; fol. 233: Henrici IV. ad Ducem Ferrariensem autographon d. 17. Febr. 1596 post Regis

cum S. Sede Apostolica reconciliationem etc.).

e) K. 45: De causa Borboniana sive de Henrico haeretico et anathematizato a Sixto V. P. M. Tractatus. Auctor anonymus eidem atque Baronius sententiae addictus longissimam de absolutione Henrici (quatenus liceat, deceat et expediat) disputationem¹, paucis ita colligit: "Non placet primo praesentem Galliae statum diutius tolerare.. de quo illud apte quis dixerit: Utinam calidus aut frigidus esses, sed quia tepidus es, incipiam te evomere ex ore meo. Quamobrem nisi Borbonius Romam Oratores mittat, censerem ad Pontificiam sollicitudinem et charitatem magnopere pertinere innumerabilium catholicorum salutem, quae hac misera Regni calamitate periclitatur. Itaque monendus est Borbonius, ut quando statuat, an velit cum Sede Apostolica in gratiam redire, tum ex eius sententia et rerum eventu consilium capiendum."

d) M. 13. 14: Scritture spettanti alla Francia (int. all. α. Discorso che si deva benedir il Re di Navarra et in qual modo ciò si possa fare per maggior dignità della Sede Apostolica. β. Narratione di quanto operò in Roma Monsignor di Peron nel negotio dell' assolutione ricercata da Henrico Quarto Re di Francia e di Navarra dalla Santità di N. S. Papa Clemente VIII. fin all' ultimo atto di essa assolutione. γ. Relatione della reconciliatione, assolutione et benedittione del Sermo Henrico Re di Francia e di Navarra, fatta da la Santità di N. S. Clemente PP. VIII. nel Portico di S. Pietro Dominica alli XVII. di Settembre 1595. Con minuto raguaglio di tutte le processioni, orationi et ceremonie fatte et osservate a questo effetto. Descritta da Gio. Paulo Mu-

canti<sup>2</sup>).

e) I. 47: Itinera Summorum Pontificum (saec. XVI.).

f) I. 64. 67: Pauli Alaleonis Diarium Caeremoniarum Pontificiarum (aa. 1582—1586 et 1595—1603).

<sup>1)</sup> Jam tua tergemina poterant fulgere Corona
Tempora, non alio tegmine digna tegi.
Ast humilis nimium contempsti grandia semper,
Ne inflaret mentem gloria vana piam,
Cum bene iam nosses perdoctus Pneumate sancto,
Quod melius semper cesserit essa humilis. (Cod. Vall. cit. fol. 224.)

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. ad Analect. Rom. Appendix XVIII. pag. 144 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Qui sub Pontificatu *Clementis VIII*. officio Magistri tertii Caeremoniarum Pontificiarum functus est.

- g) L. 32: Varie Relazioni istoriche et N. 26: Miscellanea de varii avvisi (1536—1706).
- h) O. 26: Opuscula propria manu scripta vel subscripta a Venerabili Dei Servo Juvenale Ancina¹ Episcopo Salutiarum. n. 58: Notizia istorica d'una mostruosa Eresia nata dalla Germania da Gasparo Svvenckfeldio,² promulgata nella Svevia dal Barone di Freiberg, con l'opera d'un sacerdote Apostata, scritta di carattere del Servo d'Iddio. (Memoriale alicuius monstruosae haeresis quae studio alicuius Sveviae Baronis inibi fovetur in Germania.)³

') Cfr. Vita del Ven. Giovenale Ancina della Congregazione dell' Oratorio Vescovo di Saluzzo per Aniceto Ferrante. Napoli 1856.

<sup>2)</sup> Döllinger Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen. T. 1. Ed. 2. Ratisbon. 1848. p. 236 sq. K. Hagen Deutschland's literarische und religiöse Verhältnisse im Reformationszeitalter. Ed. 2. Tom. III. Frkf. a. M. 1868. pag. 237 sq.

3) Memoriale istud sequentibus conceptum est verbis: Monstruosa, blasphema ac damnabilis Caspari Svvenckfeldii haeresis, quae ex Lutheri schola tanquam proles quaedam olim prodiit, apud eruditos tam est accurate nota, ut supervacaneum sit, illius simul absurditates, paradoxa ac impietates calamo hic prosequi. Hanc in partibus Sveviae quidam Baro a Freiberg, diocesis Constantiensis, opera sacerdotis apostatae, uxorati, mirifice propagare satagit. In territorio enim domus Austriacae, duobus vel tribus milliaribus ab Ulma, civitate imperiali, distante, perversissimorum hominum quorundam Collegium, extra arcem suam non ita pridem instituit: in quod utriusque sexus haereticos recipere solet, qui ob sectam Svenckfeldii locis ac sedibus suis ab ipsis etiam Lutheranis pelluntur. Cui sceleratae congregationi quendam Apostatam praefecit, quem ipse ceterique illius sectae complices ut Deum aliquem adorant ac colunt, ad cuius nutum omnia gerunt. eiusque in omni re consilium sequuntur. Simplicium mentes mira calliditate circumvenire laborat, adeo ut qui virus illius haereticae pravitatis simul degustant, numquam vel raro, etiam propositis poenis, ad gremium Ecclesiae ac saniorem mentem possint reduci. In obstinata enim perversitate Anabaptistarum haeresi quam simillima est. Divinae naturae maiestatem in Christo, Ecclesiae Sacraeque Scripturae authoritatem, verbi divini, sacramentorum ac caeremoniarum ecclesiasticarum usum salutarem extenuat, insolentissime contemnit, evertit ac petulantissime conculcat. Quam impietatem minime ferendam regiminis Oenipontani praesides et rectores superioribus diebus coercere voluerunt, sed frustra. Saepe enim memoratus Apostata, iussu et auctoritate praedicti regiminis per cives Ehingenses captus raptusque ad carcerem, ut debitas perfidiae suae poenas lueret, patrocinio tamen quorundam qui largitionibus (ut rumor est) per baronem sunt corrupti, magno cum scandalo vicinorum locorum, maximo vero Ecclesiae contemptu, e vinculis liberatur, ac praeter omnium exspectationem haereticus multo quam prius deterior restituitur. Nihil contra tam impias impiorum machinationes Reverendissimi ac Illmi Episcopi Principis ac Domini nostri Ordinarii [Hinc patet, ubi Memoriale quod descripsit Ancina sit compositum] authoritas valuit, quam in vindicando apostasiae scelere contra praedicti Baronis Idolum studiosissime interposuit, sed sacra illa auri fames, quae semper et ubique iniquitati

i) I. 60 (Acta Consistorialia Summorum Pontificum ab Alexandro V. ad Innocentium XI.). 61. (Acta Consist. variorum SS. Pontiff.). 62. (Consistoria ab a. 1689 usque a. 1707). 63. (Acta Consistorialia variorum Summ. Pontificum aa. 1591—1671).

VI. Eodem tempore quo singulae Analectorum plagulae in typographia Lipsiensi excudebantur, Romae foras dedi "Anecdota Baroniana".¹ Principem inter ea obtinent locum quinque Epistolae ex numero reliquarum nondum vulgatarum selectae. Ac prima quidem (Cod. Vallicellan. Q. 46 fol. 30 sq. Cfr. fol. 53 sq.) est illa, quam a. 1560 mense Decembri Baronius, sacro Subdiaconatus ordine initiandus, ad parentes qui unicum filium aliis destinaverant nuptiis, scripsit pietate insignem, et in qua universam vocationis suae divinae explicuit seriem.² In altera epistola d. 23. Febr. 1564 (Cod. Vall. cit. fol. 42 sq.) ad patrem infirmum directa S. Philippi discipulus non tam stilum per paginas deducit quam fulmina amoris divini iaculatur ("Per una delle vostre ho inteso la vostra infirmità, quale se ben alla carne dispiace nondimeno colla consideratione più sublime considerata, non ci deve tanto affligere, poi che del bene affligere non ci dovemo.

patrocinatur iustitiamque expugnat, effecit, ut res iam sit facta multo deterior: quandoquidem eo facto Svvenckfeldiani quasi re bene gesta suae haeresis propugnatores, orthodoxae vero fidei contemptores facti sunt multo insolentiores, quam unquam alias exstiterunt. Quod Catholici in istis partibus vehementer deplorant. Timendum namque est, nisi eiusmodi malo remedium aliquod mature adhibeatur futurum brevi, ut ex parva scintilla magnum incendium oriatur. Indubitatum est illud certissimumque, quod hine locis vicinis magnum periculum incumbat. Hoc ut deplorarem iisque intimarem, qui sua authoritate, prudentia, consilio ac potentia conatibus tam nefariis valent resistere, coegit me vehementerque impulit in Deum pietas, in Ecclesiam observantia, charitas proximi communisque reipublicae salus. De quo coram Deo et Angelis eius protestor solemniter.

1) Analecta Juris Pontificii. Rom. 1860. XII. pag. 273 sq.

<sup>2)</sup> Dico dunque che da 3 anni sono, da che io era da per me, mi sentiva assai movere l'affetto in voler essere sacerdote, qual desiderio et inspiratione assai sempre mi sono compiacinto, e da mano in mano è venuto crescendo questo acceso desiderio nel core e talmente dico m'ha acceso il cuore, che non l'ha potuto ritener carne ne sangue, ne l'ha potuto impedire alcun rispetto mondano, che non sia sbucato fuora, mostrato fuora quel che di dentro stava celato. Ben dovete sapere, che se ben tanto tal cosa è stata da me desiderata: non però ho voluto governarmi senza consideratione, con altrui consiglio e gran frequentia d'oratione e con gran cautezza da me e dal mio Padre Spirituale (San Filippo) nel tutto s'è proceduto, ne prima ha voluto darmi licentia e risolvermi fin tanto che n'habbia bene esaminato il fatto e chiestane consulta a Dio con orationi e messe: al fine poi conoscendo questa essere la mia vocatione, m'ha concesso d'eseguire il tutto ecc.

Et è bene tutto quello che Dio manda, e tutto quello che avviene, o Dio lo manda o lo permette. Ego Dominus faciens bonum et creans malum, cioè mal di pena e non di colpa. Solo dunque de' peccati dovemo affligerci, come di cosa non bona ne da Dio" etc.). Ex tertia ad eundem a. 1578 data (Cod. cit. fol. 47) apparet, quot Baronius labores susceperit quantumque per multos annos desudaverit in exigendo illo monumento aere perenniori, Annales dico Ecclesiasticos, 1 necnon quam optime doctissimus Card. Sirletus de Sorano fuerit meritus. In quarta epistola (Cod. Vallic. Q. 47 fol. 185) Confessario Philippi II. Regis destinata conspicuus est zelus domus Dei, quo scriptor tractationis de Sicula Monarchia omnibus numeris absolutae contra Comitem d'Olivares Proregem, haeresis Politicorum fautorem et ecclesiasticae potestatis impugnatorem Decio haud dissimilem, intimide exsurgit (..., succedera, che scrivendo io gli Annali e arrivando al nostro secolo, se a Dio piacerà, e in questi giorni e nel tempo di un si grande re cattolico, abbia da scrivere, che nel Regno di Napoli siano stati esiliati li Vescovi per il Conte d'Olivares Vicerè, come successe al tempo di Decio Persecutore, e li siano prese l'entrate, levati alle Chiese li suoi castelli fuori d'ogni ragione, disprezzando la potestà papale, fino a non obedire, che si mutino Confessori ad un Monastero, e li tribunali ecclesiastici sieno vacanti per proibizioni de' Ministri reali, il Clero in tutto e per tutto esser disprezzato da Laici; et in conclusione è un' Eresia coperta, nominandosi da' Politici, che regna ne' regni del Re Cattolico"..). Quintam denique quam typis imprimendam curavi epistolam Card. de Sourdis ad Card. Baronium scripsit mense Aprili a. 1606 (Cod. Vall. Q. 47 fol. 48. Cfr. fol. 93), ansa sumta ex quibusdam exemplaribus Missalis Romani Francogallicis, quibus commemoratio illa superioribus temporibus<sup>2</sup> in S. Canone fieri solita: "et Rege nostro N." fuerat omissa. Epistolas has in Aneedotis excipiunt Fragmenta ex Commentariis in Acta Apostolorum, quorum autographum et apographum in Bibliotheca

exstant Vallicellana (Codd. Q. 36. 37). Sunt Lectiones XXV in compendium redactae, quas Baronius a. D. 1580 in Oratorio habuit: neque vero totum Actuum librum, sed tantummodo capita quinque priora complectuntur. 1 Sequentur quaedam ex Animadversionibus in Historias Sanctorum Breviarii Romani excerpta (Cod. Vallic. Q. 33 fol. 1: Die 30. Novembris Lectio I. de S. Andrea; fol. 2: Die 10. Decembr. De S. Melchiade Papa. Die 11. Decembr. De S. Damaso Lect. IV.; fol. 7: Die 21. Martii. De S. Benedicto Lect. V.; fol. 19: Die 4. Augusti. De S. Dominico Lect. VI.; fol. 21: Die 15. Augusti. De Assumptione Dei Genitricis Lect. IV. Die 20. Augusti. De S. Bernardo Lectt. V. et VI.; fol. 24: Die 1. Novembr. Lect. IV.), quae non minus quam caetera huiusmodi monumenta Vallicellana (G. 89. 99) mihi excussa testantur haud levem fuisse Ven. Parentis Annalium operam et industriam in adornanda critica Breviarii recognitione, qualis auctoritate Clementis VIII. Pont. Max. suscepta est. Specimina dein subiunxi ex Apologetico ad Clementem VIII. misso deque disciplina Ecclesiae Romanae in recipiendis lapsis composito (Cod. Vallicell. Q. 48 fol. 21 sq. Cfr. fol. 126 sq.).2 Magna exemplorum historiae veteris et recentioris copia adducta demonstrat Baronius, Romanam Ecclesiam numquam cuiuslibet delinquentis despexisse vel desperasse salutem instarque maxime piae matris aperire sinum et obvias porrigere manus e peccatis emergere laborantibus. Referendum est hoc opusculum in illud tempus, quo Baronius, aliis aliud defendentibus, pro Henrico Borbonio Navarrae Rege absolvendo et cum Catholica Ecclesia reconciliando strenue laboravit.

Seriem Anecdotorum selectorum claudit Tractatus "Quod Haeretici sint habiti, qui obstinate Jura Ecclesiae labefactant" inscriptus (Cod. Vall. Q. 38 fol. 167 sq. Judiciariam Ecclesiae potestatem, ut sacerdotes Dei iudicent non Clericos tantum sed Laicos, nec spiritualia solum sed et saecularia, esse divinitus ipsi Ecclesiae impartitam, satis dictum videtur primo tomo Annalium. Modo vero tantum illud breviter attingendum, Haereticos habitos esse eos qui sive scriptis, dictis factisve obstinato animo contenderint ecclesiastica iura sive de his sive de aliis labefactare, utpote qui divinae ordinationi resistant; de qua Paulus

<sup>&#</sup>x27;) Impresa sopra le spalle mie, se non fusse l'aiuto del cardinale Sirleto, qual ha cura di trovare e provedermi di libri antichi scritti a mano della libreria Apostolica e sua. È fatiga da sudarci per molti altri anni; spero nella divina protettione, che Qui coepit in nobis opus bonum, perficiet solidabitque.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mi ricordo che *Ivone* Vescovo Carnotense minaccia Filippo chiamato il Bello di scancellare il suo nome dal Canone della Messa; di dove potiamo argomentare questa memoria dei Re essere antichissima, che volendola levare saria cosa pericolosa.

<sup>1)</sup> Cfr. Vita di San Filippo Neri scritta dal P. Pietro Giac. Bacci. Edit. Florent, 1851. p. 48 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Alterum eiusdem Apologetici Mscr. quod existit "nella libreria di S. Ambrogio maggiore di Milano de' Monaci Cisterciensi", citat *Villarosa* (Memorie degli Scrittori Filippini. Napoli 1837. pag. 47).

ad Corinthios: Scitis quoniam angelos iudicabimus, quanto magis saecularia [1. Cor. 6, 3], etiamsi sint Principes et Imperatores. De qua Pauli sententia agens Gregorius Septimus scribens ad Metensem Episcopum etc.), quem eidem atque "Paraenesim ad Rempublicam Venetam" et "Votum factum in Consistorio 17. April. 1606 contra Rempublicam Venetam" occasioni debere originem, dubitari non potest.

VII. Authentico contextum primae Analectorum Romanorum partis commentario explanant simulque particulatim supplent, quae novem mensibus post emisi "Monumenta Vaticana" secundum seriem annorum (1521 sq.) digesta praeviisque monitis instructa.3 Triplex autem est Monumentorum genus. Primum Instructiones repraesentat quas Summi Pontifices vel qui ipsis erant a secretis status (Sadoletus, Farnesius etc.), Legatis et Nuntiis Apostolicis ad imperatorem regesque mittendis (Rorario, Verallo etc.) de causa religionis dederunt. Alteri categoriae Memorialia, Traetatus et Informationes adscribi possunt aa. 1532 sq. Tertiam classem constituunt Relationes a Nunciis Romam missae. Documenta ad primam legationem Aleandri Germanicam spectantia excipiunt Laurentii Campegii et Hieronymi Rorarii ex Austria, Gallia, Anglobrittannia multisque Imperii urbibus ad Clementem VII., Salviatum ac Sangam aa. 1524-1530 datae Epistolae. Sequitur Aleandri ἀργέτυπον τῶν γραμμάτων ἐν δευτέρα πρεσβεία els Tequariar (1531, 1532). Convocatio dein Concilii variis tergiversationibus iterum iterumque impedita ansam dedit Literis quas Paulus Vergerius (a. 1533 sq.) et Joannes Moronus (a. 1536 sq.) ex Germania ad Paulum III., Recalcatum et Carneseccam scripsere. Grandis tandem est copia Relationum quae ad praeludia et acta Ratisbonensia a. 1541 pertinent, ab episcopis Mutinensi, Aquilano, Feltrensi aliisque compositarum.

Pro huiusmodi Monumentorum quae ad diiudicanda Protestantismi principia ac processum haud parum conferunt¹ formando corpore versavi Codices Tabulariorum S. Sedis Apostolicae secretorum viginti tres, qui iam in specie strictim erunt perscribendi:

a) Cod. "Nuntiatura Germaniae Vol. I." signatus, ab Aleandro<sup>2</sup> a. 1521 ad Germanos Nuncio Apostolico redactus et ex ipsius bibliotheca in Archivum Vaticanum translatus primariam exhibet qua in Secretaria Status conceptae sunt epistolarum formam cum notis marginalibus de tempore expeditionis.

b) In "Nuntiatura Germaniae Vol. II." quae exstant Instructiones,3 earum quinque sunt Alexandri VI., tres Julii II., duae Leonis X. ("pro pace seu induciis firmandis inter Reges Catholicum et Christianissimum bellantes in statu Mediolani"), una Clementis VII.,4 reliquae autem, ad quas equidem adverti animum, a Paulo PP. III. datae sunt a. 1539 Cardinali Polo (misso ad Imperatorem et Regem Galliae pro reductione Regis et Regni Angliae ad catholicam religionem diu ab illis cultam), Episcopo Britonoriensi (ad Ferdinandum Romanorum regem misso), Hieronymo Rorario (destinato ad Sigismundum Poloniae ac ad Joannem Hungariae Reges Nuncio), Joanni Riccio Card. Montepolitiano, 5 a. 1541 Ferro (in Galliam ablegato super religionis in Germania causa<sup>6</sup>) et Contareno ("quando fu destinato Legato in Germania, sopra la materia del Concilio di Trento, la Lega Cattolica, il Deposito fatto dal Papa di Scudi 50,000 per essa, il modo della forza proposto dal Card. Granvela contro i Protestanti non approvato dal Papa" etc.), a. 1542 Episcopis Fanensi, Veronensi, Ferentinensi cum facultatibus Legatorum in Germaniam deputatis,

Romae 1606. 38 paginae in 4.
 Cod. Vallicellan. Q. 39 fol. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Monumenta Vaticana Historiam Ecclesiasticam Saeculi XVI. illustrantia. Una cum Fragmentis Neapolitanis ac Florentinis. Friburgi Brisgoviae 1861. Fragmenta ista numero septem nactus sum per doctissimum Baronii Annalium continuatorem Augustinum Theiner. Ex Tabulariis Neapolitanis manarunt tres per Campegium Salviato Monaci et Augustae diebus 14. 16. 26. Jun. 1530 nuncupatae Epistolae (= Monum. XXXII. XXXIII. XXXIV.); quattuor autem scripturae ex Archivo Florentino (Carte Cervini Filza IV. fol. 117 sq.) desumptae sunt Pauli Vergerii ad Cardinalem Brundusinum (Vormat. 26. 30. Decemb. 1540; Ratisbon. 23. Febr. 1541) et Legatos Concilii (Venet. 15. Mart. 1546) Litterae (= Mon. CXCI. CXCII. CCXII. CCXLII.).

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. C. Dehaisnes Le Saint-Siège devant le Protestantisme in: Bouix Revue des Sciences Ecclesiastiques. Tom. V. 3. 1. pag. 335 sq., 513 sq. Tom. VI. 3. 2. pag. 5 sq. Commentatio haec optima Monumentorum Vaticanorum analysis est.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) qui in principio Codicis propria manu annotavit: "Epistol. L. I. in Legatione mea prima Germanica".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Instructioni latine e volgari a Nuntii et ad altri. Sono in tutto Istruttioni 52 e Carte 334.

<sup>4)</sup> nel tempo che si trovava assediato in Castello dall' Essercito di Borbone per andare all' Imperatore. Destinata fuit ista Instructio pro Card. Farnesio.

<sup>5)</sup> mandato all' Imperatore per consigliarlo a diffare quanto era stato risoluto nella Dieta di Francfordia con i Protestanti, e narra le risolutioni pregiuditiali alla Chiesa Romana et all' istesso Imperatore, e ne porta le ragioni, e gli da il modo da tenere per l'effetto.

<sup>6)</sup> per render gratie al Re del buon animo verso le cose della Religione in Germania.

necnon Prospero Sanctacrucio ad Ferdinandum Regem Nuncio ("con ordine di scusare il Papa, se non dà sussidii per le fortificationi di Vienna, e ne adduce le cause, che esso Papa non mancarà di fare quello si potrà senza scandalo per l'erettione di Praga in Arcivescovado, e di proseguire il Concilio, che essorti il Re per la restitutione della Religione cattolica in Boemia e Germania" etc.).

- c) Nuntiatur. Germaniae Voll. IV. V. VI. complectuntur Petri Pauli Vergerii per occasionem suae in Germania Nunciaturae inde a 22. Septembr. 1533 usque ad 13. Febr. 1536 Salviato, Carneseccae, Senatui Veneto et Ambrosio Recalcato dicatas relationes originales.
- d) Nuntiatura Germaniae Vol. VII. = Lettere del Vescovo di Modena Nuntio in Germania. 1536.2 VII. 3453. Multa ibi coacervata habentur κειμήλια magni aestumanda, quae effossa opus Monumentorum exornant, scilicet Joannis Moroni Episcopi Mutinensis Epistolae Vindobonenses, Gandenses, Pragenses, Neostadienses, Trevirenses, Hagenoenses, Vormatienses, Ratisbonenses, Monacenses, Mediolanenses, Oenipontanae, Bononienses, Spirenses inde a d. 20. Decembr. 1536 usque ad d. 11. August. 1542 praesertim Romam transmissae.
- e) Nuntiat. Germaniae Vol. VIII. ex documentis constat, quae raro sunt autographa, saepius duplicata vel minuta nec rasuris correcturisve immunia et glossis Secretariae marginalibus aucta. Transscripsi Laurentii Campegii Memorialia (a. 1532), Moroni relationes (1537—1541), Hieronymi Rorarii ad Card. Verulanum (1539), Card. Aleandri ad Mutinensem (1540), Card. Farnesii ad Moronum (1540), Episcopi Feltrensis ad Farnesium (1540. 1541), Roberti Vancopii Armacani ad Paulum III. et Farnesium (1540. 1541), Episcopi Aquilani ad Cardinales Farnesium et Marcellum Cervinum Tit. S. Crucis (Decembr. 1540 Febr. 1541), Joannis Poggii ad eosdem (1541) litteras ac votum Anonymi de theologis familiaribus cum Card. Contareno Legato in Germaniam mittendis (Cod. cit. fol. 64).
- f) Nuntiatur. Germaniae Vol. XV. fol. 306 sq. Series traetatuum Vormatiensium inde a d. 17. Novembr. 1540 repetita.
  - g) "Lettere del Cardinal Campegio Legato da Germania,

Ungaria, Inghilterra. 3160 Di Castello." Epistolas Vindobonenses post promulgatam "Constitutionem ad removendos abusus" inde a mense Augusto a. 1524 Jacobo Sadoleto Carpentoratensi nuncupatas excipiunt litterae Budenses, Venetae, Bononienses (Decbr. 1524 — August. 1525) et deinceps relationes, quamvis non omnes, sequuntur Parisienses, Londinenses, Cantuarienses (18. Septbr. 1528 — 9. Novbr. 1529) cum legatione Anglica Campegii ad causam matrimonialem Henrici et Catharinae cognoscendam deputati connexae, "al Rev. S. M. Sanga a Viterbo" dicatae, nonnumquam Romae in Secretaria Status in epitomen redactae.

h) Liber cui titulus "Diversorum ad Clementem Papam VII. Vol. II. Arm. VIII. Ord. I."4 ex variis compactus est fasciculis, quorum tres excussi. In primo leguntur "Tre lettere del Card. Salviati Legato scritte da Piacenza a Mgr Sadoleto Vescovo di Carpentras Secretario di Papa Clemente VII. sopra la concordia dell' Imperatore Carlo V. con il Re Christianissimo" (Januar. 1525). In altero insunt "le lettere di Geronimo Rorario" (Oenipont. Febr. 1525). Tertius eiusdem libri fasciculus exhibet "le lettere del Card. Eboracense in Londra de Urbe et Clemente Pontif. capto ad Card. Rodulphum Patrimonii Legatum" (Jul. 1527) ac transsumptum "di lettera di Mgr Sadoleto Secretario al Vescovo di Verona de clade Urbis et Clementis VII. captione" (Carpentoracti 4. Non. Novembr. 1527).

- i) "Lettere de Diversi. Dell' Archivio di Castello". Litteras inde originales Campegianas ex Augusta, Colonia, Ganda, Bruxellis et Ratisbona (20. August. 1530 26. Jun. 1532) ad Curiam Romanam directas deprompsi.
- k) "Aleand. Lettere d. Legatione di Germania V." (= Epistolae lingua italica in legatione mea secunda germanica.<sup>5</sup>) Volumen hoc pretiosum foliorum 320 in forma maxima collegit ipse Brundusinus, qui pro parandis iis quae celebrando concilio erant necessaria ad Caesarem missus accuratum et fidelem<sup>6</sup> relatorem

<sup>1)</sup> Vol. VI. praeter scripturas Vergerianas suppeditat etiam Cardinalis Brundusini et Fabii Mignanelli Vindob. 6. Jan. — 21. Febr. 1539 Card. Farnesio S. R. E. Vicecancellario nuncupata autographa (fol. 44 sq.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In hoc altero Codicis titulo chronologice solummodo terminus a quo insinuatus est.

Cfr. Jo. Cochlaei Commentaria de actis et scriptis M. Lutheri. a. a. 1524.
 nsono andati a male la maggior parte i Registri di quel tempo"

<sup>(</sup>Card. Borghese al Nunzio in Francia. Roma 29. Settembre 1609. Cod. Anagelic. S. 6. 7).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l. c. f. 194: "Copia di lettera havuta d' Inghilterra a 29 di Giugno (1529) da un amico" (i. e. ab Auditore *Campegii*) de Episcopo *Roffensi* Catharinae Reginae apologeta.

<sup>4) =</sup> Nunt. Germ. XIV.

<sup>6)</sup> a tergo: Lettere 1531. 1532 della Legatione di Germania.

<sup>6)</sup> Molte particularità non scrivo, quali si dicono qui in corte da alcuni

se praestitit in epistolis ex Bolzano, Oeniponte, Spira, Bruxellis, Colonia, Ratisbona, Lincia et Verona (17. Septembr. 1531 et seqq.) ad Papam, Secretariam Status et Datariam Apostolicam amandatis, haud semel cifratis ac cum Sangae et Salviati responsis et informationibus arcte cohaerentibus. Plurima glossemata margini adspersa intelligendo contextui interdum aenigmatico apprime inserviunt.

- l) "Cardinalium Litterae ad Card. Farnesium sub Paulo III. D. 744"; codex mense Octobr. a. 1629 per Confalnerium¹ congestus (fol. 26 sq. Lettere del Cardinal Brindisi e del Nuntio Mignanelli a. 1538).
- m) "Lettere del Cardinale Morone. Vol. XI. 1539. 1540." Prae reliquis respici meretur Epistola Gandae d. 18. April. a. 1540 ad Cardinalem Sanctae Florae<sup>2</sup> data de statu Germaniae, de Lutheranorum genere triplici, de necessaria abusuum reformatione ac de tempore et loco Concilii.
- n) Litterae Diversorum III. E. 2484 (fol. 23 sq. Petrus Paulus Vergerius Episcopus Justinopolis ad Oratores et Theologos Principum et Statuum Germaniae qui Vormatiae convenerunt, de unitate et pace Ecclesiae. Cal. Januar. 1541).
- o) Concilium Tridentin. LXXXI. 290 <sup>3</sup>: Discursus quattuor cum Appendice, quos post Francofordiense Decretum Hieronymus Card. Brundusinus Vindobonae 29. Jun. 1539 composuit Summoque Pontifici dicatos Romam misit. <sup>4</sup>

per cio non indegni di fede, ma non son ancora ben securato, percio non le scrivo (Sangae. Ratisb. 2. Jul. 1532).

- p) Arm. VIII. Ord. I. Fasc. 2 (fol. 22 sq. Farnesio Brundusinus. Linciae 9. Septembr. 1538).
- q) Arm. XI. Caps. VII. Fasc. 20, 7 (fol. 1 sq. Campegius Salviato Oenipont. 13. et 29. Maii, August. 29. Jul. et 10. August. 1530).
- r) Arm. XI. Caps. VII. Fasc. 21, 7 (Salviatus Campegio Rom. 13. Jul. 1531; Campegius Salviato Bruxell. 15. Jul. et 16. August. 1531 de gravaminibus Germaniae).
- s) Arm. XI. Caps. XII. 53 (Salviato Campegius Ratisbon. 10. Mart. 1532).
- t) Arm. XV. Caps. XIII. 69 (1. Copia di quel che ha scritto l'Imperator per soe lettere d'Aque Morte di 18 di Luglio 1538 al Serenissimo Re di Romani circa il remedio di le cose publice, et amicabil reduction delli desviati da nostra santa fede. 2. Carolus Caesar ad Ferdinandum Regem. Valdoleti 22. Sept. 1538. 3. Copia di l'articulo in l'Instruttion di li Signori di Boussu et di Peloux, mandati in Franza per il fatto sopradetto de li detti desviati. 4. Postseripta litterarum Caroli ad Ferdinandum Valdol. 22. Septembr. 1538 datarum).
- u) Arm. XV. Caps. XIII. 119 (Sebastiani Archiepiscopi Moguntini electi ad Arnoldum de Buchholtz et Antonium Wedenmeyer epist. d. 7. Febr. 1546).
- v) "Miscellanea", quibus Campegiana sub g. et i. commemorata supplentur, quatenus insunt litterae Cardinalis ad Clementem VII. scriptae Bruxellis a. 1532.

Hisce igitur ex fontibus hausi Monumenta numero 242 ipsisque in Opere meo duplicem adieci appendicem, nimirum Caietani Marini de Archivis Sanctae Sedis Memoriale ab Angelo Card. Maio laudatum (pag. 431 sq.) et (pag. 455 sq.) Joannis Cargae in negotiis ecclesiasticis multum versati Informationem "del Secretario et Secretaria di Nostro Signore et di tutti gli offitii che da quella dependono" (Octobr. 1574) in Codicibus Urbinatibus 854 fol. 29 sq. et 859 fol. 72 sq. repertam.

VIII. Recreationis causa transactis aliquot aestivis a. 1860 hebdomadibus Tusculi ad studia me retuli maxime in Bibliothecis Sessoriana, S. Petri ad Vincula, Angelica et Corsiniana continuanda, ex quibus ortus est liber, quem anno post reditum in patriam formis excusum divulgavi. Ac primum quidem ad Bibliothecam Sessorianam Monachorum Cisterciensium S. Crucis in

<sup>1)</sup> Nell' Agosto del 1626 ebbe l'archivio Giovanni Battista Confaloniere romano degno per le immense fattiche in servigio di esso di eterna rimembranza. (Marini Memorie Istoriche degli Archivi della Santa Sede, Monum. Vatic. pag. 449.)

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Card. Camerlengo Ascanio Sforza detto il Card. Santa Fiora dal feudo che gode tuttora la Casa Sforza Cesarini sulle montagne di S. Fiora, dove poco discosta si trova una Abbadia di Cisterciensi. (Cod. S. Petr. a Vinc. A. D. 9, 63.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) De Actis Tridentinis cfr. *Hefele* in Praef. ad Hist. Concil. Tom. VII. 2, pag. VI.

<sup>4)</sup> Discorso primo circa la materia della Dieta Generale di Germania. — Discorso secondo con alcune notitie per le quali si vede le cose della Dieta dell' Imperio esser in tali termini, che a gran pena potra schifarla. — Discorso terzo sopra quello, che si può sperar o tener della Dieta Generale dell' Imperio. — Discorso quarto con alcune Massime al mio giuditio verissime circa la causa Lutherana. — Sommario de gli errori fatti per il Londense in la concordia Frankfordiana.

<sup>&#</sup>x27;) Zur Kirchengeschichte des sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts von H. L. Freiburg im Breisgau. 1863.

Hierusalem de Urbe quod attinet a Mabillonio, Montefalconio aliisque iam laudatam, cuius initia quoad Manuscripta Hilarioni Rancatio inter Orientalistas celebri debentur cuiusque Synopsin historicam Hieronymus Bottinus a. 1842 contexuit, gratissima mihi semper erit recordatio doctae et amicae conversationis cum Gregorio Bartolini Praefecto, quo favente Bibliotheca in usum publicum haud patens quavis hora nullo negotio mihi reserata fuit. Iuvat autem modo hos in quibus per hiemem a. 1860—1861 haesi Codices Sessorianos citare:

- a) Cod. DXX. = Relatione della nascita, vita e morte di Sisto V. e tutto ciò che gl' occorse nel suo Pontificato.
- b) Cod. CCXLV. Acta Canonizationis (SS. Philippi Nerii, Theresiae etc.).
- c) Cod. CCLXIX. fol. 7 sq. De unione "contro il Turco in tempo di Clemente VIII."; fol. 160 sq. De Constitutione dogm. Unigenitus Dei Filius.
- d) Cod. CCLXX. Notizie appartenenti alla Storia de' Secoli XVI. e XVII. (fol. 7 Tridentina; fol. 21 sq. Discorso dell' anno 1606, nel quale si tratta, se convenga al Papa concluder con Venetiani la pace, ancorche li capitoli d'essa non siano in tutto conformi a quanto si conviene; fol. 68 sq. Gesta in Consistoriis a. 1627; fol. 93 sq. Diario di Paolo IV.).
- e) Cod. CCCXXXV. fol. 1—85: Ragionamento di Carlo V. Imperatore al Re Filippo suo figliuolo nella consignatione del governo de' suoi stati e regni.
- f) Cod. CCCLII. Miscellanea Saec. XVI. (fol. 103 sq. Conclave Adriani VI.; fol. 215 Carta del Rey Don Philippe 2. de su real mano a Sua Sant. sobre el encerramiento del Principe Don Carlos, 20. Jan. 1568; fol. 423 sq. Ordinum Belgii ad Maximilianum Caesarem Epistola, 2. Octobr. 1586; fol. 427 sq. Acta Consist. 11. Septembr. 1589; fol. 761 sq. Auberti Miraei de dissidio Religionum in Hollandia Relatio).
- g) Cod. CCCLXXXIV.: "Historia del Sacco di Roma di Patritio de Rossi Fiorentino". Contuli hoc Mscr. cum quinque Codicibus qui Romae in tribus aliis bibliothecis latent, necnon cum voluminibus Florentiae 1830 et Romae 1837 impressis eandem materiam tractantibus, variasque eiusmodi relationes critico subieci examini.¹
  - h) Cod. CCCLXXXI.: Instruttioni per li Nuntii straordinarii

(quibus commendatur studium "dei tre famosi trattati di pace del nostro secolo, cioè di Munster, dei Pirenei, e di Aquisgrano") spediti alle Corti per procurar la Pace, nell' anno 1676. fol. 7 sq. Instruttione particolare per Mgr Guinigi Arcivescovo di Ravenna destinato Nunzio Apostolico al Congresso. fol. 73 sq. Istruzione intorno agli affari d'Inghilterra per Mgr Mellini destinato N. Ap. alla Corte di Spagna (August. 1675).

i) Cod. CCCLXXXIV.: Instruzzione a Mgr Pallotta Ministro Apost. alla Corona di Portogallo (ex Pontificatu Clementis IX.). Distinguitur in quinque partes: "degl' affari della Religione Catholica — de Vescovi e Religiosi — della Giurisdizione Ecclesiastica — del Tribunale della Legatia — dell' offizio del Collettore".

k) Cod. CCCLXXXVIII.: Caes. Magolotti Diarium de itinere

Francisci Card. Barberini Gallico.

1) Cod. CCCCIII.: Raccolta di Lettere del Cardinal Bentivoglio (1607 sq.); qua collectione suppletur liber eiusdem Card.

inscriptus "Memorie overo diario" (Amst. 1648).

- m) Cod. CCCCXI.: Conclavia Innocentii IX., Clementis VIII., Leonis XI., Pauli V., Gregorii XV., Urbani VIII. Teatro della Corte di Roma fatto nell' ultimo del Pontificato di Papa Gregorio XV. Relatione de' Cardinali (a. 1623). Discorso del Sgr Cardinal Albici, col quale prova, che non ponno ne le Corone ne altri Gran Principi Secolari escluder li Cardinali dal Ponteficato. (Auctor, qui Sedem Apostolicam nec alicui subditam nec ulla ratione sub iugum a quopiam mittendam urget, circumstantias electionis Innocentii X. prae oculis habens, duplicem solvit quaestionem:  $\alpha$ . "se sia lecito al Principe Laico d'escludere dal Pontificato un Cardinale".  $\beta$ . "se li Cardinali possino dar aiuto a tal esclusione, e negare il voto al Cardinale escluso, quando sia il più degno".) Fol. 77 sq. Ricordi dati dalla Santità di Gregorio XV. al Sgr Cardinal Ludovisio suo Nipote. Fol. 103 sq. Ricordi di Paolo III. al Cardinal Farnese.
- n) CCCCLII. Varia Saec. XVII. (Danielis Ermitae Iter Germanicum a. 1609 etc. fol. 1027 sq. Conclave en el qual fue elegido por summo Pontifice Gregorio Decimo Quinto.)

Iisdem quibus Sessorianam mensibus Monasterii, quod in monte Esquilio Ecclesiae S. Petri ad Vincula est contiguum, Canonicorum Regularium SS. Salvatoris Lateranensium frequentavi Bibliothecam voluminibus manuscriptis quae sequuntur excerpendis intentus:

a) Cod. B. H. 5: "De paterna charitate Clementis Octavi Summi Pontificis erga amplissimum Regnum Galliae. Ad Fride-Laemmer, Mel. Rom. Mant.

<sup>1)</sup> Cfr. l. c. pag. 12 sq.

ricum Cardinalem Borromaeum Archiepiscopum Mediolanensem". Tractatus hic est Augustini Valerii Card. Veronensis, 1 qui rationes et factum rebenedictionis Henrici IV. ("Cur non indulgeat pater filio veniam petenti, quantum pontificia auctoritas patitur? ... debuerat contra apostolicum praeceptum illum provocare ad iracundiam et in rerum desperationem adducere?") exponit admodum accurate.

- b) Cod. A. B. 9 (3. III. sup. Hist. Congreg. de Auxiliis. 3. VII. Card. de Lugo et Anton. Arnauld. 19. Quesnelliana).
- c) Cod. A. G. XI. 14: Notitiae Albanenses (Episcopologium ex 137 numeris constans, quorum octo ad saec. XVI. pertinentes notavi).
  - d) Cod. A. G. XI. 15 (16): Sacco di Roma.
- e) Cod. A. C. 9. 39: Controvers, inter Jesuitas et Augustinianos in Hispania saec. XVII.
- f) Cod. A. D. 9. 60. fol. 1 sq. Praeambula Gallicanismi. fol. 7 sq. Memoriale Tolosanum a. 1661 circa "l'infallibilità di fede nei Decreti Apostolici dopo che sono stati ricevuti ed accettati dai Vescovi del Regno"; fol. 37 sq. Jansenistica; fol. 81 sq. Scritture sopra la Regalia a. 1681.
- g) Cod. 63: Memorie del Card. Mignanelli. Lettere di S. Ignazio e del Rob. Bellarmino. — Notizie spettanti Aonio Paleario. — Catalogo di Scritture spett. al Concilio di Trento.
- h) A. D. 9. 64: Relazione di alcuni Accidenti occorsi nella Siria presso la Nazione Maronita, e provvedimenti sopra di essi presi dalla Santa Sede Apostolica.<sup>2</sup>
- i) Cod. A. E. XI. 73: Raccolta di diversi Manuscritti; fol. 111 sq. Tridentina; fol. 123 sq. Lettera responsiva a Personaggio, che desidera sapere lo stato presente della Corte e Governo di Roma, nella quale doppo essersi con giustizia estremamente lodato la Santità di N. S. Innocentio XII. con buona frase si biasimano tutti li Ministri, et in conseguenza sfacciatamente l'istesso Papa; fol. 177 sq. Della Setta de Beccaleristi; fol. 187 sq. Petit Detail de la Maison Royale de France. (".. Le Roi [Louis XIV.] est bon naturellement et même quelques fois d'une conscience si délicate qu'elle va jusques au scrupule. Si l'on a vu quelque chose de contraire a ce que je dis, on en doit attribuer la faute à son conseil de conscience, composé pour la plus part de Prélats de

1) Cfr. Ang. Maii Spicileg. Roman. VIII. 71 sq.

Cour devoués à la faveur et plus disposés à sacrifier à la fortune qu'à la verité.")

k) Cod. A. E. XI. 74 fol. 144 sq. Clemens VIII.; fol. 187 sq. Della Monarchia di Sicilia; fol. 225 sq. Relazione dell' ultimi giorni di Luigi XIV.; fol. 321 sq. Congregazione de' Vescovi e Regolari.

- l) Cod. A. E. XI. 75 fol. 4 sq. Factum Borgiae in Consistorio a. 1632; fol. 234 sq. Demissione del Cardinalato fatta dal Card. Alberto Arciduca d'Austria nel Concistoro segreto tenuto in Ferrara da Clemente Ottavo, 31. Jul. 1598; fol. 397: Discorso fatto a Cardinali da Alessandro VII. in punto di morte; fol. 424 sq. Scrittura data dal Card. Bellarmino a Clemente VIII. sopra l'elezione de' Vescovi.
- m) Cod. A. E. XI. 76 fol. 37 sq. Oppenione del Padre Fra Paolo Servita Consultore di Stato data alli Signori Inquisitori di Stato, in qual modo debba governarsi la Republica di Venetia internamente et externamente; fol. 67 sq. Memorie date da Urbano VIII. al Card. Barberino per Francia e Spagna a. 1625; fol. 85 sq. Relazione della Corte di Roma a. 1669; fol. 155 sq. Riflessioni intorno alle cose presenti della Cina. (Agitur de ritibus controversis, qui Clementem XI. moverunt ad ablegandum Cardinalem Tournon. Divinatorie auctor anonymus noster: "Pongasi", inquit, "il caso, che sia definito dal Sommo Pontefice, che l'intenzione de Cinesi ne riti controversi sia rea d'idololatria, tutto che essi concordamente neghino esser tale .. ogn' homo d'onore ben vede, in quali eccessi di risentimento debba uscire quel Monarca, e come sia certo per lo meno l'esilio di tutti i Missionarii, e quanto probabile un' odio irreconciliabile contro la Santa Sede, onde in perpetuo restin chiuse le porte di quell' Imperio ai Cattolici di qualunque Nazione".)
  - n) Cod. 94. Relazioni var. (fol. 63 sq. di Francia) Saec. XVI.
- o) Cod. A. F. XI. 103: Memoriale in 17 Capita divisum de statu Religionis in Aethiopia et Aegypto (c. 4. Motivi per i quali la Chiesa Alessandrina separossi dalla Sede Apostolica Romana. 7. Religione de' Copti. 8. del battesimo e della cresima. 9. dell' Eucharistia. 10. del sagramento della penitenza. 11. della estrema unzione. 12. dell' Ordine Sagro. 13. del matrimonio etc.).<sup>2</sup>

Quam tertio loco supra commemoravi Bibliothecam Angelicam anno 1608 literatorum commoditati in Aedibus Augustinianis

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) quae relatio cohaeret cum *Synodo* Provinciali in Monte *Libano* celebrata a. 1736. Acta ipsius edita sunt Romae 1820.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Fr. Luigi Maria Lucino Esame e Difesa del Decreto pubblicato in Pudisceri da Mgr Carlo Tommaso di Tournon. Roma 1728.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Jos. *Abudacni* Hist. Jacobitarum seu Coptorum ed. *Seelen*. Lub. 1733. pag. 31 sq.

dicatam, in ea vestigia Analectorum Romanorum et Monumentorum Vaticanorum persecutus sexaginta quinque Codices (A6. 19. — B. 5. 9; 6. 1. 2; 7. 8 — 13. — C. 7. 12. 27 — 30. 33. 34; 8. 19. — D. 2. 20; 3. 2; 8. 21. 22. — Q. 4. 6. 12; 7. 5. — R. 1. 10. 15; 3. 2. 4. 14; 6. 17. — S. 3. 2; 4. 39; 6. 7—18; 7. 1—13. 33. 24. — T. 4. 15. 28; 6. 3; 8. 12. 13) scrupulose trutinavi, ipsorum autem multiplex argumentum ita in libro: "Zur Kirchengeschichte etc." inscripto pag. 64 sq. enodavi, ut decem categoriae mihi viderentur esse statuendae:

- a) Aegidiana et Augustiniana,
- b) Summaria et Instructiones,
- c) Decreta Consistorialia,
  - d) Borghesiana,
  - e) Diaria,
- f) Epistolae diversae,
- g) Norisiana,
- h) Passioneiana,
- i) Acta Congregationum (v. gr. causae Rituum seu Caeremoniarum Sinensium).
- k) Miscellanea varia sacra profana (Molinismus, Jansenismus, Gallicanismus etc.).

Restat quarta quam innui Bibliotheca amplissima a Clemente XII. instructa et cura Cardinalium Corsiniorum gradatim cumulata,¹ cuius catalogum ("Indice Generale de' Libri Manuscritti che si conservano nella Libreria dell' Eccellentissima Casa Corsini, diviso in tre parti. Nella prima si comprende l'Inventario di detti Libri secondo l'ordine, con cui sono disposti, intitolati e numerati. Nella seconda il Catalogo degli Autori di detti Libri e scritture in essi comprese. Nella terza l'Indice alfabetico delle cose notabili") a. 1738 inchoatum et usque ad nostra tempora successive auctum post Martinum Gerbertum² descripserunt Haenel, Blume, Dudik. Posteaquam penum inprimis aevi posterioris percucurri, inde a mense Novembri 1860 usque ad discessum ex Urbe Codices Corsinianos omnino nonaginta septem rimatus sum et per amanuensem adiutus plurima ad verbum enotavi, nonnulla sum-

matim epitomavi. Octo autem fontium, unde mea manabant stromata, sunt distinguendae classes:

a) Instructiones 35 numeris comprehensae a. 1550 sq.

- b) Memorialia octo, inter quae, si respectus habetur chronologiae, primum tenet locum "Memoriale dato a me Gio. Bartolomeo di Gatinaria, per ordine della Santità di Nostro Signore Papa Clemente VII." (Cod. 677 fol. 492 sq.)
- c) Acta Consistorialia quae habentur in novem voluminibus, scil. Codd. 42 (1498—1644), 43 (1559—1565), 44 (sub Pio V. et Gregorio XIII.), 45 (1493—1569), 46 (1559 sq.), 47 (1570—1595), 48 (1572—1583), 49 (1583—1591) et 384 (sub Pio IV., 1. Jan. 1563—7. Novemb. 1565).
  - d) Diaria Romanorum Pontificum (Sixti IV. etc.); Codd. 130 sq.
  - e) Relationes (16).
- f) Lettere (Ardinghello, Pighino, Polo, Carafa, Santa Croce, Acquaviva etc.).
  - g) Discursus in decem rubricas relati.

h) Varia (de Dominio S. R. Ecclesiae eiusque iuribus; Scritture diverse sopra i Conclavi; Raccolta di scritture diverse istoriche e politiche etc.).

IX. Vixdum mense Decembri a. 1862 ultimae Regestorum Corsinianorum plagulae periculum typographicum continentis menda sustuleram, quum tertio iam mihi esset facienda in Italiam peregrinatio. A Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa Nono inter Consultores S. Congregationis de P. F. pro negotiis Ritus Orientalis adlectum Romae hospitalis recepit domus Eminentissimi Caroli Reisach, qui per Litteras Apostolicas Romani Pontifices d. 6. Januar. 1862 Cardinalis Ponens pro cognoscendis Orientalium Ecclesiarum libris earumque Canonibus colligendis constitutus varias quaestiones dogmaticas, catecheticas, canonicas, liturgicas sedulo expendendas mihi proposuit. Inter eos autem qui de studiis rerum orientalium promovendis et de scientia huiusmodi excolenda optime sunt meriti, cum Assemanis, Ludolfo, Morino, Michaele Le Quien aliisque nemo ignorat esse etiam connumerandum Leonem Allatium, praeclarum de Ecclesiae Occidentalis atque

<sup>&#</sup>x27;) Jos. Querci Diarium litterarium Florentinum 1755. pag. 146 sq. Franc. Cerroti Memorie per servire alla storia della incisione compilate nella descrizione e dichiarazione delle stampe che trovansi nella Bibbloteca Corsiniana. Tom. I. Roma 1858. Praefat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Iter Alemann. et Italicum pag. 465 sq. Cfr. Jos. Bader Kloster Sanct Blasien und seine Gelehrten-Academie. Freiburg im Breisgau 1874. pag. 94 sq.

¹) Zur Kirchengeschichte des XVI. und XVII. Jahrhdrts. pag. 117 sq. ²) Cfr. Archiv für katholisches Kirchenrecht von Moy X., 242 sq. (Das Impedimentum Ordinis und seine Anwendung auf den Clerus der orientalischen Riten) et XI., 363 sq. (Wechselbeziehungen des Tridentinischen Decrets Tametsi und der Benedictinischen Constitution Etsi Pastoralis für die Italo-Graeci.)

<sup>3)</sup> euius de vita Stephanus Gradius Ragusinus plenum et uberem confecit Commentarium (Ang. Maii Nova Patrum Bibliotheca. Tom. VI. P. II.).

Orientalis perpetua consensione librorum trium ac multarum lucubrationum, quarum exemplaria typis impressa hodiedum maximam partem in Athanasiano Collegio Almae Urbis Graeco exstant, auctorem. Ista igitur volumina in orbe litterario admodum nota et sempiterna laude digna magnae mihi pro laboribus cum munere meo connexis et silentio praetereundis fuisse utilitati lubenter fateor. Verumenimyero meletemata quaedam Allatiana, quae oblata solemni occasione academica decennio abhine in peculiari commentatione 1 adumbravi et ad quae in altera Mantissae particula recurritur, non possum quin hisce in Prolegomenis saltem indigitem. Ubi primum enim in opusculo cui titulus: "Origine, progresso e stato della Biblioteca Vallicellana nel 1838" (pag. 4. 22 sq.) notitiam legi, quod Leonis schedae manu exaratae in principio tandem praesentis saeculi ad Patres Oratorii Philippinos devenerint ("Non possiamo dimenticare un Leone Allaccio, che nel suo morire, accaduto l'anno 1669, fidò in tal modo i suoi Autografi ed Apografi di Opere edite ed inedite, non che le copie di varj Codici Vaticani, Barberini, di propria mano trascritti, che in fine per mezzo del Vernazza e del Mariotti dovessero riposarsi e rimaner fidati alla nostra Biblioteca etc." l. c.), facultatem petii ac impetravi Collectanea Allatii nondum satis ordinata ("Molto si è fatto, e se ancora ne rimane di tediosa fatica, pure si è riuscito a riordinarne sino al numero di XC e più mazzi") perserutandi. Ut autem omittam quae in singulis fasciculis inveni graeca poemata, Himerii apographum ex Vaticano Codice, varias Taciti lectiones, Philonis Hebraei varietates unacum nonnullis circa Thucydidem curis ac prolegomenis, apparatum criticum ad historicos byzantinos illustrandos typisque parandos, Georgii Hamartoli versionem latinam, triadem Diatribarum de Nicetarum scriptis, de Philonibus, de Theodoris, - duodecim quos in Bibliotheca Vallicellana a, 1863 naviter excussi Codices Allatiani sunt qui sequuntur:

a) Cod. X. complectitur Synodicum scu Epitomen Synodorum a Sanctis Apostolis usque ad VIII. Concilium Oecumenicum (αὐτόγραφον Leonis). Sequuntur deinceps Κανόνες τῶν ἀγίων ἀποστόλων. Finem faciunt Canones Conciliorum Nicaeni, Neocaesariensis, Laodiceni, Constantinopolitani I., Ephesini, Chalcedonensis, necnon "Canones Sanctorum Patrum, qui in Trullo Imperialis Palatii Constantinopoli convenerunt" (Gracce et Latine).<sup>2</sup>

b) Cod. XIII., in quo insunt:

α) Joannis Matthaei Caryophili De Primatu Papae contra Barlaamum Responsio Gr. Lat. Exemplaria duo; et Responsio circa formam absolutionis qua Graeci utuntur, cum aliis fragmentis.

ansam dedit praeter Justelli Bibliothecam Juris et Beveregii Pandectas commemorare Syntagma etiam Rhallianum (Athen. 1852 sq.), cui suam sane deberi laudem ingenue professus sum adiecta hacce clausula: "Id vero minime cum Josepho Zhishman (Das Eherecht der Orientalischen Kirche. I., 32) dixerim esse Corpus iuris ecclesiae orientalis. Etenim si agitur de hoc ipso Corpore construendo, principia Photiana explodenda sunt, servanda autem est methodus Gratiani, cuius in Decreti tribus partibus 517 documenta exacte digesta ad Orientem spectant. Nec solum antiqui canones ante lugendum saeculi IX. schisma stabiliti, verum etiam Constitutiones Pontificiae et Decreta SS. Congregationum una cum libris euchologicis et actis Synodorum Provincialium a S. Sede Apostolica approbatis oportet accenseantur fontibus Juris Orientalis."

Haec quum scriberem, noveram quidem libellum sub titulo: "Des Canons et des Collections Canoniques de l'Église Grecque, d'après l'édition de M. G. A. Rhalli Président de l'Aréopage; par le R. P. Dom J. B. Pitra Religieux Bénédictin de la Congrégation de France" Parisiis 1858 editum, sed opus quod inscribitur: "Juris Ecclesiastici Graecorum Historia et Monumenta curante J. B. Pitra S. R. E. Card. Tom. I. Romae 1864" nondum in manus meas pervenerat neque ideo a me respici poterat. Quodsi Eminentissimus Editor, cuius de litteris magna sunt merita, nihil aliud a se putat requiri, quam ea colligere quae vim legis apud Graecos olim habuere, et revocare in lucem quae certo et publico iure edita et promulgata sunt, minime vero marte proprio in medium afferre, quaecunque optaverit meliora aut quae ampliora et saniora excogitaverit, - equidem plurimum ab improbando eiusmodi proposito absum in laboribus ad criticen formalem spectantibus ipse diu versatus. Atvero in Schediasmate l. c. haud sufficere collectionem Canonum criticam caeteroquin utique necessariam dixi eandemque de fontibus et corpore Juris Canonici Orientalis quaestionem in Animadversionibus theologico-canonicis a. 1865 editis pag. 33 sq. attigi. Unde illud admirari satis non potui, quod doctissimus Cardinalis in Praefatione ad Tomum II. Juris Ecclesiastici Graecorum (Romae 1868) pag. V, posteaquam se ne unam quidem Romanorum Pontificum vocem invenisse sive in Joannis Scholastici quinquaginta titulis sive in utroque Nomocanone sive in quovis byzantinae ecclesiae codicillo questus est, huic querimoniae verba: "Tuum igitur esto, omissa supplere, suppressa restituere, male intercisa revocare vel ab orco aliquis dicet" ita subnexuit, ut ad probandam plane singularem nimisque patheticam conclusionem allegaret meam sententiam in Schediasmate obviam. Quod quum fecerit, eam se intellexisse perperam testatur. Canones antiqui, salva eorum externa auctoritate et dignitate interna, inter Fontes Juris Orientalis fundamentalem quidem tenent locum, profectus autem geneticus posteriorum saeculorum haud est flocci pendendus. Sane pauca quibus usus sum verba plurimos circumscribunt libros studiumque Constitutionum Pontificiarum, Decretorum SS. Congregationum, Liturgiarum, Actorum Synodalium perquam laboriosum esse sat expertus sum; sed quod Gratiani et S. Raymundi de Pennafort temporibus revera praestitum est,

<sup>!)</sup> De Leonis Allatii Codicibus qui Romae in Bibliotheca Vallicellana asservantur Schediasma quod prolusionis instar ... foras dedit H. L. Friburgi Brisg. 1864.

<sup>2)</sup> Collectio haec Canonum Allatiana mihi in Schediasmate pag. 9 sq.

β) Monachi Anonymi ex Ordine Praedicatorum de Primatu Papae Dissertatio (Gr.) ex Codice Vaticano 677 exscripta et ab Aug. Mariotto collata cum Cod. Vaticano 115, cum variis lectionibus ab eodem collatore iuxta praedictum codicem adiectis.

γ) Andreae Rhodii Apologia pro D. Thoma de divina essentia et operatione, ad Bessarionem, ex Codice Palatino 706.

δ) Eiusdem ad Marci Ephesii Epistolam Georgio Scholario

datam Responsio ex Codice Palatino 604 deprompta.

c) Cod. XIV.: Emanuelis Chrysolorae Κεφάλαια ὅτι ἐκ τοῦ νίοῦ τὸ ἄγιον ἐκπορεύεται πνεῦμα, ex Codice Graeco Vaticano Ottoboniano 305 exscripta et ad Codicem Graecum Vaticanum 1103 exacta ab Aug. Mariotto, cum latina interpretatione autographa et variis lectionibus ex collatione textus cum eodem Cod. Vat. 1103 a Mariotto manu sua adiectis, aliisque fragmentis.

d) Cod. XX.: Enchiridion de Processione Spiritus Sancti, lingua Graecorum vernacula ab Allatio scriptum, <sup>1</sup> Italice redditum a Raphaele Vernazza. Loca Patrum graeca seiunctim a textu

versionis sunt posita.

e) Cod. XXII. constat ex multifariis Operum Graecorum et Latinorum ramentis, quorum tria numeris 1. 5. 10 notata sunt:

a) Nomocanon imperf.2

 $\beta$ ) Fragmentum Sermonis dogmatici de B. Maria V. ut theotoco; cuius quidem auctor ignoratur.

γ) Sedulii Scotti Explanatiuncula de Breviariorum et Capitulorum Canonumque differentia. Ex Codice Vaticano Palatino 242. p. 38.

f) Cod. XXIII.: Photii duas ad S. Nicolaum PP. I. epistolas graece manu amanuensis Allatii descriptas excipiunt eiusdem patriarchae ᾿Αμφιλόχια ἢ λόγων ἱερῶν καὶ ζητημάτων ἱερολογίαι πρὸς

etiam hodie servatis servandis quoad Jus Orientalium fieri posse haud dubito nec ista de methodo servanda opinionem retractare valeo.

'Αμφιλόχιον τὸν ὁσιώτατον μητροπολίτην Κυζίκου, ἐν τῷ καιρῷ τὧν πειρασμῶν, ζητημάτων διαφόρων εἰς ἀριθμὸν τριακοσίων συντεινόντων ἐπίλυσιν αἰτησάμενον.'

g) Cod. XXIV. trium Demetrii Cydonii operum exhibet ἀπόγραφα:

α) Τοῦ μαχαφίτου χυφοῦ Δημητφίου τοῦ Κυδώνη. Cod. Vatican. 1102 pag. 55. Δέομαι πρὸς θεοῦ τῶν ὕστεφόν ποι' ἴσως τοῦτον ἀναγνωσομένων τὸν λόγον χιλ.

- β) Δημητρίου Κύδωνος περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἀγίου πνεύματος. Cod. Ottobonian. 60 pag. 257. Ἐπὶ πολλῶν τῆς σῆς φιλομαθίας καὶ τοῦ φιλαλήθους τρόπου πεῖραν λαβών κτλ. Adspersae sunt variantes ex Cod. Vaticano 1756 lectiones.
- γ) Τοῦ ὑπερφυοῦς καὶ σοφωτάτου καὶ ἐν ἀληθεία θείου ἀνδρὸς κυροῦ Δημητρίου τοῦ Κυδώνη, πρὸς τοῦ Καβάσιλα ἐλέγχους κατὰ τῶν περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ άγίου πνεύματος κεφαλαίων τοῦ άγίου Θωμᾶ. Cod. Vat. 614 pag. 110. Ἡ μὲν κατὰ Δατίνων προθυμία κτλ.

h) Cod. XXV., in quo exstant:

α) Georgii Scholarii ad Capita Syllogistica Marci Ephesii Responsio ex Codice Vatic. 1488 exscripta;

β) Bessarionis ad argumenta Marci Ephesii Responsio ex Cod. Vat. 1488 deprompta et cum Cod. Vat. 1497 collata;

γ) Gregorii Protosyncelli Patriarchae Constantinopolitani Apologia in Confessionem Marci Ephesii ex Cod. Vatic. 1497 descripta et cum Cod. Vat. 1488 collata, cum variis lectionibus autographis.

- i) Cod. XXXIX.: Divi Anselmi Episcopi Cantuariensis Dialogi Cur Deus homo, et quomodo homo iustus fiat. Eiusdem de Processione Spiritus Sancti et de Azymo ac Fermentato. Textus Latinus iuxta editionem Gerberoni cum interpretatione graeca Demetrii Cydonii primo operi adiecta et ab Neophyto Rhodino² exscripta et alio exemplari eiusdem versionis a Vernazza ex Codice Vaticano 1115 deprompto, cum notis ac var. lectionibus tum autographis in graecam interpretationem ex Codicum Vaticanorum 1115 et 1122, tnm in textum Latinum ex Codd. Vat. 310 et 79 Reginae Suecorum collatione cum textu ab Aug. Mariotto adiectis, et aliis fragmentis ac praefatione praeposita eiusdem Mariotti.
- k) Cod. XLV. Graeco-Italus decretorum Synodi Constantinopolitanae a. 1638 contra Cyrillum Lucarim celebratae polemicam habens rationem: Δέτσις ταπεινωτάτη καὶ αἰδεσιμωτάτη πρὸς τοὺς

<sup>&#</sup>x27;) Graece et latine in publicum prodiit Romae 1658. Eadem materia solide est enucleata in Compendio quodam moderno cui titulus: Ἐπιτομή τῆς ἱερᾶς Κατηχήσεως ἐκδοθεῖσα παρὰ τοῦ αἰδεδίμου ἱερέως Πέτρου Πριβιλεγγίου κατὰ διαταγήν τοῦ πανιερωτάτου κυρίου ᾿Αλοϊδίου Μ. Βλάγκη ἐπισκόπου Σύρου κτλ. Ἐν Ἐυμουπόλει 1842 pag. 60 sq. necnon in Catechismo Hilleravii Archiepiscopi Petrensis (Κατήχησις ἢ ἔκθεδις τῆς χριστιανικής διδασκαλίας, συντεθεῖσα καὶ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ πανιερωτάτου Ι. Μ. Ἱλλερω ἀρχιεπισκόπου τῆς Πέτρας καὶ ἀποστολικοῦ τοποτηρητοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Πρὸς χρῆσιν τῶν ὑπὸ τὴν δικαιοδοπίαν του πιστῶν. Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1844). Append. pag. 261 sq. (Διασαφήσεις ἐπιτήδιοι εἰς τὸ νὰ στηγίξωσι τοὺς Καθολικοὺς εἰς τὴν πίστιν κτλ.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Apologia qua diluuntur omnia in Nomocanone Graeco notata contra Latinos invenitur in Codice *Vallicellano* L. 19. pag. 139 sq. Cfr. *Zachariae* Hist. Juris Graeco-Romani delin. Heidelb. 1839. §. 51.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Hergenroether Photius Patriarch von Constantinopel. Tom. III. Regensb. 1869. pag. 32.

<sup>2)</sup> Ipsius 'Απόκριδις εἰς τὴν Ἐπιστολὴν Ἰωάννου Πρεσβυτέρου κτλ. Romae a. 1659 typis mandata in capitibus inter Occidentem et Orientem controversis εἰρηνικῶς discutiendis versatur.

μακαριωτάτους καὶ άγιωτάτους ἀνατολικοὺς πατριάρχας περὶ τοῦ ἐγκυκλικοῦ γράμματος τοῦ συνοδικῶς ὑπ αὐτῶν συνθεμένου ἐν τῆ Κωνσταντινουπόλει (Cristodulo Sauloniro Supplica ai Patriarchi di Oriente sopra uno scritto enciclico dogmatico scritto in Constantinopoli; in cui si contiene una confutazione degli errori de Greci Scismatici).

l) Cod. LIII.: Simonis Constantinopolitani tres de Processione Spiritus Sancti Tractatus ex Codicibus Vaticanis 433 et 1104 exscripti, variantibus lectionibus adiectis.

m) Cod. LXX.: Georgii Diaconi Metochitae de processione Spiritus S. etiam a Filio λόγοι quinque.

X. Versus finem saeculi XVIII. Adami Zernicaw Baturinensis de Processione Spiritus Sancti Tractatuum Regiomonti a. 1770 prelo subicctorum graeca vidit lucem per Eugenium Bulgar Archiepiscopum Chersonensem 1 adornata versio ('Αδάμι Ζοιρνικαβίου Βορούσσου περί της εκπυρεύσεως του άγίου Πιεύματος εκ μόνου του Πατρός Πραγματεΐαι θεολογικαί εννέα και δέκα. Έκ της Λατινίδος φωνής μεταφρασθείσαι, και τισιν επισημείωσεσι διαπυκασθείσαι. Έν ιῷ Τυπογραφείω τῆς ἐν Πετρουπόλει αὐτοκρατορικῆς 'Ακαδημίας τῶν Έπιστημών. Έν έτει 1797), cuius extra limites Imperii Russici rarissima sunt exemplaria. Unum brevi antequam Romae a. 1863 commorabar Vaticanis tropaeis additum eiusdemque examen mihi commissum est. Duo translatio Zernicavii lucubrationum Bulgariana complectitur volumina, quorum prius praeter prologos in septem, posterius praeter appendices in duodecim dispertitur Πραγμαιείας. Quemadmodum Tractatus primus, servata methodo centuriatoria, demonstrare nititur, Patres Orientales decem priorum Ecclesiae saeculorum unanimi consensu tam credidisse quam docuisse, quod Spiritus S. ex solo Patre procedat, ita in Tractatibus secundo ac tertio absque tabulis et testibus Latini arguuntur depravatorum textuum patristicorum. Exin cum recensione Occidentis Doctorum qui saeculis III-VIII. de προόδω τοῦ άγίου πνεύματος absque additamento disputarunt (πραγματεία δ'), figmentum connectitur differentiarum dogmaticarum inter Latinos ipsos exortarum ex Leonis III. ad Legatos Galliae et Caroli Magni Aquisgranensibus responsis pariter ac ex spuriis Joannis VIII. ad Photium litteris probandum  $(\pi \rho \alpha \gamma \mu. \ \epsilon)$ . Quae in Tractatu sexto exhibentur novem ἐπιχειρήματα, ad triadem principiorum de Spiratione theologicorum a Parente Schismatis invectam restringi possunt; septimus autem isque ultimus prioris voluminis Tractatus tritam sat habet exceptionem urgere, per Concilia tertium ac quartum

omnem omnino ad Symbolum additionem fuisse prohibitam. Alterum operis Petropolitani volumen a prolixis exorditur argumentationibus biblicis huc tendentibus, ut  $(\pi \rho \alpha \gamma \mu$ . VIII — XIV.) vis enervetur illorum Sacrae Scripturae documentorum, quibus vel Spiritus S. a Filio mitti, vel Filius omnia quae sunt Patris habere, vel Spiritus S. i. e. Spiritus Filii a Filio accipere de eoque quod est Domini sumere, vel Christus insufflasse Apostolis ipsum Spiritum S. etc. dicitur. Ad Tractatum porro XV. quod attinet patristicum, in eo generaliter (§. 1-6) et specialiter (§. 7 sq.) αί ἀπὸ τῶν συγγραμμάτων τῶν ἀνατολιχῶν πατέρων ὑπὲρ τῆς ἐκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και έκ του Υίου προχειριζόμεναι μαρτυρίαι διαλύονται. Nec minus polemice Tractatus XVI. τὰ λοιπὰ Λατίνων ἐπιγειρήματα disceptat. Tres ultimae vero πραγματείαι (XVII. XVIII. XIX.) pertractandis quaestionibus historico-canonicis ita sunt dicatae, ut Synodus Lateranensis sub Innocentio III. coacta, Michaelis Palaeologi circa unionem ecclesiasticam studia ac Concilii Florentini legitimitas et oecumenicitas impugnentur.

Ponderatis argumentationibus exegeticis, patrologicis, dialecticis, synodologicis, Zernicavii eiusque Graeci Interpretis, quibuscum Theophanes Procopowicz1 consonat, Tractatus numero XVII. haud indigere perspexi confutatione prolixiori, quatenus in ipsis decantantur tantummodo Photii, Michaelis Caerularii, Theophylacti, Andronici Camateri, Gregorii Cyprii, Palamae, Marci Eugenici, Metrophanis Critopuli contradictiones variis sub formis amplificatae et in unum collectae, quas dudum jam diluerunt firmis rationibus ac exploserunt Aeneas Parisiensis, Ratramnus Corbeiensis, S. Anselmus Cantuariensis, Hugo Etherianus, D. Thomas Aquinas, Hieronymus Donatus et, ne modernos commemorem theologos, praesertim quavis exceptione maiores Graeciae Orthodoxae Scriptores, iuxta meam sententiam digni, qui instar antidoti vel iteratis post Leonem Allatium ac Petrum Arcudium curis recenserentur vel prima vice e tenebris protraherentur. Duae autem mihi quum in libro Petropolitano haererem alicuius esse momenti videbantur πραγματείαι philologico-criticae, scilicet secunda (ἐν π̄ περὶ τῶν παραφθορών των εν τοῖς των 'Ανατολικών Πατέρων συγγράμμασι, περί της του άγίου πνεύματος εκπορεύσεως τετολμημένων, ύπό τε Λατίνων αὐτῶν καὶ τῶν λατινιζόντων Γραικῶν, pag. 207 sq.) et tertia (ἐν ή

<sup>&#</sup>x27;) Cuius de vita et scriptis agit Demetracopulus in Graecia Orthodoxa. Lipsiae 1872. pag. 189 sq. Εὐγένιος Βούλγαφ ς.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Theophanis Procop. Archiepiscopi Novogrodensis Tractatus de Processione Spiritus Sancti. Gothae a. D. 1772. Auctor qui diem supremum obiit a. 1736, lucubrationes Zernicavii nondum typis impressas prae oculis habuit et in methodo rerumque partitione et expositione pedisequus est monachi Baturinensis propter sedulitatem ab ipso (pag. 42) grandibus exornati elogiis.

περί των παραφθορών των έν τοῖς των Δυτικών Πατέρων συγγράμμασι, περί την έκπορευσιν του άγίου Πνεύματος παρά Λατίνοις τετολμημένων, pag. 280 sq.), quas Theophanis Novogrodensis respiciunt verba haec': "Quod vehementer omnes desiderare debuerant, sed exspectare nemo potuit, id felicissima opera, licet incredibili labore, effecit Adam Zernikaw. Plurima Patrum cum Orientalium tum Occidentalium dicta, quae Latinis favere et nobis adversari videbantur, ostendit esse corrupta, et ita Papaeo Herculi non clavam, sed integram panopliam extorsit. Adverterant quidem huiusmodi corruptelas etiam olim priores passim scriptores, sed et numero non multas et non ita clare deprehensas. At Zernikavi conatus felicissimus ut est praeter spem nostram, ita contra opinionem Latinorum, qui donec hoc opus videant, numquam tale quid posse fieri existimant." Igitur criminationes istas in Catholicos vibratas amoliturus, singula quae ex Patribus, Conciliis, Liturgiis, Symbolis in medium attulit Eugenius Bulgar sexaginta octo exempla corruptelarum ita duxi esse examinanda, ut praeterquam quod editiones optimas et scripta Combefisii, Montefalconii, Baronii, Lupi, Dacherii, Maii, Coleti, Sirmondi, aliorum consului, aurifodinam Vaticanam adirem in eaque aptos ad diiudicandum rei statum et ad explorandam genuinam in casibus controversis lectionem Codices

α) Graecos 400 (τοῦ ἀγίου 'Αθανασίου κατὰ 'Αφειανῶν καὶ κατὰ Σαβελλιανῶν καὶ ἀπολογία ὑπὲρ Λιονυσίου ἐπισκόπου 'Αλεξανδρείας). 408 (Βασιλείου τοῦ μεγάλου ἀντιδόρητικοὶ λόγοι τέσσαρες κατ' Εὐνομίου). 448 (τοῦ ἀγίου Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης εἰς τὸ Πάτερ ἡμῶν λόγοι). 579 (Τοῦ ἀγίου 'Αθανασίου ἀρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας λόγος περὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως). 660 (Τῆς ἐβδόμης συνόδου πρακτικά). 677 (Athanas. ἔκθεσις πίστεως). 830 (σύνταγμα τῶν κατὰ τὴν ἐν Νικαία ἀγίαν σύνοδον πρακθέντων). 838 (Gennad. Def. Conc. Florent.). 1142 Γελασίου τοῦ Κυζικηνοῦ). 1181 (Acta VII. Syn.). 1431 (Τοῦ μεγάλου Γρηγορίου Θαυματ. ἡ κατὰ μέρος πίστις). 1455 (S. Gregor. Nyss. ad Ablabium lib. qui inser. ὅτι οὐκ εἰσὶ τρεῖς θεοί). 2066 (Magn. Bassil. in Hexaemeron) ac

b) Latinos 252 (S. Hilar, de Trinitate). 420 (S. Augustin, de Trin.). 576 (D. Gregorii M. Moral, in Job.). 1328 (S. Hieronymi Expos. Fidei ad Augustinum et Alypium). 4248 (Rufini Presb. Aquileiensis Explic. Symb. Apostol.). 4973 (Ord. Roman, de divin. Offic.)

eruerem et conferrem. Causa satis cognita certo persuasum

habui nulla veritate niti nec ulla veritatis specie gaudere quae Zernicavius unacum graeco Tractatuum interprete et epitomatore Novogrodensi Latinis insultando obiecerunt, neque de malis agi artibus Occidentalium et cuniculis, sed de phantasmatibus et praeiudiciis, prout eis indulsit etiam v. gr. Guilelmus Cave a Muratorio convictus. 1 Etenim istae quas ad trutinam revocavi παραφθοραί haud semel nil aliud concernunt nisi varietatem scripturae in diversis Codicibus obviam et ab editoribus fideliter expressam. Alteram autem corruptelarum quae notantur a monacho Baturinensi categoriam constituunt errores levitati typographorum vel transscribentium attribuendi. Tertio discrepantiam inveni versionis latinae urgeri a graeco autographo, quae tamen in verbis, non in re subsistat. Quarto sine testibus Latini arguuntur textuum falsatorum, quum e contrario documenta authentica per Barthol. Germonium, 2 Petrum Coustant, 3 Angelum Maium 4 etc. collecta accusationem efflagitent esse retorquendam in Graecos falsatoriae artis peritissimos.<sup>5</sup> Quinto perperam desumuntur argumentationes ex modo interpungendi et ex notis quae in textum irrepserunt marginalibus. Sexto differentiae inter principem et posteriores eiusdem auctoris recensiones in malam contorquentur fidem. Septimo menda vel corruptelae quas Latini fassi restituerunt primi, exprobrantur. Plerumque autem schismaticos absque ullis auctoritatibus inurere doli mali notam contestari potui, ubi effata SS. Patrum et Conciliorum perspicua ipsorum de processione Spiritus S. commentis adversari intelligant.

Jam ad finem perducta hac haud parvae molis disquisitione critica, novo me operi cum meletematibus Vallicellanis colligato et supra indigitato, quod Emo Cardinali Reisach S. Congr. Pon. placuit, accinxi. Ad accuratam nempe Scriptorum Graeciae Orthodoxae, de quibus praeter Aubertum, Raynaldum, Sfondratum, Meursium bene meruerunt Allatius et Arcudius, recensionem quae necessario requirebantur, ea mihi apparanda simulque indaganda erant anecdota ecclesiasticae unionis propugnatorum Graecorum

Staatskirche seiner Zeit" pag. 39 n. 5.

<sup>1)</sup> l. c. Cap. XIV. §, 200 pag. 226 sq.

<sup>&#</sup>x27;) L. A. Muratorii De Ingeniorum moderatione in Religionis negotio Lib. II. Cap. VI. pag. 304 sq. ed. Aug. Vind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Germon De Veteribus Haereticis ecclesiasticorum Codicum corruptoribus. Par. 1713. pag. 365 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Coustant Vindiciae veterum Codicum conf. Par. 1715. pag. 621. Cfr. Jacob. Gretser de iure et more prohibendi etc. libros haeret. pag. 208.

Ang. Maii Nova Biblioth. IV, 48 sq. Cfr. Vincenzi In S. Gregorii Nysseni et Origenis scripta et doctrinam nova Recensio. T. I. Rom. 1864. p. 262.
 Cfr. libr. m. inscr. "Papst Nikolaus der Erste und die byzantin.

theologica. Ideo quod reliquum fuit otii Romani, in symbolis quae ad exequendum propositum apprime faciebant coacervandis ex Codicibus Vaticanis 606. 677. 708. 1093. 1103. 1104. 1115. 1293. 1428. 1455 et Ottobonianis 213. 225. 305 consumpsi. Urbe autem egressus in reditu ad natale solum Florentiae et Monachii substiti et quae in Bibliothecis Marucelliana, Laurentiana, Bavarica reperi monumenta res Orientalium illustrantia, quantum per angustias temporis licuit, quum commeatus praecipitaret, in chartam conieci. Ut scripturas Bandinianas ad Synodum Florentinam pertinentes heic omittam, tres dumtaxat Codices, ex quibus schedis meis inserui excerpta, attingere iuvat. Ac primum quidem quoad Codicem Laurentianum Gr. Plut. VIII, 26,1 is est membran. Saec. XIV. ineuntis satisque correctus et diligenter exaratus, foliis vero constat 275, quemadmodum recentior Graecus cui etiam correctiones, additiones, scholia marginalia et tituli verbis τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν αὐτῶν expressi debentur — in ultimi folii aversa pagina recte subnotavit: τὰ τοῦ παρόντος βιβλίου φύλλα είσὶ διακόσια έβδομηκονταέξ. Insunt fol. 1 sq. Joannis Vecci de unione et pace Ecclesiarum necnon de Processione Spiritus S. capita; fol. 146 sq. Οι τοῦ Καματηροῦ σολλογισμοί μετὰ τῶν ἐπ' αὐτοῖς ἀντιβόήσεων, Refutationes Camateri Syllogismorum numero 44; fol. 163 sq. Έτεροι συλλογισμοί μετά των έπ' αὐτοῖς ἀντιβόήσεων (34. Inc. Εί τελεια ή έχ τοῦ πατρός εχπόρευσις χτλ.); fol. 174 sq. 'Αντιζόητικά τοῦ λόγου δν Φώτιος κατὰ Λατίνων πρός τινα φιλόσοφον Εὐσέβιον έγραψεν (Pr. ἐπεὶ δεῖν ἡμῖν ἔδοξεν πτλ.); fol. 232 sq. Η θεία λειτουργία τοῦ άγίου Γρηγορίου, ήν τινα πρατεί ή Ρωμαϊκή ἐκκλησία;2 fol. 236 sq. Τοῦ ἐν μονοτρόποις άγιωτάτου καὶ φιλοσοφωτάτου κυροῦ Νικηφόρου πρεσβυτέρου τοῦ Βλεμμίδου λόγος ἀποδεικνύων διὰ χρήσεων γραφικών, δί υίοῦ καὶ ἐξ υίοῦ θεολογεῖσθαι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον; fol. 244 sq. Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸν εὐσεβῆ βασιλέα κύριον θεόδωρον Δούκαν τὸν λάσκαριν, περί τινων δογματικών συζητήσεων. fol. 248 sq. Constantini Meliteniotae Oratio I. de Ecclesiastica Unione. Alterum porro Mscr. Laurentianum Plut. X, 14, quod inscriptionem "Varia ad Concilium Florentinum pert." prae se fert, fol. 168 sq. mihi exhibuit lucubrationes huiusce tituli: Μάρχου μητροπολίτου Έφέσου τοῦ Εύγενικού κεφάλαια συλλογιστικά πρός Λατίνους ἀπόκρισις δὲ πρός ταῦτα τοῦ σοφωτάτου πυροῦ Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου. Nec minus earundem thesium et antithesium exemplar inveni in Bibliothecae Monacensis Codice gr. 27 fol. 180 sq., in quo praeterea Bessarionis λόγος

2) Renaudot Liturg. Oriental. I, 26.

δογματικός (fol. 4 sq.) et Epistolae (ff. 27 sq. 258 sq.), Vecci Epigraphae (fol. 57 sq.), Georgii Trapezuntii opuscula (fol. 271 sq.) exstant.

XI. Posteaquam collectanea et adversaria mea digessi, cribravi, redegi, sex paullatim annis 1864 et 1865 Graeciae Orthodoxae sectiones emanarunt typis exscriptae.

In prima Sectione praeviam de Graeca Zernicavii Tractatuum versione per Eugenium Bulgar Archiepiscopum Chersonensem confecta disputationem excipit delineatio universi Operis mei. Singula undecim theologorum (Nicephori Blemmidae, Joannis Vecei, Constantini Meliteniotae, Georgii Metochitae, Georgii Pachymerae, Demetrii Cydonii, Bessarionis, Georgii Trapezuntii, Gregorii Protosyncelli, Hilarionis Monachi, Joannis Plusiadeni) scripta novis curis recensita breviter perstrinxi; dein subsidia critica innui, quibus pro restituenda lectionum genuina integritate usus sum; tum de via ac ratione illos libros in tria distribuendi volumina egi; denique anecdota e tenebris cruta commemoravi.

Sectio secunda incipit a Monito de vita et scriptis Nicephori Blemmidae, viri doctrina et pietate conspicui, cuius Epitome logica studio Wegelini graece Aug. Vind. 1605, latine biennio post vulgata est, cuius autem commentationes περὶ ψυγῆς (Cod. Vat. 246 pag. 257), περὶ φυσικῶν ἀρχῶν καὶ αἰτιῶν (Codd. Vatt. 313. 314) et περί τῆς τῶν ἀσκητῶν τροφῆς (Cod. Vat. 733 pag. 354) necnon εξήγησις είς τὸ ψαλτήριον τοῦ Δαυΐδ (Cod. Vat. 683 pag. 1) adhuc delitescunt. Ad celebres duas Blemmidae orationes quod attinet, quas per Leonem Allatium in Latinum idioma versas Odoricus Raynaldus post suae Continuationis Baronii Tomum primum veluti luce dignissimas Graece et Latine princeps publicavit, earum ad Jacobum Bulgariae Archiepiscopum una διά χρήσεων γραφικών demonstrat, δι' νίου καὶ έξ νίου θεολογείσθαι τὸ πνεύμα τὸ άγιον, altera vero ad Theodorum Lascarim directa nonnullas quaestiones dogmaticas in eodem Spiritus processu versantes explanat. Equidem utrumque λόγον iuxta Codices Vaticanos Gr. 1115 pag. 46 sq., 1455 pag. 274 sq. et Mediceo-Laurentianum Plut. VIII, 26 pag. 236 sq. ita recensui, ut notis quibus contextum illustravi, aliquot documenta inderem ex thesauris Mscr. tam Florentinis2 quam Romanis 3 derivata.

<sup>1)</sup> Bandini Catalogus Codd. Mscr. Gr. Florent. 1764. fol. 381 sq.

<sup>1)</sup> Scriptorum Graeciae Orthodoxae Bibliotheca selecta. Ex Codicibus manuscriptis partim novis curis recensuit partim nunc primum eruit H. L. Vol. I. Sectiones I—V. Friburgi Brisgov. 1864. Sectio VI. ibid. 1865.

<sup>3)</sup> Sect. II. pag. 110. 174. 184 ex Antirrheticis τοῦ λόγου Photiani de Spiritus S. mystagogia; pag. 148 ex Camateri Syllogismis.

<sup>3)</sup> l. c. pag. 121 - 125 ex Cod. Vaticano Gr. 1104 pag. 23. sq.

Tertia Sectio complectitur Joannis Vecci Patriarchae Constantinopolitani opus περὶ τῆς ἐνώσεως καὶ εἰρήνης τῶν τῆς παλαιᾶς καὶ νέας Ῥώμης ἐκκλησιῶν post Allatium, cuius Schedae Vaticanis prolixiores ex communi cum Cod. Laur. VIII, 26 fol. 1 sq. fonte videntur fluxisse, sic recognitum, ut pro emendando textu recensiones SS. Patrum, quorum ex voluminibus Veccus pro fulcienda sua sententia ad verbum protulit excerpta, non negligendas et in glossis rationem esse habendam argumentationum Ratramni, Anselmi, Manuelis Calecae, Hugonis Etheriani etc. censerem. Segmina ibidem (pag. 203) ex Joanne Clida (Cod. Ottob. 213) et (pag. 312 sq.) ex Simonis Constantinopolitani ad Joannem Nomophylacem epistola (Cod. Vat. 1104) adduxi.

In quarta Sectione Ἰωάννου ταπεινοῦ ἐπισχόπου Κωνσταντινουπόλεως Σημείωμα συνοδικόν habetur ex chartis Parisinis per Joannem Aubertum (Lugdunensis Ecclesiae Can. et in Schola Parisiensi Laudunensis Collegii Mag., Ş. Cyrilli Alexandr. Opp. editorem) fideliter descriptum et cum exemplari quo Hieronymus Donatus Theodori Gazae discipulus saeculo XVI usus est,² congruum.

Quam in quinta Sectione collocandam duxi Joannis Vecci Apologiam ὑπὲρ τοῦ μὴ εἰς ἀνατροπὴν τῶν ἡμετέρων ἐθῶν δέξασθαι τὴν τῶν ἐκκλησιῶν ἕνωσιν, ἀλλ' εἰς εἰρήνην τὴν ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ συμφωνεῖν αὐτὰς ἀλλήλαις εἰς τὴν τοῦ δόγματος ἔννοιαν, in ipsa edenda textum reddidi expressum in Codice olim Cardinalis Sirleti nunc Vaticano Gr. 1455 fol. 282 sq. (= Cod. Laur. VIII, 26 fol. 43 sq.).

Sectio sexta inscribitur: "Joannis Vecci Epigraphae XIII unacum Palamae Contradictionibus et Bessarionis Defensionibus." Inscriptiones quidem istas iisque adnexa veterum Doctorum testimonia recensui iuxta Codicem Vaticanum Gr. 606 fol. 240 sq. (ψήσεις πολλαὶ ἀγίων πατέρων περὶ ἐκπορεύσεως πνεύματος — Cod. Ottobon. 225 fol. 66 sq. χρήσεις διάφοροι γραφικαί<sup>3</sup>), ratione simul

optimarum SS. Patrum, de quibus quaeritur, editionum habita; quas autem uno eodemque conspectu Palamae ἀντιξέήσεις et Nicaeni responsiones cuique paginae subiunxi numero duodecim, pro earum contextus forma constituenda secutus sum Codicem Vaticanum Gr. 1428 pag. 279 sq. (Τοῦ Βησσαρίωνος κατὰ τοῦ Παλαμᾶ = Cod. Monac. gr. 27 fol. 27 sq.), omissis quae passim occurrunt scholiis marginalibus, tet prae versione quae multis mendis scatet amanuensis vitio, Bessarionis adoptata Petri Arcudii interpretatione textui Graeco magis conformi.

XII. In Animadversionibus de iure Ruthenorum ecclesiastico meis<sup>2</sup> ansa se obtulit pluries ad fontes quos perquisieram in Italia manuscriptos recurrendi. Sic v. gr. p. 12 pro Constitutione Clementina Unigenitus Codicem Sessorianum 269 allegavi; pag. 19 sq. ubi conciliaris sententiae Zamosciensis, quod catholicam fidem professo nemini liceat ad extraneos pastores eorumque ecclesias sive suscipiendorum sacramentorum sive devotionis causa accedere, mentionem inieci, ex Mscr. Corsiniano 25 fol. 294 sq. in medium attuli Josephi Mariae Baldrati S. Off. Consultoris Votum super dubiis propositis a Sabino Mariani in Indiis Orientalibus Miss. a. 1720 conceptum, in quo quaestio specialis: "Se gl' Armeni veramente Cattolici andassero da esso Instante a confessare, se li possi assolvere, mentre esso sà, che doppo la Confessione haverebbero d'andare, e sarebbero forzati d'andare alla Chiesa degli Armeni, quale fa figura di Chiesa de Schismatici" ita examinatur, ut principia generalia ex legibus Ecclesiae deducta ad casus particulares applicentur. Porro pag. 24 sq. petitam ex Codice Corsiniano 913 (Memorie e Scritture sopra la Causa de' Greci Melchiti) fol. 293 sq. (cfr. fol. 153 sq. Punti diversi da esaminarsi nella Congregazione particolare di Soria e Palestina) reddidi integram Instructionem per l'Oriente sopra la Communicazione in divinis de' Catholici co' Scismatici ed Eretici, fatta dal P. Commissario del S. Offizio, e P. Generale de' Minimi secondo l'ordine datogli dalla Sacra Congregazione", cuius cardo consistit in paraenesi: "Sarà dunque a cuore d'ogni prelato, missionario o direttore delle anime l'obligo stretto, che ha di procurare la salvezza delle anime, e perciò di addottrinarle a sfuggire e slontanarsi da quelli incontri, che le possono mettere in pericolo o di pervertirsi o di dar scandalo o di partecipare ne' riti indotti dallo Scisma o dall' Eresia, e con-

<sup>(=</sup> Vallic. All. LIII): Το σοφωτάτω ἀνδοὶ τῷ ἦγαπημένω μοι ἐν Κυρίω πατρὶ κυρῷ Σοφωνία φρὰ Σίμων ὁ Κωνσταντινουπολίτης ὁ ἐκ τῆς τάξεως τῶν Κηρύκων ἐν τῷ τοῦ μονογεννήτορος θεοῦ πατρὸς μονογενεὶ θεῷ λόγω αὐτοῦ ἀεὶ χαίρειν. Μίμνημαι ὡς ὅτε ἡ μεγάλη ἀγιωσύνη σου ἀπέσταλτο παρὰ τοῦ τρισμεγίστου βασιλέως τῶν Ῥωμαίων κτλ. . . . Τῷ αἰδεσιμωτάτω καὶ σοφῷ ἀνδοὶ κυρῷ Ἰωάννη τῷ νομοφύλακι φρὰ Σίμων . . ἀεὶ χαίρειν. Ἡ δήλωσις τῶν λόγων σου φωτιεῖ καὶ συνετιεῖ νηπίους κτλ.

<sup>&#</sup>x27;) De eiusdem Simonis dissertatione Manueli Olobolo dicata cfr. Schediasma m. pag. XXXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) in lucubrationibus posthumis de Processione Spiritus S., quas Philippus *Hieronymi* filius Cydoniensis in Creta Episcopus ad Leonem PP.X. manu scriptas misit, L. III c. XIV; Ang. *Maii* Script. Vett. Coll. Vat. Tom. VII, 2, 112.

<sup>3)</sup> ad mg. a manu Ang. Card. Maii: "Est Jo. Vecci" etc. Cfr. fol. 111 sq.

<sup>&#</sup>x27;) v. gr. κρεϊσσον λατινόφρονες έπεὶ και δρθοδοξόφρονες ή φωτιόφρονες και παλαμόφρονες πολλούς θεοι'ς κακώς φρονούντές είσιν κτλ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In Decreta Concilii Ruthenorum Zamosciensis Animadversiones theologico-canonicae. Scripsit H. L. Friburgi Brisg, 1865.

siderarli come proibiti per diritto naturale divino, contro cui non vi è potestà che dispensi, o connivenza che salvi." Constitutio tandem Eugenii IV. Laetentur coeli pag. 46 citata me induxit ad excursum tam de variis Actorum Concilii Florentini recensionibus (pag. 52 sq.) quam de Codice Marucelliano (pag. 46 sq.), qui inter Chartas a celebri Bandinio relictas septimum tenet locum et sic inscribitur: "Oecumenici Concilii sub Eugenio IV. Pontifice Florentiae habiti pro unione Ecclesiae Graecae et Latinae, Chartae olim in aedibus Populi Florentini adservatae, nunc in Mediceam Regiam Bibliothecam beneficio Ferdinandi III. A. A. M. D. E. translatae studiosis omnibus patent. Angelus Maria Bandinius Regius eiusdem Bibliothecae Praefectus ex autographis exscripsit, prolegomenis<sup>2</sup> et notis illustravit MDCCXCIV." Cum hoc autem libro Maruc. Band. 7, cuius argumentum l. c. breviter delineavi, quoad titulum et materiarum seriem consonat Codex eiusdem Bandinii Laurentianus 43 elegantiori modo exaratus (a tg. "Florentini Concilii sub Eugenio IV. Monumenta").

Pariter in Enarratione Hymni qui in festo dedicationis Ecclesiae recitari solet theologica<sup>3</sup> tabellae Romanae mihi aliquoties ex usu fuerunt. Itaque pag. 37, ubi nexum inter spem et charitatem mutuum et Fenelonii de amore erga Deum purissimo placita eorumque in Brevi Innocentii XII. Cum alias censuram adumbravi, acta processus definitioni pontificiae lucem afferentia quae in Codicibus Angelicis B. 7. 11 fol. 89 sq. et B. 7. 13 fol. 212 sq. servantur tetigi. Pag. 55 in notis ad aphorismos de Quietismo eiusque a genuino Mysticismo discrepantia non solum symbolas laudavi super causa Josephi Beccarelii authenticas in Codice S. Petri a. Vinc. A. E. XI. 73 fol. 177 sq. obvias, sed etiam internas rationes, propter quas Michaelis Molinos thesis duodecima ("Qui suum liberum arbitrium Deo donavit, de nulla re debet curam habere nec de inferno nec de paradiso etc.") per Constitutionem Caelestis Pastor d. 20. Novembr. 1687 sit condemnata, ex Collectaneis Card. Norisii in Cod. Angel. B. 7. 13 fol. 119

enucleavi. Pag. 74 sq. in disquisitionibus de divina Psalmodia seu Breviario synopticis ac seorsum in aestimandis qua par est ratione Clementis VIII. et Urbani VIII. recognitionibus, Codicum Vallicellani Q. 33 (Baronii Animadvers. in hist. Sanctorum Breviarii Romani) et Angeliei S. 3. 2 (Acta in S. Congregatione Rituum pro correctione Martyrologii ac Breviarii Romani cum adnotationibus M. Fortunati Scalchi Ord. Erem. S. Aug.) auctoritati innixus sum, nec Corsiniana quidem "acta et scripta Autographa in S. Congregatione particulari a Benedicto XIV. deputata pro reformatione Breviarii Romani a. 1741 in tres tomos distributa"¹ videbantur mihi esse negligenda. Demum in Appendice² pro contexendo Doctorum Ecclesiae catalogo haud potui litteras Sixti V. de S. Bonaventura decretales seiungere ab Ephemeridibus Guid. Gualterii (Cod. Corsin. 145 fol. 297).

XIII. A re non esse alienum putavi, studia et diutinos labores quos identidem in Italiae bibliothecis et archivis plures per annos subii, breviter enarrare et lucubrationes in quibus fructus laborum deposui, perstringere. Verum in schedis meis multa adhuc supersunt, quae nisi omnia at saltem selecta ut ne amplius in scriniis laterent, virorum eruditorum nonnihil referre intellexi. Igitur ad instar complementi Operum quae pridem typis mandavi, praesentem Meietematum Romanorum Mantissam adornavi ex codicibus manuscriptis erutam, recensitam et commentariis instructam. Mantissa autem haec, quam theologis, historicis, canonistis gratam spero et acceptam fore, octo continet Particulas. Ac prima quidem earum inscribitur de Constitutione Joannis XXII. quae incipit: Quia vir reprobus. In secunda Particula insunt Apparatus ad Graeciae Orthodoxae Scriptores critici Ramenta unacum aliquot speciminibus integris. Sequuntur tertio loco Analecta Tridentina. Quarta deinceps Particula ex Actis Consistorialibus et Diariis Pontificalibus derivata est. In quinta Particula habentur Anecdota Borghesiana. Sexta porro ex Schedis Sirleti, Baronii, Bellarmini profluxit. Septima exhibet Spicilegium Jansenisticum et Quietisticum. In octava tandem Particula reperiuntur Segmina varia.

Jam vero ad primam Particulam quod attinet, in ea agitur de Bulla Pontificia d. 16. m. Novembr. a. 1329 contra Michaelem Caesenatem edita,<sup>3</sup> cuius prooemium hoc est: "Quia vir reprobus

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Studi Storici sul Concilio di Firenze con documenti inediti o nuovamente dati alla luce sui manoscritti di Firenze e di Roma di Eugenio Cecconi. Parte I. Firenze 1869. Pref. pag. [45].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Capsulam de qua in prolegomenis loquitur *Bandinius*, argenteam unacum cimeliis synodalibus in ea clausis concessit mihi inspiciendam doctissimus Bibliothecae Laurentianae Praefectus, Aloisius *Ferruccius* (auctor Odarum elegantium, quibus titulus: "Lyristes Christianus". Florentiae 1852).

<sup>3)</sup> Coelestis Urbs Jerusalem. Aphorismen nebst einer Beilage von H. L. Freiburg i. Breisg. 1866.

<sup>&#</sup>x27;) Collegit ea Ludovicus de Torrentibus, Secretarius dictae Congregationis, et dedicavit Nerio Corsini Cardinali.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Die Aufnahme des heiligen Hilarius von Poitiers in das Album der Kirchenlehrer". Coel. U. J. pag. 113 sq.

<sup>3)</sup> Hefele Conciliengeschichte VI, 520.

fr. Michael de Caesena, dudum magister generalis ordinis fratrum Minorum, qui suis excessibus exigentibus de ministeriatus officio per nos de fratrum nostrorum consilio privatus et inhabilis redditus ad quascunque dignitates et officia obtinenda fuerat, iustitia exigente; conversus in vaniloquium, non intelligens quae loquitur, nec de quibus affirmat, in illam prorupit insaniam, quod tres constitutiones nostras, videlicet Ad conditorem canonum, Cum inter nonnullos, et Quia quorundam, nisus est multipliciter impugnare, asserendo inter alia haereticum, quod dicta constitutio Cum inter catholicum asserit, et catholicum quod constitutio eadem haereticum declarat, et ut sua insania pluribus esset nota, libellos suos continentes impugnationes praedictas ad diversas mundi partes et studia destinare, et ipsos affigi in portis ecclesiarum et locis aliis publicis temeritate plectibili attentavit; propter quae et plures ipsius excessus alios de eorundem fratrum consilio fautor haereticorum et haereticus, exigente iustitia, declaratur, prout in nostris sententiis latius continetur; licet impugnationes praedictae adeo sint invalidae notorie, quod sint responsione indignae, quia tamen in ipsis impugnationibus arma sumit contra legem ex lege, ac evangelium impugnat ex evangelio, et de veris fingens mendacia provocat ad mendacium veritatem, ne simplicium corda possint inficere erronea ac haeretica sua dicta, succincte duximus suis opinionibus, ut sequitur, respondendum". Istius Constitutionis diffusae potius quam succinctae exempla iussu Pauli PP. V. in forulis Bibliothecae Apostolicae conquisita, verba autem singula Annalibus Ecclesiasticis inserta sunt per Baronii Continuatorem, 1 qui in praefatione: "Pontifex", ait, "ut contra Michaelis Caesenatis commentarios antidotum pararet, libellum edidit, in quo singulas viri perfidi haereses confutavit: quem veluti huius historiae clarissimum lumen ad discutiendas errorum tenebras, quas homines impii adversus Joannis de paupertate constitutiones, solvendasque difficultates, quas etiam nonnulli catholici in conciliandis eius dictis cum Nicolai Papae decretali Exiit sunt experti, etsi prolixiorem, ob doctrinae tamen in eo contentae dignitatem e MSS. Vaticanis decerptum publici iuris faciemus: cum maxime auctor glossematis in constitutionem Cum inter nonnullos, et Pegna in commentario in Eymericum<sup>2</sup> aliique typis excudendum expetierint."

Duplex in Mantissa occurrit de Constitutione Quia vir reprobus Votum, unum theologicum, alterum iuridicum; illud celebri Disputationum de controversiis fidei auctori, hoc eidem, quem

Raynaldus citat, Francisco Penia debet originem. Bellarminus, cui Bulla nostra a Collectoribus Constitutionum Joannis XXII. non sine causa videtur fuisse omissa, praeterquam quod eius pro bono communi Ecclesiae necessitatem negat, argumenta externa et interna contra eandem militantia profert. Probationes biblicae quibus Pontifex usus est, displicent Cardinali, pontificiae auctoritatis caeteroquin disertissimo vindici, qui quaestionem, utrum usus rerum consumptibilium distingui possit a dominio, metaphysicam esse nec ad fidem pertinere urgens, cum Nicolao IV. et Clemente V. haud concordare innuit Joannem XXII. nec leve huiusce Constitutionem generaturam putat scandalum apud Religiosos bene institutos, quasi necessario omnes debeant esse proprietarii. Exceptiones Theologi Itali acute et subtiliter redarguit Canonista Hispanus, qui dubia formalia ac materialia solvens, Constitutionum redactiones publica factas auctoritate a collectionibus privatis discernens ac Bellarminum insinuans obiectiones suas a Marsilio Patavino et Fratricellis mutuatum esse, definitiones Nicolai et Joannis ostendit summe inter se convenire, quia Christus duas paupertates ordinaverit congruentes diversis statibus perfectorum, easque Romani Pontifices iuxta evangelium et Sanctorum expositiones considerantes, Constitutiones Apostolicas nullo modo discrepantes ediderint. Itaque Penia de Bellarmino victoriam reportasse censendus erit. Apprime autem quae tertium tenet locum Relatio 1 "descritta curiosamente, ma insieme mordacemente da Autore della Setta de' Fraticelli o fautore di Michele di Cesena", ea adiuvat exactam intelligentiam Constitutionis controversae, cuius prolixitas non mira sed necessaria videbitur perpendenti longissimas appellationes Michaelis Caesenatis multiplicibus allegationibus refertas, quibus sane succinctius aut dilucidius responderi non potuit, quam id factum est in libello apologetico Joannis XXII. sub Bulla affixo in Ostiis maioris Ecclesiae Avinionensis.

XIV. Memoravi supra (XI.) sex Graeciae Orthodoxae Sectiones, quae primum universi cuius materias instruxi operis volumen constituunt. Secundo volumini reservaveram Joannis Vecci Collectionem ex Sanctorum scriptis in favorem Latinorum dogmatis, eiusdem ad Theodorum Episcopum libros tres, Constantini Meliteniotae de ecclesiastica unione, eiusdem de processione Spiritus Sancti, Georgii Metochitae refutationem capitum Planudis, Georgii Pachymerae libellum et Demetrii Cydonii de dogmatibus

<sup>&#</sup>x27;) Odoric. Raynald. a. a. 1329. n. 22 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Direct. Inquis. P. 2. q. 17 com. 42.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Boehmer Fontes Rerum Germanicarum V. IV. Stuttg. 1868 (pag. 588 sq. Excerpta ex libro Nicolai Min. de controversia paupertatis Christi) et quae Editor huius voluminis (Alfonsus Huber) pag. LXIV praefatus est.

Palamae tractatum. In tertio rursus volumine iuxta Codices Mscr. correcta erant collocanda Demetrii Cydonii de processione Spiritus S. tredecim Capita, Bessarionis ad Lascarim Epistola, eiusdem Epistola generalis, Georgii Trapezuntii ad Cuboclesium, eiusdem ad Cretenses, Gregorii Protosyncelli ad Imperatorem Tranezuntium Epistola, Hilarionis Monachi Oratio dialectica et Joannis Plusiadeni Disceptatio de differentia inter Graecos et Latinos. Quarto tandem volumini sex e tenebris eruta ac tam in Schediasmate quam in Notis ad secundam praesertim voluminis primi sectionem obiter allegata destinaveram scripta. Cur autem primum istud iam ante decennium prelo subiectum volumen remanserit et remansurum sit unicum, cur ideam informatam non prorsus ad effectum adduxerim et consilium continuandi operis abiecerim, non est huius loci exponere. At vero saltem ramenta apparatus ad Graeciae Orthodoxae Scriptores critici in secunda Mantissae Particula placuit exhibere. Variantes quae ad textum Leonis Allatii vel Petri Arcudii respiciunt lectiones

a) in Ἰωάννου τοῦ Βέκκου Συναγωγὴν ὁήσεων γραφικῶν, δι' ὧν συνίσταται τὸ τῶν Ἰταλῶν δόγμα ex Codice Vaticano Gr. 677 pag. 63 sq. (= Vatican. Gr. 1115 pag. 103),

b) in Κωνσταντίνου τοῦ Μελιτηνιωτοῦ περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐνώσεως Λατίνων τε καὶ Γραικῶν ex Cod. Vatic. Gr. 708 pag. 1 sq.,

c) in τοῦ αὐτοῦ Κωνσταντ. τοῦ Μελ. περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ άγίου πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ υἰοῦ κτλ. ex Cod. Vat. Gr. 708 pag. 37 sq.,

d) in Γεωργίου τοῦ Παχυμέρη πρὸς τοὺς λέγοντας, ὅτι διὰ τοῦτο λέγεται πνεῦμα υἰοῦ κτλ. ex Cod. Vat. Gr. 1115 pag. 57,

e) in Δημητρίου τοῦ Κυδώνη κατὰ τοῦ Παλαμᾶ ex Cod. Vat. Gr. 1093 pag. 1 sq.,

f) in eiusdem Tractatum πρὸς τοὺς λέγοντας, ὅτι ὁ νίὸς τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς κτλ. ex Cod. Vat. Gr. 677 pag. 23 sq. (= 1092 fol. 1 sq.),

g) in Βησσαρίωνος τοῦ κοινῶς λεγομένου Νικαίας πρὸς 'Αλέξιον Λάσκαριν τὸν φιλανθρωπινὸν Epistolam ex Cod. Vat. Gr. 1428 fol. 31 sq.,

h) in Bessarionis Ἐπιστολήν καθολικήν ex Cod. Vat. Gr. 1393 fol. 88 sq.,

i) in Georgii Trapezuntii περὶ τῆς ἐκπορεύσεως ... οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς μιᾶς καὶ ἀγίας καθολικῆς ἐκκλησίας κτλ. ex Cod. Vat. Gr. 1428 fol. 108 sq.,

k) in τοῦ άγιωτάτου πατριάρχου κωνσταντινουπόλεως κυροῦ Γρηγορίου (Protosyncelli) πρὸς τὸν βασιλέα τραπεζοῦντος Capita XXI ex Cod. Vat. Gr. 1428 fol. 81 sq.

depromptae sunt. Quibuscum subsidiorum criticorum ramentis tria specimina integra duxi esse coagmentanda, scilicet

a) ex Joannis Clidae Metropolitae Ephesi κατὰ σχισματικῶν Tractatu qui ἐκ διαφόρων κανόνων καὶ γραφικῶν ἀποδείξεων comprobat, ὅτι ὀρθοδοξούσης τῆς ἐκκλησίας ἀλόγως ταύτης διΐστανται,¹

b) ex Manuelis Chrysolorae Capitibus ότι ἐκ τοῦ νίοῦ τὸ άγιον ἐκπορεύεται πνεῦμα² et

c) ex Marci Eugeniei Syllogismis a Scholario et Bessarione confutatis.<sup>3</sup>

XV. In Particulam Mantissae tertiam recepi Analecta Tridentina lacunas Monumentorum Vaticanorum explentia et ad praeambula, progressum ac exitum Concilii pertinentia. Sunt autem numero duodeviginti scripturae a. a. 1530—1563:

1) Capitula super facto Concilii missa a Clemente PP. VII. ad Carolum V. in Flandria agentem a. D. 1530 mense Novembri per Episcopum Dertonensem, quibus inserta est Caesarea responsio (Cod. Vatican. 3914 fol. 125).

2) Memoriale Aleandrianum (Cod. cit. f. 142 sq.).

3) Litterae Regi Romanorum post reditum Clementis e Massilia datae (l. c. fol. 183 sq.).

4) Joannis Moroni Epistola Vindobonensis Hieronymo Aleandro d. 17. Decembr. 1536 destinata (Cod. Vatic. 6792 fol. 460 sq.).

5) A. Praeparatoria pro futuro Spirensi Conventu (Cod. Vat. lat. 6950 fol. 437 sq.).

B. Responsio ad Praeparatoria Episcopi Viennensis (Cod. cit. fol. 440 sq.).

6) Instruttione a Mgr Pighino Arcivescovo Sipontino destinato Nuntio all' Imperatore, quale parti di Roma il primo di Luglio 1550 (Cod. Corsinian. 467 fol. 210 sq.).

7) Lettere di Mgr Pighino Arcivescovo di Siponto e Nunzio all' Imperatore Carlo V. per i negozii trattati a nome di Papa Giulio III. con Sua Maestà Cesarea e con Mgr di Granvella l'anno 1550, scritte a Mgr Vescovo d' Imola (Cod. Corsinian. 475 fol. 38 sq. 48 sq.).

8) Memoriale a Mgr Prospero Santa Croce Nuntio destinato al Re Christianissimo alli XVIIII. di Giugno 1552 (Cod. Corsin. 673 fol. 301 sq.).

9) Instruttione data da Papa Giulio Terzo a Mgr Antonio Agostini mandato al Re et Regina d'Inghilterra l'ultimo di Gennaro 1554 (Cod. Corsinian. 467 fol. 364 sq.).

<sup>1)</sup> Cod. Ottobonian. Gr. 213 fol. 185 sq.

<sup>2)</sup> Cod. Ottobonian. Gr. 305 pag. 71 sq.

<sup>3)</sup> Cod. Vatican. Gr. 1428 pag. 128 sq.

- 10) Lettera del Cardinal Carafa al Duca di Paliano suo fratello, 19 Giugno 1556 (Cod. S. Petr. a. Vinc. A. E. XI. 73 fol. 111).
- 11) Instruzzioni et avvertimenti a Mgr di Chiusi eletto Nuntio di Spagna da Papa Paolo IV. l'anno 1559 (Cod. S. Petr. a. Vinc. A. E. XI. 73 fol. 112 sq.).
- 12) Instruzzione per Spagna a Mgr Prospero Santa Croce 1560 (Cod. Corsin. 475 fol. 67 sq.).
- 13) Lettera di Mgr Santa Croce al Cardinal Borromeo di Toledo 28 Agosto 1560 (Cod. Corsin. 475 fol. 77 sq.).
- 14) Instructio Regis Philippi II. d. 2. Septembr. 1560 (Cod. Corsin. 687 fol. 339 sq.).
- 15) Lettera del Vescovo Santa Croce al Sgr Cardinal Borromeo di Toledo 31 Ottobre 1560 (Cod. Corsinian. 475 fol. 113 sq.).
- 16) Eiusdem ad eundem Epistola d. Lisbonae 7. Mart. 1561 (Cod. cit. fol. 154 sq.).
- 17) Lettera del Cardinale di Mantoua Legato al Concilio di Trento scritta a Papa Pio IV. li 15 di Gennaro 1563 (Cod. Sessorian. CCLXX fol. 7 sq.).
- 18) Instruttioni date a Mgr Carlo Visconti mandato da Papa Pio Quarto (31 d'Ottobre 1563) al Re Cattolico per le cose del Concilio di Trento (Cod. Corsinian. 467 fol. 112 sq.).
- XVI. Quoad quartam Particulam ex Actis Consistorialibus et Diariis Pontificalibus aa. 1520—1656 tessellatam multisque aliis documentis illustratam, in ea praecipua quae pertraetantur momenta haec fere sunt:
- a) Negotium Constitutionis contra Martinum Lutherum expediendae, 21. Maii 1. Jun. 1520 (Codd. Vallicellan. J. 61 fol. 8; Corsin. 42 pag. 13; Angel. T. 8. 12).
- b) Litterarum Nuntii in Germania de gestis per Imperatorem in causa Lutherana lectio, 7. Jun. 1521 (Cod. Vallic. J. 61 fol. 9.).
- c) Praesentatio Assertionis septem sacramentorum per Henrici VIII. Legatum Joannem Clerk facta et discussiones de titulo Defensoris Fidei concedendo Angliae Regi, 10. Jun. 26. Octobr. 1521 (Cod. Vall. J. 61 fol. 10—12).
- d) Primum Hadriani VI. Consistorium, Cal. Septembr. 1522 (l. c. fol. 14).
- e) De Rege Hungariae in Romanorum Regem electo et de Caroli V. erga filium Ducis Saxoniae animo, 23. Jan. 1531 (Cod. Angel. T. 8. 12).
- f) Tenor sententiae in causa inter Regem Angliae et Reginam Catharinam matrimoniali latae, 22. Mart. 1534 (Cod. Corsin. 42 fol. 37).

- g) Cardinalium Congregationes in negotio morum ac iudiciorum reformationis, 3. Maii et 9. Jul. 1535 (Cod. Cors. 42 fol. 41; Ang. T. 8. 12).
- h) Decretum de electione Summi Pontificis, 29. Maii 1536 (Cod. Corsin. 42 fol. 43).
- i) Gasp. Cardinalis Contarenus Legatus de latere in partibus Germaniae creatus, 10. Jan. 1541 (Cod. Vall. J. 61 fol. 52).
- k) Depositio Vergerii Episcopi Justinopolitani, 3. Jul. 1549 (Cod. Cors. 42 fol. 81).
- l) Acta de reassumenda Concilii celebratione, 3. Octobr. 1550 (Cod. Angel. T. 8. 12).
- m) Excommunicationis sententia contra Thomam Archiepiscopum Cantuariensem lata, 9. Decembr. 1555 (l. c.).
  - n) Propositio super rebus Datariatus, 20. Jan. 1556 (l. c.).
- o) Memorabilia Pontificatus Pauli IV., 2. Sept. 1558—18. Aug. 1559 (Cod. Sessor. CCLXX. fol. 94 sq.).
- p) De officio residentiae et de iuramento Episcoporum, 4. Sept. 1560 (Cod. Angel. T. 8. 12).
- q) De modo eligendi Romanum Pontificem et de reformatione Curiae, 19. Novemb. et 11. Decemb. 1561 (l. c.).
- r) Relatio de actis Tridentinis, 4. Cal. Februar. 1562 (Cod. Corsin. 44 fol. 20).
- s) De confirmando Concilio, 12. Decembr. 1563 et 26. Jan. 1564 (Cod. Angel. T. 8. 12).
- t) De legatione Cardinalis Moroni ad Imperatorem mittendi qui Concilii Tridentini executionem peteret et procuraret, 8. Id. Mart. 1564 (Cod. Corsin. 384 fol. 85 sq.).
- u) De communione sub utraque specie sacerdotumque connubiis in Germania concedendis, prid. Id. Januar. 1565 (Cod. Cors. 43 fol. 416 sq.).
- v) Obitus Pii PP. IV. et electio Pii PP. V., 3. Dec. 1565 7. Jan. 1566 (Cod. Corsin. 144 fol. 3 sq.)
- w) De abstinendo a practicis ambiendi Papatum, 4. Jun. 1567 (Cod. Vallic. J. 60 fol. 133).
- x) Petitio Nobilium Caesaris ditioni subiectorum de concedenda Confessione Augustana, 3. Decemb. 1568 (l. c. fol. 139).
- y) Congregatio super Jurisdictione ecclesiastica, 7. Septemb. 1573 (Cod. Ang. T. 8. 12).
- z) Obedientia per tres Principes Japonicos Sedi Apostolicae praestita, 23. Mart. 1585 (Cod. Vall. J. 61 fol. 81).
- α) Archiepiscopus Nazarenus legatus ad Regni Gallici res componendas destinatus, Id. Jun. 1585 (Cod. Cors. 145 fol. 50 sq.).

β) Lectio Bullae contra Henricum Borbonium emittendae, 9. Septembr. 1585 (Cod. Ang. T. 8. 12).

y) Jesuitarum in Synarum regione missiones, 16. Cal. Febr. 1586 (Cod. Corsin. 145 fol. 107).

δ) Libertas ecclesiastica in Venetorum republica, 11. Mart. 1587 (Cod. Ang. T. 8. 12).

e) Acerbissimus Mariae Stuardae casus, Cal. April. 1587 (Cod. Cors. 145 fol. 201).

ζ) De rebus Angliae et de Card. Alano, 7. August. 1587 (Cod. Ang. T. 8. 12).

7) Collegium S. Bonaventurae institutum, prid. Cal. Mart. 1589 (Cod. Cors. 145 fol. 297 sq.).

9) De adventu Card. Legati Caietani Parisiis, 12. Februar. 1590 (Cod. Cors. 49).

Urbe eiiciendo, 22. Mart. 1590 (Cod. Ang. T. 8. 12).

\*) An contra Sorbonistas auctoritatem S. Sedis impugnantes via iuris sit procedendum, 13. Jun. 1590 (l. c.).

λ) Notitiae Conclaviales, 15. Octobr. et seq. 1591 (Cod. Corsin. 143 fol. 240 sq.).

 $\mu$ ) Congregationes super rebus Gallicis, 20. Decembr. 1593 (Cod. Vall. J. 61 fol. 83 sq.).

v) Reconciliatio Henrici Borbonii, 17. Jul. sq. 1595 (Cod. Vall. J. 60 fol. 180 sq.).

ξ) Acta a Republica Veneta contra immunitatem ecclesiasticam, Interdictum et absolutio, 22. Decemb. 1605 — 30. April. 1607 (Codd. Cors. 42 fol. 334 sq., Ang. T. 8. 12).

o) Beatificatio Philippi Nerii, m. Maio 1615 (Cod. Sessor. CCLXX. fol. 47).

π) De electione Romani Pontificis imposterum aliter non facienda quam per secreta schedularum suffragia in Conclavi, 15. Novembr. 1621 (Cod. Cors. 42 fol. 364).

e) Inauguratio Pontificatus Urbani VIII., 23. Octobr. 1623 (Cod. Ang. T. 8. 13).

σ) Camerarius Sacri Collegii, 27. Jan. 1627 (Cod. Sessor. CCLXX. fol. 68 sq.).

7) Factum Card. Borgiae, 8. Mart. 1632 (Cod. S. Petr. a. Vinc. A. E. XI. 75 fol. 4 sq.).

v) Allocutio de diuturnis quae religioni catholicae multiplices iacturas intulerunt bellis, 18. Mart. 1641 (Cod. Cors. 42 fol. 509).

g) Oratio habita ab Alexandro VII. ad Cardinales, 24. April. 1656 (Cod. Cors. 722 fol. 58 sq.)

XVII. Cur quintam Mantissae Particulam ex Codicibus An. gelicis S. 6. 7—18 et S. 7. 1—9 potissimum conflatam titulo Anecdotorum Borghesianorum esse donandam censuerim, ex Monito singulis textibus praefixo patet. Anecdota autem ista ad Secretariam Status Romanam eiusque cum Nuntiaturis Apostolicis commercium referenda, quae a d. 15. August. 1609 exordium sumunt et ad d. 6. usque Augusti 1616 porriguntur, quemadmodum certo nos statum generalem religionis et ecclesiae in Germania, Helvetia, Hibernia, Anglia, Gallia, Polonia, Hispania, Indiis Orientalibus, Japonia etc. sub Pontificatu Pauli V. edocent, ita haud parum cognoscendis et penetrandis multis quaestionibus theologicis, iuridicis, politicis tunc temporis disceptari solitis suffragantur. Graves et historiae litterariae studiosis gratae obviam fiunt de Thuano, Antonio Arnaldo, Baronio, Spondano, Bellarmino, Mariana (de rege et regis institutione), Barclaio (de potestate Papae, an et quatenus in Reges et Principes saeculares ius et imperium habeat), Casaubono, Menocchio, Richerio (de ecclesiastica et politica potestate), Francisco Suaresio (de tyrannocidio) animadversiones. Indigitasse praeterea heic sufficit discussiones quibus ansam dedit iuramentum Anglis Catholicis suscipiendum sub specie fidelitatis propositum, controversias inter Jesuitas et Benedictinos in Britannia necnon Sorbonnistas in Francogallia, querimonias de laesa iurisdictione ecclesiastica in dominio Venetorum et de machinationibus Fr. Pauli Sarpii Servitae, de reductione censuum facta in praeiudicium Ecclesiarum et de foro Capellani Maioris in Regno Neapolitano, de abusibus cum praetensione τοῦ Exequatur in praxin deductis, de recursu Clericorum, Praelatorum, imo Cardinalium ad tribunalia saecularia in Hispania, de executione Brevium S. Sedis in Lusitania impedita, de effrenata typographorum et librariorum Parisiensium licentia, porro processus canonizationis S. Theresiae, S. Philippi Nerii, B. Nicolai Eremitae, origines Oratorii Presbyterorum Saecularium in Gallia, acta de creandis in Magna Britannia episcopis, de reducendis ad unitatem Ecclesiae Armenis etc.

XVIII. Ex Schedis triumvirorum de ecclesia et de scientia optime meritorum Sirleti, Baronii, Bellarmini excerpta est sexta Operis Particula. Ac Miscellanea quidem Sirletiana (Cod. Vat. 6792 fol. 8 sq.) ad Synodum Florentinam, ad ius matrimoniale et disciplinam Italo-Graecorum, ad Renati Benedicti versionem Bibliorum Gallicam, ad Stapletonum Theologum Anglum, ad libellos probris plenos in Germania adversus Societatem Jesu sub Pontificatu Pii PP. IV. disseminatos spectant. Inter Baroniana autem exstant novem epistolae a Caesare ad Patrem vel Matrem aa. 1563—1583

(Cod. Vall. Q. 46 fol. 35 sq.) datae familiares, quae simul nos de ratione studiorum Parentis Annalium reddunt certiores. Sequuntur duae Metii de Graecis Codicibus Theodorum Studitam, Photium, Joannem VIII. concernentibus litterae (Cod. Vall. C. 29 fol. 79. 188); deinde Notula autographa scripta manu Card. Baronii, in qua narrat specialem visionem sibi ostensam tempore Conclavis Leonis XI., et quomodo dedit manum ad creationem dicti Pontificis, ut ipse se ab ea dignitate securum redderet, praecipue propter iuramentum quod fecerat de abstinendo a Summo Pontificatu (Cod. Vall. Q. 48 fol. 196 sq.); tum Votum Baronii factum in Consistorio 17. April. 1606 contra Rempublicam Venetam (Cod. Vall. Q. 39 fol. 11); porro Bellarmini Epistola autographa ad Baronium ser. 9. April. 1607, in qua loquitur de donatione Constantini M. facta Romanae Ecclesiae (Cod. Vall. Q. 47 fol. 20); denique Discursus de officio primario Summi Pontificis ad Clementem VIII. cum glossis marginalibus Baronii (Cod. Urbin. 859 fol. 504 sq.) et varietatibus lectionum Albericii et Bartoli. Schedas vero Baronianas excipiunt tres Roberti Card. Bellarmini ex Codice Bibl. S. Petr. a. Vinc. 63 (Lettere del Card. Rob. Bell., copiate dalli Originali, che si conservavano una volta nella Libreria di Mgr Alessandro Arcivescovo Cervini, e che sono al di d'oggi nell' insigne raccolta dei Manuscritti Cerviniani nel Palazzo del Conte Ricciardo etc.) desumptae et Card. Perronio (tempore controversiarum de auxiliis gratiae), Caesari Braccio Archidiacono Montepolitiano (de auctore librorum de Imitatione Christi) et "a Suor Diodata nel Monistero di S. Bernardo a Montepulciano. Roma 23 Maggio 1620" (de votis religiosis) nuncupatae Epistolae.

XIX. In septima Particula seu Spicilegio Jansenistico et Quietistico sigillatim continentur:

A. Judicium Cardinalis de Lugo de Libro de frequenti Communione gallice edito [De la fréquente communion, où les sentimens des pères, des papes et des conciles touchant l'usage des sacremens de pénitence et d'eucharistie sont fidelement exposez etc. 2. ed. Par. 1643] sub nomine Antonii Arnaldi (Cod. S. Petr. a. Vinc. A. B. 9. 3. VII).

B. Litterae Universitatis Lovaniensis pro impedienda publicatione Bullae Urbani VIII. contra Jansenium (Cod. Bibl. Fund. Preuck. A. 6 fol. 429 sq.), et Epistola Internuntii Bruxellensis ad Rectorem Universitatis Lovaniensis pro executione Bullae Urbanianae (l. c. fol. 495 sq.).

C. Memoriale de perturbationibus ecclesiasticis in Flandria cum Jansenismo practico et praevaricatione Decretorum Sedis Apostolicae connexis ("Disordini ecclesiastici in Fiandra." 1675. Cod. Ottob. 2496 fol. 294 sq.).

D. XII Articoli che si pretendevano dal Cardinale di Noailles che fossero admessi dalla S. Sede avanti che accettasse la Bolla Unigenitus (Cod. Sessorian. CCLXIX. fol. 162).

E. Decretum Facultatis Theologicae Parisiensis an. 1729

circa Bullam Unigenitus (l. c. fol. 160 sq.).

F. Breve Relatione dell' Abiura del Dottor Molinos e suoi seguaci seguita li 3 e 4 Settembre 1687 (Cod. Corsin. 697 fol. 199 sq.).

G. Condanno del S. Offizio di Roma contro Pietro Pegna Segretario del Molinos (Cod. Corsin. 24 fol. 63 sq. "Noi per la misericordia di Dio della Santa Romana Chiesa Cardinali, in tutta la Republica Christiana contro l'eretica pravità Generali Inquisitori dalla S. Sede Apostolica specialmente deputati. Essendo Tu Pietro" etc. Sententia iudicialis integra cum omnibus motivis et rationibus).

H. De Quietismo in Galliis refutato. (Cod. Angel. B. 7. 8. fol. 130 sq. "De his quae a me per totum fere quinquennium in refutando apud nos Quietismo gesta sint, multa sparguntur in vulgus" etc. Auctor est J. Benignus Episcopus Meldensis, qui ista se pro veritatis testimonio quaesitum scripsisse profitetur in fine).

J. Relazione della infame Setta de Beccaleristi scoperta in Brescia l'anno 1708. (Cod. S. Petr. a. Vinc. A. E. XI. 73 fol. 177 sq.).

XX. Quae octava eaque ultima Mantissae est Particula, ipsi septem assignata sunt Segmina Varia, scilicet:

1) Propositio Ludovici Cardinalis Madrutii Legati in Comitiis Ratisbonae pro reformandis ecclesiis Germaniae. (Cod. Ottobon. 2498 fol. 183 sq.)

2) Instruttione della Religione et stato del Re d'Ethiopia detto il Prete Gianni. (Cod. Urbinat. 829 fol. 509 sq.)

3) Instruttione a D. Diego di Miranda et al Padre Francesco Costa destinati dalla Santità di Clemente VIII. al Re di Persia. 28 di Febraro 1601. (Cod. Corsin. 468 fol. 131 sq.)

4) Memoriale Guilelmi Lamormaini de statu Bohemiae et provinciarum incorporatarum, de remediis ad iuvandam in regno Bohemiae religionem, de auxilio hunc in finem praestando a Sede Apostolica (Cod. Ottobon. 2536 fol. 246 sq.).

5) De duobus voluminibus quibus praefixi sunt tituli: "Traitté des Droits et libertez de l'Eglise Gallicane" et "Preuves des Libertez de l'Eglise Gallicane" Par. 1639. (Cod. Ottobon. 2491 fol. 37 sq.) Duae relationes Nuntiaturae Gallicae d. 11. et 18. Febr.

1639 ac duo rescripta Secretariae Status Romanae, 4. et 11. April. eiusdem anni.

- 6) Ristretto delle cagioni ecclesiastiche circa la materia grave della Regalia in Francia mandato a Sgri Cardinali per ordine di N. Signore Papa Innocenzo XI. con lettera del Signor Card. Cybo Segretario di Stato in data de 15 Febraro 1681. (Cod. S. Petri i. Vinc. A. D. 9. 60 fol. 81 sq.)
- 7) Lettere originali scritte [22. Nov. 1687 30. April. 1689] dal Card. Alderano Cibo a Mgr Tanara Nunzio Apostolico in Colonia (Codd. Corsin. 545 et 546).

Caeterum quod de octava Particula, idem de aliis valet. In conciunandis enim, quibus Mantissae contextum exornavi, commentariis hausi, quantum fieri potuit, ex fontibus MSS. mihi perviis, neque tamen subsidia litteraria typis edita neglexi nova ac vetera.

I

DE CONSTITUTIONE JOANNIS XXII. QUAE INCIPIT:

QUIA VIR REPROBUS.

Codex Vaticanus hodie num. 7187 signatus cui originem debeat et quando in Bibliothecam Apostolicam sit translatus, ex Schedula novimus prologi instar sub pontificatu Pii Papae Sexti a Francisco Xaverio Cardinali Bibliothecario propria manu subscripta, in qua inter alia leguntur haecce: "Il contenuto in questo Codice di Mgr Pegna<sup>1</sup> e la ragione per cui lo scrivesse, lo dichiara una

Laemmer, Mel. Rom. Mant.

<sup>1)</sup> Franciscus Penia domo Aragonius ex oppido Villarosa de los Pinares, in Valentina Schola praeceptorem nactus Joannem Blasium Navarrum sacrorum dogmatum scientia insignem, clarissimus theologus ac iurisconsultus evasit. Multorum annorum spatio in Romana curia summae pietatis, doetrinae atque eruditionis laude versatus est, quo a Philippo II. Hispaniarum rege Catholico missus fuit, ut iudicis causarum Pontificiarum sive Rotae Auditoris, ut vulgo dicitur, munere fungeretur. Scripsit Commentaria in Directorium Inquisitorum a Nicolao Eimerico conscriptum, quae una cum Directorio ipso Romae prodierunt anno 1578 ex aedibus populi Romani, deinde anno 1585 et 1587 apud Georgium Ferrarium, totumque deinde opus auctum et multis bullis apostolicis locupletatum Venetiis prodiit apud Antonium Zalterium anno 1607 in fol. Scripsit etiam Instructionem seu praxim Inquisitorum, deque forma procedendi contra inquisitos de haeresi. Item de temporali regno Christi, notasque in librum Pauli Grillandi de haereticis et eorum poenis, necnon in Bernardi Comensis Dominicani Lucernam Inquisitorum. Adnotationibus quoque illustravit et-duobus libellis auxit vitam S. Raymundi de Pennaforte, a vestuto anonymo scriptore breviter collectam, ediditque Romae anno 1589 libros tres de vita, miraculis et actis canonizationis S. Didaci; aliaque permulta, quorum elenchum ea qua solet diligentia contexuit cl. Nicolaus Antonius in Bibliotheca Scriptor. Hispan. Tom. 1. pag. 349. Obiit Franciscus Penia anno 1612, aetatis suae secundo supra septuagesimum. Decisiones sacrae Rotae ab eo formatas superiori saeculo collegit evulgavitque Didacus Antonius Frances de Urrutigoiti Archipresbyter primum Darocensis in Ecclesia Caesaraugustana, postea Balbastrensis Episcopus, duobus in folio voluminibus, quorum primum Lugduni edidit Petrus Prost, et Socii anno 1648; secundum Philippus Borde et Socii a. 1650. Eiusdem Francisci Peniae imaginem eleganter delineatam apud Janum Nicium Erythraeum in Pinacotheca part. prima pag. 143 habemus. (Ven. Caesaris Baronii Epistolae et Opuscula. Ed. Raymundus Albericius. Tom. I. Romae 1759. pag. 443. not. a.)

sua Lettera scritta a Paolo V. a 3 di Novembre del 1610, di cui

Addendum mihi esse videtur, quod

a) Penia non solummodo "causam egit SS. Didaci, Hyacinthi, Raymundi. Caroli Borromaei et Franciscae Romanae" (Hurter Nomenclator Literarius recentioris Theologiae catholicae. Tom. I. Oenipont. 1873. pag. 407, 3), sed etiam, quum de Philippi Nerii sanctitatis et miraculorum fama inquirenda ageretur, Paulus PP. V. - id quod Acta ad Processum Canonizationis spectantia demonstrant - inquisitionem specialem et totam causam mense Julio 1610 delegavit Francisco Penia tunc Rotae Decano, Horatio Lancellotto et Dionysio de Marquemonte eiusdem Rotae Auditoribus, per quos in Curia fuerunt recepti testes et datae remissoriae.

b) In selectorum Indice virorum sub Pio IV. et Pio V. emendationi Gratiani ab eisdem praefectorum (Antonii Augustini Archiepiscopi Tarraconensis Dialogorum Libri duo de emendatione Gratiani. ed. Parisiens. 1760. pag. 237 sq. Car. Seb. Berardi Gratiani Codices genuini. P. I. Venet. 1783. pag. XXXVI. sq.) post Antonium Columnam, Guilielmum Sirletum, Antonium Carrafam, Felicem Montaltum, Franciscum Turrianum aliosque ultimo loco enumeratur Franciscus Pegna Hispanus cum clausula: "cuius sunt additiones Decretalium sine nomine, quia templum Dianae incendisse visus est". Cfr. hac de iniqua censura Stephani Baluzii Tutelensis Notae ad Augustini Dialogos (l. c. pag. 434): "Diu molestum me habuere quae heic dicuntur de Francisco Pegna. Videbam virum fuisse doctissimum et laudatum, non solum ab hominibus qui codem cum illo tempore vixerunt, sed etiam ab aliis qui secuti postea sunt. Et tamen Antonius Augustinus subindicare videtur aliquid adversum famae viri, dum ait eum templum Dianae incendisse visum esse, cum additiones Decretalium componeret, ac si Franciscus, alioqui ignotus, famam sibi comparare voluerit hoc labore, non secus ac Herostratus incendendo templum Dianae Ephesiae. Per additiones autem istas intelliguntur Notae marginales Decretalium in editione Gregorii XIII., quas nullus ferme scit esse Francisci Pegnae, atque adeo sunt sine nomine". Idem fere sentit Georg. Phillips Kirchenrecht. Tom. IV. (Ratisb. 1851) pag. 344.

c) Celebrato Concilio Tridentino quum a Summis Pontificibus Gregorio XIII. et Sixto V. Congregatio peculiaris institueretur, quae ad authenticam recentiorum Canonum collectionem in tota Ecclesia efflagitatam elaborandam ordinandamque et auctoritate apostolica publicandam manum admoveret. in numerum Adiutorum usu, litteris, ingenio praestantissimorum a Dominico Card. Pinello Congregationis Praefecto receptus est etiam noster Franciscus Penia. Cfr. Clementis Papae VIII. Decretales quae vulgo nuncupantur Liber Septimus etc. ed. Franciscus Sentis. Friburg, Brisgov, 1870. Prolegomena

pag. IX.

d) Studiis historico-criticis deditum fuisse et commercium litterarium cum Parente Annalium Ecclesiae habuisse Peniam testatur ipsius Epistola Romae die 26 Martii a. 1597 Caesari Card. Baronio nuncupata, in qua multis probat argumentis Codicem historiarum Hispaniae Baronio antea transmissum Lucae Episcopi Tudensis, non Juliani Pomerii esse, contra ac ipse antea senserat. Tenor Epistolae hic est: "Dixeram superioribus diebus, eum Codicem historiarum Hispaniae, quem manuscriptum tibi transmiseram, non esse Lucae Episcopi Tudensis, sed Juliani Pomerii auctoris Luca vetustioris. In eam sententiam ideo veneram, quia apud R. P. Marianam in Chronicis

rerum Hispaniae nuper editis, repereram aliquot loca totidem verbis in hoc Codice scripta, quae tamen ille Juliano Pomerio tribuebat. Caeterum re diligentius considerata, non Juliani Pomerii, sed Lucae Tudensis historiam esse deprehendi; tum quia auctor huius libri usque ad ea tempora produxit historiam, quae Julianus, qui multis antea saeculis floruit, videre non poterat: tum quoniam Ambrosius de Morales vir doctus et diligens, dum saepe ad probandum suum institutum utitur testimoniis Lucae Tudensis, illa commemorat, quae iisdem sententiis et interdum verbis in hoc Codice continentur. Eiusmodi est divisio terminorum et limitum veterum Episcopatuum Hispaniae hortatu Regis Uvambae in Concilio quodam Toletano constituta, de qua Morales Lib. XII. cap. 50. Idem Lib. XII. cap. 5 agens de Lege quadam lata super Regni successione refert haec verba ex Luca Tudensi: "Adefonsus Catholicus ab universo Populo Gothorum in Regem eligitur"; quae affirmat reperiri in omnibus Lucae libris. Quae etiam Lex in hoc meo Codice in Rege Zafila, iisdem prorsus verbis scripta exstat. Idem multis aliis locis apud eundem Auctorem saepe observavi, ita ut non putem amplius dubitandum, utrum Lucae Tudensi vel Juliano Pomerio sit opus tribuendum; censeo enim omnino Lucac Tudensis historiam esse. Huic sententiae astipulatur auctoritas Doctoris Gaschae de Salazar, gymnasiarchae Salamanticensis, qui ex vetusto Codice historiam hanc transscribendam et ad me transmittendam curavit tanquam legitimum Lucae Tudensis partum. Nec refragatur auctoritas Marianae, qui cum eadem verba, quae sunt apud hunc Lucam, reperire etiam potuerit apud Pomerium Luca antiquiorem, ea dum Pomerio tribuit, non arguit propterea hunc auctorem Pomerio recentiorem, quique a Pomerio illa mutuo accipere potuit, Pomerium esse. Haec te scire volui, Cardinalis amplissime, ut quoties in scribendis Annalibus inde petitis testimoniis utendum tibi fuerit, intelligas cuius Auctoris fide nitaris. Cum primum vero ad me pervenerint Itacius, Sampyrus Episcopus Astoricensis, Julianus Pomerius, Sebastianus Salamantinus, et Pelagius Episcopus Ovetensis, Auctores quidem vetusti, qui magna fide res Hispanas praesertim Ecclesiasticas superioribus saeculis scripserunt, quos per universam Hispaniam nullis parcens sumptibus perquiri curo, eorundem describendorum ob publicam utilitatem Illustrissimae D. V. libenter copiam faciam."

e) Quod ne quaestiones quidem ad criticen formalem spectantes a Peniae lucubrationibus fuerint alienae, documentum exstat Codex Vallicellanus J. 44 in 4. (Lectiones Variae in librum Vitarum Pontificum Romanorum editum nomine Anastasii S. R. E. Bibliothecarii a Marco Velsero [nin quo nec invidia invenit quod calumnietur" Danielis Ermitae Belgae Iter Germanicum a. 1609. Cod. Sessorian. CCCCLII. fol. 571] Moguntiae A. D. 1602, ex MS. Codicibus Bibliothecarum Farnesiae, Reginae Sueciae, Vallicellanae, Vaticanae, Cavensis Monasterii, Barberinae et aliis expressae a Franc. Penia Viro Clar. et S. Rotae Romanae Auditore, deinde ab alio auctore anonymo locupletatae.) In specie Codices, ex quibus lectiones istae sunt excerptae, recensentur sequentes:

a) Codex Farnesius E. 4 num. 21 perg.

β) Cod. perg. Seren. Christinae Reginae Suec. sign. n. 748.

r) Cod. alter eiusd. Seren. Reg. pap. num. 69.

δ) Cod. Vallicellanus C. 79 perg.

e) Cod. Vatican. perg. 1340.

5) Cod. Vatic. papyr. 2039.

qui si legge una copia pag. 91; 1 e fu l'avergli il Papa ordinato l'ultimo di Settembre, che con diligenza vedesse di nuovo nella Libreria Vaticana le Costituzioni di Giovanni XXII., che incominciano Licet iuxta doctrinam Apostoli, e l'altra Quia vir reprobus. Risponde il Pegna, che si sono trovate queste assai ben condizionate in diversi esemplari, et in uno di essi la Storia di quel che segui in que' tempi descritta curiosamente, ma insieme mordacemente da Autore della setta de' Fraticelli o fautore di Michele di Cesena, contro cui furon date quelle Bolle. Aggiunge il Pegna, di aver ricevuto un altro comando dal Papa, di rispondere alle impugnazioni fatte alla seconda Costituzione Quia vir reprobus, perche contro di questa si faceva più forza...

In questo Codice dunque si contiene questa Costituzione Quia vir reprobus dalla pag. 25 al 87, 96 al 132, 133 al 194.<sup>2</sup> Queste

tre copie non ho potuto osservare che sian differenti tra loro . . Siccome poi aveva il medesimo (Pegna) scrivendo al Papa detto, di aver trovato in un Codice Vaticano un' Istoria appartenente alla detta Costituzione, questa è in questo Codice riportata pag. 3, premessavi una piccola prefazione, che dice pur aver trovata in un molto antico Codice . . Ho non ostante creduto, che questo MS. meriti di essere conservato nella Biblioteca Vaticana, alla quale a mia requisizione per ordine della Santità di Nostro Signore Papa Pio VI. è stato trasferito li 3 Luglio 1780".

Trium quae in schedula ista innuuntur monumentorum, scilicet obiectionum Roberti Bellarmini, responsionum Francisci Penia ae relationis Anonymi ad historica Constitutionis Quia vir reprobus momenta illustranda potissimum facientis contextus sic se habet.

A. De Constitutione Joannis XXII. quae incipit: Quia vir reprobus. Autographum Roberti Card. Bellarmini. (Codex Biblioth. Vaticanae 7187 fol. 86.)

Haec Constitutio non sine causa fuit omissa ab illis, qui Constitutiones Joannis XXII.<sup>2</sup> receperant in Corpus Juris.

Primo quia non erat necessaria pro bono communi Ecclesiae, et non sunt multiplicandae leges sine magna causa.

Secundo quia non habet formam Constitutionis, sed libri apologetici, in quo respondetur ad argumenta Michaelis de Cesena, nec videtur decere gravitatem Summi Pontificis descendere ad certamen cum homine a se damnato: hoc enim est officium Doctorum particularium.

Tertio quia Constitutiones, ut omnes aliae leges, debent esse breves et limatae: haec autem longissima est instar libri. Continet enim paginas 88, id est folia integra viginti duo, et multa habet satis levia, ut de caligis S. Petri etc.

η) Cod. Vatic. perg. num. 3761.

<sup>9)</sup> Cod. Vatic. perg. num. 3762.

<sup>4)</sup> Cod. Vat. perg. 3763.

<sup>\*)</sup> Cod. Vatic. 3764 olim Monasterii Cavensis, perg. Huius codicis exemplar exscriptum habetur in Bibliotheca Vallicellana in pap. signatum C n. 1 cum Memoriis de ipsius Romam translatione Baronio petente secuta necnon de apographo quod Franc. Penia adornandum curavit.

A) Codex pergam. Barberinus 2017 (cum notula Peniae: "Non habet vitam confictam Papissae.. Ex eo desumpsi multas varias lectiones non parvi momenti".)

Universae variantes ita allegantur, ut Editionis Moguntinae tanquam fundamenti ubique habeatur respectus.

<sup>&#</sup>x27;) Beatissimo Padre. La Santità V. mi ordinò l'ultimo di Settembre che con diligenza vedessi di novo nella Libreria Vaticana le Constitutioni della fel. mem. di Giovanni XXII. ch'incominciano Licet iuxta doctrinam Apostoli et Quia vir reprobus, e si trovarono assai ben conditionate in diversi essemplari, et in uno di essi la historia che sopra ciò passò in quei tempi assai precisa e curiosamente descritta per quanto appare dalla mordacità d'alcun Fratricello o fattore di Michaele di Cesena .. In oltre reputo per cosa notabile e molto proficua alla sancta Chiesa contro li errori ch' hora la infestano, fare note al mondo queste sante Constitutioni, dove con matura deliberatione si trovano condennati .. a 3 di Novembre 1610. Di V. Santità hum. oblig. et divot. Servo Francesco Penia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fol. 25 sq. Joannes Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Quia vir reprobus frater Michael de Cesena etc. Dat. Avinion. decimo sexto Calendas Decembris Pontificatus Nostri anno decimo quarto. fol. 96 sq. secunda, fol. 133 sq. tertia eiusdem Constitutionis invenitur recensio. Cfr. fol. 195 sq. notitia manu Peniae scripta: "Constitutio fel. record. Joannis XXII. contra Marsilium de Padua et Joannem de Janduno Extracta ex vetusto Codice Bibliothecae Vaticanae mense Octobr. a. 1610". fol. 196: Judicantur haeretici Marsilius de Padua et Joannes de Janduno. Joannes Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Licet iuxta doctrinam Apostoli ob id esse haereses sit necesse.. fol. 228 Dat.

Avinion. decimo Calendas Novembris Pontificatus Nostri anno duodecimo. Explicit Extravagans. fol. 232 sq. nova eiusdem Bullae copia Codici inserta est. Medium autem inter hanc utramque recensionem locum tenent fol. 231 Peniae Excerpta ex Joanne Baccono (Lib. 4. Sententiar. in Prologo quaest. XI. artic. 4 in fine) et ex Turrecremata (Summa de Ecclesia Lib. II. cap. 46) de errore, quem Extravagans Joannis XXII. reiicit, scilicet "quod nec papa nec alii ecclesiae praelati ex Christi ordinatione habent aliquam iurisdictionem coactivam, sed ex concessione imperatoris".

<sup>1)</sup> Ad marginem Codicis Penia ipse haec notavit: "Dominus Cardinalis Sancti Eusebii dixit mihi hoc scriptum esse D. Cardinalis Roberti Bellarmini". De Peniae in Societatem Jesu et in Bellarminum animo vid. Praefat. Aug. le Blanc in Hist. Congr. de Aux. §. 10 ed. Mog. pag. XXXIII. sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Schulte Die Lehre von den Quellen des kathol. Kirchenrechts. Giessen 1860. pag. 350.

Quarto quia videtur facere quaestionem de fide, utrum usus rerum consumptibilium distingui possit a Dominio: nam semper vocat hacreticum eum qui contrarium sentit. Si autem hace quaestio ad fidem pertineat, oportebit concedere errasse in fide Nicolaum IV. vel Joannem XXII. Aperte enim dicit Nicolaus et cum eo Clemens V. habere Franciscanos simplicem usum et non dominium rerum quae usu consumuntur, cuius contrarium Joannes docuit in suis Constitutionibus. Itaque exurget aliud bellum Papale, is haeretici haec advertant, quemadmodum...²

Quinto quia hactenus theologi senserunt, istam non esse quaestionem fidei, sed metaphysicam: et plures dicunt errasse Joannem in ista quaestione: et bene sensisse Nicolaum et Clementem.

Sexto quia explicans Joannes XXII. verba Actorum cap. 4: Nemo dicebat aliquid suum, et Matth. 19: Ecce nos reliquimus omnia; videtur evertere fundamentum Religiosorum, id est veram paupertatem religiosam, quae in eo consistit, ut Religiosi non habeant in particulari dominium vel proprietatem ullius rei, sed usnm tantum, et talem usum, ut liceat superioribus mutare ad libitum etiam vestes et cibos suorum subditorum. Et sic instituuntur Religiosi, apud quos viget observantia. Haec autem Constitutio docet, res non esse proprias uniuscuiusque ante divisionem, sed post divisionem esse proprias et suas. Et probat levissimis argumentis, ut quod Petro dixerit Dominus, Mitte gladium tuum in vaginam, et Angelus dixerit eidem Petro, Calcea te caligas tuas. Quasi non possit largo modo dici suum, quod habetur ad usum sine dominio. In summa videtur, nisi ego fallor, haec Constitutio generatura non leve scandalum apud Religiosos bene institutos, quasi necessario omnes debeant esse proprietarii.

Haec mihi videntur, salvo semper meliore iudicio aliorum, ac praesertim Sanctissimi D. N., cui in omnibus me subiicio.

- B. Francisci Penia Responsiones ad obiectiones contra Constitutionem Joannis XXII. incip. Quia vir reprobus. (Codex Vatic. 7187 fol. 87 sq. 3)
  - 1. Haec Constitutio non sine causa...

Haec obiectio non subsistit: quia Constitutiones Joannis XXII. non fuerunt publica auctoritate redactae in Corpus Juris, sed

privata auctoritate collectae. Quaedam fuerunt redactae in ordinem, prout nunc circumferuntur, plures tamen omissae: iam si hoc argumentum subsisteret, omnes Romanorum Pontificum Constitutiones et Epistolae Decretales non redactae in Corpus Juris vacillarent, quod asserere est periculosum.

2. Haec Constitutio non crat necessaria pro bono communi ecclesiae . . .

Haec obiectio quae ex ignorata controversia contra ecclesiam mota procedit, magis periculosa et audax est, quam praecedens. Res ita se habet:1 Cum Joannes XXII. super materia de proprio et communi respectu Christi et Apostolorum anno 1322 et aliquot sequentibus tres contra errantes Constitutiones edidisset incipientes: Ad Conditorem, Cum inter nonnullos, Quia quorundam, in quibus opinionem asserentem, Christum et eius discipulos nihil habuisse, et in iis quae habuerunt, nullum ius eis fuisse, erroneam et haereticam diffinivisset: Michael de Cesena bis appellavit, et appellationem suam ad futurum Concilium interposuit, et Papam haereticum et ipso Jure depositum publice proclamavit: et quia Michael saepe monitus non resipuit, privatus fuit Generalatu Ordinis Minorum: et quia eius haeretica doctrina graviter nocebat universali Ecclesiae, Papa per hanc Constitutionem omnibus argumentis Michaelis et Michaelistarum respondit. Fuit ergo maxime necessaria pro communi bono Ecclesiae. Et haec est veritas.

3. Haec Constitutio non habet formam Constitutionis, sed libri Apologetici...

Haec obiectio non subsistit: cui Papa satisfecit omnino in principio praedictae Constitutionis. Cum enim impius haereticus libellos suos continentes impugnationes praedictas, ad diversas mundi partes et universitates destinasset, et in publicis locis temeritate plectibili affigi procurasset et valde noceret: licet impugnationes essent invalidae et responsione indignae: quia tamen in illis de lege sumebat arma contra legem, et evangelium ex evangelio impugnabat, et de veris fingens mendacia, veritatem ad mendacium provocabat: ideo ne erronea et haeretica sua dicta simplicium corda inficerent, Papa succincte duxit ei respondendum. Haec sunt verba Papae: qui pontificia charitate et zelo pio motus, ut consuleret saluti fidelium quae valde periclitabatur, non putavit indignum officio pontificio, indigno et infami homini respondere, non propter ipsum, sed propter fideles, ne pravis doctrinis inficerentur.

<sup>&#</sup>x27;) Der Papst und das Concil von Janus. Lpz. 1869. pag. 60 sq. Anti-Janus von Hergenroether. Freib. 1870. pag. 57 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Verba quae heic in autographo secuta sunt, Bellarminus propria manu obliteravit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In Mscr. per singula folia exadversum Obiectiones a parte sinistra constituuntur Responsiones a parte dextera.

<sup>1)</sup> Cfr. Hefele Conciliengeschichte. Tom. VI. Frib. 1867. pag. 509 sq.

Minus subsistit, quod dicitur, hanc Constitutionem non habere formam Constitutionis: quia casus occurrens suo iure postulabat eo modo, et sub ea formula respondere: neque est novum aut inusitatum in ecclesia Romana similes Constitutiones ordinare prolixas, prout occasio postulat aut necessitas: ingens recenseri posset exemplorum numerus: sed brevitatis gratia illud indicare sufficiat, quod exstat in Epistola Leonis Papae I. ad Turribium Austuricensem Episcopum, ubi Papa late recenset singula Priscillianistarum haeretica dogmata, et singulis respondens, salutares fidelibus populis exhibet contra venena haereticalia medicinas.

4. Constitutiones, ut omnes aliae leges, debent esse breves et limatae . . .

Si Constitutionis impugnator bene novisset historiam, et longissimas duas appellationes Michaelis de Cesena multiplicibus allegationibus, falsis et contortis interpretationibus, et mendaciis refertissimas vidisset, procul dubio non ita obiecisset: non potuit brevius aut dilucidius responderi: quinimo considerata prolixitate praedictarum appellationum, quas contra Papales Constitutiones haereticus interposuit, verissime dixit Papa, se succincte respondisse.

Nec desunt multa exempla legum prolixarum, et Epistolarum Decretalium longarum, prout occasio postulabat: et ne ab instituto aliena petantur exempla, in hoc eodem genere et eadem materia exstant Constitutiones Nicolai III. vel IV. incip. Exiit qui seminat. de verbor. signif. lib. 6. et Clementis V. incip. Exivi de Paradiso. eod. tit. in Clementin. et duae aliae eiusdem Joannis XXII. incip. Quorundam. et Ad Conditorem; quae vel sunt prolixiores, vel prolixitate aequales, quas nemo propterea ausus fuit arguere.

Itaque haec obiectio levissima est, et voluntaria.

5. Videtur facere quaestionem de fide, utrum usus rerum usu consumtibilium distingui possit a Dominio . . .

Haec obiectio et aliae quae proxime sequuntur, in effectu continentur inter argumenta quae Marsilius de Padua et Fratricelli componebant contra Constitutiones Joannis XXII. incipientes Ad Conditorem, et Cum inter nonnullos; ut constat ex Zabarella in Clementin. Exivi. §. proinde. de verborum signific. ubi ea refert et solvit: et sic satis esset dicere, quod sive tractetur articulus metaphysicus, sive articulus ad fidem pertinens, nulla est inter illorum Dominorum Pontificum Constitutiones contrarietas vel repugnantia; contrarietatem vero non veram, sed apparentem conciliaverunt iam olim magni viri, videlicet Cardinalis Zabarella<sup>2</sup>

in dicto §. proinde; Cardinalis Joannes de Turrecremata in Summa de Eccles. lib. 2. cap. 112. in responsione ad X. obiectionem; Sanctus Antoninus in Summa Parte 4. tit. 12. cap. 4. §. 23 et alii. Unde non est periculum, quod excitetur bellum papale ex sanctis Constitutionibus papalibus iam in Ecclesia firmatis, et omnium Catholicorum consensu receptis.

6. Hactenus Theologi senserunt, istam non esse quaestionem fidei, sed metaphysicam ...

Si impugnator vidisset conciliationem, quam sine violentia aut contorta aliqua interpretatione, tradiderunt viri doctissimi et catholicissimi, non dixisset tam licenter errasse Joannem, nam nec Nicolaus nec Joannes erraverunt; uterque vere et iuxta veritatem evangelicam locutus est de paupertate Christi et Apostolorum; et summa solidae conciliationis est, Nicolaum et Joannem inter se non pugnare: imo declarationem seu diffinitionem utriusque summe inter se convenire, quia Christus duas paupertates ordinavit congruentes diversis statibus perfectorum, easque Romani Pontifices iuxta historiam evangelicam et Sanctorum expositiones considerantes, Constitutiones Apostolicas nullo modo discrepantes ediderunt.

Quatenus impugnator ait, plures dicere errasse Joannem, verum est respectu haereticorum; nam Marsilius de Padua et Fratricelli id dixerunt, ut constat ex Cardinali Zabarella in dicta Clementina Exivi. §. proinde. de verbor. signif. Quod ait Theologos sentire, hanc quaestionem esse metaphysicam, recipi posset, si in ea dirimenda non intermiscerentur sacra eloquia ab haereticis falsis interpretationibus contorta et depravata, quae Joannes XXII. in suis Constitutionibus et praesertim in hac incipient. Quia vir reprobus, in catholico sensu declaravit, ne simplices praesertim deciperentur.

7. Quia explicans Joannes XXII. verba Actor. cap. 4: nemo dicebat aliquid suum . . .

Non est verisimile impugnatorem hanc impugnationem accepisse de scrinio haereticorum, sed sciat eodem omnino argumento usos Fratricellos, et Michaelem de Cesena, ut apparet ex praedicta Constitutione pag. 5, cuius verba sunt: "Ex quibus concludit [Haereticus] quod dicta assertio et doctrina in dicta Constitutione contenta Scripturae divinae obviat, et omnem Religionem habentem votum abdicationis proprietatis omnium rerum temporalium destruit et confundit: quia secundum hoc quilibet Religiosus, quando uteretur rebus usu consumtibilibus, proprietarius censeretur". Haec sunt verba Haeretici a Papa praecitato loco relata.

Et rursus pag. 13 in fine vers. ad illud vero, iterum Papa

<sup>1)</sup> Epist. XV. (S. Leonis M. Opp. ed. Migne. I, 677 sq.)

<sup>3)</sup> Hefele I. c. VII, 321.

repetit idem argumentum et illud solvit, 1 et patenter ostendit et probat ex illo argumento, non everti nec destrui religiones nec religiosos effici proprietarios, licet in rebus usu consumtibilibus, usus ipse a Dominio seu proprietate non separetur.

8. Constitutio haec non fuit publicata...

Hoc est aperte falsum, ut constat ex fine eiusdem Constitutionis, ubi Papa affirmat, quod ut praedictae haeretici assertiones falsae et erroneae, et catholicae responsiones ad notitiam pervenirent, et diutius memoriae conservari valerent, sub Bulla iussit affigi seu appendi in Ostiis maioris Ecclesiae Avinionensis.

C. Relatio de Pontificatu Joannis XXII. scr. a quodam fautore haeresis Fratricellorum. (Codex Biblioth. Vatic. 7187 fol. 3 sq.)

Anno Domini 1321 Fratre Michaele de Cesena<sup>2</sup> Sacrae Theologiae Magistro existente Ordinis Fratrum Minorum Generali Ministro, sui Ministerii anno tertio, quidam Beguinus seu Bizocus fuit captus in Civitate Narbonnensi pro facto haeresis per Archiepiscopum Narbonnensem et Fratrem Joannem del Belna Ordinis Fratrum Praedicatorum Inquisitorem haereticae pravitatis. Qui Beguinus inter alia asserebat "Quod Christus et Apostoli viam perfectionis sequentes nihil habuerunt iure proprietatis et dominii in speciali nec etiam in communi".3 Qui Inquisitor volens iudicare dictum Beguinum convocavit ad consilium omnes Priores, Guardianos et Lectores Religiosorum, et quam plures alios sapientes. Inter quos adfuit Frater Berengarius Taloni Lector in Conventu Fratrum Minorum de Narbona, et inter cetera praedictus Inquisitor fecit legi dictum articulum de paupertate Christi et Apostolorum eius, pro quo volebat Beguinum huiusmodi tanquam haereticum iudicare. Praedictus Frater Berengarius Lector super dicto articulo interrogatus respondit: Quod hoc dicere non erat haereticum, sed dogma sanum, catholicum et fidele, maxime cum hoc esset per ecclesiam in Decretali Exit qui seminat diffinitum. Quo facto ac si asseruisset haeresim dictus lector, praedictus Inquisitor eidem praecepit, ut dictum suum statim in praesentia omnium revocaret. Qui Lector revocare noluit quoquo modo, sed quia cogebatur revocare illud quod erat sanum et catholicum et tanquam tale per ecclesiam definitum, et timens ex hoc contra iustitiam multipliciter aggravari, ad Sedem Apostolicam solemni-

ter appellavit, et cum appellatione sua venit apud Avinionem, ubi Dominus Joannes Papa XXII. cum sua Curia residebat, et in Consistorio coram eo, iam tamen informato de opposito comparuit, et proposuit dictus Lector; qui dictus Papa praedictum Lectorem fecit in sua Curia arrestari, et publice hanc proposuit quaestionem, videlicet: "Utrum pertinaciter affirmare Dominum Jesum Christum eiusque Apostolos non habuisse aliquid in speciali nec etiam in communi, foret haereticum censendum". Et formam ipsius quaestionis in scriptis omnibus Praelatis et Magistris in Theologia in sua Curia existentibus tradi fecit. Volens igitur dictus Joannes Papa de dicta quaestione et quibusdam aliis diffinire oppositum eorum quae in dicta Decretali Exiit exstitit diffinitum, ut postea patuit per effectum, 1 primo suspendit sententiam excommunicationis latam in dicta Decretali Exiit contra glossantes, docentes seu dogmatizantes aliter quam sit eo modo quo continetur in ea, ad hoc2 Praelati, Magistri et alii litterati quicunque possent libere diffinitioni et determinationi Ecclesiae contradicere et ipsam ad libitum impugnare, et de dicta suspensione quandam Constitutionem seu ordinationem edidit et publice promulgavit, quae sic incipit: Joannes Episcopus Servus servorum Dei. Ad futuram rei memoriam. Quia nonnumquam quod coniectura etc. Datum Avinione septimo Calendas Aprilis Pontificatus sui anno septimo, Anno Domini 1322.

Subsequenter aliqui Cardinales et nonnulli alii viri nobiles requisiverunt praedictum Fratrem Michaelem Generalem Ministrum dicti Ordinis, et totum Capitulum Generale apud Perusium in Pentecoste tunc proxime celebrandum, quod ipsi diffinirent et determinarent illud quod de dicta quaestione de paupertate Christi et Apostolorum eius sentirent et in scriptis redigerent ac universis Christifidelibus destinarent. Quorum requisitionibus annuentes et etiam ex hoc sperantes praedictum Dominum Joannem ad errores dispositum refrenare, ne de dicta quaestione in praeiudicium praedecessorum suorum et fidei attentaret oppositum diffinire, universis Christifidelibus suam assertionem et confessionem destinarunt, quae sic incipit: Universis Christifidelibus praesentes litteras inspecturis etc. Frater Michael Ordinis Fratrum Minorum Generalis Minister, Gulielmus Angliae etc. Noveritis quod nos anno Domini 1322 Indictione quinta, pridie Nonas Junii, audita et intellecta

<sup>&#</sup>x27;) vid. Raynald. a. a. 1329. n. 29.

<sup>2)</sup> Cfr. Sigm. Riezler Die literar. Widersacher der Päpste z. Z. Ludwig des Baiers. Leipzig 1874. pag. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Voces: "Quod Christus.. in communi" rubro liquore in Codice conspiciuntur signatae.

<sup>&#</sup>x27;) Ad marginem: "Littera [sic mendose etiam caeteroquin] suspensionis sententiae excommunicationis latae in Decretali Exitt".

add. ut, quod lapsu calami excidisse videtur.
 Ad marg. Littera Generalis Capituli Perusini.

quaestione quadam quae in Romana Curia praesentialiter agitatur, qua quaeritur: Utrum asserere Christum et Apostolos non habuisse aliquid in communi sit haereticum; et requisiti quid de ipsa quaestione sentiremus et in scriptis sub nostris sigillis et subscriptionibus propriis redigere curaremus; visis et examinatis dicta quaestione cum allegationibus, quae pro et contra fiunt, diligentique et matura deliberatione digestis; determinationi sanctae Romanae Ecclesiae firmiter et totaliter inhaerentes concorditer et unanimiter dicimus ct fatemur: Quod dicere et asserere quod Christus viam perfectionis ostendens, et Apostoli eandem perfectionis viam sequentes, atque per exemplum in alios volentes perfecte vivere derivantes, nihil iure proprietatis, dominii seu iuris proprii in communi habuerunt, non est haereticum, sed sanum, catholicum et fidele etc. Data Perusii anno, mense et die superius nominatis etc. Cui determinationi idem Frater Michael in haec verba se subscripsit: Ego Frater Michael Ordinis Fratrum Minorum Generalis Minister et in sacra pagina Magister praedictis consentio, et ea vera esse iudico. In cuius rei testimonium sigillum mei officii praesentibus litteris appendi iussi, et me propria manu subscripsi.

In codem modo subscripserunt etiam omnes infrascripti, videlicet

Frater Guilielmus Minister Angliae in sacra pagina Magister.

Frater Henricus Minister Alamanniae et in s. p. Mag.

Frater Arnaldus Minister Aquitaniae et i. s. p. M.

Frater Ugo de Castronovo in sacra pag. Mag.

Frater Nicolaus Minister Franciae i. s. p. Mag.

Frater Guilielmus Almuich i. s. p. Mag.

Frater Guilielmus Bloch in sacra pagina Baccalaureus.

Frater Thomas Minister Bononiae.

Frater Petrus Minister Provinciae S. Francisci.

Frater Fernandus Minister Provinciae Castellae.

Frater Simon Minister Turoniae etc.

Praefati vero Generalis Minister, Magistri et Baccalaurei in Sacra Pagina in dicto generali Capitulo existentes de dicta quaestione per se aliam diffinitionem et determinationem rationibus et iuribus confirmatam fecerunt, cuius initium tale est: Universis praesentes litteras inspecturis Fratres Michael Ordinis Fratrum Minorum Generalis Minister, Guilielmus Provinciae Angliae etc. Noveritis quod nos anno Domini 1322 Indictione quinta, septimo Idus Junii apud Perusium congregati in nostro Capitulo Generali,

et requisiti specialiter quid sentiremus de quaestione supradicta etc. ut supra. Datum Perusii anno, mense et die superius annotatis.

Supradictam diffinitionem et determinationem generalis Capituli, Magistrorum et Baccalariorum non solum supradicti Magistri et Baccalarii de ordine in sacra pagina numero XLI Parisiis et in Anglia commorantes¹ approbarunt, et de hoc fecerunt eiusdem tenoris patentes litteras eorum sigillis et subscriptionibus roboratas.

Qua determinatione sive diffinitione dicti generalis Capituli audita et intellecta, ipse Dominus Dannes Papa, volens tam determinationem praedicti Domini Nicolai Papae Tertii quam diffinitionem dicti generalis Capituli improbare; primo quandam Constitutionem improbativam edidit et publice promulgavit, et ostiis maioris Ecclesiae Avinionensis affigi seu appendi fecit, cuius initium tale est: Joannes Episcopus Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Ad conditorem Canonum etc. Data Avinione sexto Idus Decembris Pontificatus sui anno septimo anno Domini 1322.

Contra praedictam Constitutionem sub dicta brevi forma factam et publice promulgatam3 Frater Bonagratia de Pergamo4 Procurator, et procuratorio nomine dieti Ordinis provocavit et appellavit die decimaquarta mensis Januarii Indictione sexta Anno Domini 1323 Avinione in Palatio Pontificis in Consistorio coram eo et sacro Cardinalium Collegio ibi more solito convocato et congregato. Qui Frater Bonagratia personaliter constitutus publice dedit, porrexit et praesentavit praedicto Domino Papae, sive Bertrando Cardinali ibi praesenti et de mandato ipsius Domini Papae recipienti libellur suae provocationis et appellationis sive supplicationis, qui sic incipit: Vestrae significat Sanctitati Frater Bonagratia Procurator Ordinis Fratrum Minorum ad hoc specialiter constitutus, quod orta olim circa initium institutionis et approbationis Ordinis Beati Francisci materia quaestionis super verbis et intellectu Regulae ipsius Sancti, in quibus dicitur Regula et vita minorum fratrum etc.

Deinde videns praefatus Dominus Joannes Papa quod praefatus Frater Bonagratia de Pergamo Procurator, et procuratorio nomine a praedicta sua brevi Constitutione Ad Conditorem appel-

<sup>1)</sup> A. mg. Littera Magistrorum et Baccalariorum in Capitulo Perusino.

<sup>&#</sup>x27;) Inter commorantes et approbarunt addit Codex hoc idem; unde patet antea esse omissa verba sed etiam.

A. mg. Prima Constitutio Joannis Papae XXII. Ad conditorem.
 A. mg. Appellatio Fratris Bonagratiae Procuratoris Ordinis Fratrum

Minorum contra praedictam Constitutionem Ad conditorem.

<sup>4)</sup> Cfr. Riezler l. c. pag. 69.

laverat, et eam tanquam nocivam et illicitam iuribus divinis et humanis ac rationibus impugnabat; nolens ut debebat a suis conceptis erroribus resilire, sed in eis persistere ac pertinaciter defensare praedictam brevem Constitutionem Ad Conditorem, de ostiis maioris Ecclesiae Avinionensis in quibus erat et appendi fecerat et affigi, amoveri praecepit, et eam in pluribus mutavit, addidit, subtraxit, et quod prius non probavit rationibus et iuribus fulcivit, quantum valuit errores erroribus cumulando, et sic in pluribus mutatam et roboratam ad eundem diem et annum datam dictis ostiis maioris Ecclesiae Avinionensis eam appendi fecit iterum et affigi. Praefatum vero Fratrem Bonagratiam pro eo quod dictam Constitutionem impugnaverat quasi per annum tenuit atro carceri mancipatum.

Dicta autem Constitutio isic mutata et iterum appensa incipit: Joannes Servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Ad Conditorem canonum etc. Datum Avinione sexto Idus Decembris Pontificatus Nostri anno septimo Anno Domini 1322.

Consequenter praedictus Dominus Joannes aliter sentiens de paupertate Christi et Apostolorum quam dictus Nicolaus Tertius et quam dictum Capitulum generale et Magistri, volens clarius et expressius quam per Constitutionem Ad Conditorem fecerat, oppositum diffinire, Constitutionem impugnativam seu destructivam dictae diffinitionis Ecclesiae et Magistrorum et dicti Capituli generalis edidit et publice promulgavit, quae sic incipit: Joannes Episcopus Servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Cum inter nonnullos viros scholasticos saepe contingat etc. Datum Avinione secundo Idus Novembris Pontificatus Nostri anno octavo, Anno Domini 1323.

Consequenter anno Domini 1324 Serenissimus Princeps Dominus Ludovicus Dux Bavariae electus in Regem Romanorum,<sup>3</sup> reputans se et fidem catholicam aggravatos a dicto Domino Joanne, appellationem defensivam sui iuris et imperii impugnativam duarum dictarum Constitutionum, videlicet Ad Conditorem et Cum internonnullos, fecit et publice promulgavit ostendens et exprimens in ipsa appellatione plurima gravamina et iniurias sibi et Imperio de facto illatas, et dictas duas Constitutiones manifestas haereses con-

tinere; cuius appellatio sic incipit: 1 Nos Ludovicus Dei gratia Romanorum Rex et semper Augustus proponimus contra Joannem qui se Papam XXII. dicit, quod inimicus sit pacis etc. Acta et publicata haec appellatio Anno Domini 1324.

Videns autem praedictus Dominus Joannes quod praedictus Ludovicus Romanorum Rex ab ipso solemniter appellaverat, et quod dictas suas Constitutiones in dicta sua appellatione impugnabat, et fore haereticas asserebat, tertiam Constitutionem ad suarum Constitutionum defensionem et dictae appellationis impugnationem edidit, et publice promulgavit sic incipientem: <sup>2</sup> Joannes Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Quia quorundam mentes sic pater mendacii dicitur excaecasse etc. Datum Avinione quarto Idus Novembris Pontificatus Nostri anno nono, Anno Domini 1324.<sup>3</sup>

Deinde anno Domini 1327 de mense Junii praelibatus Dominus Joannes vocavit praedictum Fratrem Michaelem Generalem Ministrum per suas litteras speciales, mandans eidem, ut infra triginta dies a receptione praedictarum litterarum suo conspectui se praesentaret propter aliqua negotia suum Ordinem tangentia, sub Dat. Avinione Idibus Junii Pontificatus sui anno undecimo.

Qui Generalis Minister infirmus existens in Conventu Tiburtino Provinciae Romanae, recepit dictam litteram sive mandatum; sed quia propter dictam infirmitatem non poterat in dicto termino

<sup>1)</sup> A. mg. Prima Constitutio haeretica Domini Joannis quae incipit Ad Conditorem.

 $<sup>^{2})</sup>$  A. mg. Secunda Constitutio haeretica Joannis Papae  ${\it Cum\ internonnullos}.$ 

<sup>3)</sup> Cfr. Hergenroether Katholische Kirche und christlicher Staat. Frib. Brisg. 1872. pag. 207.

A. mg. Cod. Appellatio Ludovici Imperatoris contra Joannem XXII.
 Not. marg. Tertia Constitutio haeretica Domini Joannis Papae.

<sup>3)</sup> His non contentus Ludovicus aliam scripturam non tam prolixam vulgavit, qua ad futurum Concilium contra Joannem Pontificem iterum provocavit, et protestationem de nullitate processus iudiciarii et sententiae contra se prolatae interposuit, hisque verbis postulationem in fine concepit, quam refert Bzovius anno 1321 num. 7 ex MS. 4008 Bibliothecae Vaticanae: "Ad praedictum Generale Concilium, quod instanter cum instantia repetita, loco tuto, nobis et nostris convocari petimus et congregari, et ad verum et legitimum futurum Summum Pontificem, et ad sanctam matrem Ecclesiam et ad Apostolicam Sedem, et ad alium, vel alios, ad quem vel ad quos fuerit appellandum provocamus, appellamus in scriptis, et appellationes a nobis factas alibi, innovamus; et Apostolos testimoniales, a Vobis Principibus nostris Ecclesiasticis et mundanis et Notariis publicis hic praesentibus cum instantia postulamus, et protestamur expresse de innovando provocationes et appellationes et protestationes praedictas, ubi et quomodo et sicut et coram quibus visum fuerit expedire, et de iure tenebimur et tenemur, pro tutela et securitate sacri Imperii et nostra et singulorum omnium praedictorum. Acta et publicata fuit haec appellatio anno Domini 1324 mense Octobri". Eandem appellationem refert Baluzius Tomo 2. Vitarum Paparum Avenionensium col. 378. (Brev. Pontificum Romanorum etc. auct. Franc. Pagi. Tom. IV. Antverp. 1727. pag. 80 sq.)

comparere, praemisit unum Cursorem cum litteris excusatoriis eidem Domino Joanni significans ut haberet eum excusatum, quia propter eius infirmitatem eius mandatum non poterat in dicto termino adimplere. De mense vero Julii sequenti misit Fratres Joannem Fidanzae Inquisitorem et Humilem Custodem Perusinos apud Avinionem ad dictum Dominum Joannem, ut eum per omnia de dicto adimplendo termino excusarent. Qui Dominus Joannes receptis dictis Fratribus et audita per eos dicta infirmitate, de dicto termino dictum Generalem habuit excusatum, et super hoc remisit dictos Fratres dicto Generali, et rescripsit.

Resumpta itaque sanitate praedictus Generalis cepit versus Avinionem dirigere gressus suos, ad quem locum pervenit prima die Decembris anni praedicti, et in crastino vidit dictum Dominum Joannem, qui eum benigne et gratiose recepit, et de tanta mora habuit eum legitime excusatum. Praedicto autem Generali Ministro adhuc in Avinione existente die decima septima Januarii, quae fuit Dominica de Nuptiis, 1 Anno Domini 1328 praefatus Princeps Dominus Ludovicus Romanorum Rex fuit non per Papam, sed per quatuor Syndicos Populi Romani ad hoc specialiter constitutos in Ecclesia Sancti Petri in Imperatorem Romanorum solemniter corona aurea coronatus.<sup>2</sup> Subsequenter<sup>3</sup> nona die Aprilis praedicti anni, quae fuit Sabbato in Albis, praefatus Dominus Papa Joannes fecit venire ad praesentiam suam Fratrem Michaelem Generalem Ministrum, et in praesentia Fratris Domini Bertrandi Cardinalis, et Fratrum Petri de Prato tune Ministri Provinciae Sancti Francisci, Raymundi de Lodos Procuratoris Ordinis praedicti in Romana Curia, et Laurentii de Coaleno Baccalarii Avinionensis praefatum Fratrem Michaelem Generalem Ministrum de pluribus reprehendit, et specialiter de supradicta littera de paupertate Christi et Apostolorum eius, facta et composita per generale Capitulum Perusinum, quam litteram praefatus Dominus Joannes frequenter et pluries pronuntiavit, asseruit sive dixit fore haereticam, sicut constat per litteras dictorum Fratrum Petri, Raymundi et Laurentii subscriptionibus roboratas. Quod quum praedictus Joannes assereret et diceret dictam litteram generalis Capituli

Perusini fuisse et esse haereticam, idem Frater Michael Generalis Minister restitit in facie eidem Domino Joanni viriliter, et constanter dicens ipsam litteram non esse haereticam, sed sanam, catholicam et fidelem, et cum determinatione praedecessoris sui scilicet Domini Nicolai Tertii [consonam], qui [cum] in dicta Decretali Exiit qui seminat, praedicta determinavit et diffiniit, fuisset haereticus manifestus, cum secundum iura docens et asserens seu diffiniens haereses publice manifestas [sit] haereticus censendus; sequeretur etiam quod omnes Summi Pontifices eidem Domino Nicolao in officio succedentes, et Romana Ecclesia quae praelibatam determinationem fecit, recepit et a centum annis citra approbavit, fuit et est haereticus et haeretica manifeste, quia error, cui per illum ad quem resistere [spectat] et potest, non resistitur, approbatur, nec caret scrupulo societatis occultae, qui manifesto facinori desunt obviare, et facientis procul dubio culpam habet, qui quod potest corrigere, negligit emendare, prout legitur in Decretali; et plura alia ibi dixit et respondit, quae esset longum singula enarrare. Propter quam responsionem dictus Dominus Joannes praecepit in praesentia dieti Domini Cardinalis et praedictorum Fratrum, eidem Fratri Michaeli Generali sub certis poenis, quod de sua Curia non recederet sine sua licentia speciali; de quo praecepto fecit fieri publicum Instrumentum. Videns praedictus Generalis Minister quod dicta pronunciatio sive assertio et arrestatio erant in enorme ipsius praeiudicium et gravamen, ac Ordinis et Capituli generalis et fidei orthodoxae, et sentiens se et dietum Ordinem ex praedictis enormiter aggravatum, et aggravari posse ex praedictis, et aliis probabilibus coniecturis cognoscens et intelligens, quod dictus Dominus Joannes Papa intendebat eum cogere ad abnegandum dictam determinationem Capituli Generalis: zelo fidei catholicae et dictae Religionis accensus, et habito prius cum deliberatione maturo consilio, nomine suo et etiam nomine Capituli Generalis et omnium et singulorum Fratrum dieti Ordinis a dietis pronunciatione sive assertione, praecepto et arrestatione et gravaminibus sibi et Fratribus et Capitulo memoratis per praedictum Dominum Joannem Papam de facto illatis, die decima tertia Aprilis anni praedicti in Avinione existens, provocavit, appellavit et protestatus fuit in Civitate Avenionensi in domo Fratrum Minorum coram multis religiosis et honestis personis, antequam de dicta Civitate recederet, die decima tertia mensis Aprilis Indictione undecima Anno Domini 1328; quae appellatio sic incipit: 1 Ego

<sup>&#</sup>x27;) Dominica II. post Epiph. "Nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae" (Joann. II, 1).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Teste *Trithemio* (in Chronico Hirsaugiensi a. a. 1528) Ludovicus antea scripserat Papae Joanni XXII. in Avenione commoranti rogans, quatenus aut ipse Romam veniret personaliter aut mitteret ex coetu Cardinalium duos, qui coronationis eius iuxta morem implerent officium. Sed Papa nec Romam venire personaliter voluit, nec aliquem ex Cardinalibus misit.

<sup>3)</sup> Cfr. Boehmer Fontes R. G. IV. 589 sq.

<sup>&#</sup>x27;) Ad marg. Cod. Appellatio Fratris Michaelis antequam recederet de Avinione.

Frater Michael de Cesena Ordinis Fratrum Minorum Generalis Minister et Servus, nomine meo, et nomine et iure Capituli generalis, ac totius Ordinis memorati Fratrum Minorum et singulorum Fratrum ipsius Ordinis, ac omnium mihi adhaerentium et adhaerere volentium, dico, propono et protestor coram vobis Religiosis etc.

Subsequenter praefato Domino Ludovico in Imperatorem ut praedictum est coronato, volens ipse Imperator iuridice, consulte et aperte procedere contra praefatum Dominum Joannem Papam de haeresi publice et notorie diffamatum, et diffinitivam sententiam solemniter promulgare, die decima quarta Aprilis dicti anni quandam legem: Quomodo competentes Judices se habere debeant contra incidentes in crimen laesae maiestatis et haeresis, de quibus seu eorum altero manifeste et notorie commissis quis diffamatus fuerit, Romae solemniter promulgavit, quae incipit: Ludovicus Dei gratia Romanorum Imperator et semper Augustus. Ad aeternam rei memoriam. Omnem totius Reipublicae curam gerentes, Deo nostrum gubernante Imperium etc. Facta fuit haec lex et publicata die Jovis decima quarta Aprilis Anno Domini 1328.

Deinde videns dictus Imperator quod praefatus Dominus Joannes Papa supradicta tria statuta ediderat et publice promulgaverat, et pertinaciter defendebat, volens Praedecessoris sui Ottonis primi, qui Joannem Papam Duodecimum de Papatu deposuerat, et aliorum quamplurium Imperatorum qui hoc idem fecerant, vestigiis inhaerere, motus nihilominus et inductus supplicationibus et instantiis plurimis Syndicorum Cleri et Populi Romani, atque Fratrum Minorum plenam ad hoc Cleri et Populi auctoritatem habentium et liberam potestatem, prout apparuit ex oblatis dicto Imperatori Syndicatus eorum publicis Instrumentis, memoratum Dominum Joannem XXII, in haeresi publice deprehensum per sententiam diffinitivam solemniter deposuit de Papatu, et declaravit ipsum de iure depositum. Quae sententia sic incipit:2 Ludovicus Dei gratia Romanorum Imperator et semper Augustus ad perpetuam rei memoriam. Gloriosus Deus, in sublimi dominantium Dominus etc. Datum et actum extra Basilicam Apostolorum Principis Beati Petri in Urbe Romana, cuncto Clero et Populo Romano in Platea ibidem in Parlamento publico congregato decima octava mensis Aprilis anno ab Incarnatione Domini 1328, Indictione undecima, Regni Nostri anno decimo quarto, Imperii vero primo.<sup>1</sup>

Quia praedicta sententia fuit insufficiens quoad aliqua, et maxime quia errores per dictum Dominum Joannem Papam publice dogmatizatos et in supradictis tribus Decretalibus insertos minime exprimebat; ideo praedictus Imperator ad maiorem suae sententiae firmitatem de peritorum consilio ipsam mutavit in pluribus, et addidit errores contentos in dictis tribus Decretalibus plenius exprimendo, quam sic correctam et mutatam Pisis postea ad eundem annum, diem et locum datam, ut supra scripta solemniter promulgavit, quae sic incipit: Ludovicus Dei gratia Romanorum Rex et semper Augustus universis et singulis Ecclesiarum Praelatis, cuiuscunque dignitatis, ordinis, religionis, conditionis aut status existant etc. Pridem contra Jacobum de Caturco haereticum notorium et manifestum etc.

Deinde praefatus Imperator asserens Cardinales nunc Summorum Pontificum electores haereticos, fautores<sup>2</sup>, infames et ex-

A. mg. Lex Ludovici Imperatoris contra Haereticos facta Romae.
 A. mg. Sententia Ludovici Imperatoris contra Joannem XXII. deponendo eum de Papatu.

<sup>&#</sup>x27;) Ludovicus die decima octava mensis Aprilis Imperatorio cultu sedens in throno maiestatis suae supra gradus Ecclesiae Sancti Petri, indicto silentio fecit per fratrem Nicolaum Fabrianensem Ordinis Eremitarum S. Augustini, fugitivum e carcere cui fuerat a Generali suo in perpetuum damnatus, trina vociferatione percontari, num aliquis esset, qui vellet suscipere defensionem Presbyteri Jacobi Cadurcensis, qui se Papam Joannem vigesimum secundum dicebat? Cumque nullus respondisset, Abbas quidam ex Germania, quem Ciaconius Fuldensem esse existimat, concionem habens; post multa in laudem ac zelum Ludovici, et infamiam ac dedecus Joannis Pontificis deblaterata, sententiam ex scripto valde prolixam legit, qua significavit, Joannem inter notorios haereticos sese constituisse, adeoque se ipsum Pontificatu privasse; quapropter Ludovicum Imperatorem sententiam depositionis in eundem Jacobum pronunciare, omnique beneficio atque Ecclesiastici ordinis et secularis auctoritatis praerogativa spoliatum declarare, et seculari cuilibet Judici puniendum obiicere: conscios ac complices omnes fantoresque, sive Reges aut Principes essent, privatione dignitatis, publicatione bonorum et capitis poena damnare: Pontificemque maximum se brevi Ecclesiae Romanae et catholicae tanto culmine dignum daturum. Hanc depositionis sententiam, utpote ab incompetenti Judice latam nullam fuisse scribit Alvarus Pelagius lib. 1. de Planctu Ecclesiae cap. 36: "Qualem ergo sententiam", inquit, "dare potuit in Imperio intrusus contra Papam Catholicum, cui tota Ecclesia sicut tenetur obedit, et tenet eum pro Papa, non auditum, non confessum, non convictum, non rei evidentia haereticum?" Eius sententiae summam magis quam verba ipsa stylo suo virulentissimo confecit Aventinus et in librum 7. Annalium suorum Boicorum transtulit Raynaldus anno 1328 num. 11. ait nolle se esm referre, ne in immensam molem eius confutatio assurgat, sed Baluzius Tomo 2. Vitarum Paparum Avenionensium col. 512 eam integram exhibet. (Pagi l. c. pag. 85 sq.)

communicatos, et omni iure electionis privatos ex eo quia dicto Domino Joanni haeretico notorio, et per eum de haeresi sententialiter condemnato multifariam multisque modis faverant, postquam fuit publice et notorie de pluribus haeresibus diffamatus, volensque providere Ecclesiae de alio summo Pontifice more antiquitus observato; una cum Clero et Populo Romano in die Ascensionis Domini, quae fuit duodecima dies Maii anni praedicti¹ Fratrem de Corbaria Ordinis fratrum Minorum in Summum Pontificem elegerunt, et Nicolaum Quintum vocaverunt; nam ante Nicolaum Papam secundum, qui primus fuit electus per Cardinales in Civitate Senensi anno millesimo,² Imperatores cum Clero et Populo Romano Urbi et Orbi de Summo Pontifice providebant et interdum ex causis rationabilibus deponebant, ut patet cuilibet historias et chronicas perlegenti.

Subsequenter praedictus Frater Michael Generalis Minister asserens dictum Dominum Joannem Papam propter supradictam pronunciationem sive assertionem, quam fecit de supradicta littera Perusina et propter plura alia in praeiudicium fidei per eum statuta fore haereticum manifestum, more Sanctorum Patrum qui ab obedientia Summorum Pontificum a fide deviantium recesserunt, et etiam quia sibi mortis periculum imminebat, si post dictam appellationem in sua Curia diutius remansisset, 3 vigesima sexta die Maii dicti anni occulte recessit ab obedientia et Curia praefati Domini Joannis scilicet de Avinione et ad Civitatem Pisanam se transtulit, ut posset praedictam appellationem publicare ac etiam innovare, ad quam nona die Junii per mare pervenit.

Audiens autem dictus Dominus Joannes Papa praefatum Fratrem Michaelem Generalem Ministrum contra suum mandatum de Curia recessisse, fecit eum hostiliter prosequi, et cum eum habere non posset, tulit contra eum non obstante appellatione praedicta depositionis sententiam sexta die Junii, dum adhuc esset in via, quae incipit: Joannes Episcopus Servus Servorum Dei. Ad futuram rei memoriam. Dudum ad nostri Apostolatus auditum etc.

Lata vero sententia contra praefatum Fratrem Michaelem saepe dictus Dominus Joannes Papa <sup>5</sup> Dominum Fratrem Bertrandum de Turre Cardinalem Ordinis Fratrum Minorum Vicarium dicti Ordinis constituit seu instituit Generalem, quousque esset provisum de Generali Ministro per Capitulum Generale.

Subsequenter praefatus Frater Michael Generalis Minister existens in Civitate Pisana volens intimare Ministris et Custodibus et aliis Fratribus Ordinis memorati causam sui recessus de dicta Curia Avenionis absque praedicti Domini Joannis licentia, litteras excusatorias misit et exhortatorias talis initii: Universis Ministris, Custodibus, Guardianis et eorum Vicariis, et caeteris Fratribus Ordinis Fratrum Minorum, Frater Michael eiusdem Ordinis Generalis Minister et Servus salutem in Domino sempiternam. Juris divini et humani legibus admonemur Romano Pontifici nisi contraria Deo etc. Data Pisis nona Julii Anno Domini 1328.

Posthaec praedictus Michael existens in Civitate Pisana et attendens quod praefatus Dominus Joannes Papa asseruit dictam litteram Generalis Capituli Perusini haereticam, ut superius est ostensum, et quod licet in Avinione existens, ab ipsa pronunciatione et assertione zelo fidei et Ordinis appellavit, ipse tamen Dominus Joannes dictum Michaelem et Fratres sibi subditos persecutus est, et continue usque ad mortem persequi non destitit, et quod ipse Dominus Joannes post et contra dictam appellationem contra dictum Generalem et suos socios et plures alios Fratres dieti Ordinis plures processus de facto fecit et fieri fecit ex causis falsissimis et confictis, et quod Dominum Bertrandum de Turre de facto Vicarium dicti Ordinis instituit, cum de iure non posset, qui litteras minus veras contra eum et socios suos in praeiudicium fidei et dieti Ordinis destinavit per orbem, et quia tam statuta haereticalia fecit et publice promulgavit; et ex verisimilibus causis et rationibus timens, ne alia gravamina contra eum et socios et alios dicti Ordinis Fratres sibi subiectos et dictum Ordinem per dictum Dominum Joannem aut Dominum Bertrandum attentarentur et fierent, ideo praefatus Frater Michael Generalis Minister in dicta civitate Pisana existens die decima octava Septembris praedicti anni suo nomine et vice omnium et singulorum Fratrum dicti Ordinis sibi adhaerentium et adhaerere volentium nominibus, ac etiam nominibus omnium Catholicorum et fidelium Christianorum in scriptis solemniter appellavit ad Sanctam Ecclesiam catholicam, et ad Concilium Generale, de qua appellatione fecit fieri publicum Instrumentum, videlicet: In nomine Domini Amen 1328 Indictione undecima in Civitate Pisana in domo Fratrum Minorum. Venerabilis et Religiosus Vir Frater Michael de Cesena dicti Ordinis

<sup>&#</sup>x27;) A. mg. Cod. Electio Fratris Petri de Corbaria.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) add. quinquagesimo octavo. Menda scripturae haud rara sunt nec omnia videntur speciatim annotanda.

<sup>3)</sup> A. mg. Recessus occultus Fratris Michaelis de Avinione.

<sup>4)</sup> A. mg. Depositio dicti Fratris Michaelis per Pontificem.

<sup>5)</sup> A. m. Frater Bertrandus Cardinalis Vicarius totius Ordinis.

<sup>&#</sup>x27;) A. m. Littera Generalis Ministri omnibus Custodibus, Ministris etc. quando recessit de Curia.

Fratrum Minorum Generalis Minister et in saera pagina Doctor constitutus in praesentia infrascriptarum venerabilium personarum authenticarum et honestarum, et sub earum mei infrascripti Notarii testimoniis volens quandam appellationem sive provocationem de mense Aprilis proxime praeteriti interpositam per ipsum Fratrem Michaelem etc. Appellatio autem sic incipit: ¹ Ego Frater Michael Ordinis Fratrum Minorum Generalis Minister et servus. Attendens quod Sacri Evangelii testimoniis et legis divinae pagina cautum reperitur, ut veri Doctores sanctae Romanae Ecclesiae asserunt et diffiniunt ac omnes Sancti Patres Religionum institutores affirmant, normam secundum evangelium Christi perfecte vivendi fore in tribus principalibus consiliis evangelicis et apostolicis, videlicet in abdicatione proprietatis omnium rerum temporalium et renunciatione propriae voluntatis ac castitatis custodia constitutam etc.

Praedicta etiam appellatio fuit abbreviata, <sup>2</sup> et ad multas partes orbis missa, et ostiis maioris Ecclesiae Pisanae duodecima die mensis Decembris praedicti anni appensa et solemniter lecta; incipit ut alia supradicta, contra quam appellationem seu provocationem fuerunt factae tres oppositiones ad favorem Domini Papae iuribus et rationibus fundatae.

Subsequenter supradictus Dominus Bertrandus<sup>3</sup> Cardinalis Vicarius Ordinis Generalis per dictum Dominum Joannem, ut dictum est, institutus, asserens praefatum Fratrem Michaelem Generalem Ministrum per dictum Dominum Joannem legitime ab officio absolutum, de mandato dicti Domini Joannis mandavit omnibus Ministris et Custodibus, quibus incumbit ex Regula electio, et aliis qui debebant dicto Capitulo interesse per suas speciales litteras, ut in proximo Pentecoste, quod fuit anno Domini 1329, pro generali Capitulo celebrando et novo Generali Ministro eligendo Parisios se conferrent.

Praedictus vero Frater Michael Generalis Minister volens praedictae ordinationi et mandato sive futurae electioni pro posse obviare pro eo quod tale Capitulum sive electio manifeste foret in praeiudicium et iustitiae notabile detrimentum, 'ac Ecclesiae totius et Ordinis scissuram, et scandalum non modicum generaret, maxime cum dictus Dominus Joannes haereticus esset manifestus,

praecepit omnibus Ministris, Custodibus et aliis per suas litteras speciales, ut nullo modo Parisiis aut alio convenirent pro Generali Capitulo celebrando, quae incipit: Universis Fratribus Ordinis Minorum praesentes litteras inspecturis Frater Michael eiusdem Ordinis Generalis Minister et Servus salutem et pacem. Cum secundum Regulam nostram etc. Data Pisis sexto Calendas Decembris anno Domini 1328.

Praedicta littera, praecepto ac poenis in eo contentis non obstantibus, plures Ministri, Custodes et discreti alii iverunt Parisios, et decima die Junii, quae fuit Vigilia Pentecostes anno Domini 1329, praedictum Fratrem Michaelem Generalem Ministrum ab officio absolverunt, et eadem die et loco <sup>2</sup> Fratrem Geraldum Oddonis de Provincia Aquitaniae Magistrum in sacra pagina in Generalem Ministrum dicti Ordinis elegerunt.<sup>3</sup>

Cum praefatus Dominus Joannes non obstantibus supradictis appellationibus per dictum Fratrem Michaelem legitime interiectis eum ab officio Generalis Ministri absolverit et alium Generalem eligi mandaverit, ut superius est ostensum; dubitatum fuit a pluribus, utrum absolutio seu depositio facta per dictum Dominum Joannem, seu per dictum Capitulum Parisiis congregatum de dicto Fratre Michaele, et electio facta de Geraldo, de iure habuerit roboris firmitatem, et cui istorum duorum sit obediendum a Fratribus tanquam legitimo Generali;4 ideo infrascripti Magistri in sacra pagina dicti Ordinis, videlicet Joannes Henricus de Talon, Frater Franciscus de Esculo, Gulielmus Ocham, et Frater Bonagratia de Pergamo Conversus et Jurisperitus fecerunt quasdam allegationes, quibus narrant omnem facti speciem, ac ostendunt et probant depositionem ab officio dicti Fratris Michaelis non potuisse fieri et consequenter electionem dicti Fratris Geraldi in Generalem Ministrum non esse validam, et propterea obediendum esse dicto Fratri Michaeli tanquam Generali Ministro.

Subsequenter videns praefatus Dominus Joannes quod praedictus Frater Michael Generalis Minister ab ipso solemniter ap-

<sup>1)</sup> A. m. Appellatio maior dicti Fratris Michaelis facta Pisis.

<sup>2)</sup> A. m. Appellatio minor facta ibidem.

<sup>3)</sup> A. m. Littera Bertrandi Cardinalis et Vicarii Ordinis Minorum scripta Fratribus, ut Parisios se conferrent pro Capitulo celebrando ac novo Generali Ministro eligendo.

<sup>&#</sup>x27;) A. m. Littera Fratris Michaelis Fratribus, ne irent Parisios aut alio pro Capitulo celebrando.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. m. Electio Fratris Geraldi Oddonis in Generalem Ministrum facta per Capitulum Generale Parisiis.

<sup>5)</sup> Michaele Caesenate exauctorato Geraldus eorumdem Minorum Minister Generalis eius et aliorum Fratrum audaciam et temeritatem castigat in Tractatu quem ex MS. Bibliothecae Vaticanae laudat Odoricus Raynaldus, eiusque fragmentum describit anno 1322 num. 55. (Pagi l. c. p. 74.)

<sup>4)</sup> Ad marg. Cod. Allegationes Magistrorum quod Frater Michael est Generalis Minister.

laverat, ac de hoc duas appellationes, unam prolixam et completam, et aliam parvam et abbreviatam ex dicta prolixa et completa extractam ediderat, in quibus antedictas tres suas Constitutiones impugnabat, et fore haereticas ostendebat; quartam Constitutionem ad suarum Constitutionum et haeresum in eis contentarum defensionem, et dictae parvae appellationis impugnationem edidit et publice promulgavit. Maiori vero et prolixae appellationi, quamvis eam habuerit, quia in communi audientia Avinionensi posita fuit, respondere noluit, aut potius creditur quod nescivit. Quartae vero Constitutionis initium tale est: 1 Joannes Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Quia vir reprobus Michael de Cesena dudum Minister etc. Datum Avinione decimo sexto Calendas Decembris Pontificatus nostri anno decimo quarto, Anno Domini 1329.

Subsequenter cum pervenisset ad praedicti Fratris Michaelis Generalis Ministri notitiam, quod dictus Dominus Joannes dictam Decretalem Quia vir reprobus contra eius appellationem, et in maximam eius infamiam et enorme praeiudicium et gravamen ac non solum ipsius Fratris Michaelis Ministri Generalis, sed etiam fidei catholicae et Ordinis saepedicti ediderat et publice promulgaverat, a dicta Decretali seu libello in Monacho Provinciae Alamanniae superioris existens publice et solemniter appellavit? septimo Calendas Aprilis Indictione decima tertia Anno Domini 1330, fecitque fieri publicum Instrumentum quod incipit: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. Anno a Nativitate Domini 1330, Indictione decima tertia in Monacho in domo Fratrum Minorum Venerabilis et Religiosus Frater Michael de Cesena Ordinis Fratrum Minorum etc. usque ad finem. Initium vero appellationis tale est: Universis Christifidelibus praesentem scripturam inspecturis ad perpetuam rei memoriam innotescat, quod ego Frater Michael Ordinis Fratrum Minorum Generalis Minister et servus et in sacra pagina Doctor. Attendens Jacobum de Caturco, qui se Papam Joannem XXII. profitetur et asserit etc.

Subsequenter anno Domini 1331 vigesima quarta die Januarii praefatus Frater Michael Generalis Minister volens intimare Fratribus Ordinis praelibati haereses contentas in supradictis Constitutionibus Domini Joannis recollectis et declaratis in appellationibus breviter et succincte, ne ignorantia esset eis occasio delinquendi et a regula promissa et rectitudine fidei catholicae deviandi, motus

zelo fidei et Ordinis ad diversas mundi partes misit litteras sic incipientes: ¹ Universis et singulis Ministris Custodibus, Guardianis, Vicariis ceterisque Fratribus Ordinis Minorum fidem catholicam, sanctum evangelium, et regulam quam voverunt firmiter tenentibus et volentibus observare, Frater Michael eiusdem Ordinis Generalis Minister et servus salutem et pacem in Domino sempiternam. Christianae fidei fundamentum et fundator Dominus Jesus Christus etc.

Electo dicto Fratre Geraldo Oddonis in Generalem Ministrum per electores illegitimos, ut in allegationibus Magistrorum superius est ostensum, in ipso Parisiensi Capitulo supradictos Reverendos Patres Fratres Michaelem Generalem Ministrum, Henricum de Thalon, Franciscum de Esculo, Guilelmum de Ocham Sacrae Theologiae Magistros, et Bonamgratiam de Pergamo pronuntiavit et declaravit excommunicationis et privationis poenas et alias tanquam Apostatas incurrisse, post sequens Generale Capitulum Assisii ad triennium assignavit, sed postea de mandato dicti Domini Joannis, ut per suas litteras asserebat, ad duos annos terminum abbreviavit, et locum dicti Capituli in Perpiniano Provinciae assignavit; sed cum dictus Frater Michael Generalis Minister a pluribus in sacra pagina Magistris et aliis notabilibus dicti Ordinis Fratribus litteras recepisset, per quas videbantur eum inducere, ut ad unitatem Ordinis et Ecclesiae, a qua eum dicebant aversum ire, accedere festinaret, misit Fratribus in Perpinaino pro Generali Capitulo congregandis litteras excusatorias et monitorias seu exhortatorias, cuius initium tale est:2 Universis Fratribus Ordinis Minorum in proximo futuro Pentecostes in Perpiniano congregandis Frater Michael eiusdem Ordinis Generalis Minister et servus salutem etc. Litteras plurium Magistrorum in sacra pagina aliorumque notabilium Fratrum Ordinis Beati Francisci etc. Datum in Monacho Provinciae Alamanniae Superioris in Festo Sancti Marci Evangelistae anno Domini 1331.

Non obstantibus dicta efficaci et rationabili littera Perpiniani missa, ac iuribus in allegationibus insertis supradictis, quae deberent quemcunque prudentem virum et timentem Deum a malitiis, stultitiis et insaniis refrenare, praefatus Frater Geraldus volens in dicto Capitulo Perpiniani plenius quam Parisiis contra praelibatos venerabiles fratres Michaelem Generalem Ministrum et Magistros in sacra pagina expressatos, et Bonamgratiam et

<sup>&#</sup>x27;) A. mg. Constitutio Domini Joannis Quia vir reprobus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. m. Appellatio Fratris Michaelis contra Constitutionem Quia vir reprobus.

<sup>1)</sup> A. m. Littera Fratris Michaelis directa universis Fratribus Minoribus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. m. Littera Fratris Michaelis missa ad Congregationem factam Perpiniani.

eorum sectatores venenum suum effundere et convitiis et falsis diffamationibus latrare de facto, cum de iure non posset, protulit diffamativam et convitiis plenam sententiam quae incipit: Universis et singulis praesentium notitiam habituris, Frater Geraldus Oddonis Fratrum Minorum Generalis et Provinciales Ministri, ac alii diffinitores Generalis Capituli Ordinis ipsius apud Perpinianum anno Domini 1331 celebrati salutem et fidem praesentibus adhibere. Operarii subdoli ministri sathanae etc. cum tenore processus habiti Parisiis etc.

Qui praedictus Frater Geraldus Fabricator dictae sententiae immo verius libelli famosi allegationibus, appellationibus, iuribus et aliis rationibus recitatis superius in veritate respondere non poterat, ad convitia et perniciosa mendacia, detractiones et publicas diffamationes contra praedictos Reverendos Patres Fratres Michaelem, Henricum, Franciscum et Gulielmum Magistros in sacra pagina, et Bonamgratiam Fidei defensores catholicos et alios eos sequentes et complices se convertit, acuens ut acuta iacula linguam suam, existimans loquacitatem facundiam, et male dicere conscientiae bonae signum. Et quamvis eius verba maledicta scelestia, deceptoria et insana praedicti viri venerandi Frater Michael et Magistri possent faciliter verissimis assertionibus convincere, et luce clarius rationibus confutare, eius latratibus et convitiis respondere dedignati sunt, ut eorum silentium in supplicium sibi foret, sed ne videatur de sua stultitia et insana malitia gloriari, Frater Nicolaus Ordinis Minorum minimus praedictorum Fratris Michaelis Generalis Ministri et Magistrorum sectator et amicus fidelis,2 volens in hoc sequi consilium sapientis dicentis: Responde stulto iuxta stultitiam suam, ne sibi sapiens videatur, duxit respondendum in haec verba:3 Quoniam omnis humana sententia maxime ex triplici capite coniicitur esse nulla etc.

Terminato dicto Perpiniani Capitulo praefatus Frater Geraldus ad respondendum supradictae litterae per Reverendum Patrem Fratrem Michaelem Perpiniani missae quamcitius se convertit, et volens more solito mendacia mendaciis, convitia convitiis et diffamationes diffamationibus cumulare, responsivam litteram edidit, quae sic incipit: Quid niteris bonam ostendere viam tuam ad

quaerendam dilectionem etc. Data Perpiniani post diffinitionem generalis Capituli anno Domini 1331.

Cui litterae ita respondit Frater Michael Generalis Minister: Teste Salomone per patientiam noscitur doctrina viri etc. Data Monachi Provinciae Alamanniae Superioris de mense Decembris anno Domini 1332.

Subsequenter anno Domini 1334 die tertia Decembris praefatus Dominus Joannes<sup>1</sup> gravi infirmitate detentus, de qua quarto die dicti mensis mortuus est, videns se non posse evadere et timens quod propter multa quae praedicaverat, docuerat et statuerat et in scriptis reliquerat, quae a pluribus viris scientibus velut haeretica impugnabantur, posset sibi et suis post mortem eius periculum imminere, et etiam inductus per nonnullos Cardinales et alios viros notabiles ad hoc idem praedicentes eidem quod sibi et aliis poterat evenire periculum, nisi ea revocaret solemniter, aut super praedictis aliquid salubriter ordinaret, quandam Constitutionem seu ordinationem morti propinquus fecit, qua se et omnia dicta sua et facta remittit determinationi sanctae Romanae ecclesiae et Pontificum successorum, quae sic incipit: 2 Joannes Episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Ne super iis, quae de animabus purgatis etc. Dat. Avenione tertio Nonas Decembris Pontificatus anno XIX.3

Sublato Domino Joanne XXII. de medio et sepulto, Domini Cardinales ad eligendum successorem se Avinione in Palatio Summi Pontificis incluserunt et XX. die Decembris anno Domini 1334 Dominum Jacobum de Furno Cardinalem Ordinis Cisterciensis in Sacra Theologia Magistrum in Summum Pontificem concorditer elegerunt<sup>4</sup> et Benedictum XII. nominaverunt, qui Dominus Benedictus nolens in semitis iustitiae et fidei catholicae suos gressus dirigere, sed in deviis et haeresibus praedicti Domini Joannis haeretici notorie ambulare, quamvis de iure divino et humano teneretur praedicti Domini Joannis haereses in eius statutis haereticalibus insertas et nonnullas publice praedicatas corrigere, revocare et ecclesiae pacem dare, facere noluit superbia, cupiditate et malitia excaecatus, sed eas approbans et excusans, pallians et defendens ipsarum impugnatores persecutus est crudeliter ac mul-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> A. m. Sententia Fratris Geraldi contra Fratrem Michaelem et socios facta Perpiniani.

<sup>2)</sup> idemque scriptor universae huius relationis.

<sup>3)</sup> A. m. Responsio Fratris Nicolai ad sententiam Fratris Geraldi.

<sup>&#</sup>x27;) A. m. Littera Fratris Geraldi responsiva ad litteram Fratris Michaelis.

<sup>1)</sup> A. m. Mors Domini Joannis Papae XXII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. m. Constitutio eiusdem, qua se remittit determinationi Sanctae Romanae Ecclesiae.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Raynald. a. a. 1334 n. 37. Cfr. Allgem. Literaturzeitung. Wien 1869. N. 16.

<sup>1)</sup> A. m. Electio Benedicti XII.

tipliciter molestavit, prout in pluribus libellis super hoc per viros litteraturae egregiae editis ostenditur et probatur, propter quae Frater Michael de Cesena Ordinis Fratrum Minorum Generalis Minister et in sacra pagina Magister videns per praefatum Dominum Benedictum, sicut per Dominum Joannem XXII. fidem catholicam viliter conculcari et pravitatem haereticam exaltari, motus zelo fidei et Ordinis ab ipso Domino Benedicto tanquam manifesto haeretico in Conventu Fratrum Minorum de Monacho Provinciae Alamanniae Superioris suo nomine ac vice ipsius Ordinis ac omnium et singulorum Fratrum eiusdem, ac omnium et singularum personarum tam ecclesiasticarum quam saecularium sibi adhaerentium seu adhaerere volentium in futurum in scriptis solemniter provocavit et appellavit ad sacrum Generale Concilium Ecclesiae Catholicae legitime et canonice convocandum, ac ad futurum Catholicum Pontificem canonice intrantem et ad sanctam Matrem catholicam et apostolicam Ecclesiam et ad quemlibet, ad quem de iure potest provocari et appellari sive cognitio devenire, cuius appellatio sic incipit:1 Quoniam, sicut testatur Apostolus ad Timoth. Radix omnium malorum est cupiditas etc. Acta et facta in Monacho anno Domini 1338 Indictione septima XXIII. Augusti.

Quiaº ex gestis, factis, praedicatis et dogmatizatis in quatuor Statutis per praefatum Dominum Joannem XXII. editis et per mundum publice divulgatis et ex pluribus appellationibus contra dieta Statuta et dogmatizata interiectis et aliis pluribus operibus, tractatibus, litteris et responsionibus supradictis patet liquide ipsum Dominum Joannem fuisse manifestum haereticum et hostem publicum fidei catholicae et paupertatis evangelicae in Regula Fratrum Minorum veraciter insertae et per plures Summos Pontifices declaratae et approbatae, quam etiam Serenissimi Principis Domini Ludovici IIII. Romanorum Imperatoris et Sacri Imperii a Deo ut in decretis legitur constituti, restat subsequenter ostendere, ponere et inserere excusationes et responsiones veras et legitimas in scripturis divinis et humanis fundatas, quas praelibatus Dominus Ludovicus Romanorum Imperator ad dicti Domini Joannis XXII. malitiam et nequitiam cunctis fidelibus ostendendam, et suam famam et innocentiam declarandam fecit ad illa, quae obiiciuntur per3 praenominatum Dominum Joannem et alios contra ipsum, quae omnia coram Electoribus Sacri Imperii et Archiepiscopis et

1) A. m. Appellatio Fratris Michaelis contra Benedictum XII.

Episcopis, Praepositis, Abbatibus, Prioribus, Magistris in sacra pagina, Doctoribus in utroque Jure peritis, Religiosis, Monachis, Presbyteris, Diaconis, Clericis, Marchionibus, Ducibus, Principibus, Comitibus, Baronibus, Vicedominis, Capitaneis, Dominis, Potestatibus, Rectoribus, Judicibus, Officialibus et Civibus Civitatum Imperii et in ostiis ecclesiarum de Franchevort, videlicet maioris et Fratrum Sanctae Mariae Domus Theutonicorum VII diebus de mense Augusti anno Domini 1338, ut ad communem omnium fidelium pervenirent notitiam, fuerunt posita et appensa, et etiam in Confluentia Civitate Archiepiscopi Trevirensis super Regnum coram Serenissimo Principe Domino Aduardo Rege Angliae et infinita multitudine fidelium die III. Septembris praedicti anni solemniter fuerunt publicata; quarum initium tale est: Ludovicus IV. Dei gratia Romanorum Imperator et semper Augustus. Universis et singulis Regibus Christianorum ac Patriarchis, Archiepiscopis etc Fidem catholicam quam Sancta Mater Ecclesia catholica extra quam nullus omnino salvatur etc.1

Ista omnia et alia plura fuerunt missa Avinionem per praefatum Dominum Ludovicum IV. Romanorum Imperatorem et Principes sacri Imperii electores et etiam per Magistros in sacra pagina Ordinis Minorum et Doctores in utroque iure peritos Domino
Benedicto XII. et Cardinalibus, ut deberent ad supradicta omnia
et singula respondere, et quod praedicti Magistri et Jurisperiti
erant parati in publico Consistorio praedicta sustinere et constanter ac viriliter defensare, et propter praedicta petebant securitatem et audientiam et consilium, offerentes se portare debitam
poenam, si deficerent in praedictis. Quibus auditis et receptis
praefatus Dominus Benedictus et eius Consiliarii minime responderunt, nec Magistris nec aliis peritis dare audientiam et securitatem veniendi et standi Avenione voluerunt pro eo, quia responsiones veras et efficaces ad supradicta minime valuerunt invenire.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. mg. Excusationes et responsiones D. Ludovici Imperatoris ad nequitiam D. Joannis XXII.

<sup>3)</sup> Cod. om. praep. per.

<sup>1)</sup> Cfr. Boehmer Fontes IV, 592 sq.

APPARATUS AD GRAECIAE ORTHODOXAE SCRIPTORES CRITICI RAMENTA UNACUM ALIQUOT SPECIMINIBUS INTEGRIS.

Joannis Vecci<sup>1</sup> Collectio ex SS. Scriptis a Petro Arcudio<sup>2</sup> primum edita.

Variae in textum Arcudianum ex Codice Vaticano Graeco 677 pag. 63 sq. (= Vat. Gr. 1115 pag. 103) Lectiones. Arc. 98: Τοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου τοῦ Βέχχου Συναγωγὴ ὁἤσεων γοαφιχῶν, δι' ὧν συνίσταται τὸ τῶν Ἰταλῶν δόγμα. Ὁ μέγας Βασίλειος κτλ. (Eiusdem Joannis Vecci Collectio Sententiarum ex Sanctorum scriptis, quibus Latinorum dogma stabilitur. Magnus Basilius etc.)

98 lin. 7. 11 sq. οὕτω φησὶ πῶς τοῦ πνεύματος τὴν αἰτίαν τῷ μονογενεῖ μόνῷ προστίθησι καὶ κατηγόρημα τῆς φύσεως αὐτοῦ τὴν τούτου λαμβάνει δημιουργίαν εἰ μὲν οὖν δύο ἀρχὰς ἀντιπαρεξάγων κτλ. (ctt. omiss.) — 98 lin. 17 μόλις δὲ καρεσθεὶς, φησὶ. — 98 l. 19 τρίτον εἶναι κτλ. — 98 l. 21 ἀναγγέλλον ἡμῖν. — 98 l. 26 ἡ πρόσοδος καὶ ἡ προσαγωγὴ. — 100 lin. 12 οὐ διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐκ θεοῦ δι' νίοῦ (non quod non sit ex Deo per Filium). — 100 l. 21 εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπεσταλμένη. — 102 lin. 5. 6 ὁ κατὰ φύσιν ἀγιασμὸς (secundum naturam sanctificatio). — 102 l. 9 ἐνίασεν ἡμᾶς. — 102 l. 13 sq. ἐγέννησεν ἀλλ' ἄζόρτος τῆς θείας γεννήσεως ὁ τρόπος τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἄγιον (caet. des.) — 102 lin. 30 τὴν σκιὰν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν περιέχων (futurorum bonorum continens umbram). — 102 l. 32, 33

<sup>&#</sup>x27;) Posteaquam in Concilio Lugdunensi Graeci per suos Oratores Ecclesiae Latinae uniti fuerunt, haud exiguus remansit numerus adversariorum unionis, quorum impugnationem verbo et scriptis strenue suscepit Joannes Veccus Episcopus Constantinopolitanus, vir excellentis ingenii, ad agnoscendam supremam Matris ac Magistrae Ecclesiarum auctoritatem potissimum ex lectione librorum Blemmidae perductus. (Pachym. Hist. VII, 9). Nec mirum quod Andronicus, Michaelis Imperatoris successor, Veccum pro vera fide pugnantem, coacto conciliabulo antistitum schismaticorum, ad maritimas Bithyniae partes relegavit, ubi patriarcha exul per quattuordecim annos turri inclusus in Romani dogmatis confessione moritur. (Leon. Allat. de Consens. L. II c. XV n. 8 pag. 761 sq.) Cfr. Prolegomena mea in Script. Graeciae Orthod. pag. 88 necnon pag. 189 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Opuscula aurea theologica Graecorum circa processionem Spiritus Sancti coll. Petrus Arcudius Corcyraeus. Romae 1670. pag. 98 sq. Laemmer, Mel. Rom. Mant,

αὐτῶ ἰδίωμα. — 104 lin. 10. 11 τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν καθ' ἡμᾶς ὀρθῶν τῆς ἀληθείας διδαγμάτων καὶ μὴν (Eiusdem in tractatu de rectis secundum nos doctrinis veritatis: Porro autem etc.). — 104 l. 20 άληθείας. - 104 lin. 21. 22 δ αὐτὸς καὶ ἐν τῆ ἑρμηνεία (idem et in expositione etc.). — 104 l. 33 ωσπερ το γρημα τιθείς. — 106 lin. 7 δι' νίοῦ πορευόμενον πνεῦμα (per Filium procedens Spiritus). - 106 l. 15 ἐπιφανείας. - 106 lin. 16 αὐτὸς αὐτὸ ἄνωθεν (om. γάρ). — 106 lin. 20 Δαβὶδ ψάλλων τῷ θεῷ (David canens Deo). - 106 lin. 23 sq. τοῖς ἀγαπητοῖς συλλειτουργοῖς φησί· δεῖ δὲ ἀναθεματίζειν καὶ τοὺς λέγοντας κτίσμα εἶναι τὸ πνευμα τὸ άγιον, καὶ διηρημένον έχ της οὐσίας τοῦ πατρός ὁ Χρυσόστομος εν τῷ λόγο εἰς τὴν ένανθρώπησιν κτλ. (caet. om.) — 106 lin. 32 έδωκεν ήμιν.. 108 lin. 15 άγεννήτου μεν όντος τοῦ πατρὸς (existente quidem Patre ingenito). — 108 lin. 15. 16 τοῦ νίοῦ ἐκ πατρὸς .. 108 l. 20 ἐν αὐτῷ, έξ αὐτοῦ. — 108 lin. 32 ξμπεφύσηκεν. — 108 l. 32. 33 τοῦ βου τῶν θησαυρών.. 110 lin. 10. 11 ὁ θεολόγος Γρηγόριος εν τοῖς περὶ υίοῦ λόγοις φησίν, είκων κτλ. (Gregorius Theologus in sermonibus de Filio ait, Imago etc.) — 110 lin. 11 ελκών δε τοῦ παιρός ώς όμοούσιον \*τλ. — 110 l. 13. 15 τοῦ ἀργετύπου ὁ ἄγιος Ἐπιφάνιος \*τλ. (caet. omiss.) — 110 lin. 16 λόγφ καλουμένφ ἀκυριιφ... 110 lin. 17 καλ υίοῦ· αὐτὸς γάρ ὁ μονογενής κτλ. — 112 lin. 7. 8 τοίνυν ὁ πατήρ ήν άεὶ· καὶ τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ νίοῦ πνέει (in Cod. heic quidam alii SS. Patrum loci inser.) — 112 lin. 14 πνευμα θείον τὸ ποιησάν με (Spiritus divinus qui fecit me). — 112 lin. 19 ἀσέβειαν δράτε φησίν· διως.. 112 lin. 25 sq. τῆ νῦν γραφείση, φησίν· ἀμέλει τοῦ πάτρος πέμποντος κτλ. (caet. omiss.) — 114 lin. 5 πάντι τῷ σαφῶς. - 114 l. 15 πως οὐκ ἔσται ὁ νίος ζων κτλ. (quî fieri potest, ut non sit Filius vivens etc.) — 114 lin. 19 είληφέναι παρά πατρός (accepisse a patre). — 114 l. 26 τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐλάβομεν... 116 lin. 7 ἀναλλοιώτφ. — 116 lin. 16 ἐν τῷ πρὸς ᾿Αβλάβιον λόγφ... 118 lin. 2; 120 lin. 9 θεον είναι γνωριζόμενον. περί της έχ καὶ διά οτι δσοδυναμούσιν (caett. omiss.) — 120 lin. 14 δ 'Αδάμ.. 120 l. 30 κατώκησεν. — 122 lin. 1. 2 φαίη τὶς ἄν. — 122 lin. 5 ἐν τῷ πρὸς βασιλέα Θεοδόσιον προσφωνητικο (in oratione acclamatoria ad imperatorem Theodosium). — 122 l. 18 ἐστὶν ἴσον τῷ κτλ. — 122 lin. 20 ἐν τῷ κατὰ ᾿Αρειανῶν γω λόγφ (in tertia contra Arianos oratione). — 124 lin. 13 ἐκτὸς τοῦ λόγου.. 126 lin. 12. 15 οὐδὲ τῷ υίῷ τὸ πνεῦμα .. ὁ Νύσσης Γρηγόριος (caett. omiss.) — 126 lin. 17. 28 διὰ τοῦ υίοῦ πρὸς τὸ πνεῦμα χωροῦμεν.. ὁ μέγας Βασίλειος ἐν τῷ α΄ των κτλ. (ctt. omiss.) — 126 lin. 31 ή του άριθμου θέσις (numeri positio). — 128 lin. 1 των αλτίων πρός τὰ αλτιατικά σχέσις (causarum ad causata relatio). - 128 l. 24 ἐν τῆ πρὸς κανονικάς ἐπιστολῆ

(in epistola ad canonicas). — 130 l. l ότι ὁ νίὸς ἴδιον τῆς κτλ. — 130 lin. 14 ποιητής ών δ θεός (cum creator sit Deus). — 130 lin. 29 τοῦ πατρός ὁ υίὸς καὶ ἐκ τούτου δεῖ νοεῖν καὶ περὶ τοῦ πνεύματος, πῶς λέγεται έκ της οὐσίας τοῦ υίοῦ. Ὁ μέγας Αθανάσιος ἐν τῆ πρὸς Αρειον κτλ. - 132 lin. 22 τὸ ἀναβλύζειν αὐτὸν ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας (scaturire ipsum ex Patris substantia). — 132 lin. 23 το προέρχεσθαι καὶ τὸ ἐκπέμπεσθαι (provenire et emitti). — 134 lin. 13 καὶ τὴν γεννητήν οὐσίαν κτλ. — 136 lin. 14 sq. ἀτέλεια έσται τῷ πατρὶ τὸ δι' υίοῦ ἐκπέμπειν τὸ πνεῦμα (imperfectio erit Patri, per Filium emittere Spiritum). — 138 lin. 10 παρείσδυσιν. — 144 l. 10 έχ τοῦ ιδ' κεφ. των θεολογικών. - 144 lin. 13 sq. θεότητος δύναμις του πνεύματος έχ πατρός μεν δι' νίου .. 144 l. 14. 15 ως οίδεν ου γεννητός δε· καὶ νίοῦ πνεῦμα κτλ. — 146 lin. 2 ήμεν. — 146 l. 3 τὸν νίὸν το ίδιον αν καὶ ἀναβλήτως εμπεφυκός. — 146 lin. 5. 6 εκ τοῦ τετάρτου. τοιγάρτοι κτλ. — 148 lin. 2 ad marginem α κτλ. pro A etc. — 148 lin. 11 οὐδὲ γὰρ ἄν διορίζοιτο τοῦ πατρὸς ὁ νίὸς (neque enim distingui dicendus est a Patre Filius). — 148 lin. 13 διεστήξει τυχόν. - 148 l. 29 sq. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει ctt. usque ad finem paginae desunt in Mscr. Vatican. 677. — 150 lin. 7 τους παρά νίου λόγους. - 150 lin. 28 επαγγέλλεται. - 152 l. 3 sq. ούδενος εστίν ούτε κτιστός οὖτε γεννητός. ὁ υίὸς ἀπὸ τοῦ πατρὸς μόνου ἐστὶν, οὐ ποιητὸς, οὐ κτιστὸς, άλλα γεννητός. το πνευμα.. ού ποιητόν, ού κτιστόν, ούδε γεννητόν, άλλ' ἐκπορευόμενον. — 152 lin. 20 post ἀνάθεμα ἔστω Cod. Vat. 677 f. 72b add. του θεολόγου: Εὶ γὰρ ἐνέλειπε τῷ πατρὶ ὁ υίος ἢ υίῷ τὸ πνευμα: τῷ μεγίστῳ ἦν ἀν ἀτελης ή θεότης: — ὅρος πνεύματος άγίου. Κλήμης ό Στρωματεύς εν οίς συνέθετο διαφόροις δροις. 1 όριζόμενος, τί εστί πνευμα, καὶ κατά τί λέγεται, καὶ όσαχῶς, φησὶ πνευμα μὲν ἔστι λεπτή καὶ ἄϋλος καὶ ἀσχημάτιστος ἐκπορευτική ὕπαρξις.2 pag. 154 sq. Text. Arcudian. omitt. in Cod. Vatic. Gr. 677.3

') Cfr. Comm. m. cui titulus: Clementis Alexandrini de λόγω doctrina. Lips. 1855. pag. 12.

<sup>2)</sup> Idem Fragmentum Clementinum citatur ab eodem Vecco in Tractatu ad effatum S. Basili παρά τοῦ νίοῦ εἶναι το πνεῦμα το ἄγιον vindicandum conscripto, ubi (Allat. G. O. 1, 248) το ἐκπορευτικὸν τοῦ πνεύματος ἐδίωμα defendens Alexandrini Theologi auctoritatem urget: ἀλλὰ καὶ Κλήμης ὁ στρωματεὺς ἐν οἶς συνέθετο διαφόροις ὅροις, ὥστε παντὸς εὐσεροῦς δύγματος προηγεῖσθαι αὐτοὺς τῷ βουλομένῳ θεολογίαν μετιέναι, ὁριζόμενος, τὶ πνεῦμα καὶ ἀτὶ πνεῦμα, καὶ ὁσαχῶς λέγεται πνεῦμα, φηδὶ πνεῦμα μὲν ἔστι λεπτη καὶ αϊλος καὶ ἀσχημάτιστος ἐκπορευτική ὕπαρξις. (Cfr. Clem. Alex. Opp. ed. Migne. Paris. 1857. I, 25; II, 768.) Hinc concludere licet, quaenam fuerit indoles et scopus istorum ὄρων διαφόρων. Agitur de complexu definitionum ad dogmata pertinentium, de quadam rationali seu philosophica introductione in studium theologicum eiusque praeambulis.

<sup>3)</sup> Quos in Scriptorum Graeciae Orthodoxae volumen secundum secundo

Constantini Meliteniotae 1 Oratio de Unione a Leone Allatio 2 edita.

Variae in textum Allatianum ex Codice Vaticano Graeco 708 pag. 1 sq. Lectiones.

G. O. II, 642: Τοῦ σοφωτάτου χαρτοφύλακος τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσιαντίνου τοῦ Μελιτηνιωτοῦ περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνώσεως Λατίνων τε καὶ Γραικῶν. Πρόσεχε οὐρανὲ κτλ. (Sapientissimi magnae Ecclesiae Chartophylacis Constantini Meliteniotae de ecclesiastica unione Latinorum et Graecorum. Audi coelum etc.)

642 lin. 22 προστάγμασι, τὸν κτλ. — 643 lin. 15. 16 κατὰ τοὺς πολλοὺς τῶν ἐν ταῖς παρφχημέναις ἔμπροσθεν γενεαῖς (sieuti plerique eorum qui ante nos superioribus generationibus praecesserunt). — 646 lin. 6. 7 πρὸς τοὺς ἐκ Ῥώμης ἡμεῖς .. 649 lin. 3. 4 γενέσθαι τῆς εἰρήνης ἡμᾶς (ad conciliandam nobis pacem). — 649 l. 18 τὸν θεοστεφῆ καὶ .. 652 lin. 12. 13 περὶ τῶν προκειμένων ἡμῖν ἐξ ὕψους (de propositis nobis ex alto). — 653 l. 23 δι' οὖ καὶ πρὸς ἀναζήτησιν τῶν ἰερῶν λογίων (per quem et ad sacrorum eloquiorum investigationem). — 654 lin. 12. 13 ἐναντιογνωμονεῖν ἡμῖν κατὰ τὸ κτλ. — 655 lin. 1 οὕτως οὐ διέλιπες (sie non cessasti). — 655 lin. 4 ᾶ γὰρ οὐ συνεῖδον .. 657 lin. 2 οὐδὲ προσιδεῖν ἡμᾶς στέγουσιν (nec oculis nos aspicere sustinent). — 658 lin. 27 sq. περὶ ἦς ἤδη καὶ πρὶν τοῖς περὶ τοῦ ζητήματος κτλ. — 661 lin. 19 τῶν χριστιανικῶν γενῶν (Christianarum nationum). — 663 lin. 24 καὶ τοῦ ἐξ αἰτίου δὲ ὄντος (et illius quod ex causa est). — 664 lin. 32 οὐ παραδέχωνται.

loco recipiendos esse censui ad Theodorum Sugdaeae Episcopum libros tres (Ἰωάννου ταπείνοῦ ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως πρός τον Σουγδαίας Θεόδωρον βιβλία τρία), in iis Veccus una cum dogmaticis disquisitionibus schismatis Photiani historiam concinnavit. Pro recensendo libri tertii contextu cfr. etiam Leonis Allatii de utriusque Ecclesiae Occidentalis atque Orientalis perpetua in dogmate de Purgatorio consensione (Romae 1655) pag. 827 sq. Ambigue autem in Codice Vaticano 1455 pag. 346 sq. quae continentur, ea Ἰωάννον τοῦ Β. πατρ. Κωνστ. πρὸς Θεόδωρον περὶ τῆς ἐκπορεύσως τοῦ ἀγίον πνεύματος inscribuntur; alteram enim Vecci in Tomum Cyprii Orationem (δεύτερος ἡμῖν οὖτος ὁ καταὶ τοῦ Κυπρίου ἀγών κτλ. Cfr. Allat. G. O. II, 252 sq.) exhibent.

') Ad Constantinum Meliteniotam Vecci discipulum doctrinaeque praeconem et vinculorum socium simul cum Georgio Metochita respiciunt haecce τῆς διαθήκης τοῦ Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου verba: τὰ προσύντα μοι βραχέα καὶ πενιχρά τοῖς ἐν τῆ φυλακῆ συμπαραμείνασί μοι παιδίν, ὧν ὁ μὲν εἰς τάξιν υἱοῦ μοι λελόγισται, εἰς ὑπηρέτην δέ μοι ὁ ἔτερος, κατὰ τῆν ἐνοῦσαν μοι διαμερίζων ἐπίκριστα (Scriptor. G. O. I, 193).

<sup>2</sup>) Graeciae Orthodoxae Tomus Secundus ed. Leo Allatius. Romae 1659. Cfr. Cod. Bibl. Laurent. Florent. 26 Plut. VIII. fol. 248 sq.

— 665 lin. 20 των αὐτων κεφαλαίων (eorundem Capitum). — 667 lin. 17 κάκ της των κτλ. - 668 lin. 22 οὐχ ύστερίζον κατά τὴν ὕπαρξιν μετά κτλ. — 669 lin. 8. 9 οἶς καὶ τοὺς πάντας, ὅσοι. — 671 l. 1 αναιείλαντες. — 672 1. 24 ήμιν υποσημαίνον υπαρξιν (nobis indicans existentiam). — 681 lin. 1 πεφηνός. — 684 l. 30. 31 εξωθεν έκπεφοιτηχός — 686 l. 11 δι' ών προπαρεθέμεθα. — 688 lin. 9 αναγεγραμμένων χρήσεων. — 689 lin. 19 ταυτόν δ' είπεῖν. — 695 l. 12. 13 των λεγομένων εχώμεθα. — 699 lin. 22 επεί τόνδε τον τρόπον. — 702 lin. 15. 16 ώς αν τὸ συνημμένον ή τριας έχη (ut Trinitas coniuncta sit). - 708 lin. 9 την αύλον ξαείνην οὐσίαν ξσήμανεν (immateriatam illam essentiam denotavit). — 712 l. 8 τοῦ πατρὸς ώς ανθρωπος, έαυτον κτλ. - 716 lin. 31. 32 οίς ήμεις ώς όδηγοις . . 726 lin. 27 εν δε τῷ τρίτφ. — 734 lin. 15 ύφηγεῖται Βασίλειος. — 744 l. 20 αὐτοὺς ἐρωτήσωμεν. — 752 l. 13 κοινήν, δύο . . 763 lin. 10. 11 τίς γὰρ ὁ λόγος (quae enim ratio est). — 765 lin. 5. 6 εἰς την των λόγων εὐόδωσιν = Cod. Vat. 708 pag. 27.

# C.

Τοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Μελιτηνιώτου περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ άγίου Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υίοῦ. Ἐπερώτησον τὸν πατέρα σου κτλ. (Eiusdem Constantini Meliteniotae de processione Spiritus Santi etiam ex Filio.¹ Interroga Patrem tuum etc.) = Gr. Orthod. II, 765 sq.

Scripturae Codicis Vaticani Gr. 708 pag. 37 sq.

765 lin. 14 ἀναγγελεῖ σοι (annunciabit tibi). — 765 lin. 16
Μωϋσέος . . 765 l. 23 κομιδῆ. — 766 lin. 20 πολλαχόθεν τὸ ἀξιόπιστον.
— 767 l. 28 καὶ μῖσος, οὐκ ὀλίγοι γὰρ. — 770 l. 7. 8 δὶς ἢ καὶ τρὶς.
— 770 lin. 13 οῖ πολλάκις καὶ μεθ'. — 771 l. 3. 4 οἶς καὶ τούτον χάριν ἑαντὴν ὅσον (quibus huiusce gratia semetipsam, quantum).
— 773 lin. 9. 10 ἐχομένως καὶ κατὰ τάξιν ἐκθέμενοι (unam post aliam digerentes suo ordine). — 775 l. 1 εὐθὺς ἀνεμποδίστως (statim absque ullo impedimento). — 776 lin. 12 ἐστὶν ἐνέργημα. — 777 lin. 15. 16 τί δὲ καὶ τῆς χάριτος ἡ . . 780 lin. 19 τῶν πρὸς τὸν μακάριον ᾿Αμφιλόχιον. — 784 lin. 31. 32 φρονῶν· εἴτε τὰ περὶ τούτων.. 789 l. 3. 4 οὐχ ἑτέρως γε μὴν. — 794 lin. 11. 12 κὰν τῷ τετάρτῷ τῶν πρὸς Ἑρμείαν . . 799 lin. 32 φυσικῶς ἀνεκήρυξεν, οὐ τὴν τοῦ παναγίου πνεύματος κτλ. (naturaliter pronunciavit, non ipsam sanctissimi Spiritus etc.) — 811 l. 19 ὁ σοφώτατος δὲ Κύριλλος. — 825 lin. 23 ἡ μέσον ἐπὶ τοῦ νίοῦ πάλιν ἐκλείπει πρόθεσις κτλ. —

<sup>&#</sup>x27;) Eiusdem Meliteniotae εἰς Κωνσταντίνον στίχοι exstant in Cod. Vatic. 103, 2.

831 lin. 18 νοηθήσηται κτλ. — 841 lin. 24 sq. παρὰ τοῦ πατρος αὐτὸ ἐκπορεύεσθαι φησὶν (a Patre procedere dicit). — 843 l. 11 σύγχυσις (confusio). — 849 lin. 9 ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς ψεύσασθαι (tentavit vos Satanas mentiri). — 851 l. 33 λαμβάνει καὶ οὐδὲ τὸν νίὸν κτλ. — 857 lin. 13 sq. ὁ μονογενὴς λέγει τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς καὶ τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορενόμενον καὶ ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται.. (Unigenitus dicit, Spiritus Patris et qui ex Patre procedit, et de meo accipiet). — 868 lin. 11. 12 παραδεξώμεθα γέννησιν (generationem exciperemus). — 868 lin. 15 ὑπολάβωμεν .. 873 lin. 12. 13 ὁ δὲ σωτὴς τὸ ἔμπαλιν θεὸς ὧν (redemptor vero vice versa Deus cum sit). — 881 l. 3. 4 τοσαύτας φωνὰς ἄσπες πολλαχοῦ. — 901 lin. 12 θησανρῶν, τοὐτφ συνφδὰ .. 920 lin. 21. 22 τοῦτο τῆς ὑπὲς ἡμῶν .. 921 lin. 26 θελημάτων ἐκπλήρωσιν — Vat. 708 pag. 87.1

### D.

Τοῦ Πρωτεκδίκου καὶ Δικαιοφύλακος Γεωργίου τοῦ Παχυμέρη<sup>2</sup> πρὸς τοὺς λέγοντας, ὅτι διὰ τοῦτο λέγεται πνεῦμα υίοῦ, διὰ τὸ ὁμοούσιον, η διὰ τὸ χορηγεῖσθαι ὑπ' αὐτοῦ τοῖς ἀξίοις. Εἰ κατα κτλ. (Protecdici et Dicaeophylacis Georgii Pachymerae adversus eos qui dicunt, ideo dici Spiritum Filii, quod habeat eandem atque ille naturam, vel quod dignis ab eo suppeditatur. Si etc.) = G. O. I, 390 sq.

Variae in textum Allatianum ex Codice Vatican. Gr. 1115 pag. 57 Lectiones.

390 lin. S εί κατά την δύναμιν φυσικήν κτλ. — 392 l. 30 καὶ οὐ καθ' αὐτην ἵσταται (nec per se subsistit). — 393 lin. 11 τὸ ἐπιπλέον καὶ τὸ ἐπέλαιτον. — 395 lin. 17 ἀρχικῶς ἀποκεκλήοωται.<sup>2</sup>

## E.

Ex Joannis Clidae, Metropolitae Ephesi, 3 contra Schismaticos Tractatu, qui ex diversis canonibus et scriptis demonstrationibus comprobat, quod cum ecclesia est orthodoxa, absurde nonnulli ab hac secedunt.

Codex Ottobonianus Graecus 2134 fol. 185 sq. Τοῦ άγιωτάτου μητροπολίτου Έφέσου Ἰωάννου λόγος συντεθείς

ετιμήθη τῷ Λικαιοφύλακος ἀξιώματι. Ἐτιλεύτησε μετὰ τὸ ἔτος 1308. Οὖτος πλὴν ὅτι ἔλαβε μέρος εἰς τὴν τῆς ᾿Απολογίας τοῦ Πατριάρχου Ἰωσὴφ σύνταξιν, ώς ὁ αὐτὸς ὁμολογεῖ, καὶ ἐν τῆ αὐτοῦ ἱστορία τὰς καινοτομίας κατέκριτεν, ἔγραψεν ἰδία, Περὶ τῆς ἐκποψεύσεως τοῦ ἀγίου πνεύματος πρὸς τοὺς λέγοντας κτλ. (᾿Ορθόδοξος Ἑλλὰς ἤτοι περὶ τῶν Ἑλλήνων τῶν γραψάντων κατὰ Λατίνων καὶ περὶ τῶν συγγραμμάτων αὐτῶν ὑπὸ ᾿Ανδρονίκου Κ. Λημητρακοποιίλου ᾿Αρχιμανδρίτου. Ἐν Λειψία 1872 pag. 66 sq.) Cfr. Koenigii Bibliotheca Vetus et Nova. Altdorfi 1678 pag. 597 et Leon. Allatii de Georgiis et corum Script. Diatr. Append. ad Georg. Acropol. Histor. Byzant. Paris. 1651. pag. 364 sq.

1) Isto opusculo Allatius recte indicat potissimam Graecorum de processione Spiritus S. responsionem, qua illi se Latinorum argumentis fecisse satis existimant, refelli et plane convelli indeque conspici vim veritatis, dum homo Latinis infensissimus et eorum in tali dogmate acerrimus oppugnator, ut ex eins liquet Historia, cum serio scribit, non aliud quam rem meram et quod Latini enunciet.

3) Pachymerae ἐπιτομή τῆς φιλοσοφίας τοῦ ᾿Αριστοτίλους in Cod. Vatic. 267, ἐξήγησες συντομωτάτη εἰς ὅλον τοῦ ᾿Αριστοτίλους ὅργανον in Mscr. eiusd. Bibl. 321, Paraphrases autem in Dionysium Areopagitam (cfr. Opera S. Dion. Areop. cum Scholiis S. Maximi et paraphrasi Pachymerae a Balthasare Corderio S. J. latine interpretata et notis theologicis illustrata. Antverpiae 1634) in Codicibus Vat. 377 et 973 inveniuntur.

<sup>3</sup> qui tempore imperatoris Andronici Palaeologi Senioris c. a. 1280 floruit et a Theophane *Procopowicz* l. c. inter Scriptores pro Latinis n. XXIX recensetur. Cfr. *Allat*. de Eccl. occid. et orient. perp. cons. II, 2 §. 11 pag. 513; contra Creyghtonum pag. 644.

1) Alterum idque latius eiusdem perdocti libelli ob schismatis dete-

<sup>&#</sup>x27;) Ceu in Prolegomenis contra Sernicavium eiusque interpretem Eugenium Bulgar directis pag. 93 innui, secundo Scr. G. O. volumini post utramque Constantini Meliteniotae lucubrationem inserere volui Georgii Metochitae trium Capitum a Maximo Planude Monacho editorum Refutationem (Αντίψέησιν των τριών κεφαλαίων ων έξέθετο Μάξιμος Μόναχος ὁ Πλανούδης) novis curis recognitam. Huius ipsius Γεωργίου του Μετοχίτου του μεγάλου λογοθέτου τυπικόν περί πίστεως (Ρ. έπειδή γαρ πρώτιστον) necnon opuscula περί αρετής καὶ ἀσκήσεως (P. ήδη τη πρώτη) et περί ψυχης (P. ή μεν όρμη) habentur in Codice Vaticano 1187 pag. 545 sq. pag. 565 sq. pag. 597 sq. Porro quem commemorat Theophanes Procopowicz Archiepiscopus Novogrodensis (De Processione Spiritus Sancti. Gothae 1772 in Indice chronologico Scriptorum pro Latinis n. XXVI) Tractatum ("partim ea continentem, quae ecclesiasticae pacis adversarii de processione Sp. S. aliisque patrum sententiis illum ex patre et filio adserentibus opponunt, partim ea quae deo pleni patres dubia solventes docent") in quinque loyous sive orationes divisum, is coincidit cum Codice Allatiano LXX (Γεωργίου Λιακόνου του Μετοχίτου Σύγγραμμα διαλαμβάνον α μέν οί προς την έκκλησιαστικήν αντικείμενοι φασίν εἰρήνην ἐπὶ τη του άγίου πνεύματος έκπορεύσει, καὶ λυιπαίς πατρικαίς φωναίς αίπερ έκ πατρός καὶ υίου τουτο φωνούσιν, α δέ πατέρες οί θεύφοροι διευλυτούντες διδάσκουσιν), ubi ex MS. Vaticano 1716 saec. XIV, quod erat Aloysii Lollini Episcopi Bellunensis, varietas lectionum in calce cuiusque Orationis invenitur notata. Cfr. Schediasma m. de Leonis Allatii Codicibus pag. 36 ac συγγράμματος fragmenta a Combefisio (Auctarium nov. biblioth. Patrum pag. 1018) et Allatio (De perpetua in dogm. de purgatorio consensione pag. 668) edita.

<sup>2)</sup> Γεώργιος Παχυμέρης έγεννήθη έν Νικαία έν έτει 1242 έκ γονέων φυγόντων έκ Κωνσταντινουπόλεως μετά την ύπο των Αατίνων άλωσιν αὐτης. 'Ο Παχυμίρης ύπο μέν της Έκκλησίας έλαβε τον τοῦ Λιακόνου βαθμόν, ἐτιμήθη δὲ καὶ τῷ ἀξιώματι τοῦ Ἱερομνήμονος καὶ τῷ τοῦ Πρωτεκδίκου, ὑπὸ δὲ τοῦ βασιλέως

κατά σχισματικών έκ διαφόρων κανόνων καὶ γραφικών ἀποδείξεων · ἀποδεικνὸς ὅτι ὀρθοδοξούσης τῆς ἐκκλησίας ἀλόγως ταύτης διίστανται.

Ούδεν ἀγάπης εν βίω ἀνωτερον καὶ ἡδύτερον καὶ οὐδεν ελρήνης καὶ όμονοίας ἐν κόσμφ λυσιτελέστερον...! φέρε οὖν πρὸ παντὸς ἄλλου ο φίλοι καὶ ἀδελφοὶ ἐπιπόθητοι, εἴπατε ἡμῖν · ἡ μία καὶ άγία καθολική καὶ ἀποστολική τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία, καὶ ή κατ' αὐτήν ἐντελεστάτη καὶ καθόλου ἱερωσύνη, ποῦ ποτε ἄρα τὴν σήμερον οὖσαι τῆ άληθεία εύρισκονται; παζ ήμιν ώς ύμεις φατέ τοις απεγνωσμένοις, η παζ ύμιν αὐτοῖς τοῖς τῆς ἀκριβείας (Cod. Ottob. 225: ἀληθείας) ἀντεχομένοις, ώς αὐτοὶ διατείνεσθε. άλλ' εἰ μὲν παρ' ύμιν εἴπητε ταύτας εύρίσκεσθαι, οὐ δύνασθέ ποτε πείσαι ήμᾶς, εως αν μη καὶ τοὺς ανεπιλήπτους ὑμῶν άρχιερείς έμφανείς ήμιν καταστήσητε. άρχιερέων γάρ όντων μετά καὶ τών άλλων ταγμάτων της έκκλησίας, καὶ ή ζητουμένη παρ' άληθεία κριτή Χριστού έκκλησία εύρίσκεται καὶ ή καθόλου ταύτης ίερωσύνη άρχιερέων δὲ τοιούτων μη ὄντων παρ' ύμιν, πάντως οὔτε ἐχχλησία οὔτε ίερωσύνη το παράπαν σταθήσεται. ταύτης δε μή ούσης μηδε εύρισχομένης καθ' ύμᾶς, κινδυνεύει μηδε τὰ τῆς εὐσεβείας εντελεῖσθαι μυστήρια. τούτων δὲ μή ἐκτελουμένων, οὐδὲ τὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ συστῆναι δύναται. ώς γὰρ μὴ ὄντος χρίσματος παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις, ἡ χρυσεὰ γλῶττα τοῦ Ἰωάννου φησίν, οὐδὲ ἱερεύς ἐστιν ἱερέως δὲ μὴ ὄντος, οὐδὲ θυσία οὐδὲ λατρεία τὸ παράπαν ἐστὶν· οὕτως ἄρα καὶ ἐφ' ὧν νῦν εἰρήκαμεν καταφαίνεται μαλλον δ' ώσπες εν ούρανοις άδύνατον συστηναι την έχεισε των άγίων άγγέλων ίεραρχίαν, μη ενθεωρουμένων εχείνοις των πρώτως καὶ ἀμέσως παρὰ τοῦ πρώτου φωτός καθαιρομένων καὶ φωτιζομένων θρόνοι ταῦτα χερουβίμ τε καὶ σεραφίμ, ά πρωτός έστι διάκοσμος των άλλων οὐρανίων δυνάμεων δι' ών μέσων καὶ των ὑπ' αὐτοῖς άσωμάτοις καὶ ἀΰλοις οὐσίαις παρ' ἐκείνου τοῦ ἀκροτάτου φωτός ἀναλόγως αι θεΐαι διαπορθμεύονται χάριτες και ενέργειαι, ούτω και τά της ήμετέρας εκκλησίας και ιεραρχίας συστηναι άδύνατον των άρχιερέων έκτός. ὅτι καὶ πρὸς τὰ οὐράνια τὰ ἐπὶ γῆς ταυτὶ καὶ ἡμέτερα τὴν αναφοράν έχει και την ομοίωσιν, κατά τον εκφάντορα τούτον και μυσταγωγον Διονύσιον. εί δύναται τις αποδείξαι δίχα της γεννώσης τον ποταμόν πηγης τα τούτου φεύματα φέφεσθαι, η δένδρον ανευ φιζών ιστασθαι καὶ προβάλλειν, όσα τὸ ζών τε καὶ θάλλον δένδρον προβάλλεται, δύναται καὶ παρά τοῖς χριστιανοῖς καὶ ἐκκλησία καὶ ἱερωσύνη συνίστασθαι άρχιερέων χωρίς. ὅτι δὲ τούτων ἀπόντων τὰ τῆς εὐσεβείας μυστήρια παντελώς ἀπρακτήσουσιν, ενταύθα κατίδοι τὶς ἄν. τίς ιễ πρὸς θεοῦ τῶν ἀρχιερέων χωρίς άγιάσαι καὶ τελειώσαι τὸ ἄγιον μῦρον, εἰ καλέσαι καιρός; τίς θυσιαστήριον πήξει καὶ τους ίερους έγκαινίσει ναους;

stationem conscripti exemplar comprehenditur Cod. Ottobon. 225. Cfr. Ang. Maii Spicilegium Romanum Tom. VI Praef. pag. XVII. sq.

ών έκτὸς τοῦ μύρου καὶ τῶν ναῶν, οὕτε βαπτίσει κατὰ νόμον ὁ ἱερεὺς, ούτε προσοίσει θεῷ τὰ μυστικὰ καὶ ἀναίμακτα. τίς δὲ πάλιν ίερεῖς καὶ διακόνους καὶ τὰς ἄλλας τάξεις τῆς ἐκκλησίας προβαλείται καὶ χειροθετήσει; πώς δε και δν καθ' έαυτους ύμεις υποτίθεσθε πατριάρχην ποιήσετε καὶ διὰ τίνων; διὰ τῶν πρεσβυτέρων; άλλὰ τὴν καινοτομίαν ταύτην οὐδείς πω καὶ σήμερον προβηναι ἀκήκοε. καὶ γωρὶς δὲ τῶν ελοημένων, πως δύνασθε εχχλησία μία λέγεσθαι του Χριστου ύμεις οί είς διάφορα μέρη καὶ μοίρας διατεθέντες, καὶ άλλήλους βάλλοντες καὶ κατ' άλλήλων ίστάμενοι. ταῦτα οὐ τῶν βασιλευομένων ὑπὸ Χριστοῦ. ὅτι δε ούτως έχει, ακουσον τι ό μέγας Βασίλειος φησίν ή εν τη εκκλησία τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ης Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον πλουσίως έξέχειν, νυνὶ όρωμένη πολλή τε καὶ ὑπερβάλλουσα πρὸς ἀλλήλους αὕτη διαφωνία καὶ τὸ τοὺς προεστώτας ἐν τοσαύτη μὲν τῆ πρὸς ἀλλήλους είναι διαφορά, τοσαύτη δὲ τῆ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ πυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστού εναντιότητι χρωμένους όρασθαι, και διασπάν μεν ανηλεώς την έχχλησίαν Χριστού, έχταράσσειν δε άφειδώς το ποίμνιον αὐτού, ἀπόδειξίς έστιν έναργής της περί τον ένα καὶ μέγαν καὶ άληθινον καὶ μόνον τῶν πάντων βασιλέα καὶ δεσπότην καὶ δημιουργον άθετήσεως. έκάστου τῆς μέν του χυρίου ήμων Ίησου Χριστού διδασχαλίας άφισταμένου, λογισμούς δέ τινας καὶ όρους ίδιους διεκδικούντος, έξ αὐθεντίας, καὶ μαλλον άρχειν απεναντίας του χυρίου ή άρχεσθαι ύπο του χυρίου βουλομένου. εί γαρ των πρός εν νευμα αποβλεπόντων και βασιλεί χρωμένων ένι, ϊδιον εὐταζία μετὰ συμφωνίας, ἄρα διαφωνία καὶ πᾶσα διάστασις σημείον έστιν αναρχίας. καθ' ον λόγον ή τοιαύτη πρός τε τας έντολας τοῦ χυρίου χαὶ ή πρὸς ἀλλήλους διαφωνία χαὶ ἐν ἡμῖν ἀρτίως εύρισχομένη κατηγόρημα αν είη. ή αναχωρήσεται του αληθινού βασιλέως, ή άρνήσεται ώς αὐτοῦ, κατὰ τὸ εἶπεν ἄφρων εν καρδία αὐτοῦ, οὐκ ἔστι θεός. άλλ' έρει τις ίσως και πώς οι άγιοι της άληθείας όμολογηταί Μάξιμός τε καὶ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἀρχιερέων χωρίς κατὰ τοὺς ίδίους χρόνους έκάτερος ύπερ της άληθείας μέχρις αΐματος ήγωνίσατο. καί γε έχχλησία ήσαν ούτοι Χριστού καὶ παρά πάσιν ελέγοντο. γινωσκέτω οὖν ὅστις ἄν εἴη ὁ τοῦτο λέγων, ώς οὐ μόνοι κατά τοῦ ψεύδους ἡνδρίσαντο, άλλα συνόδους είχον αρχιερέων μεθ' έαυτων, και σύν έκείνοις κατά της κακίας ήγωνίσαντο. αὐτίκα γὰρ ὁ μὲν ἄγιος Μάξιμος ἐκ Κωνσταντινουπόλεως είς την πρεσβυτέραν Ρώμην στειλάμενος δια την ένταυθοι τότε κρατούσαν αίρεσιν, σύν τῷ άγιωτάτφ Πάπα Ρωμαίων εἰς λόγους ελθών καὶ τὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκτραγωδήσας κακὰ, ὑπὲρ ἀληθείας πνευσαι τὸν μέγαν ἐκεῖνον ἱεράρχην, Μαρτίνος δ' ούτος ἦν, διήγειρε καὶ πολυπληθή ἐπισκόπων σύνοδον συναθμοϊσαι διανέστησε, καὶ την μονοθέλητόν τε καὶ μονενέργητον αίρεσιν, πρὸς δὲ καὶ τοὺς πατέρας αὐτῆς Σέργιον τε καὶ Κῦρον καὶ Θεόδωρον τῆς φαράν δημοσίφ καθυποβαλείν αναθέματι διανέστησε. καὶ οὐ μόνος, αλλα μετα της συνόδου

<sup>1)</sup> Quae sequuntur, typis impressa sunt in m. Script. Gr. Orth. I, 203.

ύπιο της άληθείας διηγωνίσατο. ὁ δὲ άγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὅπως καὶ αὐτὸς ἀρχιερέας ἔχων μεθ' έαυτοῦ κατὰ τῆς κακίας ἡνδρίσατο, αναγνώτω όσα πρός τον Θεσσαλονίκης αρχιερέα καὶ αδελφόν αὐτοῦ Ίωσηφ έγραψε, 1 καὶ όσα πρός τὸν έαυτοῦ μαθητήν ἐπέστειλεν Αθανάσιον. εν ή επιστολή και τον αριθμον όσος των επισκόπων των ύπερ του εὐαγγελίου σὺν ἐχείνφ δραμόντων τῷ τότε ἐχτίθησιν εἰς ἀχρίβειαν. 2 χαὶ είσεται άχριβώς, ότι ούδε ούτος μόνος άνευ συνόδου άρχιερέων ύπερ άληθείας διηγωνίσατο. άλλα ποίαν την όμοίωσιν έχει ή ύμετέρα πρός την των άγίων εκείνων πράξιν, ότι καὶ συνηγόρους έγειν τούτους βούλεσθε. έχεινοι γάρ χατά τών αίρετιζόντων είγον την όρμην χαι την χίνησιν ύπερ τοῦ ἀποστολικοῦ δόγματος ἀγωνιζόμενοι ἡ ὑμετέρα δὲ κίνησις, ο θανμάσιοι, οὐ περὶ δόγματος, οὐ περὶ πίστεως τὴν μαχράν ἔνστασιν ἔχει. δι' αλιίας δέ τινας άλλας κανονικάς καλ ζητημάτων γάριν ράστα δυναμένων ιασθαι, πρός τε άλλήλους και πρός ήμας διαφέρεσθε. κάνταθθα τὸ μέγα καὶ τίμιον σώμα Χριστοῦ διαιρεῖται καὶ διακόπτεται, ὁ δή καὶ χαρᾶς ἀμέτρου παραίτιον τῷ ἐχθρῷ τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ, ώς μὴ ώφελε, γίνεται. άλλ' οὐδὲ τὰ ὑπὲρ τῶν εὐαγγελικῶν θεσπισμάτων τοῦ άγίου τοῦδε πατρός τοῦ Στουδίτου λέγω πρότερα άριστεύματα διὰ τὸν μοιχοζεύκτην εκείνον Ἰωσήφ ιδικώς θεωρούμενα, παρ' ύμων είς αντιλογίαν προτείνεσθαι δίχαιον. Εχείνος γάρ εί χαι υπέστελλεν ξαυτόν χαι άφωριζε διὰ τὸν Ἰωσήφ, δν ἔφημεν τὸν μοι γοζεύκτην, ἀλλ' οὖν τὴν ἀργιερωσύνην πάσαν ετίμα, και τὰ ὀφείλοντα και προσήκοντα ταύτη ἀπεδίδου. και τούτο ούχ έτερος, άλλ' αὐτὸς έαυτῷ μαρτυρεί, ἐν οίς πρὸς τὸν άγιώτατον πατριάρχην Νικήφορον ἐπέστειλε. 3 φησὶ γάρ καὶ τὴν μακαριότητά σου πάλιν ήνίχα προεβλήθη είς τὸ τῆς ἀργιερωσύνης ἀξίωμα, ἀπεδεξάμεθα, καθώς καὶ εἰς ἐπήκοον αὐτῆ ἀπελογισάμεθα. 5 καὶ ἔκτοτε μέχρι του δεύρο εν τη μυσταγωγία καθ' εκάστην ώς καθήκει τὸ σὸν αναφέρομεν ονομα.6 και ώς μάρτυς θεός, εί και κατ' αυτήν την ημέραν έζήτησε χοινωνήσαι ήμας, εχοινωνούμεν αν αυτή μηδεν διαχρινόμενοι, επεί και ποθητή ήμιν εξ άρχης. οδ χάριν δε το θουλλούμενον δια τον Οἰχονόμιον εν οὐδενὶ γὰρ τὸ ἀμφίβολον ἢ δι' αὐτὸν, ὑπὸ τῶν κανόνων καθηρημένον πολυτρόπως ύπάρχοντα. λέγετε δε καὶ άρχιερέας έχειν παρά μεν τῷ θεῷ γινωσχομένους, παρ' ἡμῖν δὲ ἀγνοουμένους τὸ μεν γαρ είναι άγίους ανδρας κεγαρισμένους τῷ θεῷ κατὰ πᾶσαν τὴν οίκουμένην αὐτῷ μόνῷ γιωσχομένους, ἀγνοουμένους δὲ παρ' ἡμῖν σχεδὸν

πασιν, έπειδη ὅτι θεὸς μὲν εἰς καρδίαν ὁρᾳ, ἄνθρωποι δὲ εἰς πρόσωπον, οὐδεὶς ἀντερεῖ. ἐπισκόπους δὲ εἶναι καὶ ἀγνοεῖσθαι, οὐδέποτε δεξόμεθα, τὰ τῶν ἱερῶν καὶ νόμων καὶ κανόνων βιβλία, ἐν οἶς ἀνάγραπτοι φέρονται πάντες οἱ κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐπίσκοποι, γινώσκοντες. ὅτι μὲν οὖν οὐ παρ' ὑμῖν οὖσα εὐρίσκεται ῆν εἰρήκαμεν ἐκκλησία, οὖτε μὴν ἡ κατ' αὐτὴν ἐντελεστάτη ἱερωσύνη, ἱκανῶς ἀποδέδεικται.

άγε δή σκεψώμεθα καὶ έρευνήσωμεν άκριβώς, μήποτε παρ' ήμιν ταύτας εύρήσομεν. τίς οὖν ὁρῶν τὸ τῆς ἡμετέρας ἐκκλησίας τοῦτο σύστημά τε καὶ πλήρωμα, όμοῦ μεν εὐσεβεστάτοις βασιλεῦσι καὶ ὀρθοδόξοις κατωγυρωμένον, όμοῦ δὲ πατριάρχαις καὶ ἱεράρχαις ἄλλοις, καὶ ἱερεῦσι καὶ διακόνοις καὶ τοῖς κατωτέροις τῆς ἱερωσύνης βαθμοῖς συνημμένον καὶ πολλην έχον την συμφωνίαν, ούκ αν είπη τοῦτ' ἐκκλησίας εἶναι Χριστού τὸ τῆς ἐντελούς ἱερωσύνης χρημα πλουτούσης ἐννομώτατα. τίς τάλλα της ολχουμένης χλίματα ένταῦθα συντρέχοντα βλέπων χαὶ την μεθ' ήμων κοινωνίαν έχειν παρακαλούντα ύγιους ήμων πίστεως ένεκα, ούγὶ τὸ κεφάλαιον τῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας τὴν ἡμετέραν έρει, ύφ' ένι τῷ Χριστῷ ποιμένι και διδασκάλω ποιμαινομένην καὶ τοῖς αὐτοῦ ἀγομένην προστάγμασι καὶ θελήμασι; τίς δὲ βλέπων καὶ όσοι σχίζουσιν έαυτους ου καλώς ουδ' ώς φίλον θεῷ ἀφ' ἡμών, ουχὶ δακρύων έρει, ότι και από πάσης εκκλησίας οι τοιούτοι έαυτούς αποκόπτουσι. Της γαρ εκκλησίας αποδιϊστάμενοι ταύτης, πρός ποίαν άλλην την χοινωνίαν έχειν δυνήσονται; πάντως πρός ούδεμίαν. ὅτι οὐδὲ ἄλλη τις έχχλησία τὸ παράπαν Χριστού, ταύτης έχτὸς καν αὐτοὶ έαυτούς έχχλησίαν Χριστοῦ ὀνομάζουσι, καὶ ἐπὶ τῆ ῥήζει ταύτη καὶ διαστάσει μαλλον χαίρωνται καὶ ήδύνωνται, τίνων άξιοι τιμωριών οί τοιούτοι, ήμεις μεν λέγειν φειδόμεδα. οι κανόνες των άγιων πατέρων ήμων καὶ τῶν ἀγίων συνόδων $^1$  ίκανοὶ παραστήσασθαι. ἀναγνύντες γὰρ εἴσεσθε άκριβώς, ώς άλλότριος του θεού παντελώς και προδήλως χριστοκτόνος, ό την έχχλησίαν του Χριστου όρθοδοξούσαν σχίζων χαι χατατέμνων. νενεχρωμένον τε μέρος εστίν ούτος της οίχειας όλομελείας αποτεμνόμενος, κλάδος κατάξηρος· της τοῦ λοιποῦ δένδρου συμφυοῦς συνεχείας όλοτελώς αποσπώμενος, και των αίρετικών κατ οὐδεν διενηνοχώς οὖ την άμαρτίαν οὐδὲ μαρτυρικά αἵματα δύνανται ἀποπλῦναι καὶ ἐξαλεῦψαι, καθάπου φησίν ό θεοφόρος Ίγνάτιος. άλλ' άναγνωσθήτω εν πρώτοις ό του μεγάλου Βασιλείου κανών, δς εν τη πρός 'Αμφιλόχιον επιστολή έμφέρεται. έχει δὲ οὕτως· οἱ δὲ τῆς ἐκκλησίας ἀποστάντες, οὐκέτι ἔσχον τὴν χάριν τοῦ πνεύματος ἐφ' έαυτοὺς. ἐπέλιπε γὰρ ἡ μετάδοσις τῷ διακυπηναι την ακολουθίαν. οι μεν γαρ πρώτοι αναχωρήσαντες παρά

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Epistol. I, 1038. 1063; II, 1139. 1202 (S. P. N. Theodori Studiae Opera omnia ed, Migne. Lut. Paris. 1860).

<sup>2) &#</sup>x27;Aθανασίω τέννω Lib. I Ep. 48, l. c. pag. 1069 sq.

<sup>3)</sup> Νικηφόρω πατριάρχη Lib. I Ep. 25, l. c. pag. 989.

<sup>1)</sup> προσεβλήθη text. Par.

<sup>5)</sup> καθά εἰς ἐπήκοον αὐτῆς ἀπελογησάμεθα Mign.

<sup>6)</sup> αναφέρομεν absque το σον ονομα M.

<sup>1)</sup> Συνοδικόν περιέχον εν επιτομή απάσας από των αγίων αποστόλων γεγονυίας δρθοθόξους και αίφετικας συνόδους μέχρι της όγδόης της οίκουμενικής μεγάλης και αγίας όντως συνόδου επί Φωτίου, και τη του Παπα Ίωάννου ενώσει (Cod. Allat. X). Cfr. quae disserui in m. Schediasmate pag. 7 sq.

τῶν παιέρων ἔσχον τὰς χειροτονίας καὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν αὐτῶν, εἶχον τὸ χάρισμα τὸ πνευματικὸν οἱ δὲ ἀποβραγέντες λαϊκοὶ γενόμενοι (οὐκέτι δυνάμενοι Cod. Ottob. 225) χάριν πνεύματος ἁγίου ἐτέροις παρασχεῖν, ἦς αὐτοὶ ἐκπεπτωκασι ... (fin. fol. 204) εἶς λαὸς περιούσιος, εν βασίλειον ἰεράτευμα, ὑπὸ μίαν ἀρχὴν τεταγμένον, καὶ εἰς μίαν μητρόπολιν τὴν ἄνω Ἱερουσαλὴμ συναγόμενον ἀλλὰ δεῦτε προσκυνήσωμεν, προσπέσωμεν, προσκλαύσωμεν τῷ κυρίῳ ἡμῶν τῷ βασιλεῖ καὶ θεῷ...

# F.

Αημητρίου τοῦ Κυδώνη κατὰ τοῦ Παλαμᾶ. Ἰνα ώς ἐν κεφαλαίφ κτλ. (Demetrii Cydonii¹ Constantinopolitani adversus Gregorium Palamam.² Ut summatim etc.) = Arcud. Opusc. Aur. Theol. pag. 408 sq.

Scripturae Codicis Vatican. Graec. 1093 pag. 1 sq.3

408 lin. 1 περὶ τοῦ Παλαμᾶ. — 408 l. 8 ἵνα δ' ὡς ἐν κεφαλαίφ... 408 lin. 4 sq. τὰ τοῦ Παλαμᾶ διέλθωμεν πράγματα ἄνωθεν ἀρξάμενοι, δείξομεν κτλ. — 408 lin. 7 πρὸ πολλῶν χρόνων (multis abhinc annis). — 408 l. :0 Συμεών. — 410 lin. 2 τάδε φησὶν. — 410 lin. 3 τοῖς ἔξω σχήμασιν ὁ ἔσω ἄνθρωπος συνεξομοιοῦσθαι. — 410 lin. 6 ἀπλανῆ. — 410 l. 20 Ἡσαΐας. — 412 lin. 7. 8 εἰρημένων περὶ φωτὸς λόγων. — 414 l. 14. 15 οἱ αἰρεσιῶται αὐτοῦ διατομογραφίας ἐπικυρώσαντες, περὶ μὲν διακρίσεως κτλ. — 416 lin. 3 αἰωνία (οπ. ἡ μνήμη). — 418 lin. 23 δ΄ τρόπος, ὅτι ἡ μὲν θεία οὐσία αἰτία ἐστὶν κτλ. (quartus modus, quod substantia quidem divina est causa etc.) — 420 l. 2 ἀλλ' εἰ καὶ λέγηται θεότης. — 420 lin. 3 ἐνέργεια . . ὑσειμένη ἀπειράκις ἀπείρως ἐστὶν . . 422 lin. 9 φιλονεικοῦσι . . 422 l. 23 τὸ ὑπερωνυμον. — 424 l. 4 τοῦ θεοῦ θεότητα (dei divinitatem). — 426 l. 4 καὶ ἐν τῷ λ' τῷ πρὸς ᾿Ακίνδυνον λόγφ. — 428 l. 9

1) Alb. Fabricii Biblioth. Graec. Tom. X pag. 385. In Demetrium nostrum doctrina conspicuum, qui excunte saeculo XIV in Coenobio quodam Cretensi sancte obiit, Ἐπίγραμμα Ἐμμανουήλ τοῦ Καλέκα, quod incipit a verbis κόσμος ος ἦν κτλ., exhibent tres Codices Vaticani 677 (pag. 49), 1092 (pag. 28), 1098 (pag. 125).

<sup>2)</sup> Mart. Hankii De Byzantin. rer. Script. Graec. Liber. Lips. 1677. P. I. C. XXXV, 17. 28. Cfr. de Gregorio Palama Archiepiscopo Thessalonicensi a non ullis Graecorum in numerum Sanctorum ascito Graecorum sententiae (Leo Allat. G. O. I, 755 sq.) et m. Script. Gr. Orth. I, 443 sq. Praeter Mscr. Vaticanum ibi citatum et pro forma contextus τῆς Αντιβήθησεως constituenda adhibitum liber Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμά περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἀγίου πνεύματος necnon λόγοι ἀποθεικτικοί κατὰ Λατίνων de eadem materia in Bibl. Apost. Codicibus 717 (pag. 207), 1097 (pag. 4) et 1111 (pag. 53) nobis occurrunt.

3) = Codd. Vat. 677, 15; 1095, 1.

το την οὐσίαν ἄσχετον εἶναι (quod substantia careat habitudine). — 428 l. 23 ηκουσεν. — 430 l. 14 ὁπόσα δη. — 432 lin. 4 sq. οὐδ' ενι ληπτην αὐτην γενέσθαι τινὶ. καὶ ὁ χρηματίσας κτλ. — 434 l. 6 κεφαλαίων αὐτοῦ. ἡμεῖς (οπ. φησίν). — 436 lin. 21 Μαρκέλλου. — 438 lin. 21 πολλὰς ὑποστάσεις εἶναι τοῦ θεοῦ (multas hypostases esse Dei). — 440 l. 13 παραδόσεις (traditiones). — 440 l. 23 Ἰουδαίων. — 442 l. 1 την ἄφραστον. — 442 l. 6 καὶ πρὸ τῆς ἐκβάσεως (in Mscr. Vatic. 1093 pag. 11 fin.).

### G.

Demetrii Cydonii de processione Spiritus S. Tractatus ab Arcudio primum editus.

Index variarum in textum Arcudianum ex Codice Vaticano Graeco 677 pag. 23 sq. (= Cod. Vatic. Gr. 1092<sup>1</sup> f. 1 sq.) lectionum.

Arc. O. A. T. 446:

Πρός τοὺς λέγοντας, ὅτι ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς ὅτι τοῖς ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἀρνουμένοις, πολλά τὰ ἄτοπα ἕπεται.

αον "Οτι μεν επί της άγιας τριάδος κτλ.

(Ad eos qui dicunt, Filium Dei non esse ex substantia Patris. Quod ex eo quod negant Filium Dei ex substantia esse Patris, multa sequantur absurda.

Cap. I. Quod in sancta Trinitate etc.)

446 lin. 15 καὶ νῦν τινὲς. — 448 l. 11 καὶ ταύτην ἀντιελόντες πρὸς τὴν οὐσ.. 450 lin. 7 ἡ μὲν οὐσία ὑφέστηκε (substantia quidem subsistit). — 450 l. 21 ὁμολογοῦντα. — 452 lin. 11 ἦσαν οὐσία ὑακεκριμέναι. — 452 l. 19 κατὰ τοὺς θεολόγους (iuxta theologos). — 454 lin. 1 β ad marginem. — 456 lin. 13 τὰ τρία ἕν τὰ ἔν οἶς ἡ θεότης. — 460 l. 1 γ ad marginem. — 460 lin. 14 ὑποστάσεις. — 462 l. 8 τὸ κοινὸν καὶ ἡνωμένον (quod commune est atque coniunctum). — 464 lin. 19 ἐν τοῖς θείοις. — 464 l. 27 πλείω τούτων.. 466 l. 28. 29 εἴρηται· καὶ τοῦτο εὐλόγως· δῆλον δὲ.. (dictum est; idque merito; et liquet). — 470 lin. 1 οὐσία αὐτοῦ (eius substantia). — 472 lin. 7 κατὰ δὲ τὸ μὴ θεωρεῖσθαι.. 476 l. 8 ὁποτέροις δ' ἄν.. 476 lin. 27 λόγοις καὶ χρήσεσιν. — 482 l. 15 ὁπωςοῦν. — 484 l. 16 ἐκφεύγη. — 488 l. 2 οὐκ ἔξωθεν (non ab extra). — 490 lin. 8 προελθών. — 492 l. 23 ζ ad marginem. — 492 l. 24 τὰς ἀρχὰς. — 494 lin. 16 φύσιν ἡγούμενοι (naturam arbitrantes). —

<sup>&#</sup>x27;) qui in hoc Mscr. reperitur idem iste Tractatus περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἀγίου πνεύματος ἐν κεφαλαίοις ιδ, perperam ad Manuelem Calecam refertur tanquam auctorem.

494 lin. 20. 21 αὐτοῖς οὖν περιφανῶς. — 498 l. 23 ἐν δὲ τοῖς αἰτίοις πολλώ πρόιερον είσιν αι έν τοις αίτιατοις τελειότητες κατά . . 500 lin. 21 τὰ δ' ἐχτὸς. — 502 l. 15 παρὰ τοῖς νοῦν χαὶ ὁπωσοῦν ἔχουσι. — 5041. 1 ηον ad marginem. — 504 lin. 16 μηδε τοείς οὐσίαι. — 506 lin. 6 ελ δὲ τὴν λέξιν (quodsi autem dictionem). — 508 lin. 22 ύτι δὲ παντελώς ἀπείρηται (quod autem ita loqui prorsus sit nefas). - 510 l. 9. 10 έχ τοῦ πατρός καὶ νίοῦ ἐκπορεύεσθαι. - 510 l. 21 ύτι τὸ αὐτὸ (om.,). — 510 l. 23 καὶ ἀσεβῶς συμπεραίνοντες. — 510 l. 29 ήγούμεθα. — 512 l. 15. 16 έκ τοῦ πατρὸς καὶ νίοῦ τὸ πνεῦμα (ex Patre Filioque Spiritum). — 514 l. 3 τίνας ποτὲ τὰς δοκούσας κτλ. — 514 l. 5 πρώτον αι από της.. 516 lin. 29 προσεχώς τε καί άμέσως (continenter atque immediate). — 518 l. 6. 7 τὸ καθ' αύτὸν αναιρεί (quantum in se est, tollit). — 520 l. 7 καὶ ἀπ' αὐτῆς τῆς ένεργείας. — 522 lin. 12 ώς έξ αλιίας έαυτοῦ (tanguam ex sua causa). - 524 l. 23. 24 καὶ πάντα ταῦτα ἀποδιδούς . . 526 lin. 7 δηλοῖ· καὶ τὸ ἄρα πνευμα υίου λέγεσθαι τὴν αὐτὴν υπαρξιν . . 528 1. 4 εἰς την δια και τον υίον (om. parenth.). — 530 lin. 28 ουδ' αυτό ξαυτοῦ έστιν αlτία. — 532 l. 7 ιαον ad marginem. — 532 lin. 10 δ δή λέγεται. — 532 l. 12 καὶ τοῦ νίοῦ είναι λέγοι (et Filii esse dicat). - 534 lin. 6 εφόσον εν εστιν ό πατής (om. δε). - 534 l. 12 νίοῦ κατά τὸ γεννᾶν. — 536 lin. 7. 8 καὶ τοῦτ' ἐπὶ κτλ. — 536 l. 12 ή διὰ κὰν (omiss. omn. parenth.). — 538 lin. 31 ήθελησεν. — 542 l. 2 ή διά. — 542 l. 9 την θεοτόκον αξιπάρθενον (deiparam semper virginem). — 544 l. 19 μετέρχεσθαι διδόμενα χαρίσματα. — 544 1. 24 αλτιατά τιθέασι . . 546 1. 5 ή όζαν και καρπόν και κλάδον (vel radicem et fructum et ramum). — 548 l. 9 Κύριλλος ἐν βω τῶν θησαυρών. - 550 lin. 17. 18 καὶ ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ πατρός· εἰ δέ τις ένταῦθα τὸ πνεῦμα γάρισμα κτλ. — 552 1. 2 πάντα όσα ἔγει. - 552 l. 23 πάνια έγον. - 554 lin. 6 καὶ παιδαριώδη. - 554 lin. 16 μετά της έννοίας τοῦτο συναναγκάζει. — 556 l. 3.4 έν τη πρός Σεραπείωνα επιστολή .. 556 lin. 9 ενα μή άπλως λέγηται. -558 lin. 9. 10 καθ' αύτας θεωρουμένας. — 560 l. 5 δεύτερον ότι . . 562 l. 21. 22 άλογώτατον τοίνον (irrationabilissimum igitur). — 562 1. 31 λτέον. — 566 lin. 11 καὶ λοιδορίας άπάσης. -- 566 l. 26 sq. ού παράδελφον· άλλ' έχ τῆς αὐτῆς οὐσίας (rel. om.). — 568 lin. 21. 22 πρός Εὐνόμιον ἀντιζόητικῶν· ὅν τρόπον προθεωρείται (rel. om.) — 572 lin. 14. 15 έξ οὖ πάντα, δι' οὖ πάντα, ἐν οὧ πάντα (a quo omnia, per quem omnia, in quo omnia). — 576 l. 3 Ἰωάννη τῷ Κωνσταντινουπόλεως . . - 578 l. 20 ενατον, ότι τὸ ενίστασθαι . . 580 l. 1 κάνταῦθα. -580 l. 3 γενναίως. — 580 l. 4 ἀπείργασθαι .. 580 l. 8 τω λόγω άληθες...1

H

Card. Bessarionis ad Alexium Lascarim Epistola.

Arcudii textus<sup>2</sup> cum Codice Vaticano Graeco 1428 empto ex libris Card. Sirleti (fol. 31 sq.<sup>3</sup>) collatus.

A. 164 lin. 1 sq.

Τοῦ σοφωτάτου Καρδηναλέως κύρου Βησσαρίωνος τοῦ κοινῶς λεγομένου Νικαίας, πρὸς Ἀλέξιον Λάσκαριν τὸν Φιλανθρωπινὸν, περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ άγίου πνεύματος.

Σύ μεν οὐ τάνθρώπινα κτλ.

(Bessarionis sapientissimi Cardinalis Archiepiscopi Nicaeni ad Alexium Lascarim Philanthropinum de processione Spiritus Sancti Opusculum.

Tu quidem non solum rerum humanarum etc.)

164 lin. 12 ἀνεφευνών. — 164 lin. 13 ήμας ἐπὶ τούτφ παρακαλών. — 164 l. 14 καὶ τῆς ἐξετάσεως (et inquisitionis). — 164

Augustini, Anselmi Cantuariensis et Thomae Aquinatis optime meriti lucubrationum in forulis Vallicellanis, Vaticanis, Ottobonianis latentium texui in m. Schediasmate pag. 18 sq. Quoad autem ἐρμηνείαν τοῦ βιβλίου Αὐγουστίνου Ἰππῶνος περὶ πίστεως πρὸς Πέτρον εἰς τὴν ἐλληνικὴν γλῶσσαν (ἡ ἀρχὴ - Τῆς οῆς ἀγάπης τέκνον Πέτρε τὴν ἐπιστολὴν ἐδεξάμην. Cod. Vatic. 606 pag. 220), in ea versione non tam de Episcopo Hipponensi, quam de S. Fulgentii Ruspensis libro qui inscribitur De fide seu de regula verae fidei ad Petrum (Opera ed. Migne. Paris. 1861. pag. 671 sq.), agitur. Cfr. etiam Petri Lambecii Commentariorum de Biblioth. Caes. Vindobon. Liber Primus. Vind. 1665. Add. III. pag. 145.

¹) De vita et rebus gestis Bessarionis Cardinalis Nicaeni Aloysii Bandinii Commentarius. (Patrologiae Graecae Tom. CLXI. Par. 1866. pag. III. sq.) Cfr. Jo Alb. Fabricii in Bessarionem Notitia historica et bibliographica, Bibl. Graec. tom. XI. cum supplem. Harlesii, quae quatenus subsidiis criticis Chisianis, Vallicellanis, Vaticanis possint compleri, non est huius loci exponere.

<sup>2</sup>) Opuscula aurea theologica pag. 164 sq. Cfr. Bess. Card. Opusculum de processione Spiritus S. ad Alexium Lascarim Philanthrop. Petro Arcudio Corcyraeo, Collegii Graecorum in Alma Urbe [cuius Bibliotheca exemplar n. E. 3. X. signatum huius editiohis mihi suppeditavit] alumno, Presbytero Graeco, Phil. ac S. Th. Dr., interprete. Cracoviae 1602. In Epistola dedicatoria ad Bernardum Macieovium Episcopum Cracoviensem data Interpres: "Quid," inquit, "in Occumenico Florentino Concilio statutum sit atque definitum, non tantum historice, verum etiam theologice talis ac tantus vir fidelissime doctissimeque recenset et virum cl. Alexium Lascarim Phil. sincera et accurata explicatione dogmatis munitissime fulcit et ad omnes adversariorum ictus propulsandos egregie instruit."

3) Cfr. Cod. Monac. gr. 27 (Βησσαρίωνος καὶ τινών ἄλλων διαλέξεις. Ex Electorali B.bliotheca Seren. utriusque Bavariae Ducum) fol. 27 sq. Ign. Hardt Catal. Codd. I., 140 sq.

<sup>1)</sup> Indicem reliquarum Cydonii de interpretatione etiam Sanctorum

1. 18 καὶ ἀμαθία. — 164 l. 21. 22 μη πείρας ένεκα μαλλον η ... 164 l. 23 sq. άπλως αὐτὸ τῆς άγίας συνόδου άξίωμα.. 164 l. 27 ad marginem Cod. Vat. 1428 verba leguntur haecce: οὖτος ὁ λόγος άληθώς εδρέθη αντίδοτον αντίδοτον γάρ έστι τοῖς δηχθείσι καὶ διά τούτου δύνανται λαθήναι, ελ μόνον θελήσουσιν. - 166 lin. 3 μέμνημαι. - 166 l. 5 τὸ τὸ πνεῦμα άγιον (quod Spiritus sanctus). - 166 l. 7 ατοπα διαλύουσαν. ώς μη δείν.. 166 l. 11 αίτεις ήμων (a nobis postulas). — 166 lin. 13 περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος παντὶ (de ea quae in nobis est spe, cuivis). — 166 lin. 17 πέμπομεν χρήσεις .. ούτωσίν .. 166 l. 22 ημέτερον οδ δογματικός . . 166 lin. 27 καθ' αύτους . . 166 30 μηδέν τοῖς ἐσπερίοις. — 168 lin. 3 γὰρ ἡμῖν. — 168 l. 5 ἐπιτροχάδην. — 168 Ι. 9 μικρον μέν τι. — 168 Ι. 13 έν τι όητον... 168 l. 15 διὰ τὸ ὁπωσοῦν ἀμφιβάλλεσθαι. — 168 l. 18 κατ' Εὐνομίου. — 168 lin. 25 ἐν τῷδε τῷ λόγφ (in ea oratione). — 168 l. 29 τῶν μὲν τεττάρων. — 170 lin. 12 τῶν ἐφθαρμένων .. 170 l. 14 έκων ων το ψεύδος άσπάζεται (sponte volensque mendacium amplectitur). — 170 l. 16 ἀμελοῦντες τῆς ἀληθείας. — 170 l. 21 δύο βίβλους .. 170 l. 22 & της ανοχης κτλ. ad marg. (= Arc.) -172 l. 3 παρ' αὐτοῦ ἔχον τὸ εἶναι, καὶ ὅλως κτλ. (ab ipso habentem esse, et omnino etc.) — 172 l. 4 τοῦ σοφοῦ Κυδώνη. — 172 l. 8 ἀπόνοιαν καὶ σκότον (dementiam et tenebras). - 172 l. 8. 9 ή έρις τους ήμετέρους . . 172 l. 15 εμποδών μετά χάριτος . . 172 lin. 20 συγγράψασθαι δὲ ὅμως. — 172 l. 22 καὶ χάριτος ἀττικῆς. — 174 l. 1 ύμιν αναγγέλλω (vobis refero). — 174 lin. 6 εἰς ἐμὰς ἐλθὸν χείρας (quod in meas manus incidit). — 176 l. 24 εξημένον. — 178 l. 7 άκολουθοίη . . 178 lin. 2 ώς γάρ ὁ νίὸς ad marg. Cod. τὸ άληθὲς κείμενον, infra: τὸ διεφθαρμένον κείμενον. — 178 lin. 13 sq. παρά του χυρίου εἰπόντος πορευθέντες εἰς τὸν χόσμον ἄπαντα βαπτίζετε είς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ νίοῦ καὶ τοῦ άγίου πνεύματος.. 180 lin. 10 ώστε μή ἐνεῖναι λέγειν (ut non liceat dicere). — 180 l. 12 ούτε μείζονι. - 180 1. 26 έκ τούτων γυμνών των όηματων της τοῦ προβλήματος τούτου άληθείας μαρτυρουμένης κτλ. (ex his nudis verbis veritate quaestionis testificata). — 182 lin. 5 ώς τινες δνειράττουσιν. — 182 Ι. 17 ὑπάρχον ὡς Εὐνόμιος .. 184 Ι. 12 προσθείναι. — 184 l. 7 διειλέγμεθα. — 186 l. 28 γελοΐον ἄπαν αν ἐπεπόνθει. - 186 l. 33 καὶ τοῦ άγίου ἔτι Διονυσίου. - 188 l. 12 τὸ κώλυμα (inhibitio). - 188 l. 24 τοσαύταις προσθέσεσί τε καὶ άφαιρέσεσι.. 190 1. 3 οὐ παρήγαγεν. — 192 1. 4 ώς ἀναντιζόήτοις Ισχυριζόμεθα. - 192 l. 9 ad mg. Cod. Vat. 1428 ἀποδείξεις κτλ. = Arc. -192 1. 28 τη δη. — 192 1. 33 έτι ή τρίτη σύνοδος διορίζεται . . 194 lin. 2 οδ ήμεις χρώμεθα (quo nos utimur). — 194 l. 24 τούτων. — 196 lin. 1 ἔτι ή ζη. — 196 l. 13 καὶ ἀνάγκη ἄρα ὁμολογεῖν τὰ αὐτὰ

(necesse igitur est eadem confiteri). — 198 lin. 16 τοὺς τολμῶντας παρασαλεύειν. — 198 l. 32 αὐτοπτῶν καὶ ὑπηρετῶν (inspectorum et famulorum). — 200 l. 18 καὶ ἀπ' αὐτῆς οὐκ ἀφαιρεῖν .. 202 l. 4 εἴρηκα δὲ. — 202 lin. 19 ἀναπέφανται γὰρ. — 204 lin. 21 ταῦτα οὖν αὐτοῖς δήμασιν.. 204 1. 22 περὶ τῆς δευτέρας συνόδου. — 206 1. 1 ad marginem Codicis Vat. 1428: συμπέρασμα, ὅτι οὐχ ἐχώλυται, ἀλλ' ἔξεστι τὰ ἀληθή προσθεῖναι (demonstratio, quod vera addere non prohibitum, sed licitum sit). — 206 lin. 9. 10 πρὸς τοσαύτην ἀναισχυντήσας εἴποι ἀλήθειαν. — 206 lin. 12 ἀχολούθως ἐπηγγέλλοντο. — 206 l. 14. 15 καὶ ἡμᾶς εἰς τὸν ἀγῶνα προεκαλοῦντο. - 208 lin. 3 ές Φλωρεντίαν. - 208 l. 5 έν Φλωρεντία. - 208 l. 6 κεκύρωται ήμέρα. — 208 l. 10 προετείναμεν (bis). — 208 lin. 8 Λατίνοι δέ ad marg. Cod. Vat. 1428: ἀπόχρισις Λατίνων πρὸς τὰ όητα τα προειρημένα τα λέγοντα, το πνευμα το άγιον έχ του πατρός έκπορεύεσθαι. — 210 l. 24 τὸ πνεῦμα, νόθα ἐλέγομεν. — 210 lin. 26 είναι εδόκει ήμιν. — 212 lin. 20 τις γαρ τελών είς χριστιανούς, οὐκ αν έψαιτο τούτοις (quis enim inter Christianos constitutus, non istos sequeretur). — 214 l. 11 ad marginem Cod. λημμα. — 214 lin. 11. 12 έστι καὶ έτερον ίδιον. — 214 1. 13. 14 πρὸς τῷ κοινῷ εἰδει, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀνθρωπότης (ad communem speciem, quae quidem est humanitas). — 216 l. 26 πᾶσαι δ' αί ἄλλαι ἐνέργειαι (cunctae vero aliae operationes). — 218 l. 10 άλλα κατα φύσιν πάντα καὶ οὐσιώδη. — 218 lin. 13. 14 ως αναγκαΐα τῷ παντὶ λόγφ. — 218 lin. 15 ad marginem λημμα βον. — 220 lin. 5 ad marginem επιχείρημα αον. - 220 lin. 13 sq. άλλα μην ούκ έκπορεύεται έκ μόνου τοῦ πατρὸς. ούκ έκ μόνου ἄρα τοῦ παιρός εἰ δὲ οὐκ έκ μόνου, καὶ ἐκ τοῦ υίοῦ ἄρα. — 222 lin. 13 κοινωνήσαι αὐτής έτερον πρόσωπον . . 222 l. 23 ζητών, ά μηδεὶς ἄλλος. — 224 Ι. 13 τοῦ προσώπου εἰσὶ τοῦ πατρικοῦ. — 224 lin. 14 δύο είδη τῶν δύο ταύτων ἐνεργειῶν ἀρχαὶ ἔσονται (duae species erunt duarum harum operationum principia). — 226 I. 15 καὶ ἐκ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ ἐστὶν. — 226 lin. 11 ἔτι τὸ πνεῦμα τὸ αγιον ad marg. Cod. εον. — 228 lin. 4 δειχθη της αὐτης οὐσίας πατρί καὶ νίῷ. — 230 l. 11 ὁ μέγας μέντοι 'Αθανάσιος (magnus porro Athanasius). — 230 l. 16 την αλτιατού πρός αίτιον. — 232 l. 6. 7 οὐ πᾶν πρωτότυπόν τινος. — 232 l. 7 των γάρ τεχνητών. — 234 l. 2. 3 προσωπικώς αὐτοῦ διακρίνεσθαι. — 234 1. 33 τοῦ κατ' Ἰωάννην λέγων. — 236 1. 21 πρὸς γὰρ τῷ μηδαμοῦ τῆς γραφῆς . . 236 1. 31  $\tilde{h}$ πνευμα άγιον. — 238 lin. 2 οὐδὲν γὰο τῶν ἀπολελυμένων. — 238 3 έτέρου λέγεται. — 238 lin. 13 άλλα καὶ τοῦ νίοῦ ἐστὶ πνεῦμα καὶ λέγεται. — 240 lin. 8 η θυλικήν ἀντωνυμίαν. — 240 l. 8 αν προενέγκαι. — 240 lin. 27. 28 καὶ τὸ εἶναι αὐτοῦ παρ' οὖ ἔσχε τὸ εἶναι. — 240 l. 29 ἐκπορεύεσθαι καὶ τὸ εἶναι λαμβάνει. — 242 lin. 15 οὐ Laemmer, Mel. Rom. Mant.

λαλήσει. — 242 l. 17 σημανεί (significabit). — 246 l. 12 δηλονότι. — 246 l. 19 είρηται τὸ πνεῦμα πνεῦμα νίοῦ (Spiritus dictus est Spiritus Filii). — 248 l. 21 ad marginem Codicis Vat. 1428: λύσις τοῦ ἀπὸ τῆς συναλοιφῆς ἀτόπου. — 248 l. 22 εἴτουν. — 248 l. 23ενέργειαν επιθέμεθα. — 248 lin. 23. 24 τότ αν ατοπον. — 250 lin. 23 περί δὲ τῆς δυαρχίας (de duplici vero principio). — Ad marginem: άπὸ τῆς δυαρχίας. — 252 l. 13 ἐπὶ τὸν πατέρα ἀναφέρεσθαι. — 252 1. 14 καὶ αὐτὸ εἶναι καὶ τὴν τοῦ κτλ. — 252 1. 15 τοῦ γὰρ πατρὸς μη όντος .. 254 lin. 18 άλλα φασίν ή τελεία ή έκ πατρός έκπέρευσις: καὶ ματαία ή έξ νίοῦ. — 254 l. 19 ἀναγκαία. — 256 l. 1 εἰ δὲ μή άντερωτάσθωσαν. — 256 lin. 6. 7 είς την αὐτῶν πρόοδον ή ἐνέργεια. - 258 l. 20 ad marginem Codicis Vat. 1428: λύσις τῶν δοκούντων έναντιούσθαι Λατίνοις όητων (solutio eorum, quae videntur Latinis adversari). — 258 lin. 29 ad mg. Cod. λύσις τοῦ όπιοῦ τοῦ Δαμασκηνοῦ. ὁ τοῖς ήμετέροις ἀνίκητον εἶναι δοκεῖ καὶ ἀναντίδόητον παντελώς. — 260 l. 17 τον δὲ ἀτελέστερον. — 262 lin. 28. 29 άλλ' άλλας καὶ άλλας εννοίας δι' άλλων καὶ άλλων σημαίνοντες λέξεων (verum alias atque alias sententias aliis et aliis vocabulis significantes). — 264 l. 13 εί οὖν Δατίνοι μὲν μετὰ τῶν ἐξ ἑσπέρας άγίων κτλ. (si igitur Latini quidem cum occidentalibus Sanctis etc.) — 266 1. 5. 6 έχων τον υίον πηγήν τοῦ άγίου πνεύματος (habens Filium fontem Spiritus Sancti). - 268 1. 25 ή ελ βέλτιον λέγοιτο θεότητος, ό πατήρ κτλ. (vel si melius dicendum esset deitatis, pater etc.) — 270 lin. 9 καὶ οὐχ ἐτέρως. — 270 lin. 10 ἐπίλογος (non ad marginem, sed in principio contextus). Eyw μεν. — 270 lin. 18 καὶ της υποχειμένης ύλης μέθοδος. — 270 1. 19 μετ' επισίας τε καὶ ανευ προλήψεως (cum aequitate ac sine praeiudicio). — 270 lin. 23. 24 πέπομφα χρήσεις. — 270 l. 26 ή τουμφ λόγφ. — 270 l. 27 ἐπάγοι. — 270 lin. 33 ως αν καὶ αὐτοὺς γνῷς (ut et ipsos agnoscas). — 270 1. 35 συμφωνοῦντας = Cod. Vat. 1428 fol. 61.

I.

Ex Manuelis Chrysolorae<sup>1</sup> de processione Spiritus Sancti Capitibus.

Codex Graecus Vatican. — Ottobonianus 305<sup>2</sup> pag. 71 sq.

Μανουήλ τοῦ Χρυσολωρᾶ Κεφάλαια, ὅτι ἐχ τοῦ Υἰοῦ τὸ ἄγιον ἐχπορεύεται Πνεῦμα.

Ψωμαίοις γράφων ὁ μαχάριος Παῦλος, περὶ τοῦ άγίου πνεύματος φησίν· ους προέγνω καὶ προώρισε συμμόρφους γενέσθαι τοῦ εἰκόνος τοῦ νίου αὐτου . . . Έτι ὁ Νύσσης θεῖος Γρηγόριος ἐν τῷ πρὸς ᾿Αβλάβιον λόγφ διαδοήδην φησίν, έν μόνφ τῷ αἰτίφ καὶ τῷ ἐξ αὐτοῦ τὰ θεαρχικά διακρίνεται πρόσωπα. ώστε εί τὸ πνεθμα μη ην έκ του υίου, ούκ αν αύτου διεχρίναιτο. και τον μεν υίον, αμέσως έκ του πατρός είναι φησί. τὸ δὲ πνεῦμα ἐχ τοῦ πατρὸς μὲν, οὐκ ἀμέσως δὲ, ἀλλὰ διὰ τοῦ νίου, και τουτο διαφοράς έτερον είδος είναι. έχει γάρ ούτω τὸ ἀπαράλλακτον της φύσεως όμολογουντες, την κατά το αίτιον και αίτιατον διαφοράν ούχ άρνούμεθα, εν οξ μόνο διαχρίνεσθαι το έτερον του έτέρου καταλαμβάνομεν. τῷ τὸ μὲν αἴτιον πιστεύειν εἶναι, τὸ δὲ ἐκ τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ έξ αιτίας όντος, άλλην πάλιν διαφοράν εννοουμεν. Το μεν γάρ, προσεχώς εκ τοῦ πρώτου, $^{\circ}$  ώστε καὶ τὸ μονογενες ἀμφίβολον $^{3}$  έπὶ τοῦ υίοῦ μένειν. καὶ τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς τὸ πνεῦμα μὴ ἀμφιβάλλειν τῆς τοῦ νίοῦ μεσιτείας, καὶ έαυτὸ τὸ μονογενές φυλαττούσης, καὶ τὸ πνευμα τῆς φυσικῆς πρὸς τὸν πατέρα σχέσεως μὴ ἀπειργούσης... Ἐτι φησὶν ὁ μέγας ᾿Αθανάσιος, ώς τὸ πνεῦμα παρὰ τοῦ λόγου λαβὸν ἔχει, όσα ἔχει. Καὶ μὴν καὶ ὁ μέγας Βασίλειος τὸ πνευμα κύριος καλείται, φησίν, ἀπὸ του κυρίου την επωνυμίαν έχον. τοῦτο δε, εί μη αἴτιος της τοῦ πνεύματος ύπαρξεως ὁ νίὸς, πῶς αν ἄλλως λέγοιτο; . . . Ετι ὁ θεῖος Κύριλλος ἀεὶ τὸ ἴδιον εἶναι τοῦ υίοῦ τὸ πνεῦμα ἀντιδιαιρεῖ πρὸς τὸ μη έξ αὐτοῦ. φησὶ γὰρ βαπτίζοντα τὸν Ἰησοῦν ἐν πυρὶ καὶ άγίφ πνεύματι, οὐ τὸ άλλότριον τοῖς βαπτιζομένοις ἐνιέντα πνεῦμα δουλοπρεπώς καὶ ὑπηρετιχώς, άλλ' ώς θεὸς κατὰ φύσιν μετ' έξουσίας τὸ θ έαυτοῦ καὶ ἴδιον αὐτοῦ. καὶ ἐν ἄλλοις. οὐκ ἀλλότριόν τι καὶ διεσπασμένον αὐτοῦ τὸ πνεῦμα λαβών, άλλὰ τὸ ἔξ αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ καὶ ἴδιον αὐτοῦ. καὶ άλλαχοῦ δείχνυται σαφώς, ούχ άλλότριον τοῦ υίοῦ τὸ πνεῦμα τὸ άγιον, άλλ' ἐν αὐτῷ καὶ ἐξ αὐτοῦ, ώσπες ἐνέργεια αὐτοῦ. τοῦτο δὲ καὶ περὶ τοῦ υίοῦ φησίν, ώς ίδιος έστὶ του πατρός, έξ αὐτοῦ γε ών. εί τοίνυν μη έχ τοῦ

<sup>&#</sup>x27;) Fabricii Bibl. Graec. VI, 484; Grundriss der christlichen Literatur von Busse. T. II. Münst. 1829. §. 1739. pag. 232 sq. Chrysolorae Erotemata Grammatica pluries Paris. Ferrar. Venet. Florent. et alibi typis mandata sunt; ipsius Comparationem veteris et novae Romae necnon Epistolas unacum Codini Excerptis edidit P. Lambecius Par. 1655. Libellus πεψί ὀψθογραφίας atque Γυμματικά διάφουα asservantur in Codicibus Vatican. 62. 1118. 1368.

<sup>2)</sup> qui ex Codicibus Joannis Angeli Ducis ab Altaemps est et in quo

praeter Manuelis Capita fol. 1 sq. Eusebii Pamphili Fragmenta in Cantica Canticorum, pag. 92 sq. Homiliae aliquot S. Joannis Chrysostomi insunt. Altera operis Chrysolorae recensio in Codice *Vaticano* 1103 pag. 218 sq. exstat. Utrumque exemplar sequitur Codex *Allatianus* XIV, qui cum contextu graeco simul latinam interpretationem Aug. *Mariotti* (Cfr. Origine, progresso e stato della Biblioteca Vallicellana nel 1838 pagg. 4. 22 sq.) autographam connectit.

<sup>1)</sup> Non omnia, sed singula ex traditione petita argumenta, quae Chrysoloras in scriptis Patrum et actis Conciliorum bene versatus collegit, huc transscribenda esse censui.

²) το δὲ διὰ τοῦ προσεχῶς ἐκ τοῦ πρώτου (illud vero ex contiguo a primo) Cod. Vat. 1103.

<sup>3)</sup> αναμφίβολον (firmiter, sine dubio) Vat. cit.

<sup>1)</sup> é Vat.

υίοῦ τὸ πνεῦμα εἶη, πᾶσα ἀνάγχη ἀλλότριον αὐτοῦ εἶναι. καὶ μήτε ἴδιον αὐτοῦ, μήτε μὴν κατὰ φύσιν αὐτοῦ. ταῦτα δὲ σαφῶς εἰς ἀσέβειαν φέρει. πῶς οὖν ἄν τις ἐκφύγοι μὴ ἐκ τοῦ υίοῦ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἐκπορεύεσθαι ὁμολογεῖν;

Έτι φησὶν ὁ θεῖος Κύριλλος ἐν τοῖς θησαυροῖς· ὥσπερ δίδωσι τὸ φυτὸν τῷ ἐξ αὐτοῦ προελθόντι καρπῷ τὴν αὐτῷ κατὰ φύσιν προσοῦσαν ποιότητα, οὕτως ὁ υἰὸς εἰληφέναι παρὰ τοῦ πατρὸς τὰ αὐτῷ προσόντα νοεῖται πάντα ὤν, ὅσα καὶ ὁ πατὴρ, δίχα μόνου τοῦ εἶναι πατήρ. τοῦτο δὲ καὶ ὁ θεῖος Χρυσόστομος ἐν τῷ ἑρμηνείᾳ φησὶ τῷ εἰς τὸν ἄγιον Ἰωάννην τὸν Εὐαγγελιστήν. καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν πρὸς Έρμείαν φησὶν αὖθις ὁ θεῖος Κύριλλος· συναίδιον πιστεύομεν τῷ πατρὶ τὸν υἰὸν, καὶ πῶν ὁτιοῦν ἰσόμετρον ἔχοντα, δίχα μόνου τοῦ τεκεῖν. προσήχοι γὰρ ἄν τοῦτο μόνῳ τῷ πατρί. προσέχειν δὲ ἄξιον οὐκ εἶπον οἱ θεόλογοι ἀπλῶς πάντα εἶναι τὸν υἱὸν ὅσα καὶ ὁ πατὴρ ἀπροσδιορίστως, ἵνα μή τις εἴπῃ περὶ τῶν φυσικῶν ἰδιωμάτων τοῦτο εἰρῆσθαι μόνον· ἀλλὰ προστιθέασι δίχα μόνου τοῦ εἶναι πατὴρ καὶ δίχα τοῦ τεκεῖν. οὐκοῦν κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην τὸ προβάλλειν ἔχει καὶ ὁ υἰὸς ἔχοντος τοῦτο τοῦ πατρὸς, εἴπερ ἡ τῶν θεολόγων ἀπόφασις τὸ ἀληθὲς ἔχει μεθ' ἑαυτῆς.

Έτι ἐν τῷ τῆς εης Συνόδου ὅρῷ καὶ τοῦτο περιείληπται ἀκολουθοῦμεν τοῖς ἀγίοις πατράσι κατὰ πάντα καὶ διδασκάλοις τῆς ἐκκλησίας 
᾿Αθανασίῷ, Ἰλαρίῷ, Βασιλείῷ, Γρηγορίῷ τῷ θεολόγῷ, ᾿Αμβροσίῷ, Αὐγουστίνῷ, Ἰωάννῃ τῷ Κωνσταντινουπόλεως, Κυρίλλῷ, Λέοντι, Πρόκλᾳ, 
καὶ δεχόμεθα πάντα ὅσα περί τε τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ πρὸς τὸν τῶν 
αίρετικῶν ἔλεγχον ἔξέθεντο. φανερὸν δὲ ἐκ πολλῶν τῶν Αὐγουστίνου χρήσεων, καὶ μάλιστα ἐν τῷ περὶ τριάδος βιβλίῷ, καὶ ἐν τῷ κατὰ Ἰωάννην, ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον οὕτως ἐστὶν ἐκ τοῦ υἰοῦ, ὥσπερ καὶ ἐκ 
τοῦ πατρός. ἀνάγκη τοίνυν συγχωρεῖσθαι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον εἶναι ἐκ 
τοῦ υἰοῦ.

"Ετι έν τινι Συνόδφ, εν ή ερειδονται Γραικοί, γέγραπται τοιάδε τινα' τοῖς ἀποβαλλομένοις τὰς τῶν ἁγίων πατέρων φωνὰς καὶ ἐπὶ συντάσει τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας ἐκφωνηθείσας ᾿Αθανασίου, Κυρίλλου, ᾿Αμβροσίου, ᾿Αμφιλοχίου τοῦ θεηγόρου, Λέοντος τοῦ ἀχιεπισκόπου τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, καὶ τῶν λοιπῶν ἔτι τε καὶ τὰ τῶν οἰκουμενικῶν Συνόδων πρακτικὰ, τῆς ιετάρτης τε φημὶ καὶ τῆς ἔκτης μὴ κατασπαζόμενου, ἀνάθεμα. σαφῶς δὲ Λέοντα καὶ ᾿Αμβρόσιόν ἐστιν ἰδεῖν διαβρήδην λέγοντας τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἐκ τοῦ υἰοῦ ἐκπορεύεσθαι, καὶ εἶναι ἀνάγκη, ἢ τὴν προβολὴν τοῦ πνεύματος διδόναι τοῦ υἰοῦ, ἡ τοῦτο μὴ καταδεχομένους, τῆ τοῦ ἀναθέματος ὑπάγεσθαι καταδίκη.

Τοῦτο δὲ καὶ ἐξ ἀναντιδρήτων λόγων δῆλόν ἐστιν. ἐν γὰρ τοῖς πράγμασιν ἀφαιρεθείσης τῆς ὑλικῆς διακρίσεως, ἡ ἐν τοῖς θείοις προσ-

ώποις τόπον ούκ έχει, κατά μόνην άντίθεσιν, δυνατόν τινα διακρίνεσθαι. τὰ γὰρ πυὸς ἄλληλα, μηδεμίαν ἀντίθεσιν ἔγοντα, δυνατὸν ἅμα εἶναι εν τῷ αὐτῷ. ὅθεν ἀδύνατον ταῦτα διακρίσεως αἴτια εἶναι. εἰ γὰρ διάφορά έστι το λευκον καὶ το δον, επεὶ μη αντίκειται, πολλάκις εν τῷ αὐτῷ εἶναι συμβαίνει. ἀνάγκη δὲ ὑποτίθεσθαι κατὰ τῆς καθολικῆς έχχλησίας δόγματα, τὸ πνεῦμα τὸ άγιον τοῦ υίοῦ διαχρίνεσθαι. άλλως γάρ οὐκ ἄν ή τριάς ἐν τοῖς προσώποις, άλλὰ δυάς. ἀνάγκη τοίνυν τὴν τοιαύτην διάχρισιν κατά τινα άντίθεσιν γίνεσθαι. οὔτε γάρ καταγάσεως2 άντιθέσει, ούτω γάρ τὰ όντα διαχρίνεται τῶν μὴ όντων, οὔτε στερώσεως καὶ έξεως ἀντιθέσει, οῦτω γὰρ διακρίνονται τὰ κατ' εἶδος διάφορα. ή γαρ εναντιότης, ώς διδάσχουσιν οί φιλόσοφοι, διαφορά έστι κατ' είδος, ήτις διαφορά τοῖς θείοις οὐχ άρμόζει προσώποις. Έν γάρ έστιν αὐτῶν τὸ είδος, ώσπες καὶ μία οὐσία, ώς ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς πρὸς Φιλιππησίους φησὶν ὁ ἀπόστολος περὶ τοῦ υίοῦ, ώς ἐν μορφή θεοῦ ὑπάρχοντος δηλαδή τοῦ πατρός. λείπεται τοίνυν άλλήλων τὰ θεῖα πρόσωπα διακρίνεσθαι τη των πρός τι μόνον αντιθέσει. ούτω γαρ ό υίος του πατρός διαχρίνεται κατά την άντίθεσιν της πρός τον πατέρα τοῦ νίοῦ ἀναφορᾶς. έν δὲ τοῖς θείοις προσώποις οὐδεμία ἄλλη ἀναφορική ἀντίθεσις εἶναι δύναται, εί μη μόνον ή κατ' αλτίαν. τὰ γὰρ ἀναφορικῶς ἀντικείμενα, η έν ποσφ είσιν, ώς τὸ διπλάσιον καὶ τὸ ημισυ, η έν πάθει καὶ ένεργεία, ώς δεσπότης καὶ δούλος, κινούν καὶ κινούμενον, πατής καὶ υίός. πάλιν δὲ τῶν πρός τι τῶν ἐν ποσῷ ὄντων, τὰ μὲν ἐν διαφόροις ποσοῖς θεωροῦνται, ώς διπλάσιον καὶ ήμισυ, μείζον καὶ έλαττον, τὰ δὲ ἐν ένὶ, ώς τὸ αὐτὸ ο σημαίνει ἐν τῆ οὐσία, καὶ ἴσον ο σημαίνει ἐν τῷ ποσφ, καὶ δμοιον δ σημαίνει εν τῷ ποιῷ. τὰ θεῖα δὲ πρόσωπα οὐ δύνανται διακρίνεσθαι ταῖς εν διαφόροις ποσοῖς οὔσαις ἀναφοραῖς. αὖται γάρ ούχ είσιν αιτίαι διαχρίσεως, μαλλον δε πρός ενότητα άφορωσιν, εί καί τινα τούτων πολλάκις διάκρισιν προεπινοείν άναγκάζουσιν. Εν δέ ταις εν πάθει η ενεργεία ουσαις αναφοραίς, αει θατερόν εστιν υποκείμενον καὶ ἄνισον κατὰ δύναμιν, πλην ἐν μόναις ταῖς κατ' αἰτίαν ἀναφοραίς, εν αίς οὐδεμία ελάττω ἀναφαίνεται, επεὶ εύρίσκεταί τι προάγον όμοιον έαυτῷ, καὶ κατὰ φύσιν καὶ τὴν δύναμιν ἴσον. λείπεται τοίνυν τὰ θεῖα πρόσωπα μὴ δύνασθαι διαχρίνεσθαι, εὶ μὴ τῆ κατ' αὶτίαν άναφορική άντιθέσει. άνάγκη τοίνυν εί τὸ πνεῦμα τὸ άγιον τοῦ υίοῦ διακρίνεται, ἀπ' αὐτοῦ εἶναι. οὐ γὰρ ἐστὶ λέγειν, ὡς ὁ υίος ἐστιν ἐκ τοῦ πνεύματος, ἐπεὶ μᾶλλον τὸ πνεῦμα τὸ άγιον τοῦ υίοῦ εἶναι λέγεται καὶ παρὰ τοῦ νίοῦ δίδοσθαι. ἔτι ώς ἔχει τὸ προβάλλον πρὸς τὸ προβαλλόμενον καὶ τὸ προβάλλειν πρὸς τὸ προβάλλεσθαι, οὕτως ἔχει καὶ τὸ γεννῶν πρὸς τὸ γεννώμενον καὶ τὸ γεννᾶν πρὸς τὸ γεννᾶσθαι. ἐὰν δὲ τέσσαρά τινα ἀνάλογον η, καὶ ἐνάλλαξ ἀνάλογον ἔσται. οὐκοῦν εἶη

<sup>&#</sup>x27;) τοῦτο l. c.

<sup>2)</sup> xai add. Vat.

<sup>1)</sup> Abbreviatura esse videtur pro διάλευκον (albo intermixtum).

<sup>2)</sup> ἀποφάδεως (sententiae) Vat. cit.

αν, ώς τὸ προβάλλον πρὸς τὸ γεννών, ούτως τὸ γεννώμενον πρὸς τὸ προβαλλόμενον. άλλά το μέν προβάλλον καὶ το γεννών, εἰ καὶ διαφέρουσιν, άλλ' οὖν οὖχ ίκανὰ πρὸς προσώπων διάκρισιν. Θεωροῦνται γὰρ εν ένὶ καὶ τῷ αὐτῷ προσώπφ τῷ τοῦ πατρός. ώστε καὶ τὰ ἀντικείμενα τούτοις το γεννάσθαι καὶ ἐκπορεύεσθαι, οὐκ ἄν ἔχοιεν ἰκανῶς πρός τὸ διαχρίνειν πρόσωπα, εἰ χαὶ προς ἄλληλα διαφέρουσιν. ἢ οὖν σχέσιν τινα διδόναι πασα ανάγκη μεταξύ υίου και πνεύματος διακριτικήν των προσώπων, η πάντως το έτερον έψεται μη διακρίνεσθαι του πνεύματος τὸν νίον. εὶ δὴ τοῦτο βλάσφημον, χομιδῆ θάτερον ἐξ ἀνάγκης δοτέον έστὶ, λέγω δὲ τὴν σχέσιν. αὕτη δ' αν εἴη τὸ ἐξ νίοῦ τὸ πνεῦμα έκπορεύεσθαι. Ετι έκ πατρός έστιν ό υίος και το πνεύμα το άγιον, ανάγκη τοίνυν τὸν πατέρα πρὸς έκάτερον αναφέρεσθαι, ώς τὴν αρχὴν πρός τὰ ἐχ τῆς ἀρχῆς. ἀναφέρεται δὲ πρός τὸν υίὸν τῆ τῆς πατρότητος άναφορᾶ, οὐ μέντοι πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ άγιον· οὕτω γὰρ νίὸς ἄν ἦν τὸ πνευμα τὸ άγιον. ἡ γὰρ πατρότης πρὸς τὸν υίὸν μόνον λέγεται. ανάγκη τοίνυν εν τῷ πατρὶ εἶναι τινὰ σχέσιν ετέραν, δι' ης πρὸς τὸ πνευμα το άγιον αναφέρεται, καὶ καλείται αύτη πνοή. όμοίως ούσης σχέσεως τινος εν τῷ νίῷ, ἡ πρὸς τὸν πατέρα ἀναφέρεται καὶ λέγεται αύτη υίότης. καὶ ούτω κατά τὴν ἀπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ υίοῦ γέννησιν, δύο σχέσεις είσί, μία μεν εν τῷ αλτίφ, ἄλλη δε εν τῷ αλτιατῷ, ἡ πατρότης δηλονότι καὶ ή υίότης· καὶ έτέραι δύο κατά την τοῦ άγίου πνεύματος πρόοδον, πνοή δηλονότι καὶ ἐκπόρευσις. ή δὲ πατρότης αύτη καὶ ή πνοή δύο πρόσωπα οὐ ποιοῦσιν, άλλ' ένὶ προσώπω τῷ τοῦ πατρὸς ἄμφω είσιν, επεί μη έχουσιν αντίθεσιν προς αλληλα. ούδ άρα ή υίστης καί ή έκπόρευσις δύο ποιούσι πρόσωπα, άλλα πρός εν αν αναφέρονται, εί μή τινά είγον προς άλλήλας άντίθεσιν ούχ έστι δ' άλλη παρά την χατ' αλτίαν εν τοῖς θείοις ἀντίθεσις ἀνάγκη τοίνυν εν τῷ υίῷ καὶ τῷ πνεύματι την κατ' αίτιαν είναι αντίθεσιν ούτως ώστε θάτερον έκ τοῦ έτέρου είναι.

118

Έτι τὰ εἰς ἕν τι κοινὸν συνιόντα, εὶ πρὸς ἄλληλα διακρίνοιντο, ἀνάγκη διακρίνεσθαι διαφοραῖς τισι καθ' αὐτὰς, καὶ μὴ κατὰ συμβεβηκὸς τὸ κοινὸν διαιρούσαις, ιὅσπερ ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ ἵππος κοινωνοῦσιν ἀλλήλοις κατὰ τὸ ζιῶον, καὶ διακρίνονται ἀλλήλων, οὐ τῷ λευκῷ καὶ τῷ μέλανι, ὁ κατὰ συμβεβηκός ἐστι τῷ ζιώρι. ἐπεὶ γὰρ ζιῶόν ἐστι τὸ ἔχον ψυχὴν, ἀνάγκη τοῦτο διακρίνεσθαι τῷ τοιάνδε ἢ τοιάνδε ἔχει² ψυχὴν, λογικὴν δηλονότι ἢ ἄλογον. φανερὸν δὲ ὡς ὁ υἰὸς καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον κατὰ τὸ ἀφ' ἐτέρου εἶναι κοινωνοῦσιν ἄμφοι έρων ὁ πατὴρ διαφέρει τὸ εἶναι ἀγέννητος. εἰ τοίνυν τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον τοῦ υἰοῦ διακρίνεται, ἀνάγκη διάφοραῖς τισι τοῦτο γίνεσθαι, καθ' ἑαυτὰς διαιρούσαις τὸ εν

2) Eyew Vat.

άφ' έτέρου· ας δη διαφοράς αδύνατον είναι πλην τοῦ αὐτοῦ γένους, τουτέστι πρὸς τὸ κατ' αἰτίαν ἀναφερομένας· ωστε δηλονότι τὸ ετερον αὐτῶν είναι ἐκ τοῦ ἐτέρου. λείπεται τοίνυν πρὸς τὸ διακρίνεσθαι τὸ πνεῦμα τὸ άγιον τοῦ υίοῦ, ἀναγκαῖον είναι παρὰ τοῦ υίοῦ είναι.

Έτι εί τις λέγοι, το πνεθμα το άγιον δύναται διακρίνεσθαι του υίου, οὐ τῷ ἀπὸ τοῦ υίου εἶναι, ἀλλὰ ταῖς ἐχ τοῦ πατρὸς ἑχατέρου διαφόροις προόδοις, πάλιν είς ταὐτὸ περιελθεῖν ἀναγκαῖον. εί γὰρ ὁ υίὸς ἄλλος έστὶ παρὰ τὸ πνευμα τὸ ἅγιον, καὶ ἄλλην ἀνάγκη εἶναι πρόοδον έχατέρου. δύο δὲ προόδους οὐ δυνατὸν διαχρίνεσθαι εὶ μὴ ή τοῖς ὅροις, ἢ τῆ ἀρχῆ, ἢ τῷ ὑποκειμένφ· τοῖς μὲν ὅροις, ώσπερ ἡ τοῦ ίππου πρόοδος ἀπὸ τοῦ ζώου, διαφέρει της τοῦ βοὸς τοῖς ὅροις, καθ' όσον αθται αι δύο πρόοδοι εις διαφόρους τῷ είδει φύσεις: τῆ δὲ ἀρχῆ, ώσπες αν εί τις υπόθοιτο υπό τὸ αυτό είδος ζώον, τινά μεν γίνεσθαι έχ τῆς ποιητικῆς δυνάμεως τοῦ ἡλίου μόνον, τινὰ δὲ ἐχ ταύτης τε καὶ της ποιητικής δυνάμεως τοῦ σπέρματος τῷ δὲ ὑποκειμένω, ώσπερ ή τούτου τοῦ ἵππου γέννησις ἢ ἐχείνου καθ' ὅσον τὸ τῆς φύσεως εἶδος διάφοροι ὑπεδείζαντο ὕλαι. ή μεν οὖν ἐκ τοῦ ὑποκειμένου διάκρισις ἐν τοῖς θείοις προσώποις τόπον οὐχ ἔχει, ὅτι πάντη εἰσὶν ἄϋλοι· ὁμοίως ούδὲ ἐχ τῶν ὅρων, εἰ οὕτω θεμιτόν φάναι, δύναται εἶναι τῶν προσωπων διάχρισις, έπεὶ τὴν αὐτὴν χαὶ μίαν φύσιν ῆν ὁ νίὸς τὸ γεννᾶσθαι λαμβάνει, καὶ τὸ άγιον πνευμα τὸ προϊέναι. λείπεται τοίνυν έκατέρας προόδου την διάκρισιν είναι τη άρχη. φανερον δε ώς άρχη της προόδου τοῦ υίοῦ ὁ πατήρ μόνος ἐστὶν· εἰ τοίνυν καὶ τῆς τοῦ άγίου πνεύματος προόδου ὁ πατήρ μόνος ἐστὶν ἀρχή, ή τοῦ άγίου πνεύματος προόδου ούχ έτερα εστὶ τῆς τοῦ υίοῦ γεννήσεως · οὕτω δὲ οὐδὲ ὁ υίὸς τοῦ άγίου πνεύματος διακεκριμένος· πρός τὸ τοίνυν καὶ τὰς προόδους καὶ τοὺς προϊόντας διακρίνεσθαι, ἀνάγκη λέγειν τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον μὴ ἐκ τοῦ πατρὸς είναι μόνου, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ υίοῦ. εἰ δέ τις πάλιν λέγοι, ότι διαφέρουσιν αι πρόοδοι τῆ ἀρχῆ, καθόσον πατήρ τον μεν υίον ώς λόγον γεννά νους, το δε πνεύμα το άγιον κατά τὸν τῆς βουλήσεως τρόπον ώσπερ ἀγάπην, ἀνάγκη πάντως κατὰ τὴν ἐν τῷ θεῷ καὶ πατρὶ τῆς βουλήσεως πρὸς τὸν νοῦν διαφοράν, τοὺς δύο προϊόντας διακρίνεσθαι καὶ τὰς δύο προόδους. ἀλλ' ή βούλησις καὶ ὁ νοῦς ἐν τῷ θεῷ καὶ πατρὶ οὐ πραγματικῶς διακρίνονται, ἀλλὰ μόνῳ λόγῳ διαφέροντα άλλήλων άντικατηγορείται. άληθές γάρ έστι την τοῦ θεοῦ βούλησιν τον νουν είναι αὐτου, καὶ τὸ ἀνάπαλιν ἀληθὲς ἄρα ἔσται καὶ τὸ πνευμα τὸ άγιον λέγειν υίὸν, καὶ τὸ ἀνάπαλιν, ὅπερ ἐστὶ τῆς Σαβελλικῆς άθείας οὐχ ἄρα τὸν υίὸν καὶ τὸ πνεῦμα ἀρχεῖ τὸ λέγειν, τὸν μὲν υίὸν ώς λόγον έχ τοῦ πατρὸς προϊέναι, τὸ δὲ πνεῦμα τὸ άγιον χατά τὸν τῆς βουλήσεως τρόπον, εί μη μετά τούτου λέγοιτο καὶ έκ τοῦ υίοῦ είναι.

<sup>1)</sup> άλλα τῷ λογικῷ καὶ τῷ ἀλόγῳ ο κατ' αὐτὸ ἐστὶ τῷ ζώῳ add. Vat.

<sup>&#</sup>x27;) ό πατής l. c.

Έτι καὶ ἐξ αὐτοῦ τούτου λέγειν, τὸ μὲν πνεῦμα τὸ ἄγιον ὡς ἀγάπην προϊέναι, τὸν δὲ υἱὸν ὡς λόγον, ἔπεται τὸ καὶ τὸ πνεῦμα το ἄγιον εἶναι ἐκ τοῦ υἱοῦ. ἡ γὰρ ἀγάπη πρόεισιν ἐκ τοῦ λόγου, ἐπεὶ μηδὲ δυνάμεθα ἀγαπᾶν εἰ μὴ τῷ ἐνδιαθέτφ λόγφ πρότερον συλλάβοιμεν τοῦτο.

Έτι εἴ τις τὰ διάφορα εἴδη τῶν πραγμάτων ἐπισχοπήσειεν, ἔστι τις ἐν αὐτοῖς τάξις, καθὸ τὰ μὲν ζῶντα πρὸ τῶν μὴ ζώντων εἰσὶ, καὶ τὰ ζῶα ὑπὲρ τὰ φυτὰ, καὶ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τὰ ἄλλα ζῶα, καὶ ἐν ἑχάστοις τούτων διάφοροι βαθμοὶ εὐρίσχονται κατὰ διάφορα εἴδη. ὅθεν καὶ Πλάτων τὰς τῶν πραγμάτων ἰδέας ἀριθμοὺς εἶναι ἔφησεν, οἱ τῷ εἴδει ποικίλονται προσθέσει καὶ ἀφαιρέσει μονάδος, ὅθεν ἐν ταῖς ἀΰλοις οὐσίαις κατὰ τὴν τάξιν μόνον ἐστὶν ἡ διάχρισις · ἐν δὲ τοῖς θείοις προσώποις παντάπασιν οὖσιν ἀΰλοις, ἀδύνατον ἑτέραν εἶναι τάξιν πλὴν τῆς κατὶ αἰτίαν · οὐχ ἄρα δύο εἰσὶ πρόσωπα ἑνὸς προϊόντα, εἰ μὴ θάτερον αὐτῶν ἐχ τοῦ ἑτέρου προϊοι. καὶ οὕτως ἀνάγχη ἐκ τοῦ υἰοῦ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον προϊέναι . . . ¹

"Ετι τοῦ πατρὸς γεννώντος μὲν τὸν υἱὸν, προβάλλοντος δὲ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, τὸ μὲν γεννᾶν χαρακτηριστικόν ἐστι τῆς αὐτοῦ ὑποστάσεως, ὡς τοὕνομα δηλοῖ καὶ συστατικὸν, πατῆρ γαρ καλεῖται, τὸ δὲ προβάλλειν οὐ χαρακτηριστικόν ἐστιν, οὐ γὰρ ἀπὸ τούτου καλεῖται εἰ δὲ μὴ χαρακτηριστικὸν, οὐδὲ ἴδιον μὴ ἴδιον δὲ ὄν, κοινόν ἐστι πατρὶ καὶ υἰῷ. καὶ ἦν ἄν καὶ άγίῳ πνεύματι, εἰ μὴ ἀδύνατον ἦν ἐξ αὐτοῦ ἐκπορεύεσθαι.

Ετι λέγοντες τον πατέρα καὶ τον υίον μίαν ἀρχήν εἶναι τοῦ άγίου πνεύματος, ούτε δια το είναι θεον ένα τα τοιαυτα άξιουμεν, ήν γαρ αν τὸ πνευμα δημιούργημα, οὔτε μὴν διὰ τὸ εἶναι τὸν πατέρα καὶ νίὸν ένα πατέρα, ούτε γάρ τουτο δύναται, καὶ τὸ πνευμα ἦν ἄν ὁ υἰὸς · άλλὰ μίαν ἀρχήν τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν τοῦ πνεύματος λέγομεν τῆ δυνάμει τῆ προβλητικῆ. θαυμάζειν δὲ οὐ χρὴ, εἰ μία δύναμις δυσὶν ἐνθεωρεῖται προσώποις, ών ή φύσις ή αὐτη καὶ μία πάντως τῷ ἀριθμῷ, ὥσπερ δὲ την θεότητα καὶ την σοφίαν καὶ την άγαθότητα καὶ την βασίλειαν καὶ τάλλα προσνέμοντες τῷ υίῷ, οὐκ ἀγνοοῦμεν, πόθεν αὐτῷ τὰ τοιαῦτα, παρά τοῦ πατρός γάρ έχει πάντα λαβών, ώσπερ καὶ αὐτό τὸ εἶναι· διὰ τοῦτο εἶς θεὸς, εἶς βασιλεὺς καὶ εἶς σοφὸς ὁ πατήρ καὶ ὁ νίὸς. ούτω την άρχην του πνεύματος έχοντος μέν του υίου, έχοντος δε ταύτην παρά τοῦ πατρός κατά την προβλητικήν δύναμιν, μίαν καὶ την αὐτην οὖσαν τῷ ἀριθμῷ, ἔν τε πατρὶ καὶ νίῷ, μία ἀρχὴ τοῦ πνεύματος ἄν είη ὁ πατήρ καὶ ὁ υίός. τοῦτο τὸν κύριον οἶμαι δηλοῦν λέγοντα ἐκεῖνος έμε δοξάσει, ότι έχ τοῦ έμοῦ λήψεται χαὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν· τοῦτο δέ έστι δεικνύοντος άρχην τοῦ άγίου πνεύματος έαυτόν εἶτα ἐπὶ τὸν πατέρα ώς αίτιαν αὐτοῦ πάντα ἀνάγων, φησι· πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατήρ,

ξμά έστι, διὰ τοῦτο εἶπον, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀιαγγε-

Έτι ἐπεὶ πατρὸς καὶ υίοῦ μία θεότης καὶ βασιλεία καὶ φύσις, ἀναγκαῖον ἄμα τὸν πατέρα καὶ τὸν υἰὸν μίαν ἀρχὴν εἶναι τοῦ ἀγίου πνεύματος, ὡς ἕνα δὴ προβολέα: εἶγε μὴ μέλλομεν τοσοῦτον εἶναι φιλότιμοι πρὸς ἀσέβειαν, ὡς ἀποστερεῖν τὸν υἰὸν κατ' οὐσίαν πρὸς τὸν ὰανιοῦ πατέρα ταυτότητα. τοῦτο δὲ οὐκ ἔσται μὲν τῷ πνεύματι: οὐδὲ γὰρ προβολεὺς τὸ πνεῦμα. οὐδὲ γὰρ μεταδοίη τῆς προβολῆς ὁ πατὴρ αὐτῷ διὰ τὸ πᾶσαν ἀνάγκην εἶναι, ἀσυγχύτους τηρεῖσθαι τὰς τῶν προσώπων διαφορὰς: προσωπικὴ δὲ διαφορὰ καὶ τοῦ πατρὸς πρὸς τὸ πνεῦμα, ὅτι προβολεὺς τοῦ πνεύματος ὁ πατὴρ τὸν μέντοι υἱὸν καὶ πάνυ τοι δίκαιον προβολέα νομίζειν: οὐ γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ πρὸς τὸν υἱὸν προβολεύς.

Έτι καὶ ἀπὸ τοῦ μὴ δύνασθαι τὸν Πάπαν τῆς ἀληθείας διαμαρτεῖν, ὡς καὶ ὁ μακάριος ᾿Αγάθων φησὶ πρὸς τοὺς βασιλέας Ῥωμαίων
γράφων, οὖ τὴν ἐπιστολὴν ὡς ἀποστολικὰς φωνὰς ἡ τῶν οἰκουμενικῶν
συνόδων ἕκτη ἐδέξατο, φανερὸν ὡς ὑγιῶς ἄν ἔχοι, ἄν τις οἴηται καὶ ἐκ
τοῦ υἰοῦ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἐκπορεύεσθαι. οὐ μὴν, ἀλλὰ καὶ τὸ ποίκιλον
καὶ παντοδαπὸν τῆς σοφίας ἱ ἡ τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησία πλουτεῖ, μεθ΄
ἦς ἐπὶ τὴν τῶν γραφῶν ἦλθεν ἔρευναν κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνὴν·
μαρτύριον ἰκανὸν, μετὰ τῆς ἀληθείας αὐτὴν ἵστασθαι. οὐδὲ γὰρ τοῖς
ἰδιώταις καὶ ἑαθύμοις καὶ μηδὲν εἰδόσι τὰ τοιαῦτα ἐπιτρέψομεν. εἰ
δὲ ἀντεπανάγουσι...²

# K.

Bessarionis Epistola Generalis ab Arcudio 3 publicata.

Scripturae Codicis Vaticani Graeci 1393 fol. 88 sq.

A. 332 lin. 1 sq. Έπιστολή καθολική τοῦ σοφωτάτου κυρίου μου Καρδηνάλεως Βησσαρίωνος. (Epistola Generalis Sapientissimi Domni Cardinalis Bessarionis.)

332 lin. 6 καρδηνάλις. — 332 lin. 7 νέας Ψώμης πατριάρχης 4 (novae Romae patriarcha). — 332 l. 8 όπηδήποτε. — 332 l. 11. 12

<sup>&#</sup>x27;) Quae sequuntur in ratiocinatione verba ἔτι ὁ πατής καὶ ὁ νίος κτλ. vid. in m. Schediasmate pag. 12.

<sup>1)</sup> onee add. Vat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Continuatio usque ad finem libelli recepta est in m. Schediasma pag. 13 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Opusc. Aur. Theol. pag. 332 sq. Versio Epistolae latina quam ipse auctor confecit, ibid. pag. 359 sq. Cfr. Bessarion. Opera ed. *Paris*. 1866. pag. 450 sq.

<sup>&#</sup>x27;) Scriptura Codicis qui omittit vocem oinouperunos, concordat cum subscriptione et interpretatione, in quibus pariter deest titulus iste, qui ab Arcudio nescio qua auctoritate critica moto in contextu fuit retentus et ipsi ad doctas ausam dedit notas coniecturasque (Opusc. cit. pag. 372 sq.).

βουλομένοις τε καὶ τυχεῖν αὐτῶν ἐπιθυμοῦσι. — 332 lin. 15 αὐτὸς ύμιν παρών (ipse vobis praesens). — 332 l. 17 περί των τη ήμετέρα σωτηρία ἀνηχόντων (de iis quae ad nostram salutem pertinent). — 332 1. 19 ἐπεὶ δὲ τοῦτο τά τε κτλ. — 334 lin. 7 πάσης σοφίας, πάσης ἐπιστήμης.. 334 lin. 8 εἰς τέλος αὐτὰς ἤγαγον (eas ad perfectionem duxerunt). — 334 l. 27 τρόπον καὶ ἄλλον ποιοῦντες .. 334 l. 27. 28 (om. parenth.) φρονοῦντες ώς δεῖ, λέγειν (ut par est sentientes, dicere). — 336 l. 1 πίστεως ἐκτροπὴ (fidei declinatio). — 336 l. 3 έχρημάτισε. — 338 lin. 1. 2 πολλοί τε γάρ τῶν πρὸ ἡμῶν (multi enim eorum qui ante nos). — 338 l. 13 sq. ή αλήθεια· Παῦλός τε ό μέγας πολλαχοῦ τοῦτο κηρύττει· ἐξαπέστειλε κτλ. — 338 lin. 19 sq. ού δ' ούτω τί έστιν, άξιωματι (absque † et B). — 340 1. 24 δ αύτὸς περί της ημέρας έχείνης καὶ ώρας (idem de die illa et hora). — 340 1. 33 εὐσεβώς πιστεύσομεν (pie credemus). — 342 l. 1. 2 ἐπὶ τῆ τοῦ Πέτρου δμολογία (super confessionem Petri). — 342 l. 15 οί βάρβαροι. — 342 1. 25 οὐδ' ἐξ ὀνόματος . . 342 1. 29 οὐδ' αὐτοὶ οἱ γε τούτο αναγινώσχοντες ίερεῖς. — 342 1. 30 αλλα τεμμαχιά τινα τα κτλ. — 344 l. 4 sq. ἐπίγνωτε ποτὲ ἀδελφοὶ τὴν τῶν ἐκκλησιῶν κεφαλὴν την τοῦ Πέτρου καθέδραν ἐπίγνωτε την μητέρα τε καὶ διδάσκαλον. είτα των ήμετέρων διδασκάλων έπίσιτε συγγράμματα. εί ἀκριβώς κτλ. 346 1. 25 ακουσομένοις αν εί βούλοισθε. — 348 1. 1 νον έν τη Χριστού ἐκκλησία (modo in Christi ecclesia). — 348 l. 5 θεὸς οἶδεν· ἔπειτ' ίσως είποι τις (Deus scit. Deinde fortassis dixerit aliquis). — 350 lin. 19 της πίστεως όδηγον καὶ διδάσκαλον (fidei ducem et doctorem). - 350 l. 27 ὅπου δὲ ἀταξία, ἐκεῖ λῦσις (ubi non est ordo, ibi est dissolutio). — 352 l. 21 έγκρίνει τε καὶ έξαίρει· ὅτ' ἐκείνου. — 352 1. 22 ἀκροατής. — 352 1. 22 sq. πάντα τὰ τῶν πολιτειῶν ἐκθέμενος εἴδη, ταύτην μᾶλλον κτλ. -352 l. 26 καὶ τῆς ἱερᾶς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας (et sanctae Dei ecclesiae). — 354 l. 6 όσοι τῶν πράξεων τῶν οἰχουμενιχῶν συνόδων πεπείρασθε, ὅσην ἐξουσίαν κτλ. — 3541.8Κελεστίνος ὁ πάππας μόνος (absque †). — 354 l. 9 σύνοδον ἀπεδοχίμασέ τε καὶ ἀπεκήρυξε. — 354 Ι. 15 κατ' ἔχνος ἐπόμενοι. — 354 l. 17 αὐτὰ κατὰ μέμησιν (om. †). — 354 l. 18 ἐκχωρήσαντες. — 354 1. 21 καὶ εἰ μὴ μετὰ ταῦτα ἄλλως αὐτὸ ἴσως ἐβεβαίωσε πάππας, ούκ αν επεκράτησε. - 356 lin. 6. 7 δια Πασχασίου επισκόπου κτλ. - : 58 l. 1. 2 έτει ἀπὸ Χριστοῦ αυξγφ (anno post Christum 1463). -358 l. 5 ήμετέραν την ἐπιστολην ταύτην είναι, ἐπεὶ. -358 l. 8δηλαδή κατά τὸ μέσον. καὶ ταῦτα τὰ ἀπὸ τοῦ. — 358 l. 11 sq. † Βησσαρίων χαρδηνάλις έλέφ θεοῦ πατριάργης Κωνσταντινουπόλεως νέας .  $P\omega\mu\eta\varsigma$ , ολκεία χειρί ὑπέγραψα † = Vat. 13931 fol. 95.

L

Georgii Trapezuntii ad Cretenses XX Capita a Leone Allatio<sup>2</sup> edita.

Index variarum ex Codice Vaticano Graeco 1428 fol. 108 sq.<sup>3</sup> in editionem Allatianam lectionum.

A. 537 lin. 1 sq. περὶ τῆς ἐκπορεύσεως το ἀγίου πνεύματος, οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς μιᾶς καὶ ἀγίας καθολικῆς ἐκκλησίας κτλ. (De processione Spiritus Sancti, et De una sancta catholica Ecclesia.)<sup>4</sup>

537 lin. 26 τὸ ἐχ τοῦ πατρὸς καὶ νίοῦ ἐχπορευόμενον. — 538 l. 21 σπανίως μὲν τῷ ἐχ τοῦ νίοῦ. — 538 l. 31. 32 ἐχρήσαντο δὲ τῷ δι νίοῦ.. 539 l. 22 τούτου παραδείγματος. — 540 l. 14. 15 τὸ πνεῦμα φησὶ τῆς ἀληθείας ὅ παρὰ κτλ. — 540 l. 19. 20 πέμψω ὑμῖν. — 540 l. 29. 30 οὐδὲ γὰρ μεταβλητόν. — 541 l. 23 ὁμοούσιον ὄντα τῷ πνεύματι· ἀλλ' οὐδὲ τὸν νίὸν εἴπη τίς ποτε τοῦ πνεύματος ὁμοούσιον

<sup>2</sup>) Graeciae Orth. Tom. I pag. 537 sq. (repet. in *Patrolog. Graec.* ed. *Mign.* T. CLXI pag. 829 sq.).

3) = Cod. Monac. gr. 27 fol. 271 sq. Trapezuntii παράκλησις πρὸς Ἰωάννην τὸν Παλαιολόγον πρὸς τὸν εἰς Ἰταλίαν πλοῦν (ἡ ἀρχή. οὐχ ὅτι σε κατὰ τὴν τῶν πολλῶν δόξαν) in Codicibus Vaticanis 1175 (pag. 202), 1370 (pag. 211), 1428 (pag. 124) habetur.

<sup>1)</sup> Mscr. hoc est "ex libris Fulvii Ursini".

<sup>&#</sup>x27;) De Georgio Trapezuntio propter doctrinae praestantiam inter cives Venetos adscripto et Romae fere primo Graecorum habito, qui praeter unum Aristotelem caeteros omnes, sed Platonem praecipue acri dente dilaceravit et hinc Bessarionis potissimum calamum in se concitavit, cfr. Giornale de' Letterati d'Italia XVI, 414 sq. et Leon. Allatii de Georgiis Diatriba pag. 374. Quantum attinet ad Eusebii Pamphili de Evangelica Praeparatione Libros XIV per Georgium traductos de Graeco in Latinum (Cod. Bibl. Chisian. F. VII. 166), ista interpretatio Venetiis a. 1470 publicata et saepius recusa usui vix ulli est, quum interpres non solum codice usus sit infimae aetatis, sed etiam verba scriptoris addendo, resecando, mutando incredibili licentia interpolaverit. (Guil. Dindorf in Praef. ad Euseb. Caes. Opp. ed. Lips. 1867. Vol. I pag. XV, qui Fabricii in Delectu argumentorum et syllabo scriptorum pro veritate religionis Christianae pag. 72 iudicium fecit suum). Cfr. etiam Dion. Petavii Opus de theologicis dogmatibus. De Incarn. V. Lib. XIV cap. XI. §. 2 ed. Paris. 1869. Tom. VII pag. 305.

<sup>&#</sup>x27;) Qui in principio Opusculi commemoratur Simon Hieromonachus ex Praedicatorum Ordine, eius tres Tractatus Manueli Olobolo, Sophoniae et Joanni Nomophylaci dedicati ex Mscr. Vaticanis 433 et 1104 in Codice Allatiano LIII ita sunt exscripti, ut simul variantes lectiones cum aliis fragmentis manu Aug. Mariotti inveniantur adiectae. Cfr. Leo Allatius De Simeonum Scriptis Diatriba pag. 202, De Octava Synodo Photiana pag. 452 sq. et Notae meae ad Nicephori Blemmidae Orationem primam (c. 10) necnon ad Joannis Vecci de Unione Ecclesiarum librum (c. 33).

οντα. ἢ δηλον ότι ὁ λέγων κτλ. — 542 l. 30. 31 τὰ δ' αἰωνίως προσόντα. — 543 l. 27 καθ' αύτην. — 544 l. 17 οὐ πρότερον γεννωμενος είτ .. 545 1. 5 άληθινός υίος έστιν ό υίος, έξει .. 546 1. 14 καθ' αύτὴν αἰτία.. 547 l. 10 πάππα (ubique). — 548 l. 27. 28 πισιεύειν τοὺς θέλοντας σωθήναι. — 549 1. 23. 24 ώς ἀπωλείας... 550 1. 24. 25 πάντας ύμᾶς ώς τὸν σῖτον (omnes vos sieut triticum). — 551 l. 17 ἐκλείπη ἡ πίστις. — 553 l. 4 γεράνφ· ἐπὶ ἰχθύων. — 555 1. 20. 21 τὸ πληθος ή πληθος ἐργάζεσθαι . . 557 1. 26. 27 ήγωνισαι. — 559 1. 14. 15 έπεὶ δὲ καὶ τῆς Ῥώμης ἐκκλησία.. 561 1. 20. 21 διό καὶ μεταπίπτει μεταλαβόντος τοῦ ἀριθμοῦντος . . 562 1. 27 ναὶ φησὶν άλλὰ . . 562 1. 29 τὸν πάππα ὡς ἄνθρωπον . . 565 1. 5 χωρίς άφης (sic ubique). — 565 l. 9 οὐδεμίαν. — 566 l. 24 άφη παρείκασται. — 570 l. 24. 25 έπὶ τὸν 'Αντιοχείας. — 572 l. 19 είρησθαί μοι βούλομαι. — 575 l. 13 sq. πάντως ακολουθεί. όρατε πόσον τὸ τοῦ πάππα ἀξίωμα· ὁρᾶτε πόσον καὶ τοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. — 576 1. 25 τὰ τοῦ ἀλλεξανδρέων . . 577 1. 6 κατέχειν ξμαυτόν. — 567 l. 11 ή μαλλον εί μη φορτικόν.. 577 l. 12. 13 άνοίαις τε καὶ μωρίαις. οἴχεται.. 579 1. 4 πόση μεγαλοψυχία. — 580 Ι. 8 εὐχαριστίαις. — 580 Ι. 9 πατριάρχης καὶ μακράν κτλ. —  $582 \ 1.5 \ {
m sq.}$  πάντας ύμᾶς καὶ ήμᾶς γένοιτο χάριτι κτλ. =  ${
m Vat.} \ 1428$ fol. 123.

# M.

Ex Marci Eugenici <sup>1</sup> Capitibus Syllogisticis a Georgio Scholario et Bessarione confutatis.

Codex Vaticanus Graecus 1428 pag. 128 sq.<sup>2</sup>

Μάρχου μητροπολίτου Έφέσου τοῦ Εὐγενιχοῦ Κεφάλαια Συλλογιστικὰ πρὸς Λατίνους.

Απόχρισις δὲ πρὸς ταῦτα, τοῦ σοφωτάτου Κυροῦ Γεωργίου τοῦ

') Cfr. Graeca Sernikavii versio ab Eugenio Bulgar Praesule Photiano confecta (περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἀγίου πνεύματος ἐκ μόνον τοῦ πατρὸς .. ἐν Πετρουπόλει 1797) II. 709 sq.

Σχολαρίου  $^1$  έξ αἰτήσεως τοῦ μακαρίτου πατριάρχου κυροῦ Γρηγορίου τοῦ  $^1$ εοῦ ὁμολογητοῦ.  $^2$ 

Έφέσου δ'.

Ήμεῖς μὲν τὸν υίὸν ἀφαιροῦντες τῆς αἰτίας τοῦ πνεύματος, οὐδὲν ἐλαιτοῦμεν τῆς τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἀξίας· οὐδὲ γὰρ ὅλως μεταδοτὸν τὸ τῆς θεότητος αἴτιον λέγομεν, ώσπερ οὐδὲ τὸ ἀναίτιον τοῦ πατρὸς, οὐδ' αὐτὴν τὴν πατρότητα· Αατῖνοι δὲ μεταδοτὸν τοῦτο φρονοῦντες, εἶτα τὸ πνεῦμα τούτου λείπεσθαι λέγοντες, πάσαις ἀνάγκαις ἔλαιτον αὐτὸ ποιοῦσι τῆς τοῦ πατρὸς καὶ υίοῦ θεότητος καὶ ἀξίας· καὶ κατὰ τοῦτο βλασφημεῖν εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, ώσπερ καὶ κατ' ἄλλα πολλαχῶς ἀναγκάζονται.

Ο Σχολάριος.

Οί Λατίνοι κάνταυθα πρός την κατ' αύτων βλασφημίαν άπολογήσονται τὰ αὐτὰ, οἶα καὶ πρὸς τὸ τῶν ἐπιχειρημάτων ἀπελογήσαντο δεύτερον έπειδή και τουτο ταὐτόν έστιν έκείνω οὐκ οἰδ' ὅπως και τίνι συφία διαιρεθέν καὶ ή πρὸς ἐκεῖνο δὲ λύσις καὶ πρὸς τοῦτο πάντως άρκέσει τοσούτον μόνον ένταύθα καιρόν αν έχοι λέγειν, ώς τὸ τῆς τάξεως άγαθον ήδει καλώς ό σοφώτατος εκείνος άνης, εί μεν όσον έν έπιχειρήμασι καὶ λόγοις, οὐκ ἄν ἔθηκεν ώς δύο διηρημένως τὰ παντάπασιν την αὐτην ἔχοντα δύναμιν εὶ δὲ ὅσον ἐν τοῖς θείοις περὶ ὧν ό λόγος, ούκ αν ούτε το δεύτερον επεχείρητο τότε, ούτε το τέταρτον δηθεν όλως έθηκεν αν άπὸ γὰρ τοῦ τάγαθὸν τῆς τάξεως ἀγνοεῖν, καὶ αὐτὸς μέγα τι χαρίζεσθαι δοχεῖ τῷ πατρὶ μόνω τὴν αἰτίαν τοῦ πνεύματος ἀποδιδούς, τὸν δὲ νίὸν αὐτῆς ἀφαιρῶν. καὶ τούς Λατίνους οἶεται βλασφημείν οὐ τὰ αὐτὰ τούτφ τολμῶντας άλλ' εἰ μὲν ὅλως τὸ μή μετέχον της αλιίας της εν τῷ παιρί, ελαιτόν εστι της τοῦ παιρός θεότητος καὶ άξίας, ώς αὐτὸς άξιοῖ, Λατίνοί τε βλασφημοῦσιν εἰς τὸ πνευμα, καὶ αὐτὸς ὁμοίως εἰς τὸν υίὸν καὶ τοσούτον αὐτὸς χείζον, όσον εκείνοι μεν εξ ων τιμώσι τον υίον άμαρτάνειν είς το πνευμα προάγονται, ό δὲ τὸν υίὸν τῆς προσηχούσης διὰ φιλονεικίαν εἴργων τιμῆς,

<sup>3) =</sup> Cod. Leon. Allatii Vallicellan. XXV; Laurentian. Plut. X. Cod. XIV (Varia ad Concilium Florent. pertinentia) pag. 148 sq. (Bandinii Catal. pag. 483; Lambecius VII, 111; Arcudius Lib. II de Concord. pag. 113); Monacens. 27 pag. 180 sq. (Hardt I, 140). Speciminis instar thesium Eugenici et antithesium Scholarii Bessarionisque caput secundum iam a. 1864 in Schediasmate pag. 22 sq. typis imprimendum curavi. Triennio posteaquam Mscr. huc spectantia perscrutatus sum, prodiit Parisiis 1866 in Patrologiae Grace. Tomo CLXI inter Opera Bessarionis pag. 11 sq. τῶν κεφαλαίων δυλλογιστικῶν admodum accurata et critice exacta recensio Hergenroetheriana. Cfr. Andron. Demetracopuli Graccia Orthodoxa. Lips. 1872. pag. 100.

<sup>&#</sup>x27;) Gennadii nomen substituitur in codice Collegii Graecorum Athanasiani, cuius titulus sic conceptus est: Συλλογισμοὶ κυροῦ Μάρκου τοῦ Είγενικοῦ μητροπολίτου Ἐφίσου κατὰ Λατίνου, καὶ ἀπολογία κυροῦ Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὰ αὐτά (Syllogismi Domini Marci Eugenici Metropolitae Ephesii contra Latinos, et Responsio Domini Gennadii Scholarii Patriarchae Constantinopolitani in eadem). Praecipua celebris de hac persona controversiae, pluresne an unus tantum Georgius Scholarius eadem aetate fuerint, momenta (cfr. C. Werner Geschichte der apologetischen und polem. Literatur der christl. Theologie. Scaphus. 1864. III, 66 sq.) in Schediasmate pag. 26 sq. adumbravi.

<sup>2)</sup> Glossa in Codice nostro Vaticano pag. 174 (c. XVII) obvia (ταῦτα τὰ κεφάλαια ἀντείπεν κτλ.) de Scholarii continuatore (Sched. pag. 21) eadem in exemplari Monacensi 27 (pag. 222) ab Hergenroether (qui solummodo initium Mscr. Vat. contulit) descripto legitur (Monit. ad ed. cit. nn. 17. 34).

άμα καὶ τὸ πνευμα συνεκβάλλει εἰ δὲ δοθέντος του την αλτίαν εἶναι χοινωνητήν τῷ υίῷ, ἔλαττον ἔσεσθαι φησὶ τὸ πνεῦμα ταύτης λειπόμενον, εὶ μὲν οὐδεὶς άξιοῖ τῶν άγίων ἐχ τοῦ υίοῦ είναι τὸ πνεῦμα, καὶ ἐχ τοῦ υίοῦ προϊέναι, καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υίον μίαν ἀρχὴν εἶναι τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸ πάντων αὐτὸς ὁ υίὸς πάντα λέγων τὰ τοῦ πατρὸς ύπάρχειν αὐτῷ, καὶ προστιθέασι πάντες πλην τοῦ γεννᾶν καὶ πλην τῆς παιρότητος, πάντως ή βλασφημία μετὰ τῶν Λατίνων ἐστὶν· εἰ δ' έχ πολλών και πολλοίς τρόποις ανάγκη δεδιμένον είναι και κείμενον, τὸ τὸν υίὸν ἀρχὴν εἶναι τοῦ πνεύματος, ὁ τὴν αλιίαν τοῦ πνεύματος άφαιρούμενος τοῦ υίοῦ, πῶς οὐ πρὸς θεὸν βλασφημεῖ μᾶλλον αὐτὸς; εί δὲ τῶν διδασκάλων ἐκ τοῦ νίοῦ λεγόντων εἶναι καὶ προϊέναι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, οἴεται βλασφημεῖν τοὺς μή καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἀρχήν θεότητος είναι λέγοντας, άτε της πρός τον πατέρα και τον υίον Ισοτιμίας τοῦτο χωρίζοντας, καὶ δή οὕτως ήδη καὶ οὐδὲν ἔλαττον βλασφημήσει, τὸ τῆς βλασφημίας ἔγκλημα τοῖς διδασκάλοις προσάπτων οὐ γάρ ελάνθανεν αὐτοὺς τὸ σοφὸν τοῦτ' επιχείρημα καὶ ὅτι τὸν υίὸν άρχην τοῦ πνεύματος λέγοντες, τὸ δὲ πνεῦμα μηδενὸς άρχην εἶναι ὁμολογούντες, έλαττόν τε ποιήσουσι το πνεύμα καὶ βλασφημήσουσιν άλλ' ύμως οὖτε βλασφημοῦσιν, καὶ τὸν νίὸν ἀρχὴν τοῦ πνεύματος λέγουσιν ούδ' ἄρα Λατίνοις πάσαις ἀνάγκαις ἕπεται βλασφημεῖν. τοὐναντίον δὲ μαλλον ύποι άσσονται τοῖς ιῶν διδασκάλων λόγοις καὶ ταῖς τῆς πίστεως ύποθέσεσιν, ων ή των θείων προσώπων τάξις έστιν, και των προόδων αὐτῶν, οὖτε σφόδρα τιμῶσι τὸν πατέρα καθάπερ οὖτος, τὸν νίὸν ἀτιμάζοντες καὶ τῷ πνεύματι μηδεμίαν ὑπολείπειν ἡγοῦνται τιμῆς ὑπερβολήν, όπόταν αὐτὸ λέγωσιν ἐκ τοῦ πατρὸς προϊέναι καὶ τοῦ υίοῦ, γνησίως καὶ φυσικώς. ταὐτὸν γὰρ εἰς τιμήν, τό τε ἐκ θεοῦ προϊέναι φυσικώς, και το προάγειν ούτω θεον εί δε το μη προάγειν θεον, ύφεσίς τις έσται τῷ πνεύματι, καὶ τὸ μὴ προάγεσθαι παρά θεοῦ, υφεσις έσται τῷ παιρὶ πάντως. ἀμφοτέρων ὅπερ εἶπον ἶσον εἰς τιμήν δυναμένων, τοῦ τε προάγειν τοῦ τε προάγεσθαι. ἀλλὰ τὸ παρ' οὐδενὸς είναι, καὶ τὸ ἀναίτιον, καὶ τὸ μηθενὸς αἴτιον είναι, καὶ τὸ παρ' ἄλλου μεν είναι, άλλο δε προάγειν ἀφ' έαυτοῦ, ταῦτα τῷ ἀγαθῷ τῆς τάξεως έπεται, ην ανάγκη πολλφ μαλλον επί των θείων είναι προσώπων καί ή κατά ταθια διαφορά τάξεως έστι διαφορά, πρός δὲ τὴν ταυτότητα τῆς οὐσίας, τοσοῦτον ἀπέχει τι παραβλάπτειν, ώστε καὶ αὐτὰ μᾶλλον αὐτὴν δειχνύουσιν ἄντιχρυς. τὸ δὲ τῆς οὐσίας ταυτὸν φησὶν ὁμολογοῦμεν ό μέγας Βασίλειος, ἐπειδή ἐκ τοῦ πατρὸς ὁ νίος καὶ πάντες, ἵνα μή πολλά λέγωμεν, ούτω φασίν οἱ διδάσχαλοι. μήποτε οὖν ἀναιρεῖται τὸ τῆς οὐσίας ταυτὸν, ἐπεὶ καὶ οὐκ ἐκ τοῦ υίοῦ ὁ πατής; οὐδαμῶς. οὐκοῦν καὶ ή ταυτότης κατά την οὐσίαν τοῦ πνεύματος προς τὸν πατέρα καὶ τὸν υίὸν, ἐχ τοῦ διὰ τοῦ υίοῦ ἐχ τοῦ πατρὸς προϊέναι μάλιστ' ἂν καταφαίνοιτο. εὶ δὲ μήθ' ὁ πατὴρ μήθ' ὁ υίὸς ἐκ τοῦ πνεύματος, οὐκ ἂν

ἀναιροῖτο τὸ τῆς οὐσίας ταυτὸν διὰ τοῦτο, οὐδ ἔλαττον ἄν τὸ πνεῦμα τῆ θεότητι γίνοιτο οὐδὲ προσίσταται τῷ ἐξ ἀλλήλων εἶναι, καὶ ἄλλως πως εἶναι τὰ πρόσωπα, οὐδὲν ἔιερον ἢ τὸ ἀγαθὸν τῆς τάξεως μόνον, ώστε δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἀνάπαλιν, τὸ ἄλλως εἶναι ἢ προῖέναι, τὸ ἀγαθὸν τῆς τάξεως φθείρει. τοσοῦτον ἀπέχουσι βλασφημεῖν οἱ μετὰ τοῦ μηδὲν τῶν ἄλλων σαλεύειν, καὶ τὸ τῆς τάξεως ἀγαθὸν ἐφ' ὧν μάλιστα πᾶσα ἀνάγκη διαφυλάττοντες ταύτην ὁπόταν καὶ ὁ γενναῖος οὖτος καὶ συνίδη καὶ τηρεῖν βουληθῆ, παύσεται λοιπὸν τοὺς ταύτην τηροῦντας βλασφήμους οἰόμενος.

### Έφέσου 5'.

Θωμᾶς ὁ τῶν Λατίνων διδάσχαλος ἀξιῶν μιᾳ τῶν ἀντιθέσεων ἀνάγχην είναι τὰ θεαρχικὰ πρόσωπα διακρίνεσθαι, ἐπειδή φησὶν ή ύλική διάκρισις εν τοῖς θείοις χώραν οὐκ ἔχει, τὴν κατὰ σχέσιν ἀντίθεσιν βούλεται μόνην είναι την διαχρίνουσαν, ώς έτερας τών ἀντιθέσεων οὐκ έχούσης χώραν. 1 δεικτέον οὖν ἡμῖν, ώς μᾶλλον ίκανὴ πρὸς διάκρισιν ή των αντιθέσεων αντιφατική, και ταύτη μόνη κατα τους θεολύγους άλλήλων πάντα τὰ θεῖα πρόσωπα διαχρίνονται. πρώτον μεν οὖν ἐχεῖνο δηλον, ως ὁ έκάστου της υπάρξεως τρόπος αυταρκέστατος πρὸς τὴν ἀψ' έτερου διάχρισιν τρόπους δε ύπάρξεως επί των θείων προσώπων οί θεόλογοι τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ γεννητὸν καὶ τὸ ἐκπορευτὸν λέγουσιν, ἦτοι καθολικώτερον φάναι, τὸ ἀναίτιον καὶ τὸ αἰτιατὸν ἄπερ ἀλλήλοις δῆλον ώς αντιφατικώς αντίκεινται. το γαρ έχον αιτίαν και το μή έχον αιτίαν άντίφασις. ὁ μὲν οὖν πατήρ, υίοῦ καὶ πνεύματος, τούτοις άντιφατικώς διαχρίνεται ό δέ νίὸς καὶ τὸ πνευμα πρὸς ἄλληλα, τοῖς τῶν οἰκείων αὖθις ὑπάρξεων τρόποις. τὸ γὰρ γεννητῶς εἶναι καὶ τὸ μὴ γεννητῶς, άλλ' εκπορευτώς, τρόποι τε ύπάρξεων επί τούτων είσὶ, καὶ άλλήλοις άντιφατικώς άντίκεινται. καὶ τοῦτο περὶ τοῦ πνεύματος ὁ θεόλογος Γρηγόριος λέγει προϊον μεν έχ τοῦ πατρός, ούχ υίϊχιος δε οὐδε γάρ γεννητώς, άλλ' ἐκπορευτώς. αύτη μέν οὖν ή διάκρισις κατὰ τὴν ἀντίφασιν οὖσα, καὶ τῆ ἀληθεία σύμφωνος καὶ τοῖς θεολόγοις ἄπασι, καὶ πάντα τὰ θεῖα πρόσωπα δύναται διακρίνειν ήν δὲ εἰσάγει Θωμᾶς ώς μόνην ίχανην οὖσαν, την χατάσχεσιν λέγω, τον μέν πατέρα τῶν ἐξ αὐτοῦ προελθόντων, υίοῦ καὶ πνεύματος διακρίνειν, τὰ δὲ λοιπὰ τῶν προσώπων οὐδ' ὁπωσοῦν· οὐδὲ γὰρ αἴτιον θατέρου θάτερον, οὐδὲ φαίνεται ταύτην οὐδεὶς τῶν θεολόγων τὴν διάχρισιν εἰρηχώς, άλλὰ τοὐναντίον απαν· μόνος γάρ αίτιος ὁ πατήρ, φησίν ὁ Δαμασκηνός. καὶ ὁ Νύσσης Γγηγόριος: τοῦ ἐξ αἰτίας ὄντος πάλιν ἄλλην διαφοράν ἐννοοῦμεν. ἄλλην φησί παρά την είρημένην, ή δε ήν κατά το αίτιον και αιτιατον δηλονότι, καθόλου δε οὐ τολμητέον εἰπεῖν ή εννοήσαι, παρά τὰ θειωδώς ἡμῖν εκ των ίερων λογίων έκπεφασμένα, Διονύσιος ό κλεινός αποφαίνεται.

<sup>&#</sup>x27;) Divi Thomae Aquinatis Summa Theolog. I. 36. 2. cfr. qu. 28. art. 4.

# Ο Σχολάριος.

Οἱ Λατίνοι πολλοῖς καὶ ἄλλοις χρώμενοι διδασκάλοις, οὐ τῷ Θωμα μόνον, ους έν τοις ύστάτοις χρόνοις τούτοις επλούτησαν, πάντας μεν όμοίως σέβονται καὶ τιμώσιν, ὅτι σφίσι τῆς ἐπὶ τὴν τῆς πίστεως άλήθειαν καὶ τὸν μετ' ἀρετῆς βίον όδοῦ γεγόνασιν ἡγεμόνες: καὶ τοῖς ύπ' έχείνων προτιθεμένοις μαθήμασιν ώς χαλοί προσέχουσι μαθηταί, άπλανεῖς διδασχάλους εἶναι τούτους πολλαῖς ἀποδείξεσι καὶ πολλοῖς σημείοις πεισθέντες. ὧν μέγιστόν εστιν άπάντων καὶ φανερώτατον, διι των κοινών της εκκλησίας σφίσι δογμάτων προέστησαν, καὶ των της θεολογίας κανόνων έχονται πανταχού· των τε θείων δηλονότι λογίων καὶ τῆς τῶν πατέρων διδασκαλίας, τῆς περὶ ταῦτ' ἀκριβείας οὐδαμῶς ύφιέντες. πάντας μὲν οὖν ὅπερ εἶπον τιμῶσιν ὁμοίως, τοὺς δὲ σοφωτέρους μάλλον θαυμάζοντες, καὶ μάλλον αὐτοῖς προσέχουσιν. κοινή μὲν πάντες, μάλιστα δὲ ὁπόσοι παρακολουθοῦσι τούτοις καλῶς, νοῦν ἐπιστήμονα καὶ σπουδαΐον θεο χάριτι καὶ σπουδή μακρά καὶ παρακολουθεῖν δυνάμενον έχοντες. είσὶ τοίνυν πολλοὶ τῶν ὑστέρων Θωμᾶ μὴ σφόδρα - τοῦτ' ἐπαινοῦντες, 1 ὅτι νομίζει μη ἀν δύνασθαι τοῦ πνεύματος τὸν υἰὸν διακρίνεσθαι, εί μη θάτερον εκ θατέρου προΐοι άλλ' άρκειν ήγουνται πρός την τούτων διάχρισιν τὸ τῆς προόδου παρηλλαγμένον, καὶ μηδενὸς άλλου της διαφοράς αίτίου παρόντος. και τουτο συγχωρούσι πάσι Γραιχοῖς, οὐδ' ἐθέλουσιν ἀντιλέγειν. άλλὰ χαίτοι τῷ Θωμῷ μεμφόμενοι τῆς εντεύθεν επιχειρήσεως, ούτε του συμπεράσματος όμως καταφρονούσιν, καὶ πολλοῖς αὐτοὶ λόγοις έτέροις τοῦτο δεικνύουσιν. οὐδὲ γὰρ εἴ τις ἐν τούτω μη λέγοντα τὸν Θωμᾶν ἀναγχαῖα δείξει, ἢ τοὺς ἄλλους πρὸς τὸ αὐτὸ τοῦτο συμπέρασμα λόγους αὐτοῦ περιόψεται σαφή τὴν ἀνάγκην έχοντας, η την δόξαν αὐτην αιιμάσει ην αληθή τε οίδεν οὖσαν αὐτὸς, καὶ λόγοις πολλοῖς ἀποδεικνύναι ταύτην ἀναντιβόήτοις δυνήσεται. ἄλογον γάρ αν είη παντάπασιν άρνεισθαι την συνεγνωσμένην αλήθειαν δί άσθένειαν των ταύτη συνηγορούντων πολλών μεν ταύτην πειρωμένων συνηγορείν, οὐχ όμοίως δὲ πάντων, ἀλλὰ τῶν μὲν ἀσθένεστερον, τῶν δε ισχυρότερον· ούτω γάρ και τά των κοινων διδασκάλων ήμιν κρίνεται δήπου και ή των επιχειρημάτων και λόγων διαφορά, οίς τα της πίστεως διδάσχουσί τε ήμας δόγματα καὶ διεκδικούσι έκ γε των αὐτοῖς μαχομένων, οὐδένα ποιεῖ τῆς ἀληθείας ὑπερορᾶν. ἴσμεν γὰρ οὐ μόνον ἄλλους αλλων περί των αὐτων σοφώτερόν τε καὶ ἀκριβέστερον πραγματευσαμένους, άλλα καὶ αὐτοὺς έκάστους πολλοῖς μεν ἀναγκαίοις ἐπιχειρήμασι χρωμένους πρός έκάστης άληθείας άπόδειξιν. καί τινα δ' έκ περιουσίας, ώς ούτως είπειν, προστιθέντας ίσως ου πρός απόδειζιν, αλλά πρός βεβαίωσιν του προκειμένου ταυτα συνάπτοντας καὶ σοφίαν ἐπιδεικνυμένους της από της ανθρωπινης σοφίας κατά της άληθείας στραιευομένους.

καίτοι καὶ τῆς τοιαύτης ἄνευ ἀνάγκης, οὐδὲν ἀπάδον ἦν, ἀνθρώπους όντας καὶ λογισμοῖς τισιν ἀνθρωπίνοις ἀμέμπτως δουλεύειν, καὶ σοφίαν τοῖς μαθηταῖς χρημά τι θεῖον καὶ μέγιστον ἐπιδείκνυσθαι. εἰ γοῦν ταῦτα Θωμά τις μέλοι κατηγορείν, ἢ τῆς ἀληθείας Θωμά χάριν, ἔξεσται και πάσι τοῖς βουλομένοις τών κοινών τῆς ἐκκλησίας διδασκάλων κατηγορείν, ή και την ύπ αὐτῶν διδασκομένην ἀλήθειαν ὀλίγου ποιείσθαι. άλλ' οὐκ ἔστι ταῦτα, οὐκ ἔστιν. καὶ σὺ γὰρ, ἵνα τοὺς ἄλλους διδασκάλους παρώ, έν οίς έστι διαφοράν και βαθμόν ύσον πρός την της άληθείας ἀπόδειξιν καὶ τὴν ἰσχύν τῶν ὑπὲρ ταύτης λόγων τιθέναι, οὐ πάντα αν επαινέσειας τὰ τοῦ Καβάσιλα, οὐδ' αν πασιν όμοίως ώς μετ' ἀνάγχης εἰρημένοις τεθείης. ἀλλ' ἔστιν ἃ καὶ παρέλθοις, ώς ἐκ πολλης είρημένα περιουσίας· ούτω γάρ λέγειν βέλτιον· άλλ' οὐ διὰ τοῦτο καὶ τοῦ συμπεράσματος καὶ τῶν ἄλλων αὐτοῦ πρὸς τοῦτο λόγων καταφρονείς, ὑπὲρ ὧν καὶ τὴν ψυχὴν έτοίμως ἔχεις προέσθαι. τούτων τοίνυν ένεκα τοῖς ἄλλοις ἐπιχειρήμασι καὶ λόγοις, δι ὧν ὁ Θωμᾶς τῆ δόξη ταύτη συνηγορεί, τὴν ἀκρίβειαν καὶ τὴν ἀνάγκην μαρτυροῦντες, οί μετ' εκείνον τὰ τοιαύτα σκεψάμενοι, τὸν περὶ τῆς διακρίσεως τοῦτον λόγον οὐκ ἀποδέχονται άλλ' οὐ διὰ τοῦτο καὶ τὴν τοιαύτην ἀποπέμπονται δόξαν, ην πολλαῖς, μᾶλλον δὲ πάσαις ἀνάγχαις, ἀληθη τυγχάνειν καὶ πιστεύουσι καὶ δεικνύουσιν. οὐδὲ σοὶ τοίνυν μέγα λυσιτελήσει σαλευόμενος οὖτος ὁ λόγος, εἴγε καὶ σαλεῦσαι τοῦτον ἤδύνασο νῦν γὰρ δήπου παντάπασιν άδυνάτως έχεις. καὶ καθάπες ὁ Θωμᾶς ἐν τούτφ τῷ λόγφ, σαφῶς τε καὶ ἀνισχύρως συναγορήσας ὤφθη τῆ δόξη, ῆν δί άλλων πολλών Ισχυρώς αποδείχνυσιν, ούτω καὶ σὺ σαθρώς τε καὶ ἀνισχύρως νῦν ἐλέγχεις τὸ ψεῦδος, ἵνα μή μόνον ἐν τοῖς κατὰ τῆς άληθείας άγωσιν, άλλὰ δη κάν τοῖς τοῦ ψεύδους ελέγχοις φανῆς όλίγα δυνάμενος καίτοι και τουτο σαθρότητος αν τις είποι δείγμα σαφέστατον, ότι σαπραίς τισι καὶ παλαιαίς ἀντιλογίαις βούλει τοὺς Αατίνους έλέγχειν. ά γὰρ φής πρὸς τὴν τοῦ Θωμᾶ ἀπό τε τῆς διακρίσεως ἐπιχειρήμασιν, εἶπε μὲν ὁ Καβάσιλας καὶ πολλοὶ πρὸ ἐκείνου καὶ μετ΄ έχεινον χαὶ πάντες ταύτην μεμψάμενοι φαίνονται. Κυδώνης δέ τις συνηγορίαν τοῦ Θωμα χαριζόμενος, οὐδέν τι δυναμένας τὰς ἀντιλογίας ταύτας ίκανῶς ἀποδείκνυσιν· 1 ώστε καὶ μηδένα λοιπὸν εύρεθῆναι μέχρι τοῦ νῦν την συνηγορίαν ἐκείνην ἐλέγχοντα, ζήλφ τῆς άληθείας ἢ φειδοῖ της τοῦ Καβάσιλα δόξης τοσαύτην συμφοράν πεπονθυίας. ταύταις τοίνυν ταῖς ἀρχαίαις καὶ ἀτιμωθείσαις ἀντιλογίαις πάλιν ὡς γενναίοις υπλοις θαδόων, τοις πρώτως έξευρουσι συγκινδυνεύεις έχρην δέ σε μαλλον δείξαι τον Κυδώνην κατασοφιζόμενον τούτων δή των άντιλογιων.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. C. Werner Geschichte des Thomismus. Regensbg. 1859. pag. 16.

<sup>1)</sup> Δημητρίου τοῦ Κυδώνη πρός τοὺς τοῦ Καβάσιλα ἐλέγχους κατὰ τῶν περί τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἀγίου πνεύματος κεφαλαίων τοῦ μακαρίου Θωμᾶ (P. ή μέν κατὰ Λατίνων προθυμία τοῦ ἀνδρὸς τοῦτου μεγάλη) Codd. Vatican. 614 (pag. 110) et 1103 (pag. 1).

καὶ τότ αν πρὸς την μέμψιν Θωμα καὶ των έκείνου λόγων έπανηλθες έγχαίρως ωστε σε λοιπόν μηδ απολογίας αξιούν είναι γρείαν πρός ταύτα. άρχουσι γάρ αί του Κυδώνη και λίαν, πρός ας ούκ αν έγοις αντιβλέπειν, είπερ ουδ' έσχες άγρι του νυν. αλλ' ίνα νυν μάθοις είναί τινας ου μόνον σου σοφωτέρους, άλλα και του Κυδώνη πλέον είδότας, καίτοι σφόδρα των σων ύπερέγοντας διδασκάλων, συγγωρουμέν σοι ταυτα τον Θωμαν ούχ αναγχαίως είπειν, χαι τον έχεινω συμμαγούντα Κυδώνην έν μεν τοῖς άλλοις καὶ γειναίως καὶ μετά τῆς άληθείας τοῦτο ποιείν, εν δε τούτω τω μέρει γενναίως μεν και άληθώς πρός γε τὸν Καβάσιλαν ήγωνίσθαι, ος φέτο Θωμάν έλέγγειν, μηδόλως τουτο δυνάμενος, πρός δε την άληθειαν ηπιστα ίπανως. άλλ' ούκ έντευθεν και τό συμπέρασμα άνελουμεν, δι ας έφθημεν είπόντες αίτίας ικανήν γάρ είναι διάχρισιν υίου και πνεύματος την έκ πατρός διάφορον πρόοδον, καὶ οἱ μετά Θωμάν συγγωρούσι τοῦτο δ' αὐτό καὶ μάλιστα τοῦ καὶ τον υίον άργην είναι του πνεύματος, αίτιον πιστεύουσιν είναι είπεο ή μεν διαφορά της προόδου, την τοιαύτην εν αυτοῖς τάξιν ποιεί τη δε τοιαύτη τάξει και ή του πνεύματος έκ του υίου πρόοδος έπεται, άρκει μέν οὖν διαχρίνειν αὐτὰ τὸ διαφόρως ἐχ πατρὸς προϊέναι ἀλλὰ τῷ διαφόρως έχ πατρός προϊέναι τὸ έχ θατέρου θάτερον προϊέναι έπεται. ώστε παρά τοσούτον οὐ διαχρίνεται ὁ υίος του πνεύματος, τῆ κατ' αἰτίαν άναφορική άντιθέσει, καθά φησίν ὁ Θωμάς, παρόσον οὐ ταύτη διακρίνεται πρώτως, άλλά διακρίνεται μέν τη διαφόρω προόδω πρώτως. ταύτη δε και ή κατ' αιτίαν άντίθεσις επεται. ταυτα μεν ούν ότι τε ούτως έχει καλώς, καὶ ὅτὶ καὶ πρὸ τοῦ Καβάσιλα πολλοὶ τῶν Λατίνων εύλαβως αντιλέγουσι τω Θωμά, καὶ φασίν αὐτὸν απλούστερον τω λόγω γρήσασθαι τούτω, άλλων άγωνισμάτων αν είη σχοπείν χαι δειχνύναι. ότι δε ούτε το συμπέρασμα άναιρείς, εί και Θωμάν ελέγγειν έμελες, ούτε ίκανως ελέγγεις καὶ επηβόλως, τὸ μεν οί Λατίνοι δήλον ποιούσιν, ούτε τιθέμενοι τῷ Θωμᾶ λίαν εν τούτῳ τῷ μέρει, ούτε τὴν θέσιν ἀρνούμενοι το δε αὐτος εδειξας, τους εληλεγμένους ελέγχους αὖθις παράγων είς μέσον ους εί και μη Κυδώνης φθάσας ηὐτέλισεν, οὐδεν γαλεπον ήν, καὶ άλλους όμοίως ἐκείνω τοῦτο ποιείν.

### N

Gregorii Protosyncelli¹ ad imperatorem Trapezuntis XXI Capita² a Leone Allatio³ edita.

Lectiones in textum Allatianum variantes ex Codice Vaticano Gr. 1428 fol. 81 sq.<sup>4</sup> desumtae.

A. 419 lin. 1 sq. τοῦ ἀγιωτάτου πατριάρχου κωνσταντινουπόλεως κυροῦ γρηγορίου πρός τὸν βασιλέα τραπεζοῦντος.5

419 lin. 14 τοῦ μαχαρίου Πέτρου (beati Petri). — 420 l. 15 μετὰ πολυετῆ ζωήν. — 421 l. 20. 21 ως καὶ προλέλεκται. — 422 l. 12 καὶ τὰ ἔξῆς ως ἐν τῷ προσήχοντι . . 423 l. 23 ἐθεολόγησε . . 424 lin. 6. 7 καὶ τὴν ἔξέτασιν . . 425 l. 11. 12 τὸ ἄχρως προσεχές. — 426 l. 27 καὶ ὁ Παῦλος ὁ ᾿Απόστολος . . 427 l. 15 ἐν τῷ πρὸς τὸν ᾿Ανόμιον . . 428 l. 10 φυσικῶς ὑπάρχον (naturaliter existens). — 429 l. 7 εἰς ταυτὸ συνέρχονται . . 430 l. 21 οἱ τὸ πλήρωμα κατατέμνοντες (plenitudinem scindentes). — 431 lin. 7 οὐκ ἀδοξοτέρα τῆς ἔνεκεν . . 432 l. 22 καὶ οὐχ ἑτέρα . . 434 l. 19 ἴδωμεν οὖν πῶς ἔχει. — 435 l. 3. 4 τοῖς ἐρωτῶσιν ἡμᾶς διαγγέλλομεν. — 436 l. 10. 11 τοῖς ἐθέλουσι πολλάκις γράφειν . . 437 l. 17 σύνοδος ἐν τῆ τρίτη πράξει αὐτῆς . . 439 l. 19 θεῖος Κύριλλος . . 441 l. 15 ἐννενήκοντα. — 442 l. 26 εὐαγγελίζεται ὑμῖν ἄλλο κτλ. — 444 l. 12 ἐν τῆ αὐτοῦ ἐπιστολῆ. — 446 l. 11 μηδενὶ ἔξεῖναι . . 447 l. 15 οὐδὲ γὰρ μόνον περὶ τῶν ἱερῶν . . 449 l. 35 τὸν λῆρον αὐτῶν ἀπεῖργεν . . 451 l. 2. 3

') qui inter Praesules unionis observantissimos eminens, a. 1445 patriarchatu Constantinopolitano donatus, inde ab anno 1451 exul, Romae non sine sanctitatis opinione obiit, per *Georgium Trapezuntium* (De una et catholica Ecclesia c. 18. *Mign.* pag. 864) debito exornatus elogio.

3) Graeciae Orth. T. I pag. 419 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) quibuscum cohaeret Gregorii Hieromonachi Magni Protosyncelli Responsio ex variis Sanctorum sententiis ad Epistolam Marci Ephesii, graece et latine, Caryophilo interprete, edita post Acta Concilii Florentini (exc. Stephanus Paulinus. Tom. II pag. 362). Cfr. Απολογία Γρηγορίου Ίερομοταχοῦ τοῦ μεγάλου πρωτοδυγκέλλου καὶ πνευματικοῦ, τοῦ ὕστερον χυηματίσαντος πατρίαρχου καὶ ἐν Ῥώμη ταφέντος καὶ θαυματουργοῦντος, εἰς τὴν τοῦ Ἐφέσου ἐπιστολὴν ἐκ διαφόρων ἀγίων (Η ἀγία καὶ οἰκουμενική ἐν Φλωρεντία σύνοδος. Δια Μοναχοῦ Βενεδικτίνου. Ἐν Ῥώμη 1864. pag. 506 sq.).

ή Ήμεις, ω θειότατε βασιλεύ, χρείαν έχομεν, οὐ μόνον τῆ ὅῇ ὑψηλοτάτῃ βασιλεία πτλ.

<sup>5)</sup> Quod praestare voluit, Protosyncellus praestitit demonstrans, eos qui additamentum Filioque in Symbolo teneant, nihil novi in sanctam Christi Ecclesiam prae his quae a S. Patribus constituta sint, introduxisse. Cfr. Prolegomena m. in Script. Gr. Orth. pag. 54 sq. et Acta Synod. Provinc. Maronit. Pars I Cap. I, 12 pag. 8 ed. Roman. 1820.

καὶ τότ' αν πρὸς τὴν μέμψιν Θωμα καὶ τῶν ἐκείνου λόγων ἐπανῆλθες έγχαίρως . ώστε σε λοιπόν μηδ' ἀπολογίας άξιοῦν είναι χρείαν πρός ταῦτα. ἀρχοῦσι γὰρ αἱ τοῦ Κυδώνη καὶ λίαν, πρὸς ᾶς οὐκ ἄν ἔγοις αντιβλέπειν, είπερ οὐδ' ἔσχες άχρι τοῦ νῦν. άλλ' ἵνα νῦν μάθοις εἶναί τινας ού μόνον σου σοφωτέρους, άλλα και του Κυδώνη πλέον ειδότας, καίτοι σφόδρα τῶν σῶν ὑπερέχοντας διδασκάλων, συγχωροῦμέν σοι ταῦτα τὸν Θωμαν οὐκ ἀναγκαίως εἰπεῖν, καὶ τὸν ἐκείνω συμμαγούντα Κυδώνην εν μεν τοῖς ἄλλοις καὶ γειναίως καὶ μετά τῆς άληθείας τοῦτο ποιείν, εν δε τούτφ τῷ μέρει γενναίως μεν καὶ άληθῶς πρός γε τὸν Καβάσιλαν ήγωνίσθαι, δς φετο Θωμαν έλέγχειν, μηδόλως τουτο δυνάμενος, πρός δὲ τὴν ἀλήθειαν ήχιστα ίχανῶς. ἀλλ' οὐκ ἐντεῦθεν καὶ τὸ συμπέρασμα άνελουμεν, δι ας έφθημεν ελπόντες αλτίας ικανήν γαρ είναι διάχρισιν υίου καὶ πνεύματος την έκ πατρός διάφορον πρόοδον, καὶ οἱ μετὰ Θωμᾶν συγχωροῦσι· τοῦτο δ' αὐτὸ καὶ μάλιστα τοῦ καὶ τον υίον άρχην είναι του πνεύματος, αίτιον πιστεύουσιν είναι είπερ ή μεν διαφορά της προόδου, την τοιαύτην έν αὐτοῖς τάξιν ποιεί τη δὲ τοιαύτη τάξει καὶ ή τοῦ πνεύματος ἐκ τοῦ υίοῦ πρόοδος ἕπεται. ἀρκεῖ μεν οὖν διακρίνειν αὐτὰ τὸ διαφόρως ἐκ πατρὸς προϊέναι· άλλὰ τῷ διαφόρως έχ πατρός προϊέναι τὸ έχ θατέρου θάτερον προϊέναι έπεται. ώστε παρά τοσούτον οὐ διαχρίνεται ὁ υίὸς τοῦ πνεύματος, τῆ κατ' αἰτίαν άναφορική άντιθέσει, καθά φησίν ὁ Θωμάς, παρόσον οὐ ταύτη διακρίνεται πρώτως, άλλά διακρίνεται μέν τη διαφόρφ προόδφ πρώτως. ταύτη δε και ή κατ' αιτίαν άντίθεσις έπεται. ταυτα μεν ουν ότι τε ούτως έχει καλώς, και ότι και πρό του Καβάσιλα πολλοί των Λατίνων εὐλαβῶς ἀντιλέγουσι τῷ Θωμᾶ, καὶ φασὶν αὐτὸν ἀπλούστερον τῷ λόγω χρήσασθαι τούτφ, άλλων άγωνισμάτων αν είη σχοπείν και δειχνύναι. ότι δε ούτε το συμπέρασμα άναιρείς, εί και Θωμαν ελέγχειν έμελες, ούτε ίκανως έλέγχεις καὶ ἐπηβόλως, τὸ μὲν οἱ Λατινοι δηλον ποιούσιν, ούτε τιθέμενοι τῷ Θωμά λίαν ἐν τούτω τῷ μέρει, οἴτε τὴν θέσιν ἀρνούμενοι τὸ δὲ αὐτὸς ἔδειξας, τοὺς ἐληλεγμένους ἐλέγχους αὖθις παράγων είς μέσον ους εί καὶ μη Κυδώνης φθάσας ηὐτέλισεν, οὐδὲν χαλεπον ήν, καὶ άλλους όμοίως εκείνω τοῦτο ποιείν.

### N

Gregorii Protosyncelli¹ ad imperatorem Trapezuntis XXI Capita² a Leone Allatio³ edita.

Lectiones in textum Allatianum variantes ex Codice Vaticano Gr. 1428 fol. 81 sq.<sup>4</sup> desumtae.

A. 419 lin. 1 sq. τοῦ άγιωτάτου πατριάρχου χωνσταντινουπόλεως χυροῦ γρηγορίου πρὸς τὸν βασιλέα τραπεζοῦντος.<sup>5</sup>

419 lin. 14 τοῦ μακαφίου Πέτρου (beati Petri). — 420 l. 15 μετὰ πολυετῆ ζωήν. — 421 l. 20. 21 ὡς καὶ προλέλεκται. — 422 l. 12 καὶ τὰ ἔξῆς ὡς ἐν τῷ προσήκοντι . . 423 l. 23 ἐθεολόγησε . . 424 lin. 6. 7 καὶ τὴν ἔξέτασιν . . 425 l. 11. 12 τὸ ἄκρως προσεχές. — 426 l. 27 καὶ ὁ Παῦλος ὁ ᾿Απόστολος . . 427 l. 15 ἐν τῷ πρὸς τὸν ᾿Ανόμιον . . 428 l. 10 φυσικῶς ὑπάρχον (naturaliter existens). — 429 l. 7 εἰς ταυτὸ συνέρχονται . . 430 l. 21 οἱ τὸ πλήρωμα κατατέμνοντες (plenitudinem scindentes). — 431 lin. 7 οὐκ ἀδοξοτέρα τῆς ἔνεκεν . . 432 l. 22 καὶ οὐχ ἑτέρα . . 434 l. 19 ἔδωμεν οὖν πῶς ἔχει. — 435 l. 3. 4 τοῖς ἐρωτῶσιν ἡμᾶς διαγγέλλομεν. — 436 l. 10. 11 τοῖς ἐθέλουσι πολλάκις γράφειν . . 437 l. 17 σύνοδος ἐν τῆ τρίτη πράξει αὐτῆς . . 439 l. 19 θεῖος Κύριλλος . . 441 l. 15 ἐννενήκοντα. — 442 l. 26 εὐαγγελίζεται ὑμῖν ἄλλο κτλ. — 444 l. 12 ἐν τῆ αὐτοῦ ἐπιστολῆ. — 446 l. 11 μηδενὶ ἔξεῖναι . . 447 l. 15 οὐδὲ γὰρ μόνον περὶ τῶν ἱερῶν . . 449 l. 35 τὸν λῆρον αὐτῶν ἀπεῖργεν . . 451 l. 2. 3

') qui inter Praesules unionis observantissimos eminens, a. 1445 patriarchatu Constantinopolitano donatus, inde ab anno 1451 exul, Romae non sine sanctitatis opinione obiit, per *Georgium Trapezuntium* (De una et catholica Ecclesia c. 18. *Mign.* pag. 864) debito exornatus elogio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) quibuscum cohaeret Gregorii Hieromonachi Magni Protosyncelli Responsio ex variis Sanctorum sententiis ad Epistolam Marci Ephesii, graece et latine, Caryophilo interprete, edita post Acta Concilii Florentini (exc. Stephanus Paulinus. Tom. II pag. 362). Cfr. ᾿Απολογία Γρηγορίου Ἱερομοναχοῦ τοῦ μεγάλου πρωτοσυγκέλλου καὶ πνευματικοῦ, τοῦ ὕστερον χρηματίσαντος πατρίαρχου καὶ ἐν Ῥώμη ταφέντος καὶ θαυματουργοῦντος, εἰς τὴν τοῦ Ἐφίσου ἐπιστολὴν ἐκ διαφόρων ἀγίων (Ἡ ἀγία καὶ οἰκουμενική ἐν Φλωρεντία σύνοδος. Διὰ Μοναχοῦ Βενεδικτίνου. Ἐν Ῥώμη 1864. pag. 506 sq.).

<sup>3)</sup> Graeciae Orth. T. I pag. 419 sq.

<sup>4)</sup> Ήμεῖς, ω θειότατε βασιλεῖ, χρείαν ἔχομεν, οὐ μόνον τῆ σῆ ὑψηλοτάτῃ βασιλεία πτλ.

<sup>5)</sup> Quod praestare voluit, Protosyncellus praestitit demonstrans, eos qui additamentum Filioque in Symbolo teneant, nihil novi in sanctam Christi Ecclesiam prae his quae a S. Patribus constituta sint, introduxisse. Cfr. Prolegomena m. in Script. Gr. Orth. pag. 54 sq. et Acta Synod. Provinc. Maronit. Pars I Cap. I, 12 pag. 8 ed. Roman. 1820.

προφέρειν ήγουν συγγράφειν. — 452 l. 3 πάντων ή ποριμώτατος. — 453 l. 11 ἔγκλησις ὑμῶν (criminatio vestra). — 455 l. 21 ὅτι δὲ καὶ ἡ άγία .. 457 l. 21. 22 ἐπιστυγνάζοντες οἱ τῆς ἀληθείας .. 459 l. 29 οὐδὲ γὰρ ἔξεστιν ἑκάστφ κτλ. — 461 l. 3 καὶ τινες τῶν ἀνατολικῶν (quidam Orientalium). — 463 l. 3 ἕν δὲ τῆ θεότητι σέβοντες (unum autem deitate colentes). — 463 lin. 29 καὶ δι' νίοῦ ἐκπορεύειν. — 464 l. 27. 28 οὐδὲν γὰρ μέσον νίοῦ καὶ .. 465 l. 21 εἴπωμεν ὑπάρχον, τοῦ κυριεύοντος .. 466 l. 5 'Ανομίου (ubique). — 467 l. 27 sq. καὶ οὕτως ἐν τῷ ἡμετέρφ δόγματι τῷ πατρίφ ἐμμένομεν ὡς διασαφοῦσι .. 468 l. 8 ἀξιοθαύμαστος .. 468 l. 13 εὐφροσύνην ἡμῶν = Vat. 1428 fol. 98<sup>b</sup>.

III.

ANALECTA TRIDENTINA.

 Capitula¹ super facto Concilii missa a fel. re. Clemente Papa VII. ad Caesaream Maiestatem, tunc in Flandria agentem, anno Domini 1530 mense Novembri per Rev. D. Episcopum Der-

') Cfr. Del P. Alberto Mazzoleni e de' suoi Manoscritti sulla Storia del Concilio di Trento. Cenni del Can. Teologo Giovanni Finazzi. Lucca 1861. pag. 10. Libellus hic ante hos duodecim annos ad me transmissus conspectum exhibet ac succinctam descriptionem Codicum quos doctus ille Benedictinus collegit hunc in finem, ut sibi componeretur "Storia del Concilio di Trento possibilmente confermata con autentici contemporanei documenti". Exstant ista documenta quinquaginta voluminibus comprehensa (nn. 4222-4271) hodieque in publica civitatis Tridentinae bibliotheca. Etsi autem ex relatione Finazziana accurate admodum adornata concludere licet, illorum unam partem ab iis quae Raynaldus et Pallavicinius iam excusserunt, haud differre, alteram vero typis impressam inveniri in Martenii Collectionis Tomo VIII (Par. 1733) et Baluzii Miscellaneorum editione Mansiana (Lucae 1761), nec deesse permulta in opere meo: Monumenta Vaticana inscripto ex genuinis fontibus publici facta iuris, - magni tamen utique sunt aestimanda quae delituerunt Collectanea Mazzoleniana. Quorum haud pauca continent pretiosa ἀνέκδοτα lucemque merentur videre; v. gr. Codd. 4264 - 4271: "Osservationi di Bernardo Flori Arcivescovo di Zara sopra l'istoria del Concilio Tridentino scritta da Pietro Soave". Vid. Finazzi 1. c. pag. 9: "E forse anche l' opportunità che si ebbe il Padre Mazzoleni di frugare nei veneti Archivi, e l'intento particolare che si propose di cercare i documenti che di ciò si poteano avere ne' vari paesi della Germania, potrebbe aver dato al dotto e sollecito nostro Padre Alberto di poter riunire qualche raro documento, nelle più grandi raccolte forse desiderato e ai più grandi eruditi tuttavia ignoto". Pag. 61: "Però sarebbe a desiderare, che qualche erudito e saggio critico potesse prevalersene, e rendere di pubblica ragione ciò che dal P. Mazzoleni e dall' Arciv. Flori si raccolse a difesa ed illustrazione del santo Concilio, si provvidamente concesso alla santa nostra Chiesa, non solo a confutare i malaugurati errori della Riforma, quanto a confermare, rimettere e perpetuare senza macchia e senza ruga l'ecclesiastica disciplina".

Heic mihi etiam commemorandus esse videtur qui practer notitias ex Libro Manuali Decretorum Senatus Lucensis et aliunde petitas ad Aonium Palearium pertinentes Codicis Bibl. S. Petri i. Vinc. A D 9. LXIII (Historica Juridica Varia in fol.) pars integra est Catalogus "dei Volumi di Lettere e Scritture Manoscritte Originali spettanti più d' ogn' altro al Concilio di Trento ed agli affari publici di Germania, oltre ad altri privati e tonensem, quibus inserta est eiusdem Caesareae Maiestatis responsio. (Codex Vaticanus 39142 fol. 125.)

particolari di Marcello Cervini, poi Cardinale di S. Croce in Gerusalemme, scritte e ricevute da lui dentro lo spazio di Trenta cinque anni, dall' anno eioè 1519 sino al 1555, che fu quello della sua esaltazione al Pontificato" cum clausula: "Questo Catalogo è stato compilato dal Sgr Abbate Fabiano Sancse, homo di lettere e di criterio". Quo in Catalogo Archivii Familiae Mignanellianae non solummodo documenta Cerviniana recensentur, sed etiam plura volumina "di Lettere dell' anno 1539 e 1540 scritte al Pontefice Paolo III ed al Cardinal S. Fiora dal Card. Alessandro Farnese Nipote di detto Papa dopo la sua partenza di Roma in compagnia di Marcello Cervini (allora Vescovo di Nicastro) per la legazione di Spagna a Carlo V" ac "di Lettere del 1540 scritte dal Card. Camerlengo Ascanio Sforza, detto il Card. Santa Fiora" unacum Epistolis Gasparis Contarini, Christophori Madrutii, Ottonis Truchsess, Angeli Massarelli variisque Instructionibus et Votis theologicis ad Congregationes Concilii referendis. Sequitur in eodem Codice A D 9 LXIII Catalogus "di Lettere scritte da Vienna a Roma da Mgr Fabio Mignanelli, la maggior parte in commune col Card. Legato Brundusino al Card. Farnese, dal mese di Settembre del 1538 sino alla metà del mese di Aprile 1539". Cfr. m. Monumenta Vaticana pag. 195 sq. 207 sq., quorum in Prolegomenis XIV, 1 nonnulla ex Memoriali Fabii Mignanelli excerpsi. Huinsce Antobiographia ("Ego Fabius Mignanelli Senis, civitate Etruriae non vulgari, honestis parentibus procreatus, tertium natus annum patrem amisi.. quum minime adiccissem animum ad res ecclesiasticas, uxorem duxi Antoninam Ricenatem viduam ... Mortua uxore mea, statim a SS. D. N. ad negotia publica sum vocatus . . Tandem decem sunt iam anni, quum Sanctitati Suae servio: cuius iussu, ut omittam plures ad diversos Principes legationes, fere semper extra Italiam pro rebus publicis a me susceptas, tantum dicam quod gratissimo et sapientissimo Principi me quantumvis bigamum et Episcopatum minime petentem, placuit tamen Ecclesiae Lucerinae Christianorum Pastorem praeficere, Bononiamque statim Pro-Legatum mittere; coque Magistratu confecto qui per annum duravit, Venetis Nuntium cum potestate Legati Cardinalis de latere biennio praeesse: postremoque Wormaciam ad Conventum Imperialem destinare. In omni mea administratione innocentiam colui et aequitatem: liber semper ab omni lucro turpi.. iturus nuper ad Concilium Tridentinum, volens ordinare res meas, feci hunc librum") ex anno 1548 ("in cui la scrisse due anni prima d'ottenere il premio di tante sue gloriose azioni per la S. Sede colla sacra Porpora") iuxta authenticum exemplar typis mandata est in Romanis Ephemeridibus quibus titulus: Giornale de' Letterati per l'anno 1751 pag. 65 sq.

¹) Fuit hic Hubertus Gambara, qui ante susceptam apud Carolum V Nunciaturam in Lusitania, Gallia ac Britannia Nuncium egerat, deinceps in sacrum Cardinalium collegium cooptatus. Cfr. A. v. Reumont, Beiträge zur Italienischen Geschichte. Berl. 1853 sq. I, 131. ("Italien. Diplomaten und diplomat. Verhältnisse.)

2) Continet Codex "Varia ad Concilium (τῶν προς την ούνοδον) spectantia" eaque ab Hieronymo Cardinali Aleandro, qui istam glossam primae voluminis paginae propria adspersit manu, collecta. (Cfr. m. Analecta Romana pag. 60 sq.) Initium faciunt fol. 1—116 documenta ad concilium La-

Pontifex. Si videbitur Maiestati Caesareae, omnibus rite et recte pensatis convocandum Concilium, Sanctissimus D. N. et Sacrum Collegium infra scriptas adiiciunt conditiones.

Imperator. Caesarea Maiestas in his quae ad indictionem generalis Synodi spectant, refert se ad ea quae Reumis Legato et Episcopis Vasionensi et Dertonensi dicta sunt, et quae sua Maiestas ad Agentes suos Romae Sanctissimo D. N. exponenda scribit.

Pont. Primo quod Concilium indicatur et fiat tantum super negocio belli Turcici, et super reductione Lutheranorum, exstinctione haeresum, ac eorum qui perseveraverint debita punitione.

Imp. Pro observatione ritus a Jure statuti et in sacris Con-

teranense snb Julio PP. II habitum pertinentia; quorum ex numero innuam quae sequuntur:

- a) Convocatio Concilii Generalis per aliquot Cardinales anno Domini 1511 Mediolani Pontif. Jul. II. fol. 1.
  - b) Literae ad Facultatem Parisiensem. fol. 5.
- c) Rector et Universitas Parisiensis proponit et deputat D. Hicronymum Aleandrum Oratorem ad Concilium Pisanum. fol. 7.
  - d) D. Hieron. Aleander recusat onus legationis. fol. 8.
  - e) Bulla Indictionis Concilii Lateranensis. fol. 11.
  - f) Secunda Sessio Concilii Lateranensis. fol. 22.
  - g) Apologia Pisani Concilii moderni. f. 25.
- h) Decretum Pisani Concilii irritans omnia facta a Julio II et similiter facienda. fol. 44.
- i) Literae Pisani Concilii ad Maximilianum Imp. Electum (12. Novemb. 1511). fol. 45.
- k) De potestate Papae et Concilii examinatur quaestio, in qua consideratur capitulum Frequens. fol. 50.
  - l) Appellatio Universitatis Parisiensis. fol. 53.
- m) Extravagans Julii Secundi, super electione simoniaca Papae; quam Rev. ac divini humanique iuris consultissimus D. Petrus Andreas Gammarus Sacri Palatii Apostolici Auditor et S. D. N. Vicarius commentariis illustrat. (dedic. Alexandro Farnesio S. R. E. Cardinali Episcopo Ostiensi). fol. 61 sq. Cfr. Conciliorum Collectio Regia. Parisiis 1644. Tom. XXXIV. fol. 69 sq.
- ') i. e. Laurentio Cardinali Campegio, Legato ad Germanos Apostolico, cuius in Epistola Augustae XXIV Septembr. 1530 ad Salviatum data haec leguntur (Monumenta Vaticana pag. 57. Cfr. ib. Proll. pag. IX. sq.): "Circa le cose del Concilio heri Sua Maestà me ne parlò ad lungum et la substantia del parlar suo è stata, a lei par che etiam non fussero queste cose de Lutherani, che per ben del stato ecclesiastico et delli layci sia omnino necessario far un Concilio, qual se non si facesse, pensa che non debba fra termine de dieci anni esser homo che possi sotto obedientia regere dieci case, non che stati, regni et imperii, a quel che vede el desiderio delli populi di vendicarsi in questa sua libertà et al principio che si è visto et vede in Alemagna, et che però lei è d'opinione, come disse in Bologna a N. S. che omnino si facci..." Cfr. Cod. Vatic. 3922 fol. 241 sq.; 4896 fol. 97.

ciliis hactenus observati, et ne contemnendi aut calumniandi huiusmodi Concilium occasio praebeatur, videtur magis convenire, ut simpliciter et absque ulla restrictione convocetur. Eo autem congregato Sanctissimus D. N. quid in eo proponendum¹ et tractandum sit. decernere poterit.

Pont. Secundo quod Maiestas Caesarea debeat personaliter Concilio interesse a principio usque ad finem, et ipso discedente

intelligatur Concilium dissolutum.

Imp. Quoniam Concilium hoc dudum propositum et postulatum exstitit, incommoda dilationis facile decerni possunt. Quodsi in eo indicendo bona et brevis conclusio iuxta exigentiam praesentis necessitatis capiatur, Caesarea Maiestas postpositis rebus suis privatis quam libentissime in eo Concilio aderit et assistet, quamdiu eiusdem Synodi bonae diffinitioni expedire videbitur.

Pont. Tertio quod Concilium fiat in Italia et non alibi, sed in altero locorum alias per Suam Sanctitatem nominatorum.

Imp. Quod ad locum attinet, Caesarea Maiestas pro parte sua omnia loca per Sanctissimum D. N. proposita laudat et probat. Principes autem Germani et alii eiusdem nationis institerunt, ut vel Mantuae vel Mediolani fiat: quae loca caeteris Principibus et Potentatibus videntur non incommoda.

Pont. Quarto quod nullus det vocem diffinitivam, nisi qui secundum dispositionem sacrorum canonum dare debent.

Imp. Hoc fiat iuxta Juris formam et sacrorum Conciliorum introductionem, atque ritum hactenus observatum.

Pont. Quinto quod Lutherani petant Concilium et mittant mandata sufficientia, quod videtur multum expediens, ut facilius reducantur.

Imp. Dnus Dertonensis declaravit se non perstare in hoc articulo, et recte. Nam licet id maxime expediret, non tamen pro conditione videtur apponendum, quum satis omnibus explorata sit haereticorum pertinacia atque insolentia, quodque de ea re cum eis contendere supervacaneum esset. Et quod quomodocunque sit, praecipua huius Synodi indicendae causa est, ut adversus eos provideatur.<sup>2</sup>

') Cfr. Cecconi Storia del Concilio Ecumen. Vaticano. Roma 1873. I, 1 pag. 158 sq. et Cod. Vatic. 4896 fol. 30 sq.

Cum Capitulis nostris cohaerent quae in eodem Codice fol. 117 sq.

2. Memoriale Aleandrianum. (Codex Biblioth. Vatican. 3914 fol. 142 sq.)

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen.

Beatissime Pater. Non quod sim adeo temerarius, ut in hac re tam ardua et praesertim sapientissimo Sanctitatis Vestrae et Reumorum Dnorum Cardinalium ad hoc congregatorum consilio toties discussa,<sup>2</sup> mihi arrogem vel sententiam dicere vel iudicium meum ullo pacto interponere: sed quia Sanctitas V. ita iussit, ut quae in hoc pertractando negocio diu versatus, ad rem facere existimarem, in medium afferrem. Idcirco (ut servum fidelem decet) mandata Sanctitatis V. quibus non parere impium sit, lubens exequar, sed ea cum praefatione, ut qualecunque hoc meum ministerium Sanctitatis V. et Reumorum Dnorum acerrimo et prudentissimo iudicio omnino subiiciam.

inter "Praeludia Clementis VII Pont. Max. ad celebrationem Generalis Concilii" reperiuntur minuta Brevium Romae Calendis Decembr. 1530 Regibus Romanorum, Christianissimo, Angliae, Scotorum, Portogalliae, Poloniae, Hungariae, Ducibus Mediolani, Venetorum, Sabaudiae, Mantuae, Lotharingiae, Georgio Marchioni Montisferrati, Marchionissae Salutiarum, Genuensibus, Florentinis, Lucensibus, Senensibus dicatorum. Mutatis mutandis omnes hae epistolae pontificiae, ab Odor. Raynaldo Annalium Baronii continuatore iam excussae (Ex Raynaldo a. a. 1530, 175 ap. Le Plat Monument. ad Hist. Concilii Tridentini ill. sp. ampl. Collectio. Tom. II. Lovanii 1782. pag. 501), ut eundem habent scopum, ita eodem tenore sunt compositae. In fine legitur notula verbis: "vidit Sanetissimus Dominus Noster" concepta.

') Sequens Clementi PP. VII de convocando Concilio oblatum Memoriale, nisi omnia me fallunt, Aleandro (de quo cfr. Tiraboschi Storia della Letteratura Italiana. Romae 1782 sq. VII, 1, 254 sq. et Ang. Maii Spicilegium Romanum. Romae 1839 sq. Tom. II. pag. 231) debet originem et in coetum peculiarem Bononiae a. 1533 habitum (ubi Pontifex, Caesar, complures Cardinales ac Praelati, Granvelanus aliique interfuerunt) est referendum.

3) Scriptura hac aliisque in eodem Mscr. Vatic. obviis facile redarguuntur sophismata iniuriosa quae v. gr. in Codice S. Petr. i. Vinc. A. G. XI. 15 (Istoria del Sacco di Roma di Patrizio de Rossi) P. IV a. a. 1530 propinantur: "Desideravano il Concilio in Germania non solo i Prencipi, ma ogni sorte di Cattolici, tanto Laici, quanto Ecclesiastici, perche si dovessero riformare gl' abbusi et aggravii, che se li facevano dalla Corte Romana nelle spedizioni de beneficii, la larghissima concessione venale delle dispense, l'annate de beneficii, che si conferivano, et altre a costoro, che la Sede Apostolica di curatrice dell'anime fosse divenuta esattrice d'un immenso tesoro di tutto il Cristianesmo; onde ne nascevano infiniti disordini, pero che dove entra l'interesse, non si può governare rettamente.. Dispiacque grandemente a Clemente questa petitione del Concilio, benche col solito artificio non la dimostrasse, tuttavia per mantenersi nella buona opinione di Cesare e di tutto il Cattolichismo, rispose, che si sarebbe visto di compiacerlo, facendo in tanto vedere da Cardinali del luogo, del tempo e materie da trattarsi. Non si può toccare cosa più gelosa a Pontefici Romani del Concilio ...4

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "His responsis, cum aliis Caesaris de eadem re literis, a Petro a Cueva Summo Caesareae Domus Praefecto Pontifici traditis, et in Vaticano Senatu recitatis, communi Clementis et singulorum Patrum sententia Concilii celebratio decreta". *Pallavicini* Concil. Trident. Historia ed. *Giattin*. Antverp. 1673, L. III. C. 5 §, 16 pag. 98.

Et primum, postquam Caesarea Maiestas, per ea quae Sanctitas V. proxime ad Serenissimum Romanorum Regem et Principes Electores scripsit, de sua exactissima diligentia ac etiam de prompto Sanctitatis V. animo satis amplam fidem fecisse videri potest: videtque Maiestas Sua manifeste et fatetur rem Concilii in eo nunc statu esse, ut non modo frustra, sed etiam non sine maximo schismatis aut tumultus periculo indici et celebrari possit, nec absque maiore Germanicae Nationis abalienatione omitti: videretur Maiestas Sua ex officio suo et pro hac tanta cum Sanctitate Vestra coniunctione operae pretium factura, si se omnino accommodans ad ea quae Sanctitas Vestra pro communi Reinublicae salute facienda iudicaverit, una cum Serenissimo Romanorum Rege apud Germaniae Principes et populos prudenter (sicut solet omnia) procuraret, ut de summa Suae Maiestatis diligentia et optima Sanctitatis Vestrae voluntate iam (ut par est) certiores facti aliquanto aequiore animo redderentur, et ab isto Provinciali Concilio (quod ipsi Nationale nominant) abstinerent: donec operante Spiritu Sancto vel Concilium Oecumenicum libere indici et celebrari possit: vel alia interim via inveniatur, qua pacate et amice tranquillitas Germanicae Nationis atque adeo universalis Ecclesiae procuretur..

Et quoniam Sanctitas Vestra prudentissime decrevit Nuncium suum hac de causa in Germaniam mittere..

Procuretur autem imprimis auctoritate Caesareae et Regiae Maiestatum, sed prudenter et caute, ne Imperialis ulla Diaeta aut aliquis alius in Germania Conventus interim congregetur, praesertim donec haec remedia quae nunc parantur, fuerint tentata.

De persona in Nuncium eligenda, et quid ei observandum, dicendum faciendumve sit.

Videtur ad hoc eligendus vir bonus et doctus, et (quoad eius fieri potest) prudens.. quodsi esset et aliquo Praelaturae aut alterius dignitatis titulo insignitus, non parum utilitatis afferret huic negotio viri auctoritas.

Nec in postremis illud considerandum est, oportere Nuncium ipsum vel Germaniae et eius populorum aliquam experientiam habere, vel saltem in aliis exteris Nationibus esse versatum..

Ad quos scribendum sit.

Scribendum est in primis ad Serenissimum Romanorum Regem.. Scribendum est etiam ad omnes Imperii circulos.. Seorsim vero ad omnes Imperii electores..<sup>2</sup> Scribatur itidem ad Illustrissimum Fridericum Comitem Palatinum..

Sed et ad Duces Bavariae Willelmum et Ludovicum...

Nequaquam praetereundus est Illustrissimus Dux Saxoniae Georgius...

Similiter et ad aliquos Episcopos, Principes et Nobiles, sed absque exteriori literarum inscriptione, quibus pro loco et tempore Nuncius utetur.

Ad quos potissimum accedere Nuncius habeat.

Inprimis accedere habet Serenissimum Romanorum Regem.. et accepto ab eius Maiestate aliquo fideli et idoneo ductore ad praedictos Circulos et singulos Electores Principes se conferre..

Eorum autem quae Nuncius Apostolicus Serenissimo Romanorum Regi et Principibus Electoribus, aliisque quorum interest, de re universalis Concilii referre habet: haec sententia est.

Sanctissimum Dominum Nostrum maturis consultationibus et colloquiis cum Caesarea Maiestate saepe habitis, super remediis huic malo quo Ecclesia Dei et praesertim Germania laborat, adhibendis, quemadmodum iam abhinc triennio et proximis diebus ad praedictum Serenissimum Romanorum Regem et Principes Germaniae, ac alios christianos Reges scripserat, decrevisse omnino generale et oecumenicum concilium convocare.

Verum quia maxime advertendum est, ne si generale Concilium vel frustra vel perperam inchoetur: pro concordia unius partis Christianitatis procuranda, totius Ecclesiae discordia perpetretur, ea de causa hunc Nuncium ad Serenissimam eius Maiestatem Principesque Germaniae, et alios item Nuncios ad alios christianos Reges a Sanctitate Sua nunc etiam mitti, ut inita cum

<sup>1)</sup> Cfr. Cod. Vatic. 3914 fol. 133 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Breve Clementis VII ad Principes Electores Sacri Imperii de celebrando Concilio". Ex Raynald. a. a. 1533, 6 apud Le Plat II, 513.

<sup>&#</sup>x27;) "Il Papa mando Ugo Rangone, vescovo di Reggio e suo segretario, con brevi al re Ferdinando ed a' principi cattolici sotto i 20 di Febbrajo del 1533 ed insieme inviò nunzio Ubaldino Ubaldini suo camerier segreto a' re di Francia e d' Inghilterra con brevi segnati sotto la stessa giornata: i quali nunzi procurassero di stabilir con questi principi le circostanze del concilio da convocarsi". Istoria del Concilio di Trento scritta dal P. Sforza Pallavicino illustr. da Franc. Ant. Zaccaria. Roma 1833. Tom. I. Libr. III cap. 13, 1 pag. 362. Cfr. in Cod. Vat. 3914

a) fol. 138 Regi Romanorum (Expeditio Episcopi Regiensis) Bononiae 20. Februar. 1533. Simil. Electoribus et Circulis (cum glossa: "Viderunt Sanctissimus D. N., Reumi Farnesius et Campegius et Archiepiscopus Brundusinus").

b) fol. 139 Dilecto Filio Nobili Viro Joachino March. Brandeburg. Sacri Rom. Imp. Principi Electori. Dilecte Fili. Scribentes generaliter ad Germaniae Circulos, satisfacere nostro in te amori non putavimus, nisi ad te particulariter scriberemus. Particularia enim tua merita parti-

omnibus super his matura consideratione, in iis qui sequuntur articulis inter omnes conveniat; quibus non bene pensitatis neque concordatis generale, verum et legitimum Concilium sperari nequaquam potest.

In primis quod universale hoc concilium quod indicendum et celebrandum proponitur, liberum sit et iuxta morem Ecclesiae consuetum, atque ante multa saecula ab initio usque universalium Conciliorum hactenus observatum celebretur.

Quod ii qui Concilio interesse habebunt, eius decretis stare et inviolabiliter parere profiteantur et promittant.

Quod ii qui iusta de causa impediti, ei interesse non poterunt, suos legitimos procuratores cum sufficientibus mandatis mittant.

Quod interim in iis, de quibus in materia fidei apud Germanos controversia est, nihil ab eis innovetur aut attentetur omnino, sed res usque ad decisionem Concilii pacate remaneat.

Quod de loco iam nunc omnes consentiant, ubi Concilium celebrari debeat: alioqui omnis apparatus et labor irritus esset.

Et quoniam necesse est, ut locus ad hoc deligendus omnibus Nationibus ad Concilium conventuris, quoad eius fieri potest, maxime aptus sit et ad manum: ideireo existimare Sanctissimum Dominum Nostrum nec absque ratione unam ex his tribus Italiae civitatibus: Mantuam vel Bononiam vel Placentiam, omnibus aliis esse praeferendam, quarum unaquaeque quum tuta, capax, fertilis et salubris sit, etiam vicinitate situs Germaniae magis quam caeteris omnibus Transalpinis nationibus est accommoda.

cularisque nostra in te benevolentia ac fiducia particulares litteras exigebant. Neque enim, fili, sumus aut possumus esse immemores tuae excellentis pietatis et facundiae, ac tuorum praeclarorum operum, quae ad Dei omnipotentis honorem in dietis omnibus praesertimque Augustensi et Ratisponensi proximis effecisti. Quamobrem Venerabili Fratri Ugoni Episcopo Regiensi quem istuc pro rebus ad Dei honorem et istius inclytae nationis tranquillitatem pertinentibus Nuntium nostrum mittimus, has etiam dedimus ad Nobilitatem tuam perferendas, ei mandantes ut eum illa a nobis prius amanter salutata, omnia particulariter communicaret. Quamobrem hortamur Nobilitatem tuam in Domino, ut amore et honore solito ipsum Episcopum Nuntium excipere eiusque verbis fidem indubiam praestare, ac solitam pietatem et fervorem in sanctae fidei tutela istic assidue continuare velis. Quod certo seimus Nobilitatem tuam pro sua praestanti animi religione haud minus quam hactenus fegerit, esse facturam. Datum Bononiae XX Februar. 1533 anno X.

Item quod si forsan (quod non est credendum) aliqui Principes, Potestates et membra praedictae Christianitatis velint tam pio et necessario negocio sine rationabili causa deesse.. nihilominus Sanctissimus D. N. ad praedicti Concilii indictionem et celebrationem procedet una cum saniore parte consentiente...

Postremo quod maxime rationabile et aequum est, si qui hoc tam sanctum Concilii opus quoquo facto impedire, eiusve sacrosanctis decretis non stare nec parere, aut hac de causa a Sanctissimo Domino Nostro deficere, vel in eum sinistri aliquid adstruere praesumerent: ut contra eos et eorum quemlibet reliqui melius sentientes et cum Sanctitate Sua pro sacro concilio stantes et concordes eidem Sanctitati Suae et Sedi Apostolicae assistant et totis viribus fideliter faveant et auxilientur.

.. Quorum [Cardinalium] acerrimo et prudentissimo iudicio me et haec qualiacumque humiliter submittens Sanctitatis V. beatissimos pedes deosculor.

c) fol. 171 sq. Expeditio Dni Hubaldini ad Christianissimum Gallorum et Serenissimum Anglorum Reges pro negocio Concilii. 20. Februar. 1533.

d) fol. 177 Responsum  $\tau o \tilde{v}$  "Roy de France Francoys" ad Clementem VII (ex collect. Putean. pag. 4 ap. Le Plat II, 514).

¹) Ex Memoriali Aleandriano profluxit cum eoque haud semel adamussim consonat quae habetur in MS. Vatic. fol. 150 sq. "Instructio super re universalis Concilii, danda Rev. Dno Ugoni Rangono Episcopo Regiensi, Nuncio Apostolico, et Magnifico et Clarissimo D. Lamberto de Briaerde, Equit. aur., Oratori Caesareo, in Germaniam mittendis; in diversis congregationibus Sanctissimi D. N. D. Clementis PP. VII et Reumorum Dnorum A. Farnesii Episcopi Hostiensis, L. Campegii Presbyteri, P. de Cesiis Diaconi S. R. E. Cardinalium nomine totius S. Collegii, et Hier. Aleandri Archiepiscopi Brundusini ad hoc ab codem Sanctissimo D. N. adsciti, de hac re consultantium celebratis deliberata et decreta, et cum Caes. Maiestate eiusque consilio communicata, et ab eis similiter acceptata et comprobata".

Sequitur l. c. fol. 154 eodem mense Februario 1533 Bononiae confecta "Instructio (vel potius, prout in margine notatur: Translatio Instructionis de verbo ad verbum ex Lingua Gallica) pro te Dno Lamberto de Briaerde Equite aurat. et Praeside Nostri Magni Consilii, de eo quod faciendum, tractandum et procurandum habebis in Germania, quo nunc te mittimus cum Nuntio S. D. N. Papae pro negotio fidei et indictione sancti generalis Concilii". Qua in Instructione Caesar inter alia urget "quod negotiatio Nuntii et tua apud quosdam Principes Germaniae non praebeat zelotipiam aliis: sed ut omnes intelligant vestram negotiationem tendere (sicut facit) ad bonum commune dictae Germaniae et ad reducendam ipsam ad unionem sanctae nostrae fidei.. Considerabitis etiam, quomodo res successerint circa ea quae sunt fidei, post abitum nostrum a dicta Germania, et an sit apparentia et spes reductionis.. Et si forte offeret se occasio loquendi et commemorandi de concordia et tractatu super dicta reductione et rebus fidei aut usurpatione bonorum ecclesiasticorum, considerabis a quo et quomodo talia proponentur, fundamentum et spem quae de ea re possit haberi, ad certiorandum de omnibus et Sanctissimum D. N. et Nos.. Praeterea si tibi locutum fuerit vel dicto Nuntio de Concilio Nationali aut alia congregatione in Germania ad succurrendum cidem in fidei negotio.. declarabis ea quae circa hoc vide-

3. Regi Romanorum post reditum Clementis e Massilia. (Codex Bibl. Vatican. 3914 fol. 183 sq.)

Carissime etc. Cum primum ad Urbem reversi ex Massilia sumus, 1 dedimus ad Maiestatem Tuam literas, et medio tam tui apud nos Agentis quam nostri apud te Nuncii explicari Tuae Maiestati curavimus cunetas tractationes et actiones nostras, quas cum Rege Christianissimo toto eo tempore congressus cum eo nostri super rebus publicis habuimus, quas et continue Serenissimo Imperatori fratri tuo significavimus. Ex quibus ac etiam ex literis ipsius fratris tui liquere Maiestati tuae potuit, Nos sicut

buntur expedire ad excusationem, et praesertim quod esset res violenta et unde posset oriri magna confusio et indignatio aliarum partium et nationum christianarum et contemtus auctoritatis ecclesiae . . addito quod negotium super quo convenit consultare et providere, est tam magni momenti, quod requirit declarationem et diffinitionem ecclesiae universalis, sicut semper in similibus factum et observatum est praeteritis temporibus. Et sı proponatur de abusibus alias propositis per dictam Germaniam, super quibus nos requisiverunt ut faceremus instantiam apud dictum Sanctissimum, posses ipsis dicere diligentiam quam in hoc praestitimus, et intentionem et desiderium dicti Sanctissimi satisfaciendi et complacendi dictae Germaniae.. Similiter poteris dicere secundum ut tibi videbitur necessarium, quod dictus Sanctissimus fecit revideri et poni in bona forma per viros doctos theologos et alios confutationem contra assertionem errantium et similiter apologiam, quae erunt parata ad imprimendum et publicandum, si fuerit necesse. Nihilominus quod videri potest magis expedire, ut hoc differatur, donec videatur quomodo negotium dicti Concilii succedet, ut non generentur maiores contentiones et divisiones inter status Germaniae ...

Cfr. l. c. fol. 159 sq. De futuro Concilio rite celebrando Octo Articuli a Romano Pontifice Clemente VII Principibus Germaniae per Nuncium Apostolicum propositi. Responsio Lutheranorum et Principum super eisdem. Epistola Joannis Cochlaei ad Archiepiscopum S. Andreae in Scotia. Dresdae in Misnia 1534.

1) Codex Barberinian. 3038: Relazione del Viaggio di Clemente VII a Marsiglia 1533; Cod. Vallicedan. I 47: Itinera Summorum Pontificum ab Innocentio VIII usque ad Clementem VIII. Cfr. Guicciardini Istoria d'Italia. Vol. X. Milano 1803. pag. 177. Pauli Jovii Novocomensis Historiarum sui temporis Lib. XXXI. Vol. 2. pag. 223 (ed. Basil. 1578): Clemens.. Cacsaris pariter et Francisci Regis amicitiam tuendam esse arbitrabatur; periculosum enim esse praedicabat unam tantum amicitiam colere, quae cum alias excluderet, durissimae servituti proxima videretur: Pontificiae siquidem dignitatis et aequitatis esse, communem se omnibus parentem atque benevolum profiteri, neque adeo Gallorum regem tanti nominis, et qui Christianae religionis saepius defensae propagataeque titulos praeferret, contemnendum existimare, ut colloquium cupienti pieque petenti, quum id ipse bis Caesari dederit, omnino denegetur. Anne aliter exscindi abolerique posse Lutheranae haeresis malum, quam si Franciscus concilio faveat, auctoritate et viribus adsit, et in eam praesertim causam, sensus et consilia Galliae plena pietatis cum Caesare coniungat?..

illud iter longinquum et nobis grave ob summi Dei honorem publicamque totius christianitatis utilitatem et tranquillitatem susceperamus, ita in congressu illo omnem nostram operam, studium, curam et laborem posuisse in his suadendis, quae ad catholicae fidei unitatem istic et alibi restituendam caeteraque christianitatis vulnera sananda ac generalis Concilii, quod unicum his remedium fore putamus, celebrationem pertinerent. Verum quamquam omni nixu et instantia, quemadmodum nobis testis est Dominus, in id incubuerimus, sicut nobis polliciti eramus et officii nostri partes requirebant, tamen effectum desiderii et itineris nostri consequi tunc minime potuimus; non quod ipse Rex Christianissimus pro sua pietate et dignitate rem ipsam non summe probaret Conciliique nomen salutare et frugiferum non fateretur, sed quod diceret in eo nunc statu res Christianitatis et multorum eius Regum ac Potentatum constitutas esse, ut multis ex eis varias ob causas nerturbatis ipsum Concilium, ad quod sedatis animis et concordibus voluntatibus veniri oporteat, propterea nunc differri necesse sit, ne si aliter fiat, plus mali quam boni in eo pariatur. Itaque eodem Rege spem quidem nobis de ipso Concilio faciente seque in eius praeparatione et dispositione nos adiuturum pollicente, sed tamen ob praemissas causas indictionem et celebrationem eius in aliud commodius tempus differente, Nos effectum laboris et itineris nostri non in re, ut voluissemus, sed in spe et fiducia Domini retulimus. Illud tamen sumus assecuti, de quo agimus Deo omnipotenti gratias utque id velit esse perpetuum eius clementiam obsecramus, quod multa mala quae forsan in hoc tempus ut videbamus erumpere potuissent, illo nostro congressu et colloquio dilata ac suspensa fuerunt; quae Nos Tuae Serenitati generaliter tune significata, nune expressius et specialibus explicanda censuimus, ut paterna et intima charitate, qua Tuae Maiestati et toti isti fortissimae nationi afficimur, rationem cunctorum quamquam per se apparentium redderemus, et quod aliis nostris literis proxime ex Bononia datis polliciti fuimus, successum rei vobis perscriberemus; ne forte quis istic ea spe quam nos etiam habuimus exspectationeque rerum frustratus, omnem hanc moram et protractionem nobis immerito ascribat. Qui sane quales in hoc fuerimus, et quod non declinaverimus idipsum quod istic videbamus optandum quodque non solum aliis sed etiam nobis ipsis et Sedi Apostolicae valde utile fore speramus ad restituendam eius pristinam auctoritatem; etsi Deum inprimis omnipotentem, tamen etiam quamplurimas literas nostras ad cunctos christianos Principes super hoc datas pluresque Nuncios nostros ad eos missos, Laemmer, Mel. Rom. Mant.

omnesque apud nos ipsorum Principum Oratores ipsamque praecipue Maiestatem Serenissimi fratris tui et tuam, istos quoque catholicos Germaniae Principes, ac postremo hoc ipsum iter nostrum in Galliam<sup>1</sup> testes habemus. Quum enim Nunciis et literis parum profecissemus, videremusque si ad nostrum ac Serenissimi fratris tui et tuum unanimem in hoc consensum ipsius quoque Regis Christianissimi voluntas accessisset, eos etiam qui ei adhaerere dicuntur facile secuturos, nec deinde in reliquis moram ullam futuram, ne quid intentatum omitteremus, non dubitavimus nos quamquam male affectos et annis graves cum nostris confratribus ac magna nostrae Curiae parte autumno et mari committere, affinitatem quoque cum dicto Rege Christianissimo coniungere, ut maius haberet pondus nostra suasio et auctoritas. Sed quamquam inde spem potius rei quam rem ipsam retulerimus, hoc tamen magis in rem incumbemus et studium nostrum augebimus ad tantum bonum incessanter procurandum et perficiendum. Itaque non sumus unquam in hoc destituri nec ullam partem officii et laboris nostri omissuri, donec id quod communiter vobiscum cupimus et nobis quoque profuturum speramus, nostro labore et cura tandem perficiamus. Quantum enim auctoritate valere, benevolentia movere, precibus contendere poterimus, totum sumus Deo omnipoenti et suis fidelibus, praesertim istius inclytae nationis indefesso studio semper impensuri, ut ipsum Concilium quam primum habere atque in eo aegrotarum christiani corporis partium sanationem securitatemque ab externis hostibus Deo cooperante procurare possimus; quemadmodum hoc plenius tuo apud nos Agenti oretenus diximus et Nuncio apud te nostro scribi fecimus, ut Serenitati tuae ea nostro nomine cum istis Germaniae Principibus ad quos etiam scribimus communicaturae referrent et explanarent. Dat. Romae XX Martii MDXXXIIII anno undecimo.2

 Joannis Moroni¹ Epistola Vindobonensis Hieronymo Aleandro destinata. Al Reumo Mgr mio hon. il Sgr Arcivescovo di Brindisi Roma. D. Episcopi Mutinensis E Vienna 17 Decembr. 1536 Romae 8 Januar. 1537. (Codex Vaticanus 6792² fol. 460 sq.)

Desiderando exeguir' tutto quello, che si conteneva nel memoriale di V. S. et di tutto insieme darli adviso, ho differito il scrivere sin' al presente. Hora vedendo che la più importante parte de le commissioni sue non po esser fidelmente exeguita da me, sin che non andiamo in Bohemia: ove si ha a trovare M. Joanne Cocleo: per non venire in contumatia, et per non mancar all' observantia mia verso V. S. et etiam perche penso che vedendo quella quanto scrivo a N. S.3 circa il Concilio, et la risposta ultima fatta dal Vescovo di Vienna alla risposta mia alli suoi Preparatorii<sup>4</sup> secondo l' Instruttione fatta da V. S. quale mando a Sua Santità con l'Indice de li libri et altri Catalogi, sara necessario che quella in questa materia faccia quelli officii, quali si convengono alla bonta et prudentia sua, non ho voluto differire più oltra il scrivere, persuadendomi che come gli sara grato intendere ch' io habbia in parte exeguito, cosi m' havera per iscuso di quello, ove per bono fine sono mancato: et si dignara come spero, et come lei per sua bontà mi promise alla partita mia, di scaldare alquanto N. Signore, accioche si venga a questo necessario effetto del Concilio.

Credo che le cose di Germania al presente siano in uno stato molto diverso da quello, che V. S. le lasciò: perche alhora forse per le violentie, che s' usavano da li Catholici contra gl' heretici, et e converso, pareva che' l foco di queste heresie fusse

¹) Quod in Codice Bibliothecae Vaticanae Ottoboniano 489 asservatur Sadoleti αὐτόγραφον ("Ad Sanctissimum ac Beat. Patrem, Christi D. N. in terris Vicarium, Clementem VII P. M., Jac. Sadoleti Episcopi Carpentoractis, in duo Joannis loca de Nicodemo et de Magdalena Expositio". Cfr. Ang. Maii Spicilegium Romanum II, 179), eius ansa arctissime cum itinere Clementino copulatur, neque in co desunt momenta quae ad refellendas praeposteras super Pontificis cum Rege Galliae congressu opiniones possint conferre.

<sup>2)</sup> Quae in Ms. Vat. 3914 fol. 196 sq. exstant Pauli Vergerii e. a. 1535 epistolae, eas supplent et illustrant egregie eiusdem Protonotarii Apostolici per occasionem suae in Germania Nuntiaturae scriptae relationes originales, quas ex variis Tabularii Secreti Vaticani codicibus erutas dedi foras in Monument. Vatican. pag. 146 sq. Cfr. et. Amad. Ronchini Lettere d'Uomini illustri conservate in Parma nel R. Archivio dello Stato. Vol. I. Parma 1853. pag. 117. 164 et Gius. Valentinelli Lettere latine de Principi Austriaci. Venezia 1856.

<sup>1)</sup> Moroni Joannis Episcopi Mutinensis, Nuntii Apostolici in Germania et alibi, postea S. R. E. Cardinalis, cuius vitam praecipuam quatuor distinctam libris elegantissime scripsit Antonius Maria Gratianus Episcopus Amerinus, Regestum Epistolarum ad Alexandrum Card. Farnesium scriptarum ann. 1539 et 1540 (Codex Vallicellanus L. 4). Eiusdem innumeros pro Germania in pristinum sanctae erga Sedem Apostolicam obedientiae statum revocanda labores perpessi haud exiguam Relationum in annos 1536 sq. referendarum copiam ex Archivio S. Sedis depromptam recepi in Monumenta Vaticana v. g. pag. 177 sq. 324 sq. 368 sq.

 $<sup>^{2})</sup>$ in quo insunt Miscellanea Sirletiana. Cfr. m.  $Analecta\ Romana$  pag. 56 sq.

<sup>3)</sup> Paulo PP. III Joannes Moronus Vindob. 26. Decemb. 1536. Nuntiatura Germaniae Vol. VII, 1. (Monum. Vatic. pag. 177.)

<sup>&#</sup>x27;) Praeparatoria futuri universalis nuper indicti concilii . . auctore Joanne Fabro Episcopo Viennensi etc. Cfr. lib. m. inscr. Die vortridentinisch-katholische Theologie des Reformations-Zeitalters pag. 68.

assai maggiore ch' al presente: ma certo questa peste ha preso assai maggior' augmento per quanto si po vedere, perche essendo licito ad ognuno credere cio che vogliono, non solo ne li paesi ove li principi sono contaminati, ma anchora in quelli ove sono Catholici, li popoli sono talemente confusi, che non sanno a qual opinione si debbano accostare: et di questo havendolo io veduto nel Contato di Tirole, et ne la Bavera, et in alcuni lochi qui de l'Austria, ne posso rendere certo testimonio: et fra l'altre cose dirò sol questa, ch' in molte terre grosse et ville, le cure sono abbandonate, perche non vi sono preti, di modo che li popoli restano privi de sacramenti, etiam che per altro fussero di bona mente. Et havendo dimandato la causa, per laquale non si fanno sacerdoti, m' hanno risposto ch' essendo ognuno suspeso et dubioso, vogliono aspettare la determinatione del Concilio: et in questo mezzo oltra il mal' habito, qual' fanno li vivi, le doti anchora et li beni de la Chiesa sono usurpati, non essendovi chi n' habbia cura, di modo che V. S. po considerar, quanto sia necessario celebrar questo Concilio o per ridurre li heretici, o per confirmar li pusilli, o per confortar li boni: quali certo rimarrebbono desperati, quando per qual causa si voglia, si facesse dilatione, oltra che dicono che si fara qui uno Concilio Provinciale, come è stato stabilito in molte Diete: de le quali V. S. ha bona informatione: et facendosi, saranno sforzati con gl' altri entrar' ne le determinationi communi al resto de la Germania, et sottrahersi da l' obedientia de la Sede Apostolica.

Circa la compra de li libri non ho possuto ne potero mandar il pretio, perche ne qui ho ove poterlo ritrovare, et per esser sparsi per tutta la Germania, con grandissima spesa et dilatione di tempo si potrebbe haver: et quando N. S. delibera che si comprino questi libri, eredo saria bene che Sua Santità mandasse qualche giovine literato a posta: quale con poca spesa trascorrendo tutta la Germania potrebbe coadunarli et mandarli in Italia, se a Sua Santità non piacesse seguir' il Consiglio di Monsignor di Vienna.

Circa l' intertenimento qual si ricerca per questi dotti credo sarebbe ottima cosa, che Sua Santità facesse se non in tutto almeno in parte: perche oltra che sarebbe eleemosina gratissima a Dio, essendo costoro per la maggior parte veramente poveri, Sua Santità daria animo ad essi di perseverare, et essemplo ad altri di ridursi, et anche ne riportarebbe bono nome per tutta questa Germania, con gran satisfattione de tutti gl' amici et fautori di Sua Santità.

Io ho detto a Msgr di Vienna et al Nausea, che come V. S. è protettore d'essi et de tutti li dotti et Catholici di queste parti, et quasi trombetta de le virtù et fatiche sue, quali per vero sono molte, così gli sarà favovevole in questa parte, et farà ogni possibile officio con Sua Santità, al che per le ragioni soprascritte io esshorto et prego V. S. quanto so et posso, et di quello qual viene in honor di Sua Santità et in beneficio de la Chiesa universale, io particularmente voglio restar' obligatissimo a V. Sgria, ne la defraudarò in parte alcuna del frutto de le sue fatiche: perche testificarò a tutti questi literati et homini da bene, che dopo da la benignità di N. S. hanno da riconoscer' il tutto da la sollicitudine di V. Sgria.

Feci le ricomandationi di V. S. a questo Sernmo Re, quale con la solita benignità sentendosi rinovar la memoria di persona gratissima, mi disse che l'accettava di bon core, et che V. S. alli suoi giorni s' era affaticata assai in queste parti per la fede catholica et per la Sede Apostolica. Non altro a V. S. di continuo mi raccomando et offero. Da Vienna alli XVII di Decembre 1536. A V. S. Reuma Molto Servitore Il Vescovo di Modena (man. propr.).

A. Praeparatoria pro futuro Spirensi Conventu.<sup>1</sup> (Codex Vatican. lat. 6950 fol. 437 sq.<sup>2</sup>)

Primo omnium loco nequaquam negligenda est sacrosanctae Romanae Ecclesiae et Sedis Apostolicae auctoritas a temporibus Apostolorum usque ad nostra tempora conservata, per quam omnes omnium nationum haereses tanquam per Principem et caput omnium ecclesiarum damnatae sunt, et quod sine successore Petri principis Apostolorum nemini unquam licuit innovare vel immutare quicquam in materia fidei vel religionis.

2. Et ut haec principibus certa fiant ac fixa maneant, non tam utile quam necessarium erit, ut Cardinales Legati ac Nuncii parati sint et ad manus habeant libros veterum Conciliorum et maxime duo illa volumina Conciliorum, quae nuper Coloniae Agrippinae impressa sunt, et quanto plura exemplaria Spirae futura sunt, tanto melius erit.

3. Item ut ad manus habeant et sint libri eorum qui adversus Lutheranos scripserunt, de Primatu Petri et Romanae Ecclesiae.

<sup>1)</sup> Ad marg. Auctor horum fuit Rdus Episcopus Viennae.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibidem fol. 431 legitur "Instructio pro Rdo Episcopo Mutinae interfuturo Conventui Germanorum Spirae 23. Maii 1540 celebrando" cum notula: "Conventus supradictus propter pestem translatus est Hagenoam oppidum quinque miliaribus Germanicis ab Argentina distans". Vid. context. ex duplici recensione haust. in *Analect. Roman.* pag. 107 sq.

- 4. Item grave erit et vix subcundum, ut forsan extra universale Concilium aliquid in religione innovetur aut immutetur, tamen hoc non extra metas esset, quod cum adversariis ecclesiae Deitractaretur, ut redirent ad unitatem ecclesiae et cederent haeresibus ac erroribus antea in prioribus Conciliis condemnatis.
- 5. Sed hic oportet ut extractum sit prae manibus, in quibus Conciliis similes haeretici condemnati fuerunt, ubi et quando.
- 6. Item quia tempore Leonis aliqui sunt in Luthero damnati articuli, oportet ut damnatio haec resumatur in manus et constanter manuteneatur.
- 7. Item quoniam Wormatiae per commune edictum Caesaris de consensu omnium Statuum anno XXI, deinde Nurembergae in Dieta Imperiali anno XXIIII, praeterea Spirae anno XXVI quaedam condemnata sunt, et decretum, ut Evangelium iuxta communem consensum Christifidelium interpretari debeat, istos Recessus et ista Decreta ad manus habere oportet.
- 8. Item necesse est ut ad manus habeantur Articuli in Dieta Augustensi condemnati per Caesarem Carolum, et ab his recedendum non erit.
- 9. Cum autem verisimile sit, quod adversarii ut sunt viperae in domo Dei domesticae et astutae vulpeculae, quod sub specie et pelle ovina venturi sint et nihil aliud praetensuri, quam forsan ut sacordotibus liceat uxores ducere, communionem sub utraque permittere, monachatum abrogare, e monasteriis scholas et hospitalia erigere, et iugum ab Apostolica Sede excutere, ad quod avertendum, non oportet admittere quod antea factum est, utpote quod Catholici doctores prohibiti sunt adversariorum haereses, impietates et errores enumerare, propterea quadruplici armatura oportet Catholicos esse paratos:

Primo X. Ut ostendatur eis ex ordine, quod propriam Confessionem Augustae factam numquam servaverint nec hodie servent.

Secundo XI. Oportet ut ad manus sint hacreses et errores graviores et insigniores Lutheranorum, Zuinglianorum et Anabaptistarum.

Tertio XII. Ut praecipui articuli, in quibus Catholici cum Lutheranis non conveniunt, contrahantur in unum, ne Lutherani putent id esse ac stare in quatuor, et ut Melanthon falso impingit in XVI articulis.

Quarto XIII. Ut denuo edantur contradictiones Martini Lutheri, quibus se ipsum semper ac continuo vincit, et quasi proprio mucrone perfodit.

Quinto XIIII. Ut in promptu habeatur Apologia contra mendacia Philippi Melanethonis.

XV. His omnibus ad manus habitis proficuum et omnino necessarium erit, ut de articulo in articulum, de puncto ad punctum interrogetur ab eis, num a tam gravibus et abominabilibus haeresibus et erroribus discedere velint necne; quodsi discedere nolint, vix est quod iuxta petita eorum fieri debeat tractatus aliquis.

XVI. Quod si confessi fuerint illas impietates et haereses praeter eorum opinionem ac notitiam praedicatas esse et scriptas, iam conveniens erit, ut primo retractent et revocent auctores atque libros cum haeresibus damnent ac agnoscant, alioqui cum tot millena exemplaria per eos edita sint, haereses perpetuo manebunt et ex cordibus nunquam eruentur.

XVII. In summa nihil oportet hic aliud agere, nisi rotunde illis aperire et annunciare scelera, peccata et errata illorum.

XVIII. Sed quo maiori auctoritate ac reputatione fiant haec, oportet adesse libros in quibus huiusmodi haereses et impietates scriptae sunt, nam anguillae sunt lubricae ac didicerunt elabi, et quanto plura de libris istis essent exemplaria, tanto melius esset.

XVIIII. Bonum etiam erit et utile, ut exemplaria sint et quanto plura, tanto magis utilia de sequentibus libris.

XX. Item Canones Synodales Archiepiscopi Coloniensis. 1

XXI. Item opera Joannis Episcopi Roffensis.2

XXII. Item opera Jodoci Clitophei.3

XXIII. Item opera ac libri eorum Germanorum, qui scripserunt contra Lutherum, Lutheranos et Zuinglianos.<sup>4</sup>

XXIIII. Item cum in Confessione Augustana, ac interea non modo saepe sed semper Lutherani damnant Anabaptistas, damnant et Zuinglianos in duobus praecipue articulis, utpote in veritate sacramenti, propterea visum est, quod antequam cum Lutheranis ulla tractatio fiat, quod recenseantur ex ordine, et per partes articulatim ponantur et proponantur haereses Zuinglianorum et Anabaptistarum praecipue, quodque illae ante omnia communi consensu tam Lutheranorum quam Catholicorum condemnentur, et hoc erit optimum lucrum ad multa valiturum.

<sup>1)</sup> Cfr. Cod. Vatican. 4896 fol. 343 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. John Fisher d. Bisch, v. Rochester von M. Kerker. Tübing. 1859. pag. 136 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) potius Jodoci Clichtovaei, cuius Elucidatorium ecclesiasticum Paris. 1515 et deinceps pluries editum apud hymnologos magni aestimatur. Cfr. Hefele Beiträge etc. Tübing. 1864. II, 320.

<sup>&#</sup>x27;) Singula huiusmodi scripta recensui in Introductione ad librum cui titulus: Die vortridentinisch-kathol. Theologie etc. pag. 3 sq.

XXV. Item cum grave et laboriosum foret unicuique vel Episcopo vel Archiepiscopo aut etiam exteris dare in scriptis huiusmodi et praememoratos articulos, ideo forsan non ab re, sed utile foret ac esset, ut imprimatur unaquaeque materia seorsum, tamen ante Conventum non oporteret publice vendere, sed omnia exemplaria ad unius et ipsius auctoris manus constituere ex causis bene consideratis.

Item quia venturi sunt Lutherani sine dubio circumcincti et stipati multis haereticorum cuneis, ut itaque servetur Catholicorum et in primis Sedis Apostolicae debita auctoritas et reverentia, propterea visum est, ut in nullis parcatur expensis, ut convocentur et ad manus sint, qui in incluso continentur catalogo:

### Qui docti convocandi sint.

Item D. Theodoricus Hosius Canonicus Leodiensis inquisitor haereticae pravitatis per Flandriam et Brabantiam, ut ille mittatur ac veniat expensis Episcopi et Capituli Leodiensis.

Item Albertus Pius Traiectensis.

Item Doctor Ludovicus Petrus Parisiensis Friburgi habitans. Item Doctor Joannes Ekius, quem sine dubio Duces Bavariae adducent.1

Item D. Joannes Mensignerus Suffraganeus Halberstatensis, ut adducatur per Domnum Cardinalem Moguntinum.

Item D. Augustinus Marius Suffraganeus Herbipolensis ex-

pensis eiusdem Episcopi.

Item D. Hieronymus Vehus Cancellarius Badensis.

Item Doctor Melchior Suffraganeus Constantiensis, is potest vocari expensis Episcopi et Capituli Constantiensis.

Item Doctor Cretz Decanus in Monachio Bavariae expensis Ducum Bavariae.

Item D. Joannes Cochleus, 1 cum sit in exilio, nullo pacto praetermittendus, sed inveniatur modus, ut habeat expensas itineris ac sumptus.

Item D. Georgius Nigri Ordinarius in sacra theologia Academiae Heidelbergensis.

Item D. Fridericus Nausea,<sup>2</sup> qui vocatus est a Regia Maiestate. Item D. Fridericus Praedicator in Ecclesia Cathedrali Wormatiensi.

Item quidam alius Doctor Fridericus Praedicator in Ecclesia Spirensi.

Item duo Theologi ex Universitate Lovaniensi.

vulpeculas, parvulas oportet capere: nemo exspectet ut grandescant: instet ergo Pontifex, si cum tot animabus damnandis, non ipse quoque ob negligentiam officii sui condemnetur. Utcunque non video nisi duas vias possibiles: unam de inquisitoribus, aliam de synodo.. Deputentur per singulas provincias plures commissarii (qui omnia iura inquisitorum habeant), qui una cum Ordinario aut etiam per se excluso Ordinario habeant potestatem inquirendi Ludderanos, eos excommunicandi, suspendendi, beneficiis et etiam dignitatibus praepositalibus aut abbatialibus (dummodo dignitas episcopalis non fuerit) privandi et ad alias poenas procedendi.. Et cum hoc, etiamsi haeresi provideretur per inquisitores, tamen non reformarentur mores corrupti episcoporum et sacerdotum: ideo semper placuit mihi alia via de synodis, etiam quando scripsi ad Dominum Apostolicum Leonem de Primatu Papae (Cfr. Theod. Wiedemann, Dr. Joh. Eck. Regensbg. 1865. pag. 517 sq.).. Inprimis decernatur quotannis fieri synodum dioecesanam, in hoc ipso die quo antiquitus solebat celebrari. Quodsi et res et nomen synodi esset in aliqua dioecesi amissa: iam in Septembri vel Octobri diem deligerent".

1) quem Stan. Hosius (Confessio fidei christ. cath. ed. Antverp. 1563 fol. 129°) bene meritum de ecclesia Dei praedicat, Campegius (Monum. Vatican. pag. 55) inter eruditissimos Theologos enumerat. Cfr. Vortrident. kathol. Theol. pag. 54 sq. et C. Otto, Johannes Cochlaeus der Humanist. Breslau 1874.

<sup>1)</sup> Ex ipsius Discursu de ratione obviandi haeresibus in Germania grassantibus veramque parandi medicinam Paulo PP. III dedicato (Cod. Vatic. 4896 fol. 99 sq.) nonnulla huc transscribam excerpta: "In tribus cardinibus stat totum negotium. Primo quia contraria contrariis curantur et haeresis Ludderi propter abusus Curiae Romanae fuit exorta et propter corruptos mores Cleri aucta et propagata: ideo Sanctissimus D. N. pro pastorali officio edat Bullam reformatoriam aliquorum defectuum: et excuset se de difficultate Concilii universalis colligendi: quod quam primum fieri possit, velit facere illud et convocare, et plura ac maiora reformare. De reformandis et ponendis in Bulla . . . 1. Quod velit concordata Principum nationis Germanicae servare et eis non derogare, nisi ubi Principes ipsi consenserint. 2. Regressus nolit concedere in beneficiis extra mensem suum .. 14. Reservationes abolere.. 15. Et in genere hortetur Clerum ad bonos mores, ad honestatem vestimentorum, sobrietatem victus, ut bene praesint verbo et exemplo. Indulgentiae moderandae.. Secundo principaliter fiat una Bulla condemnatoria haeresis Ludderanae et approbetur antiqua Bulla et addantur novi errores.. Duo tamen omnino addantur in Bulla. Unum de studio Vuittenbergensi, quod exuatur privilegiis.. Alterum, quia Fratres tam mendicantes quam alii monachi adversentur Sedi Apostolicae: tamen cum urgentur ab Ordinariis locorum, praetendunt exemptiones et privilegia apostolica: his oportet latissime derogari. Decernatur etiam, quod locus ubi moratur Ludder aut cum declinare contigerit cum Carlstadio.. sit sublectus ecclesiastico interdicto. Tertium principale. Tertio cum stultorum sit aut a diabolo tentatorum, dicere hanc hacresim contemnendam: quia certe salus tot animarum in hacresi hac percuntium desideranda est: Scriptura Sacra praecipit nobis ut capiamus

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pro invictissimo Romanorum Rege etc. Ferdinando Frederici Nauseae Episcopi Viennensis de reconciliandis in religione christiana dissensionibus Consultatio (Codex Ottobonianus 706. Ex codicibus Joannis Angeli Ducis ab Altaemps). Cfr. Analect. Roman. pag. 63 sq.

Item quod D. Episcopus Tridentinus venire faciat suum fratrem Nicolaum.

Item Reumi Dni Cardinales ac Nuncii Apostolici cogitent, si qui sint aut advocari poterint Episcopi, sive docti in linguis ac sacra theologia, spes bona est, quod Archiepiscopi et Episcopi suos quos habent Doctos etiam adducturi sint.

B. Responsio<sup>1</sup> ad Praeparatoria R. Episcopi Viennensis. (Cod. Vatic. 6950 fol. 440 sq.)

Circa Praeparatoria pro Conventu Spirensi per Reverendum Patrem Dnum Episcopum Viennensem composita etc. commendandus est plurimum et in primis Sanctissimi D. Nostri nomine et iussu praedicti Episcopi labor et pietas et Sanctitatis Suae gratia, ubi se occasio offerat, pollicenda. Deinde iuxta numeros in margine ipsorum Praeparatoriorum notatos, quorum exemplum cum his mittitur, pro angustia temporis, ut sequitur, videtur respondendum.

2. De voluminibus Conciliorum, illa multo commodius e Colonia vel e Franchfordia haberi poterunt, cum pauca hic habeantur, et magno incommodo in Germaniam, praesertim in tem-

pore, convehi possint.

3. Et hi libri praesertim primariae in hoc loco notae in Germania melius habebuntur, utputa liber Dni Episcopi Viennae de auctoritate Summi Pontificis. Item Dni Echii de eadem re: Hierarchia Dni Alberti Pighii etc.

4. Si hic tractatus fieri posset salva auctoritate Sedis Apostolicae, ad quam tractatores se remitterent, nonnisi bonum esset,

alioqui potius nihil tentandum.

5. Difficile admodum hoc esset pro angustia temporis, nisi forte Reverendus Episcopus Viennensis aut Dnus Ekius iam dudum parata huiusmodi collectanea haberent.

6. Paucissima et fere nulla exemplaria huius Bullae Romae nunc habentur, perquirentur tamen et mittentur favente Domino.

- 7. Recessus Wormatiae et aliorum Conventuum in hoc capite nominatorum, passim habentur impressi in Germania, sed Edictum magnum condemnationis Lutheri Wormatiae factum, quod per mille quingenta exemplaria in Germania distributum fuit, nescio ubi nunc inveniatur, praeter Originalia authentica, quae apud Cardinalem Brundusinum sunt et bene custodiri debent, et ubi usus veniat, non nisi per Legatum istuc mittenda sunt.
  - 8. Hi articuli in Germania sunt quaerendi.
  - 9. In his qui sequuntur articulis bene omnia perpendenda

sunt et considerandum, haereticos superbiae spiritu seductos vix disputationibus convictos cedere velle et praesertim extra Concilia, in quibus etiam saepenumero condemnati postea resiliunt, ut plerique omnes in Nicaeno Concilio Arriani, in Ephesino Nestoriani, et alii in aliis, postremisque temporibus Bohemi in Constantiensi Concilio et Graeci Schismatici in Florentino.

X. Hoe operae pretium erit, si modo non via disputationis, sed amicalis concordiae cum remissione omnium ad Sedem Apostolicam servetur.

XI. Et hoc bonum, sed conditione, ut in decimo, timendum enim est, ne contentiones discordiam augeant praesertim extra Concilium factae.

XII. XIII. Ut in duobus praecedentibus.

XV usque ad decimum nonum: quum haeretici (ut supra dictum est) spiritu superbiae inflati Deum et salutem animae propriae non curent, timendum est atque adeo certo sciendum ista quae in his articulis pie et prudenter continentur, non solum fretos salvo conductu esse eos recusaturos, verum etiam ubi mors praesens immineret, illam potius praeelecturos. Ideireo praestaret forsitan quoad eorum revocationem et librorum condemnationem servare quandam formulam iam aliquot annis in hac Urbe per viros graves et doctos excogitatam, et hinc in tempore mittendam, ubi primum vel minima spes illucescat, quod velint Lutherani ad gremium Ecclesiae redire, ad quod utinam iam deventum esset, quod vix credimus, nisi alia via cogantur veriusque inducantur.

XX usque ad XXIII omnia haec melius Franchfordiae inveniuntur, et nemini dubium est Reverendum Dnum Episcopum Viennensem et D. Joannem Ekium et Nauseam omnia habere.

XXIIII. Hoc plurimum conduceret Reipublicae, sive ad tractandum deveniatur sive etiam seclusa concordia re infecta e Conventu recedatur.

XXV usque ad finem: Si Conventus non praepropere sed mature et debitis modis procedat, Sanctissimus D. N. hos Doctores in his articulis nominatos et alios etiam aliunde advocandos curabit, nec parcet expensis nec praemiis.

Haec pro tempore videntur respondenda, donec innotescat melius, qua via sit procedendum in istis Conventibus ita repente ex inopinato indictis et celebrari coeptis; de quibus nihil boni sperandum putaremus, nisi Caesareae et Regiae Maiestatum pia mens et iuxta solitum catholica interveniret auctoritas.

<sup>1)</sup> Ad mg. Cod. Auctor Cardinalis Brundusinus.

6. Instruttione a Monsignor Pighino Arcivescovo Sipontino destinato Nuntio all' Imperatore, quale parti di Roma il primo di Luglio 1550. (Codex Corsinianus 467<sup>2</sup> fol. 210 sq.)

Julius Papa Tertius. Non s'haverà da meravigliare la Maestà Sua della tardanza vostra, attesa la nostra indisposizione di podagra et chiragra con maggior dolore et molestia del solito.

Direte che dal canto nostro s'osserva quanto fu promesso da noi con l'Ambasciadore D. Pietro di Toledo d' haver sempre a procedere con la Maestà Sua puramente et apertamente et senza alcun artifitio et con ogni confidenza: et che però sapendo noi quanto in questa parte li Ministri possono far male o bene, habbiamo eletto voi, come persona d' integrità, fide e candidezza a noi cognita, et che però vogliamo essere sempre tenuti di tutto quello che gli sarà da voi detto o scritto da altri; e quantunque habbiamo la medesima opinione buona di Mgr di Fano, ci è parso nondimeno spediente che S. Maestà intenda la mente nostra massime nell' occasioni che al presente occorrono, da huomo informato di bocca nostra piuttosto che da uno, il quale fosse necessario informare per il Re. Troviamo finalmente una buona temperatura, che egli stia qui appresso di noi come informato delle cose di là, et voi appresso Sua Maestà come informato delle cose di quà. S' è havuto ancora consideratione alle fatiche durate fin qui da Msgr di Fano parendo hormai honesto di ritirarlo in quest' aere men rigido, et farle quelle carezze che meritano le sue rare qualità.

La qual considerazione è convenuto et conviene d'aver similmente verso Mgr di Verona, giudicandosi massimamente opportunissima la presenza sua in quella città e chiesa tanto nobile per l'eresie, che son saltate nelle città circonvicine, che non trovandosi che il ritorno suo habbia da pregiudicare alla commissione vostra, come portando voi Breve nostro particulare, che l'autorità rimanghi in voi et Mgr di Fano, et partito lui in voi solo, et avvicinandosi come speriamo in Dio, il tempo di pigliare il Concilio, e cavarne il desiderato frutto, et perche nessun' altro punto come è il presente, fra Sua Cesarea Maestà e noi è di maggior momento che questo del Concilio, o vogliamo che con tutto

') In margine: Circa il Concilio di Trento et la restitutione di Piacenza.

2) Istruzzioni politiche Tom. I.

il vostro sapere la facciate capace della prontezza dell' ajuto nostro in proseguirlo et condurlo al debito fine, et religione Christiana per discarico di nostra conscientia, per far officio di buon Pontefice conoscendovi ancor dentro il commodo, che ne può risultare alla Maestà Sua et al suo Imperio.

Vogliamo che la facciate capace, che non l'habbiamo mai detto ne sognato di voler patti ne capitulazione alcuna per conseguir il Concilio con tutto che habbi parlato e sostenuto che sia quel che gli è ne parso, pure le nostre commissioni et intentioni si sanno, vero è che in quei primi giorni dell' assunzione nostra a qualche Cardinale e personaggio che parlando con noi dicevono, che l'Imperatore saria molto ben contento del Pontificato nostro et sarebbe congionto con noi risoluta una cosa sola, cioè questa del Concilio, rispondemmo per modo di ragionamento apertamente et ingenuamente come siamo soliti, che in questo saremo molto ben d'accordo tutte le volte che si camminasse verso di noi con quella sincerità che noi faremo verso Sua Maestà e che presto, e con poche parole ci contentaremo insieme sempre che il Concilio habbia da farsi per conservatione et esaltatione della fede nostra Cattolica et confusione degli Heretici, et per favore e benefitio di Sua Maestà et stati suoi, et non per diffavor di questa Sede, l'autorità della quale tenevamo per certo come teniamo, che Sua Maestà habbia da proteggere sempre come la sua propria. Da questi ragionamenti nostri privati ha forse arguito inettamente qualcuno, che noi pensiamo di pateggiare non conoscendo essi quel che sia il Concilio, ne quale sia la proposta nostra come conosciamo noi ancora, è vero che pur ragionando dicemmo che ci occorrevono alcune considerationi, lequali a suo tempo haveriamo fatto intendere a Sua Maestà, non per porre impedimento alla prosecuzione del Concilio, ma perche si togliesser via con la buona intelligenza di Sua Maesta e nostra in questa causa tutte le difficoltà, lequali considerationi che allora occorrevano et di

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. Cod. *Urbin*. 829 (Instruttione piena delle cose di Portogallo da darsi al Coadiutor di Bergamo Nuntio in Portogallo) fol. 345: Circa il Concilio havendo presentato la Bolla et dettogli quanto Sua Santità gli commanderà, par che sia bene pregare Sua Maestà, che voglia far pensare alli

suoi Letterati quello, che sia conveniente di fare in questi tempi nel detto Concilio a beneficio della Chiesa et della Christianità et difensione della fede et rimedio dell' heresie et authorità della Sede Apostolica, ch'è uno de principali bersagli degli Heretici, essendo cosi tanto congiunta con il servitio delli Re Christiani, et massime di Sua Altezza, perche Sua Santità molto volentieri ascolterà il parer suo, et instar subito per la partita dei Prelati, non come ricerchi principalmente dal Re, ma che si preghi solamente il Re per farli venire più presto. Il mandare alli Prelati la copia della Bolla authentica (v. Can. et Decr. Concil. Trident. edd. Schulte et Richter. Lips. 1853. pag. 60) et scriverli, et cosi a tutti che sogliono esser chiamati al Concilio, questo va per l'ordinario...

poi sono state proposte nella Congregatione dei Reumi Deputati, son queste.

La prima dell' assistenza del Re Christianissimo et interventione de' Prelati del suo Regno, accioche dove cerchiamo di ricuperare quelli che sono perduti, non perdessimo quelli che habbiamo, et il Concilio Generale non facesse ne maggior ne meglior effetto che partorire un Concilio Nazionale, oltre che senza l'assistenza di quel Re e senza l'intervenzione di qualche Prelato di quella Nazione il Concilio haverebbe poca riputazione, massime appresso di quelli che non hanno troppo grato il nome del Concilio, come se n'è veduta esperienza per il passato. A questa difficultà non vediamo altro rimedio se non che al Re si facci sapere, che nel Concilio s'attenderà alla dichiaratione e purificatione delli Dogmi e riformatione de' costumi, et non si trattarà di cose pertinenti alli Stati et Dominii, ne dei privilegii particolari, che sono stati concessi ai Re di Francia, nel qual caso non bisogna che l'Imperatore et noi c'inganniamo, et però bisogna confessare che il luogo Trento sarebbe troppo confidente alla Maestà Sua Cesarea et troppo diffidente alla Maestà Sua Christianissima . . .

La seconda consideratione è della povertà di questa Sede esausta et carica di debiti et medesimamente dei Prelati Italiani, i quali aborriscono il luogo di Trento e non possono sostener la spesa per essere essi ordinariamente tutti poveri, et noi li possiamo mal sovvenire, ne possiamo ancor lungo tempo sostener la spesa dei legati ne di molti straordinari che porta seco il Concilio, e però converrà di calcular bene il tempo così di cominciare, come del procedere avanti che non si spenda un' hora in vano, perche non facilmente potremo rimediare che i Prelati Italiani non desser' subito volta, et l'esperienza del passato ci l'insegna oltra che s' ha da aver consideratione alla dignità della Sede Apostolica, laquale non è bene che tenga i suoi legati in quel luogo senza far frutto. Però apparterrà alla prudenza della Maestà Cesarea conforme a quel che ci ha fatto intendere sopra ciò assicurarsi ben prima che venghi all' atto, dell' intenzione et obedienza cosi de' Cattolici come de' Protestanti et etiam stabilirlo di nuovo in questa Dieta con obligare la Germania all' osservanza del Concilio con li mandati autentici delle Terre et di più far capace Sua Maestà quanto saria espediente, et fruttuoso ch' ella et la Dieta insieme si obligassero all' esecuzione di detto Concilio, accioche la fatica spesa et opera non havesse in alcun caso d' esser vana et derisa, e si togliesse per questa via ogni speranza a quelli che per avventura pensassero di dar disturbo. Et

perche questo capo della commissione di Germania è stato il principal fondamento con il quale si sono mossi i Reumi Cardinali della Congregatione, et consentire che il Concilio si prosiegua in Trento, offitio vostro sarà di chiarirvene bene con Sua Maestà et con ricercarla a farvi mostrar tutto quello che ha sopra questo, accioche tanto più noi ce ne possiamo valere per far star quieti non solo li Principi, ma anco li Prelati circa l' haver a tornar a Trento, la stanza del quale rimosso questo sospetto sapete quanto è cosa tenuta incommoda per ognuno. Non siamo hora in quei termini che eravamo, quando s'andò a Trento la prima per chiarir la contumacia loro et honestare l'essecution delle arme. Questa causa cessa al presente, se si dichiararanno di non voler venire, la Maestà Sua haverà da seguitar la via delle forze, et quei rimedi, che gli parerà, e non ha bisogno di Concilio per farli contumaci, volendo venire s' ha da tirare innanzi con l'aiuto di Dio, et spedirsi quanto più presto potrà, rimosse le cavillationi et calunnie.

La terza consideratione è circa le dichiarationi, determinationi et Decreti nella materia de' Dogmi già fatti nel Concilio di Trento, et nelli altri Concilii passati, et in che modo li Protestanti comparendo, dovessero essere uditi.

La quarta consideratione risguarda l'autorità nostra e della Sede Apostolica in Concilio, et fuor delli Concilii a Noi data immediamente da Dio; confidiamo et teniamo per certo, che la buona volontà di Sua Maestà verso di noi habbi da essere reciproca, che come noi prontamente veniamo a far commodo et favore alla Maestà sua et all' Imperio suo di mettere il Concilio in un luogo tanto a suo proposito, così la Maestà sua per quanto apparterrà a lei, vorrà che di questa nostra sincerità et regalità non habbiamo da riportar carico, ma quando pure per poco zelo o poca illuminatione et animo schismatico di qualcheduno fosse che nel Concilio si tentasse altrimenti o con cavillationi o calunnie si cercasse di tenerlo suspeso a male effetto, Sua Maestà non si haverebbe da meravigliare, se come in ogni altro caso si trovarà costante et ferma, et in questo usassimo dei rimedii che ci occorressero per conservatione e defensione dell' autorità et potestà nostra, di quello che occorre al presente. In reliquis voi avvisarete noi, et noi voi di quel che accadera di giorno in giorno con ogni debita diligenza.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXII Julii 1550 Pontificatus Nostri anno primo.<sup>1</sup>

<sup>&#</sup>x27;) In Appendice (Aggiunta particulare alla soprascritta Instruttione) de rebus Placentinis (cfr. *Pallavicini* XI, 6 sq.) agitur.

7. Lettere di Monsignor Pighino Arcivescovo di Siponto e Nunzio all' Imperatore Carlo V per i Negozii trattati a nome di Papa Giulio III con Sua Maestà Cesarea e con Monsignor di Granvella l'anno 1550, scritte a Monsignor Vescovo d'Imola. (Codex Corsinianus 475<sup>1</sup> fol. 38 sq. 48 sq.)

A. Trovai Sua Maestà Cesarea in vero con miglior cera di quello che io mi pensavo, percioche mi era stato riferito, e dopo la debita riverenza gli presentai il Breve di Nostro Signore e successivamente la lettera. Sua M. Ces. mi riceve con bonissimo viso, e letto che ebbe il Breve e la lettera, mi fece sedere e fece uscire tutti gli altri della camera. Onde io allora incominciai a esporre la mia commissione, el il principio del mio ragionamento fu lo scusare la tardanza della mia spedizione causata dalla lunga indisposizione di Sua Santità per la podagra, che più lungamente del solito gl' aveva dato fastidio. Poi dissi che Nostro Signore non restava di pregare continuamente Iddio per la vita e salute di Sua Maestà, sperando per opera di essa di vedere in breve la riduttione di questi popoli di Germania alla vera Religione, e l' unione della Chiesa Catholica Romana, poi successivamente ripetendo quello, che la prima volta nel suo Pontificato la Santità Sua gli haveva fatto intendere per D. Pietro di Toledo di voler procedere sempre con Sua Maestà apertamente con ogni integrità senza artificio alcuno, ma con ogni confidenza, sperando di trovar sempre il medesimo in Sua Maestà.

Doppo gli esposi tutta quella parte della mia Istruzzione, che apparteneva alla causa della rivocazione di Monsignor di Fano e di Mgr di Verona. Seguitai poi in esporre la bona mente di Sua Santità, laquale non pensava ad altro che di far cosa che fosse di onore a Dio, ed augumento al culto divino, religione e fede cattolica, di procurar la salute delle anime e il ben pubblico. E dove Sua Santità conoscerà in ogni tempo d'aver occasione di porre in opra questa sua intentione, anche senza esserne ricercato, non è da dubitare, che dal canto suo manchi mai a quanto sarà in suo potere, e con questa considerazione Sua Maestà si poteva liberamente persuadere, che la mente di Nostro Signore dal principio del suo Pontificato fu sempre, che il Concilio avesse il suo debito progresso, ne fu mai sua intentione di voler patti o conditioni di sorte alcuna sopra di esso. Vero è che del luogo di Trento per molte difficoltà che nascevano, raggionando Sua Santità nel principio del suo Pontificato con alcuni Cardinali ed

altri personaggi furno mal intese le parole di Sua Santità; onde spiegai l'errore e la vera intelligenza, e poi cominciai ad esporre le difficoltà che nascevano nel luogo di Trento, e che la prima era che si sapeva che il Re Christianissimo, e i Prelati di quel Regno non si contentavano di quel luogo, pero raggionevolmente si dubitava, che l'elezzione di Trento a proseguir il Concilio non perturbasse l'animo di quel Re, il quale già s'intendeva d'essere alterato per altre occasioni, che facesse qualche innovazione per laquale fusse maggiore il danno, che la speranza del guadagno e non si perdesse il certo per l'incerto, e quando pure altro danno non causasse, ne seguiva almeno questo, che senza l'intervento dei Prelati di quella nazione che sempre è stato notabile membro della Chiesa Cattolica, il Concilio mancherà assai di reputazione, che forse darebbe occasione a quelli che hanno poca voglia di udire, che non fusse Concilio Generale. A questa difficoltà Nostro Signore non vede altro rimedio che per tutte le vie si cerchi di far la pace con il Re, che per altra strada non si può provedere alla salute di questi popoli di Germania, i quali hanno più bisogno del Concilio, che tutti gli altri, e considerando che quanto alla dichiarazione dei dogmi e riformazione universale, Sua Maestà Christianissima non poteva pretendere interesse alcuno particolare per rimovere tutti gli ostacoli, promettergli e assicurarlo, che nel Concilio di Trento non si tratterebbe di cosa che toccasse in particolare alla persona sua, ne i suoi privileggi, ne quelli de' suoi sudditi, nelle quali cose potrebbe in vero pretendere d'essere gravato di quel luogo. Soggiunsi che a disporre S. Maestà Christianissima Nostro Signore confortava Sua Maestà Cesarea a far tutti quei boni offici che si pensa, che possino essere a proposito per le ragioni sopradette.

Poi venendo alla seconda considerazione, circa la spesa, che porta il Concilio cosi ordinaria come straordinaria, laquale è grandissima, e ritrovandosi la Sede Apostolica esausta e carica di debiti, non saria possibile, che Sua Santità la potesse tollerare lungamente, e parimente li Prelati d'Italia che generalmente sono tutti poveri, non sia possibile che si potessero trattenere lungo tempo in Trento, e Sua Santità ne poteva parlare per esperienza, che già s' haveva provato, però era necessario calcular di sorte il tempo, che come il Concilio fosse congregato, non si perdesse momento alcuno, poi discorrendo le qualità del luogo di Trento, lequali erano tali, che ragionevolmente i Prelati v' andavano malvolentieri, prima per l'angustia del luogo, secondo per l'intemperanza dell' aere, terzo per essere luogo sempre penurioso e posto

<sup>&#</sup>x27;) Lettere e Istruzzioni per i Nunzii.

di sorte, che bisogna che le vettovaglie vi venghino di Loviano. Quarto la difficoltà di poterne avere ritratto del denaro. E non avendo Sua Santità riguardo a tutte queste difficoltà per compiacere a Sua Maestà e a tutti li stati di Germania, che ne facevano instanza, pareva cosa conveniente, che Sua Maestà con tutti li stati facessero il possibile, per assicurare Sua Santità che il Concilio dovesse avere la debita esecutione, e produrre lo sperato frutto. Soggiunsi che questa cura non toccava meno a Sua Maestà che a Sua Beatitudine, perche l'esecutione del Concilio apparteneva a lei, e quando se le mancasse saria carico suo, e Sua Maestà perderebbe di reputazione assai, e però doveva procurare in tutti i modi di obbligare li stati all' esecuzione del Concilio. L'esempio dell' Interim lo poteva far cauto, all' osservanza del quale tutti li stati s' erano obligati, nondimeno all' esecuzione non vogliono essere tenuti, e con questa obligazione Sua Maestà assicurarebbe se stessa, e darebbe buona occasione a Nostro Signore di giustificarsi con li Prelati, che con li prencipi di quest' elezzione di Trento. Poi mi stessi circa la terza e quarta considerazione, e quanto mi parve a proposito, e ultimamente con questo negozio mi allungai assai circa le tre avvertenze, e massime circa la prima di rimovere questi Predicatori Luterani, dimostrando a Sua Maestà con vive ragioni, che era quasi impossibile che il Concilio facesse frutto alcuno perseverando costoro nel predicare, perche con il credito, che havevano con questi populi, senza dubbio si studiano sempre più di poter disfare il Concilio, e Sua Maestà coll' occasione di esso, e dell' osservanza dell' Interim aveva giustissima causa di instare appresso tutti li stati, e avendosi a fare il Concilio, e non havendo i loro Predicatori voluto osservar l'Interim approvato da Sua Maestà con tutti li Stati, non era conveniente, che volessero predicar di sua testa quello, che non si sapeva se era bene o male, poiche non avessero ardire di predicar più fino alla terminazione del Concilio sotto pena capitale, che dovessero andarvi tutti a giustificar queste sue opinioni, altrimenti sub eadem poena non havessero mai più ardire di parlare non che predicare cose appartenenti alla Religione. Quanto alli libri e alle figure che ogni giorno si stampano e si vendono, saria impresa assai facile ogni volta che la Maestà Sua vi ponga mano. Quanto alla restituzione delli beni delle Chiese e luoghi pii, mostrai a Sua Maestà, che era provisione necessarissima, perche sin' a tanto che questi Principi di Germania si trovarebbero interessati nell' occupazioni di detti beni, favoriranno sempre almeno segretamente questa setta, ne mai si lascierebbero

persuadere la verità, e quando gli si levasse dagli occhi questo velo del proprio interesse, facilmente vedrebbero lume. Però era necessario a volere che si potesse sperare che il Concilio facesse frutto, che Sua Maestà facesse provisione a tutte queste cose come preparatorii necessarii al Concilio, e con questo feci fine alla prima mia proposizione.

Sua Maestà in prima ringraziò Sua Santità dell' ufficio di pietà che faceva in pregare e far pregare Iddio per la salute e vita sua, e gle ne bagiava i santi piedi, e della speranza che Sua Santità aveva della riduttione di questi popoli per opera sua, faria quanto potesse per corrispondere alla sua opinione.

Doppo lodò assai il santo proposito di Sua Santità di volere negotiare apertamente senza artificio promettendo, che dal canto suo si procederia con il medesimo modo. Lodò ancora che Nostro Signore avesse eletta persona atta all' esecuzione di questo suo bon proposito. Quanto a Monsignor di Fano, e a Mgr di Verona era cosa, che dipendeva dalla volontà sua, e che in questo Nostro Signore poteva sodisfare l'animo, massime avendo provisto al bisogno della provincia in persona mia. Lodò molto Mgr di Fano, che con bon modo aveva negotiato appresso Sua Maestà, e l'aveva sempre conosciuto affezzionato a quella Santa Sede. Lodò l'intentione di Sua Santità di voler provedere al bisogno della Chiesa di Dio, e della liberazione del Concilio, dicendo Dio volesse che Papa Paolo fosse stato di quest' intentione, che con minor difficoltà si sarebbero accommodate meglio le cose della Religione.1 Quanto l'intelligenza e confidenza bona che dovesse essere con Sua Santità da buon figliuolo, ella non daria mai occasione che la Santità Sua si potesse dir defraudata dalla sua intentione. Circa le difficoltà che nascevano intorno al luogo di Trento, si doveva considerare, che Sua Maestà sopra ogni altro rispetto, faceva istanza di Trento per l'obbligo delli stati di Germania, avevan fatto nel recesso della Dieta passata, al qual obligo era bisogno aver gran riguardo, et era cosa importantissima alla riduzione di quei popoli. Lodava Sua Santità dell' officio fatto con Sua Maestà Christianissima, e la consideratione sua le pareva buona. Vero è che quanto a quello che la Maestà S. C. avesse a fare qualche ufficio con il Re, pensava che non fosse a proposito, perche dubitava, che più presto potrebbe nocere che giovare, pure in questo farebbe quel tanto, che piacesse a Sua

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Aufzeichnungen des Kaisers Karls V. Zum ersten Male herausg. von Lettenhove-Warnkönig. Leipz. 1862. pag. 83 sq.

Santità. Quanto alla considerazione, Sua Maestà rispose che desiderava egualmente come Sua Santità, che si desse presto fine al Concilio, perche le cose si facessero con debito modo, e per quanto dipendesse da lui, procurarebbe che non si perdesse tempo. Circa l'avvertenza di far obbligare li stati all' esecutione del Concilio, ringratiava Sua Santità e tutto quello che si potesse fare senza pregiudizio dell' obbligo fatto procureria, che si facesse, e replicando io che questo non poteva far pregiudizio alcuno a ciò che erano obligati li stati, perche questo ne veniva in conseguenza et era petitione onestissima, Sua Maestà mi rispose che faria, che li suoi Ministri communicherebbero ogni cosa con me e di commune parere si fariano quelle provisioni che paressero utili, cosi in questo come nel procedere alli Predicatori Luterani, alla restitutione de' beni della Chiesa, e proibire il vendere libri e figure stampate da loro, soggiungendo Sua Maestà che la proibitione del vendere si potrebbe fare, ma non quella della stampa, perche costoro stampano in Basilea e nelle terre franche, che sono ribelle, dove di presente non si puol fare provisione. Quanto all' autorità della Sede Apostolica, S. Maestà sapeva essere obligato alla protettione di essa, e però non avrebbe minor cura di Sua Beatitudine medesima. E perche Sua Maestà parlava sempre del Concilio per modo di continuatione e nella propositione della Dieta, osservato lo stesso modo, volsi chiarire la Maestà Sua che questa maniera di parlare poteva porfar seco qualche difficoltà, è ben vero che in effetto sarebbe continuazione, perche altrove non si era fatta cosa d'importanza. Sua Maestà mi rispose, che la proposizione della Dieta si era communicata con Monsignor di Fano, e che già aveva fatto scrivere in Roma, che le cose si accomodarebbero; in effetto Sua Maestà mostrò sempre d'avere ogni cosa per bene, e di accettarlo in bona parte. Le presentai poi il Breve sopra le tratte del Grano, pregando Sua Maestá che in una cosa così onesta non mancasse alla fede, che aveva Sua Santità. Sua Maestà già era stata informata da Monsignor d'Arias, mi rispose assai gratiosamente, che quanto alla tratta di Sicilia sapendo essere solito a concedersi, non si farebbe difficoltà alcuna, ma che dubitava per l'informatione che teneva di quel Regno, che con tutto le provisioni gagliarde, che si potessero fare, non si potrebbe avere tanta quantità. Di Spagna è vero che vi erano avvisi particolari, che stava assai bene, ma Sua Maestà non aveva rincontro alcuno de suoi Ministri, ne poteva saper cosa certa, tanto più che s' intendeva che il Regno di Aragona non stava totalmente bene, e con tutto ciò presto mi risolverebbe e non mancheria d' ac-

cordarne a Sua Santità quanto più potesse, e mi disse che io n' averei la risolutione da Monsignor di Granvella.

Dissi per ultimo a Sua Maestà che portava alcune commissioni, e specialmente sopra la cosa di Piacenza, laquale riservava ad un' altra udienza per non dargli tanto fastidio in una volta, e con questo mi licentiai da S. Maestà.

Jeri poi visitai il Principe D. Filippo, e gli raccomandai per parte di Sua Santità questo negozio, e S. Altezza promise di far buon officio. Feci simile istanza col Duca d'Alva, il quale mostrò desiderio di servire Sua Santità, e mi disse che già si era fatto consiglio sopra questa materia, e che oggi in questo modo sarebbe spedito, e Sua Santità restaria servita per quanto si poteva, e il simile intesi poi da Monsignor di Granvella. Ora stando scrivendo, Mgr d'Arias mi ha fatto intendere, che alle due ore mi trovi in casa di Mgr di Granvella per questo negotio. Onde quello che ne potrò ricavare, lo spedirò subito per il Corriero, ed in tanto fò fine bagiando umilmente i piedi a S. Santità, e la mano a V. Sgria Reuma. D'Augusta li 12 Augusto 1550.

B. Sabato passato, che fu alli 16 del presente, essendo tutti li Stati di Germania, prima gl' Elettori, secondo li Prencipi dell' Imperio cosi secolari come ecclesiastici, e in ultimo le Terre franche congregati nel solito luogo per concludere la risposta, che si doveva dare a Sua Maestà Cesarea sopra la propositione della Dieta, essendo finito il termine dato a rispondere, li Procuratori del Duca Mauritio Elettore di Sassonia levandosi in piedi dissero haver alcuna cosa da dire per parte del loro Prencipe, prima che si facesse conclusione alcuna circa la risposta del primo articolo, dove si tratta del Concilio. La propositione loro fu che il loro Principe dichiarando la sua intenzione non intendeva di convenire nel Concilio di Trento, se non si osservavano le conditioni delle quali fu parlato nella passata dieta. Le condizioni sono che quelli che vorranno andare al Concilio, habbino l'andare e il ritorno libero, e che ogni huomo sia ascoltato. Credo che costoro voglino questa conditione per poter venire al Concilio con 10000 persone e più, se gli parerà, sapendo che non saranno aspettati dagli altri. La seconda, che tutti quelli della professione Augustana, che sono li Protestanti, habbino nel Concilio la voce consultiva e deliberativa. La terza che Sua Santità sottometta al Concilio. La guarta che non abbia presidentia nel Concilio ne per se ne per suoi legati. La quinta che assolva li Vescovi dal giuramento di fedeltà. E fatta questa sua dichiarazione a parole ce la portò in scritto.

Li Procuratori dell' Elettor di Brandeburgh affermarono, che questa ancora era la volontà del suo Prencipe. Et a questo voto, per quanto s' intende, accedono le Terre Franche, lequali danno il voto suo separatamente dagli altri, perche li primi due Stati pretendono, che il suo non habbia voto deliberativo e loro pretendono l' opposto. Sopra questa dichiarazione fu fatta gran contesa, perche alcuni volevano, che nella risposta che si doveva dare a Sua Maestà, se ne facesse mentione; altri dicevano che essendosi queste conditioni proposte in altra Dieta, ed essendo state reiette da Sua Maestà, non se ne doveva parlar più. Onde secondo il parer di costoro fu concluso, ne volsero, che si accettasse la scrittura data dalli Procuratori del Duca Mauritio. Jeri poi fu data la risposta, e per l'indisposizione di Sua Maestà Cesarea fu data alla Maestà del Re de Romani, come sostituito a questo atto, e qui allegata ne mando la copia.

Non lascio di dire, che tra li Stati vi è stata gran differenza circa il modo di consentire al Concilio di Trento, perche li Protestanti volevano, che s'intendesse un Concilio nuovo per non avere a stare alli Decreti fatti, li Cattolici, che si continuasse il Concilio giù incominciato, e per essere stata la maggior parte dei voti con li Cattolici, si è concluso secondo il loro desiderio, ma benche cosi si è segnito, non resta però che questa dichiarazione fatta da Maurizio non habbia dato da dire ed a pensare a tutta la Corte, perche è stata fuori dell' ordinario di tutti, e si dubita che non ci sia qualche cosa sotto nascosta. Dubito che questa Dieta anderà in lungo più di quello che si pensava, perche le materie vanno difficultando.

S'aspetta il principio del mese, che venga la Regina Maria, la cagione della sua venuta si discorre diversamente, onde s'intenderà la giornata. Non lascierò anco di dire, che nei Paesi Bassi quest' anno vi è stata bonissima raccolta. Il Sgr Duca di Firenze ha già comprate cinque navi per condur grani, et ha fatto rimettere i Denari in Anversa; ne a levare il grano ci è bisogno di tratta, perche non si levi dai Stati di Sua Maestà, ma del Duca di Cleves, et altri Dominii. Sua Santità potrà consultare con i Mercanti quello che gli par bene, perche bisognando ancor aver la tratta S. Maestà per quelle bande, penso che si averà senza difficoltà. Per l'indisposizione di Sua Maestà non ho potuto ancora aver udienza sopra le cose di Piacenza, benche n' abbia parlato più volte eon Monsignor di Granvella e Mgr d'Arias, e per quanto ho ritratto da loro, non resto molto sodisfatto. Onde non sò quel che potrò ritrarre da Sua Maestà, non

mancherò di farvi tutto quello che saprò e subito ne darò avviso a V. Sgria Reuma.

Io poi sono molto meravigliato, che non mi siano mandate le mie facoltà, ne so in ciò quello che debba pensare o dire. Lo voglio ricordare a V. Sgria Reuma, perche mi sia procuratore a farmele avere quanto prima. Quà sono molti Religiosi, i quali per le persecutioni che in questi tempi maligni hanno avute, e ner le distruzzioni delle Chiese sono stati costretti a mutare il loro solito abito, perche se avessero fatto altrimenti, sarebbero stati lapidati, e mandati dispersi, sono però perseveranti sempre nella fede Cattolica, e vengono da me ogni giorno a supplicare pensando che io abbia le facoltà necessarie, acciò io voglia dispensar loro di poter servire in si fatto abito da prete secolare e non Religioso alle Chiese, celebrar Messa, e predicare, come già solevano fare, portandomi fedi de popoli e Signori, che essi son uomini da bene e religiosi. Onde io che veggio la fede nostra in queste parti a tale ridotta, che ogni poco che mancasse di più si perderebbe al tutto, dò loro buona speranza con dire che non sono anche venute le mie facoltà, promettendo loro di far ciò che potrò in loro sollievo, onde di questo mi è parso bene di scriverne una parola a S. Santità con supplicarla, che quando gli paia onesto mi voglia far un Breve di poterli dispensare, con che questo non si contengono nelle mie facoltà, poiche in verità mi pare, che così fatti uomini atti e sufficienti a poter istruire coloro che vengono mancando nella fede, si debbino accarezzare, quanto più si può per l'utile universale, che da loro se ne deve sperare. Vengono ancora molti, che sono congiunti in terzo grado, a domandar la dispensa, ai quali quando vi rispondo di non aver le facoltà sopra di ciò, se ne partono, ridendo con dire, che per questo non vogliono già andare a Roma, sicche se pare a Sua Santità di provedere alla salute di cosi fatte persone, lequali o con dispensa o senza se ne stanno in questo stato, crederei, che fosse ben fatto di far nel Breve mentione anche di questo, acciò ognuno chiaramente conosca, che in tutti i modi possibili Sua Santità vuol provedere alla salvezza loro.

Messer Domenico Morasini Oratore di Venezia appresso Sua Maestà Cesarea mi ha pregato, che essendogli al tempo della s. memoria di Papa Paolo concesso di poter leggere libri Luterani, et avendo ora inteso che da Nostro Signore sono state sospese tutte le dispense già fatte, che voglia supplicare Sua Santità a concedergli questa gratia di poter leggere così fatti libri, ricercandola per bene, e per quanto ho potuto comprendere dalle sue

parole, va componendo non sò che contro di costoro, il che non potrebbe fare senza leggere i medesimi libri, e di questo egli ne sentirà obligo immortale a Sua Beatitudine. Altro non mi occorrendo di presente, bagio con umiltà i santissimi piedi di N. Sgre et a V. Sgria Reuma le mani. Di Augusta li 21 Agosto 1550.

8. Memoriale a Monsignor Prospero Santa Croce Nuntio destinato al Re Christianissimo alli XVIIII di Giugno 1552. (Codex Biblioth. Corsinian. 6732 fol. 301 sq.)

Congratularsi con la Maestà Sua in nome di Nostro Signore della reconciliatione et reintegratione d'amicitia et benevolenza et intelligenza pristina: laquale se bene è stata battezzata, per alcuni buoni rispetti, suspensione d'armi, nondimeno Sua Santità reputa ferma et perpetua pace et concordia et unione fra questa Santa Sede et quell' honorata Corona, et Sua Santità l'osservarà inviolabilmente, mentre che vive, et lascerà ricordo alli successori suoi, che l'habbino da osservare, et il medesimo esorta S. Maestà c'habbia da fare dal canto suo, già che si vede, che come la discordia portava gran fluttuatione a essa Sede et Corona, cosi la concordia porta tranquillità et prosperità.

Raccommandare a Sua Maestà l'interesse di Sua Santità et della Sede Apostolica che ne habbia a tenere la debita protettione, quando qualchuno cercasse di darle travaglio; il che si crede, perche dalla parte di Sua Santità ne se gli ne darà causa, havend' animo et ferma risolutione di non dannificare persona e di essere buon Padre commune et amico di tutti.

Ricordar a Sua Maestà con piacevolezza et destrezza, che la Christianità si trova in perniciosissimi et periculosissimi termini, crescendo ogni giorno più le forze del Turco et degl' Heretici. Il che procede principalmente dalla discordia fra Sua Maestà Christianissima et l'Imperatore. Et che però quando la Maestà Sua potesse hora che si truova al disopra et con vantaggio dell' honore in grosso venire a qualch' accordo o almeno suspensione di armi, crederebbe Sua Santità che la Maestà Sua Christianissima ne fosse per acquistare ogni merito appresso Iddio,

et tanta gloria appresso il Mondo, quanta mai habbia havuto Principe Christiano in qualsivoglia tempo.

Ricordare a Sua Maestà Christianissima, che la Franza ha spiriti sotili et ingegni svegliati, et che la fece de presenti secoli sia questa maledittione in se et persuasione diabolica, che tanto si tiene uno più dotto et intelligente, quanto li pare di potere impugnare et cavillare et calunniare, et fedare la via antica et approvata da tanti Santi Padri, et tanti miracoli della vera et christiana fede et religione nostra Christiana, et battere et ferire l'auttorità della Sede Apostolica, nella qual sola, sia detto per la verità et senza arroganza, consiste il mantenimento et conservatione di essa fede et Religione. Et che però si degni di rimediare con provisioni vive et gagliardi al stampare et publicar de libri schismatici et heretici sotto falso pretesto, colore et apparenza di abbassare l' auttorità Apostolica et esaltare l' auttorità Regia; perche Sua Maestà non ne fa gagliardo risentimento et da il debito castigo a tali perversi Auttori, potrebbe l'errore andare tanto innanzi che Sua Maestà non potria poi così facilmente provedere, come intervenne a l'Imperatore con Martino Luthero.

Ricordare a Sua Maestà di quant' importanza siano gl' affari di Roma et di questa Corte, così per l'interesse delli stati d'Italia, come per le cose spirituali et beneficiali, et continue occorrenze di momento; et che pero non sarebbe se non bene, che quattro o cinque o sei Cardinali della Nation Francese facessino qui residenza...

Nel resto supplirà la capacità di esso Mgr S. Croce, il quale avvisarà et sarà avvisato, secondo che alla giornata occorrerà. Di Roma die XIX Junii 1552.

9. Instruttione data da Papa Giulio Terzo a Monsignor Antonio Agostini mandato al Re et Regina d'Inghilterra l'ultimo di Gennaro 1554. (Codex Corsinianus 467 fol. 364<sup>1</sup> sq.)

Si manda Monsignor Antonio Agostini a visitare li Serenissimi Re et Regina d'Inghilterra, con li quali, et prima nel suo passare da Bruselles con l'Imperatore haverà da congratularsi della santa e meritevole presso Iddio, et gloriosa presso il mondo

<sup>1)</sup> Prosperi Sanctacrucii (qui a Pio IV Cardinalis creatus, demum Episcopus Albanensis obiit a. 1589; cfr. Elenchus Episcoporum Albanensium in Notitiis Alb. auctore Jo. Bapt. Braschio Episcopo Sarsinae, Cod. S. Petri in Vinc. A. G. XI. 14) de civilibus Galliae dissensionibus Commentariorum Libri III. Ex Mscr. Card. Barberini cruit Mabillonius. (Martene et Durand Veter. Scriptor. Collectio. Tom. VIII. Par. 1733. pag. 1427 sq.)

<sup>2)</sup> Raccolta di Scritture diverse II.

<sup>1)</sup> l. c. fol. 360 sq. Instruttione data all' Arcivescovo di Consa da Papa Giulio III nel mandarlo Nuntio all' Imperatore, per congratularsi del parentado del Prencipe con la Regina d'Inghilterra alli 20 di Gennaro 1554. Cfr. Lettere e Negotiati del Cardinal Polo Legato di Papa Giulio III alla Regina Maria d'Inghilterra per il ristabilimento della Religione in quel Regno etc. (Codd. Corsin. 500. 501) et l. m. inscr. Zur Kirchengeschichte des sechszehnten und siebenzehnten Jahrhund. pp. 117. 159.

riduttione di quel Regno dalla perpetua dannatione alla vera via della salute, et esortarli con ogni affettione et efficacia a non lasciar indietro, come si spera, et promette per certo dalla bontà et pietà delle Maestà loro alcuna diligenza per la perfettione et continuazione di tanta bella opera, il che precipuamente dipende dal provedere, che li disviati e perversi non habbiano ricorso, rifugio, ricetto et favore d'altri Prencipi, et questo pare che non si possi altrimenti effettuare, se non che con una pace universale, laquale ancora sarebbe unico rimedio a raffrenare il Turco, gl' heretici et scismatici in tutta la Cristianità, et massimamente in Germania, il qual officio con tanto maggior animo si muove a fare Sua Santità, quanto che ha inteso da un personaggio di qualche autorità, che accordandosi fra l'Imperatore et il Re di Francia le differenze degli stati principali, il detto Re intenderà le cose della Religione così contro li Turchi, come contro gli heretici, nel modo che l'intenderà Sua Santità et Sua Maestà Cesarea, et quel personaggio che ha esposto questo ha offerto di mettersi in Castel S. Angelo, che li sia tolta la vita, se non li succedesse questo effetto.

Appresso haverà da soggiungere, che Sua Santità non ha mai mancato dell' officio in ogni occasione che se gli è appresentata di aiutare et favorire le cose della fede et religion nostra, massimamente dove è occorso ancora il commodo dell' Imperatore e del Re de Romani suo fratello, a richiesta del quale ha deputato nuovamente il Reverendissimo Cardinale Morone per assistere a Sua Maestà Regia nella Dieta di Augusta, ancorche Sua Santità l'aborisce estremamente per haver a essere un Convento misto di Cattolici et Eretici, et di Prelati Ecclesiastici et Signori temporali, alli quali non appartiene di trattare di cose convenienti alla santa fede nostra Cattolica. Al che Sua Santità si è ridotta con firma oppinione, che esso Re de Romani, se pur la Dieta piglierà piede et si farà con intervento delli principali, et non de' procuratori e commissionarii, come qui si dice, nel qual evento non sarebbe honore della Sede Apostolica mandarvi Legato, non permetterà se si statuisca cosa alcuna pertinente alla Religione contro l'uso antico della Santa Chiesa e determinazione de' Santi Padri et de Concilii approvati, massimamente quello di Trento, il quale quando si alterasse in uno minimo punto, tutta la disciplina Cristiana, et vera et santa dottrina anderebbe in ruina, e sarebbe esempio pernicioso, finche durasse il mondo, e similmente ha ferma opinione, che il Serenissimo Re non permetterà che sia violata l'autorità et potestà del Vicario di Cristo benedetto in Roma e che le loro Maestà Cesarea e Regia non mancheranno di porgere la mano del suo aiuto et favore, come conviene alla dignità et pietà loro, et al debito verso Dio, dal quale hanno ricevuto il Governo di tanti Regni e di tante creature, et alla corrispondenza dell' amore che Sua Santità le porta.

Haverà ancora con bel modo et opportunità di tempo da entrare a parlare della riformatione, et dire, che Sua Santità dal primo giorno del suo Pontificato fino al presente a nessuna cosa ha con maggior desiderio atteso, ma vi ha trovato un' estrema difficoltà causata dalla misera conditione de' tempi nostri, nella quale da una parte le persone di Chiesa sono tanto trascorse nelle desiderii della carne, e vivere licenzioso, che è quasi impossibile a poterneli ritirare. Dall' altra banda li Ministri secolari godono tanto d' usurpare, opprimere, soffocare, et si può dire annichilare la giurisdizione ecclesiastica, che di ogni danno et dishonore che fanno al Clero, arbitrantur se obsequium praestare Deo, disprezzando in tutto le escommunicationi, censure et pene de' sacri Canoni et Concilii, dal qual disprezzamento nasce la provocatione dell' ira divina, la discordia et dissensione de' popoli, scisme, ribellioni et dissubidienza non solo verso li Prelati, ma ancora verso li Signori temporali, le distruttioni delle Città et Regni et li flagelli che Dio permette. Però Sua Santità si è affaticata di rimediare alle persone ecclesiastiche in quello che ha potuto, cominciando dalla creatione del Papa sino all' ultimo ordine; ma quanto agli abusi et usurpationi et innovationi, che si commettono, dalle persone secolari contro l'honor di Dio e giurisditione ecclesiastica, bisogna che si proceda dalle Maestà loro con ordinare alli Parlamenti delli loro Regni, che non siano cosi facili a carcerare e violentare le persone ecclesiastiche, et disprezzare et vilipendere le lettere Apostoliche, dalle quali quando pervenisse qualche gravame cosi all' autorità et governo de' Prencipi come all' interesse et ragioni de' privati un minimo cenno che se ne desse a Sua Santità, non mancherebbe di subito et opportuno rimedio, et li contraventori non incorrebbero il dispendio della salute dell' anime loro.

In questo negotio della riformatione è bisognato a Sua Santità di avere l'intentione all' universale che le provisioni siano tali che possono avere effetto in ogni parte, et in un regno, et in una provincia sola, nondimeno crede di haver provisto a molti casi per il buon reggimento et vivere del Clero di Spagna, e quando non bastasse sarà parata a supplire al resto, essendone avvertita, purche dall' altro canto le Maestà loro siano contente

di far levar le prammatiche, et leggi promulgate contra l'autorità, libertà e giurisdittione ecclesiastica, al che non si debbono rendere difficili, che quando havessino a sussistere non sarebbero scusati con Dio, ne col mondo levandosi via da Sua Santità le cause per lequali asserisce o pretende che siano state promulgate.

Desidera Sua Santità con ogni affettione et carità esorta et prega le Maestà loro, che li piaccia di considerare, se mette conto e torna bene, che ad instanza di alcuni Vescovi, liquali vogliono che li Capitoli che dalla fondatione et creatione, overo per tempo immemorabile sono stati sempre liberi, s' habbi da introdurre tanta perturbatione et confusione nel Clero di Spagna et sprezzare cosi gravemente l'autorità del Papa tanto amico e tanto inclinato in gratificare in tutto quello che può la Maestà loro, et sia tolerato. che alli poveri Capitoli siano state aggiunte tanto maggior pene et maggiori afflittioni, quanto più Sua Maestà ha mostrato di voler accordare le loro differenze giuridicamente secondo la dispositione della ragione et secondo l'equità et honestà, overo salvo l' honore della Sede Apostolica, secondo che fosse parso espediente all' Imperatore et al Re Prencipe di Spagna, liquali Sua Santità sa non essere necessario di avvertire che tutte le disubbidienze, et schisme et heresie hanno il principio debole, ma crescono col successo del tempo, se non sono ripressi da principio, e tutte nascono dal dispreggio dell' autorità del Papa, et dal non volerlo conoscere per giudice et superiore, come il Salvatore nostro l' ha ordinato. Sua Santità crede che alle Maestà loro sia stato figurato, che la libertà de' Capitoli causi dissordine, per non potere essere corretti commettendo eccessi, et credo, che circa questo sia provisto nel medesimo Concilio Tridentino et nella riformatione, laquale è già in mano del Sacro Collegio et si publicherà subito, che sarà stata veduta et esaminata, et quando non sia provisto sufficientemente, si supplirà a tutto quello che bisognerà, et se alle loro Maestà paresse di commettere qua a uno o due letterati, come fu offerto da Paolo di santa memoria, che havessimo da consultare quello che fosse condecente et espediente così per il temporale, come per il spirituale, et cosi per il mantenimento del buon governo di quelli Regni, come per giurisdittione et autorità della Sede Apostolica, Sua Santità se ne contentarebbe et mostrarebbe con effetto alle Maestà loro, che non vuole e non cerca altro che il giusto, ragionevole e tolerabile, ma bisogna frattanto rimediare all' innovazioni fatte, e da farsi dalli parlamenti che non abusino del rispetto. Il resto si rimette all' ingegno, prudenza et dottrina di esso Monsignor Antonio Agostino.

Lettera del Cardinal Carafa¹ al Duca di Paliano suo fratello, 19 Giugno 1556 (Codex Bibliothecae S. Petri ad Vinc. A. E. XI 73² fol. 111).

.. Hoggi circa le XX hore sono andato a Sua Maestà, e salutandola e benedicendola per nome di Nostro Signore, gl' ho presentato il Breve della mia credenza, sopra il quale dissi, che se bene io pensavo, che Monsignor Contestabile habbia riferito a Sua Maestà la causa della mia legatione, havendogliela io detto hiersera, gliela sporrei nondimeno di nuovo, e così feci diffusamente, conforme all' Instruttione che haveo portato meco da Sua Santità, e stendendomi nelle ragioni, che la muovono a deliberarsi di convocare il Concilio, e più tosto in Roma, che in altro luogo d'Italia, come più commodo e più conveniente per tutti li rispetti, oltre la presenza di Sua Santità, laquale per l'età non potea conferirsi altrove, e senza la presenza della sua persona si sa troppo bene, che un Concilio può essere in questi tempi poco proficuo, e per tanto che bisognava, che la Maestà Sua e l'Imperatore si disponessero a riconciliarsi insieme a fare una buona e ferma pace, mediante laquale Sua Santità possa effettuire questo suo santo e pio proposito del Concilio, per oviare coll' aiuto di Dio ad infiniti mali, che soprastano alla Christianità, appresso a tanti altri, che già sono successi per causa dell' Eresie...

Sua Maestà ascoltò ogni cosa con molta attenzione, e ripigliando la parte del Concilio si distese assai in commendare Nostro Signore del santo proposito, in che intendeva volentieri. che la Santità Sua si fermava, approvando tutte le ragioni, ch'io gl' allegai, cosi del luogo e delle circostanze, come dell' urgentissime ragioni che la moveano, e disse che quanto a se assicurava la Sua Santità, che non è per impedire mai li Prelati del suo Regno di venire alla celebratione del Concilio in Roma, anzi che farà in modo, ch' ogn' uno di loro intenda, che venendo farà cosa conforme alla mente sua, e da hora è per fare divolgare questa sua intentione, desiderando grandemente ch' il Concilio habbia buono effetto, e per suo mezzo quel frutto, ch' è necessario nella Religione, della quale disse, che come Primogenito Sua Maestà pensava d'essere fin d'allora benemerita, e ch' un' altra volta mi havea da dire in questa materia qualche cosa, ch'io l'intenderei volentieri per farla sapere a Sua Beatitudine . . mi

<sup>1)</sup> Cfr. Codd. Corsinian. 158. 499.

<sup>2)</sup> Raccolta di diversi Manuscritti I.

raccomando a V. E. pregandola a baciare li ssmi piedi a Sua Beatitudine. Di Fontanableo li 19 di Giugno 1556.

11. Instruzzioni et avvertimenti a Monsignor di Chiusi eletto Nuntio di Spagna da Papa Paolo IV l'anno 1559. (Codex Bibliothecae S. Petri ad Vincula A. E. XI. 73. fol. 112 sq.)

Havendo la Santità di Nostro Signore eletto Voi Reumo Monsignore di Chiusi dal numero de tanti Prelati per suo Nuntio al Regno di Spagna, officio degno ed honorato, e da molti desiderato, quanto maggior confidenza e segno d'amore verso la vostra persona conoscete, ch' Ella vi ha dimostrato, tanto più voi dovete sforzarvi di corrispondere alla pia mente e santo desiderio suo, ed all' esperienza, che ha concetta della fede, sincerità e valor vostro, e con ogni prontezza rendervi degno di tale e tanto officio, il quale è posto primario in questo tempo tanto turbulente, nel che però si confida alla misericordia di Dio, che habbi sempre ad essere con voi, ed indrizzare l'opere vostre et attioni al suo santo servigio.

La summa della vostra Legazione di Spagna consisterà in due cose; la prima in favorire ed aiutare le cose dell' Inquisitione di quel Regno e procurare con ogni diligenza, che tanto le vecchie quanto le nuove heresie ultimamente in quello Regno sollevate, siano del tutto estirpate: nella qual cosa ponerete ogni sforzo e valor vostro, mostrando a tutti l'animo prontissimo et ardentissimo zelo, che questa cosa si deduca a fine desiderato, perche non è la più atta e la più facil via a ruinar un Regno, quanto lasciar pullulare heresie. Ne sono esempi al presente, oltre la Germania ed il Regno d'Inghilterra; volendo dunque Sua Santità con paterna carità ovviare quanto può e deve per il suo pastorale officio alla dilatatione di queste pestifere heresie, e procurare la totale loro stirpatione, e così insieme provedere all' indennità di tanto nobilissimo Regno, la salute del quale gl' è a cuore, come ogn' altra cosa, che più le sia cara, ha mandata la persona vostra con amplissima autorità e potere, liquali usarete tutti, et adoperarete in ogni bisogno ed occorrenza, acciò si conseguisca il fine da Sua Santità desiderato.

La seconda cosa della vostra Legatione sarà la confermatione della giurisdizione ecclesiastica, e dell'obedienza verso Sua Beatitudine e questa Santa Sede in quel Regno. Imperò che non si può negare, che da alcuni anni in qua quel Regio Conseglio non habbia posto la mano in molte cose non pertinenti alla sua potestà, e che non habbia inflitte molte percosse alla libertà ecclesiastica, contra però l'instituto de suoi maggiori, i quali furono sempre devotissimi figliuoli della Sede Apostolica, ed osservatori de privilegii ecclesiastici.

E perche il più religioso Regno et obediente tra Christiani era quello di Spagna, ch' ora per il vero (il che con gran dolore riferiamo) si dice essere quasi nem il contrario; però non volendo ne potendo Sua Santità senza grave offesa dell' honor di Dio e carico della sua coscienza più sopportare tali inconvenienti, manda Voi al presente, acciò facciate ogn' istanza appresso quella Serenissima Principessa et il Real Conseglio, che siano rivocate et annullate tutte le constitutioni e Decreti fatti da molti anni in qua contro la libertà ecclesiastica ed autorità di questa Santa Sede; ed in oltre siano anco restituiti li Spogli di Prelature vacate e che vacaranno, ed ogn' altra cosa che la Sede Apostolica tiene in quel Regno. Il che non si dubita siano per fare prontamente essendo essi veri Christiani e militando essi sotto il Capo nostro Giesù Cristo, il quale ha constituita Sua Santità suo Vicario in terra, e datole la potestà sopr' ogni Regno e Principato, e chi non vuol conoscere questa verità e ricusa ubbedire il suo Vicario, non è delle pecorelle redente col suo precioso sangue.

E perche è parso conveniente a Sua Santità ch'andando voi in Spagna prima visitiate la Maestà del Re per parte sua, il quale al presente si ritrova in Fiandra, acciò la persona vostra sia accompagnata da lettere favorevoli di Sua Maestà drizzate alla Signora Principessa ed a quel Real Conseglio; però partendovi di qui ve n'andarete di lungo a ritrovare il Serenissimo Re Filippo, lo visitarete da parte di Sua Santità e gli direte, come l'ama con paterna carità, e gli desidera ogni felicità in questo mondo con continuo augmento della gratia del Signore, e che per mostrare il singolar affetto, che porta alla Maestà Sua ed a suoi Regni, vi ha hora destinato in Spagna suo Nuntio per porre suo ultimo rimedio ad ogni dissordine ed esorbitanza, che ivi fin hora è successa. Gli farete anco intendere, che Sua Beatitudine è paratissima sempre a consolarla e fargli ogni piacere e cortesia, purche possi con honor di Dio e di questa Santa Sede, e salva la sua coscienza. Instarete poi appresso la Maestà Sua che

<sup>&#</sup>x27;) In Hispagna è necessaria l'Inquisitione per diversi rispetti, in Parigi et in Tolosa sono stati ritrovati infiniti libri di Calvino, stampati in lingua Spagnola, che ve li mandavano nascostamente, et se li mandavano ben è segno, che sapessero a chi distribuirli. L'Armiraglio ha detto più volte, che se li manda a sparger un puoco della sua polvere in Hispagna, si vedranno mirabil' effetti. (Cod. S. Petri i. V. A. E. XI. 94 fol. 63.) Cfr. Cod. Urbin. 829 fol. 656 (Consiglio d'Inquisitione).

scriva caldissime et efficacissime lettere in Spagna, acciò le cose della S. Inquisitione siano valorosamente curate e promosse, e l'eresie talmente estinte, e le novità introdotte contro la libertà, obedienza, autorità e giurisdizione di questa Santa Sede siano al tutto rivocate e cassate. Et acciò le materie siano più favorite e con maggior caldezza abbracciate, usarete anco dell' opra del Signore Ruigosnoz, di Monsignor d'Arras, dell' Illmo Signor Duca di Savoia, del Padre Confessore, ed altri Signori alli quali portate Brevi di Sua Beatitudine particolari a quest' effetto.

E se per caso ritrovaste, che la pace tra quella Maestà ed il Christianissimo non fusse ancora firmata (il che preghiamo Dio che non sia), vi si commette, che parliate caldamente per parte di Sua Beatitudine in questa negoziazione, laquale l' è a cuore sopra ogn' altra cosa, facendo intendere a Sua Maestà, che anco per quest' effetto principalmente vi mandava a lei.

E cosi andando in Francia visitarete quel Re Christianissimo, e negoziarete anco seco questa materia, promettendo all' una ed all' altra delle Maestà loro, che non potrebbono far cosa più grata a Sua Beatitudine ne più da tutti desiderata, che donate a Dio tutte le loro differenze, facessero buona pace insieme e concordia. Perche stando il Mondo così interdetto per le guerre, non è d'aspettare se non malissimi frutti nella Christianità, la salute della quale tutta depende dall' unione e conformità dell' animi delle loro Maestà. Oltra che senza il bene della pace Sua Santità non può attendere alla celebratione del Concilio Generale, ne alla riforma della Chiesa, lequali due cose hora sono sommamente necessarie alla Christiana Republica e principalmente desiderate da Sua Beatitudine sin da principio del suo Pontificato, ma sono state sempre disturbate dal Demonio e suoi Ministri, hora con un' occasione ed hora con un' altra. Ma quando trovasse, che per gratia di Dio la pace fusse conclusa e stabilita, come si pensa che trovarete, rallegratevi per parte di Sua Santità con ambedue le Maestà di questa singolare opera, ch' haveranno fatta, della quale non potea succedere ne la più degna, ne la più honorata. ne più convenevole alle persone loro, per laquale tutto il mondo giubila e fa festa, e che anco a ciò vi s' aggiungesse, che Sua Beatitudine vi havea mandato, ove saria venuta ella, se non le fusse stato prohibito per la vecchiezza ed altri suoi corporali impedimenti a tutto il mondo noti.

Resa poi licenza dal Serenissimo Re Filippo, ve ne passarete in Spagna per quella via, che a voi parrà più commoda e migliore ad esercitare il vostro officio, il quale sappiamo, ch'

esercitarete con ogni sincerità, lealtà e fedeltà, e sopra ogni cosa con l'innocenza e bontà della propria vita, colla monditia delle mani, ed astenendovi da sordidi ed illeciti guadagni, i quali Sua Santità principalmente abborrisce, come è noto a tutti: vi mostrarete esser degno Ministro suo e di questa Santa Sede: farete poi, che la vostra famiglia risplenda di buona fama e buon essempio a tutto quel Regno, acciò dalla casa vostra ben instituita impari ogn' uno vivere christianamente, siccome solevano fare anticamente i Nuntii della Sede Apostolica: siano lontani giuochi, lascivie, ed ogn' altra sorte di sporcicie dalla vostra accostumata famiglia, et all' incontro siano abbracciate tutte le virtù, le devotioni, il culto divino, favoriti gli poveri, promossi gli huomini da bene, e dalle bocche loro sempre proferite parole in honor di Dio ed edificatione del prossimo: perciò è necessario che voi vivete altrimente da quello hanno alcuni vostri predecessori, restituite il buon nome e credito, ch' anticamente ha havuto per tutto il Mondo quella Santa Sede.

Questo è quanto per hora si è parso avvertirvi per un' Istruttione oltre le cose, che Sua Santità vi ha detto a bocca, alla giornata poi vi si farà intendere, se occorrerà alcuna cosa. Pigliate dunque il viaggio allegramente, et andate colla gratia di Dio e benedizione di Sua Santità, redendovi certo d'andare ad imprese honorevoli e degne, nelle quali portandovi valorosamente come speriamo, sarete copiosamente rimunerato da Dio e da Sua Beatitudine Vicario suo in terra, oltre che portarete honore e laude immensa appresso tutto il mondo.

# 12. Instruzzione per Spagna a Monsignor Prospero Santa Croce. 1560. (Codex Corsinianus 475 fol. 67 sq.)

Dopo la morte di M. Aurelio Spina, quale era destinato alla Corte del Serenissimo Re Cattolico, havendo Nostro Signore fatta elezzione della persona di Monsignor Reumo Prospero Santa Croce, acciò supplisca alle commissioni, che aveva il detto Spina, Sua Santità ha pensato, che il più importante e principal negozio sia quello del Concilio, e però non dovrà Sua Maestà meravigliarsi, se tanto si è tardato a dispacciarsi, essendosi voluto aver prima le risposte, che si aspettavano da Sua Maestà Cattolica, dall' Imperatore e dal Re Christianissimo sopra detto Concilio, conforme si sono poi avute.

Dovrà dunque il predetto Mgr Santa Croce dar conto a Sua Maestà dell' infinita soddisfazione, che Nostro Signore ha avuta per le lettere della Maestà Sua de 18 di Giugno, vedendo con Laemmer, Mel. Rom. Mant.

quanta pietà e vero zelo di religione si è risoluta di approvare il concetto di Sua Beatitudine di levare la sospensione di Trento, e continuar' il Concilio in quel luogo; 1 del che Sua Santità loda tanto, commenda e ringrazia la Maestà Sua, quanto merita la buona intenzione, che Sua Maestà dimostra verso il servizio di Dio, e benefizio del Cristianesimo, accettando per prudente et onorevole il ricordo di Sua Maestà circa il consentimento dell' Imperatore e del Re Christianissimo, e di fare elezzione di persone per Legati esemplari per vita e per dottrina, al che Sua Santità aveva già pensato molto prima. Quanto all' Imperatore, dichiara assai apertamente di non volere il Concilio, o almeno di non poterlo volere per molto tempo, proponendo poi tante difficoltà, che basterebbero a far perder l'animo e la speranza d'ogni bene a qualunque non avesse un sodo e ben stabile e fermo proposito del servizio di Dio, della Chiesa e fede cattolica, come ha Nostro Signore; e quanto al Re Christianissimo, se bene nell' universale mostra di desiderare il Concilio, danna però e biasima il luogo di Trento, come non capace di stanza e di vivere commodamente, e nel quale i Protestanti non verrebbero giamai, non ricordandosi Sua Maestà Christianissima, che dal Re Francesco suo avo di fel. memoria fu approvato il detto luogo, e similmente da una gran parte di detti Protestanti, se bene dipoi il Re Henrico suo padre lo ricusò, non per altro rispetto, che per la guerra, che aveva allora con l'Imperatore Carlo Quinto di glor. memoria, e con Papa Giulio III. Hora vedendo Nostro Signore questa repulsa, e considerando che per venire presto all' atto del Concilio, e levare ogni dilatione e disputa, come richiede il presente bisogno della Cristianità afflitta e lacerata da ogni banda, e bisognosa di rimedio presentaneo, nessun altro luogo è più commodo di questo di Trento, e nessuna altra via è migliore, che il levare questa sospensione. Sua Santità non può star, che su l'istesso proposito, et esortar Sua Maestà a starvi similmente, mostrando a Dio et al mondo, che per quello che spetta a loro, sono pronti e parati ad esporre l'autorità, l'opera, le fatighe, le facoltà e la vita propria, se bisognerà per un' opera così santa, e tanto più che si vede, che il ricercare di trasferire il Concilio in altro luogo, è per mettere dilazione all'apertura del medesimo Concilio, e per far che si revochino in dubbio i Decreti già stabiliti santissimamente in detto Concilio di Trento, come aperta-

mente lo dicono, il che sarebbe contro il ben publico e servizio della religione, mettendo in dubbio quello che è stabilito circa la fede e la religione stessa. L'altre petizioni poi che fa l'Imperatore nella sua risposta, potrà il detto Monsignore communicarle con Sua Maestà, et in buon proposito intendere il parere della Maestà Sua e de suoi Teologi, come l'Arcivescovo di Siviglia, et il Reumo Padre Confessore, dichiarando loro qual sia in ciò la mente di Sua Santità, che è di non muover cosa alcuna senza l'autorità del Concilio Generale, etiam che dicessero esser cose positive e dipendenti meramente dall' arbitrio di Sua Santità, e se parrà a Sua Maestà essere a proposito di fare qualche ufficio coll' Imperatore e col Re Christianissimo per farli condescendere, a levar la sospensione del Concilio di Trento, Sua Santità si rimette alla prudenza e pietà di Sua Maestà, alla quale basterà di metterlo in considerazione, lasciando poi che Sua Maestà deliberi come gli parerà.

Communicare al presente con gli Svizzeri Cattolici il negozio che si ha con essi, ed è che vogliono fare istanza al Cantone di Clarona, acciò viva nella Religione Cattolica secondo la capitolazione, che è fra di loro. Al che se qualche renitente non vorrà consentire, li Cattolici sono risoluti di castigarlo. E perche gli altri Cantoni Eretici potrebbero muoversi in aiuto di quei tali, Sua Santità in tal caso aiuterà li Cattolici con tutte le sue forze, e per adesso con scudi 20000, liquali si sono già depositati in Milano in mano del Sgr Tommaso di Marini.

Far sapere a Sua Maestà, che uno de primi pensieri, che Nostro Signore ha avuto dal principio del suo Pontificato, è stato d'estirpar Ginevra asilo e ricettacolo di tutti i tristi d'Europa, et essendo quella Città della giurisdizione e stato del Signor Duca di Savoia, e però essendosi ricercato, che lui si faccia capo dell'impresa, o in nome di Sua Santità o in nome suo proprio, come meglio li parerà, la cosa si è condotta tanto avanti, che certamente l'impresa si farà, se da Sua Maestà Cattolica gli sarà dato qualche aiuto, come già sappiamo, che il Re Christianissimo glie ne darà, come Sua Santità glie ne da anche Ella. Che se li Grigioni si muovessero da casa loro per aiutare Ginevra, si potrebbe pensare di levargli all' improviso la Valtellina membro dello stato di Milano occupato, e posto in misera captività da detti Grisoni.

Cfr. Carta del Embajador Vargas a Su Magestad. Fecha en Roma a 13 de Julio 1550. (Döilinger Beiträge zur politischen etc. Geschichte. I. B. Regensb. 1862. pag. 337.)

¹) Quae sequuntur hac in Instructione per Carolum Cardinalem Borromaeum subscripta, ea ad beneficia, provisiones ecclesiasticas, collectoriam Hispaniae spectant necnon "la tratta del grano di Sicilia e del vino dal Regno di Napoli" aliaque discutiunt.

13. Mgr Santa Croce al Cardinal Borromeo<sup>1</sup> di Toledo 28 Agosto 1560. (Cod. Corsin. 475 fol. 77 sq.)

Essendo giunto in questa Città Lunedi sera 26 del corrente, e avendo fatta domandare udienza questa mattina, oggi alle 21 ore l'ho avuta con esser accompagnato dal Sgr D. Joan Manriches et alcuni altri Signori di questa Corte. Sua Maestà ha benignamente ascoltato quello, che io gli ho detto per parte di Sua Santità circa il Concilio, che fu la prima cosa, che io trattassi, palesando il piacere, che Nostro Signore aveva preso dall' intendere, che la Maestà Sua avesse avuto in questo negozio il medesimo concetto di Sua Beatitudine circa il levare la sospensione del Concilio di Trento, e continuarlo in quel luogo; et intese ancora da me le difficoltà, che si proponevano per parte dell' Imperatore e del Re Christianissimo, e come finalmente Sua Beatitudine se bene conosceva, che questo era suo proprio e particolar carico per la dignità, che Iddio gli aveva data, sapeva ancora che Sua Divina Maestà aveva costituita la Maestà Sua e gli altri Prencipi per fautori e difensori e protettori della Santa Sede e Religione cattolica, onde non poteva se non aspettare l'essere consigliata ed aiutata, e principalmente da Sua Maestà, laquale mi rispose, che basciava i Piedi di Sua Santità per il conto, che teneva, e per il zelo, che mostrava di questo negozio conforme a quello, che Sua Maestà ha sempre conosciuto in Nostro Signore, e che però lo troverà sempre pronto ad obbedirla, e a favorire questa impresa, conforme Sua Santità comanderà, e così aveva lungamente detto nell' udienze passate a Mgr Nunzio, che si trovava presente, e per adesso avendo inteso che in Francia si credeva, che si dovesse celebrare il Concilio Nazionale, essendone ancora ricercato da Mgr Nunzio, haveva deliberato di mandare il Sgr D. Antonio di Toledo, soggetto di molte buone qualità, al Re Christianissimo suo Hiermano, per esortare Sua Maestà in ogni modo a desistere da questa impresa, che quanto al resto, pensarebbe quello, che si potesse dire circa la scrittura dell' Imperatore, e aspettarebbe ancora d'intendere quella risposta, che io gli aveva detto che in Roma si preparava. Dopo questo, io gli diedi conto del desiderio, che Sua Santità aveva di aiutare l'impresa di Clarona, et aveva per servizio di Dio et estirpazione dell' Eresie tal brama, ma che avendo poi inteso, che la Maestà Sua non approvava questa impresa in questi tempi, Sua Santità non passeria più oltre.

Lodò molto Sua Maestà, che Nostro Signore restasse in ciò, e disse, che aveva dato largo conto al Nunzio delle cause, che muovevano la Maestà S. a far tal deliberazione...

Conforme Sua Santità mi comandò, raccomandai Mgr Illmo e Reumo Morone alla M. S. nella forma prescrittami, cioè che Sua Beatitudine tornava a raccomandarglielo, come signore di tante buone e rare qualità, e tanto servitore di Sua Maestà, come sà tutto il mondo, e la pregava ad usar verso Sua Signoria Reuma qualche segnalata dimostratione. La Maestà Sua intese questo raggionamento tanto volentieri, che pareva, che io non gli potessi parlare di cosa più grata, e sempre ridendo disse, che ben sapeva la qualità del Cardinal Morone, e quanto avesse sempre servito all' Imperatore suo Padre, e a se, e che però gli mostrarebbe l'animo grato che tenea..¹

14. Instructio Regis Philippi II d. 2. Septembr. 1560. (Cod. Corsin. 6872 fol. 339 sq.)

Instruttione di quello che Voi Don Antonio di Toledo, Prior di Leon', mio Cugino, del mio Consiglio di Stato et mio Cavallarezzo maggiore, havrete da fare et da trattare in Francia,<sup>3</sup> dove al presente Noi vi mandiamo [per trattare la convocazione di un Concilio generale].

Per quello che a bocca vi s' è detto, havrete inteso, in qual stato si trova il negotio che tocca al Concilio Generale, et le difficoltà che per parte del Re di Francia ci sono state proposte, che son quelle che vedrete per un scritto, che ci diede il Vescovo di Limoges suo Ambasciadore residente quì così in quello, che appartiene alla continuatione del Concilio di Trento, come sopra la mutatione del luogo, et etiamdio sopra la celebratione del Concilio Nationale, che il Re suo Padrone ha chiamato in Francia per li X di Settembre prossimo futuro, perche sicome

¹) Cfr. Dieringer, Der heil. Karl Borromäus und die Kirchenverbesserung seiner Zeit. Köln 1846. pag. 81 sq.

<sup>&#</sup>x27;) Contrarium probat secretissima ista epistola (Minuta de carta de Su Magestad al Embajador Vargas de Toledo a 27 de Noviembre 1560), quam Doellinger 1. c. pag. 346 sq. publicavit.

<sup>2)</sup> Raccolta di Scritture diverse T. XVI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. Codices Corsiniani 294 (Commentarii delle cose occorse in Francia in materia di Religione dall' anno 1556 sino all' anno 1562), 467 (fol. 134 sq. Instruttione del Vescovo di Viterbo circa le cose del Regno di Francia data a M. Cipriano Saracinello spedito al Papa Pio IV alli 8 d'Ottobre 1561) et 399 (Lettere scritte a Roma dal Cardinale di Ferrara, quando fu Legato in Francia di Papa Pio Quarto, concernenti i negotii della Legatione fol. 169 sq. Al Card. Borromeo di San Germano alli 3 di Marzo 1562) necnon Cod. Vatican. 6792 fol. 488 sq.

teniamo per certo, che il detto Concilio Generale sarebbe grandissimo remedio per li mali et danni che sono nella Christianità, così temiamo per molto dannosa et pernitiosa cosa il celebrarsi il detto Concilio Nationale in Francia...

Et perche colui che ha tenuto principalmente, come ci vien detto, la mano nel negotio di Concilio, è il Cardinal di Lorena, dandoli la nostra lettera di credenza, che portate per lui, li direte da nostra parte l'uffizio che vi mandiamo a fare col Re sopra di ciò, et ch' egli come Christiano et Principe della Chiesa, et che tanta parte ha col Re, et nel Governo di quel Regno, tiene molto maggiore particolar' obligo a fare questo servizio a Dio et al suo Re in disturbare il danno, che da quello potrebbe risultare a quel Regno, et per conseguenza a tutta la Christianità.. Di Toledo alli 2 di Settembre del LX. yo el Rey. Gonzalo Perez.

 Il Vescovo Santacroce al Sgr Cardinal Borromeo di Toledo 31 Ottobre 1560. (Cod. Corsin. 475 fol. 113 sq.)

All' arrivo del Corriere mandato da V. Sgria Illma e Reuma ultimamente, Sua Maestà Cattolica si trovava fuora di Toledo lontano molte leghe, di maniera, che non si è potuto negoziare per otto giorni, che seguì il suo ritorno, e diede subito udienza a Mgr Nunzio e a me, nella quale fu esposta la consolazione, che S. Santità prova ora, dopo tanto rammarico nel vedere le cose della Religione ridotte a così mal termine, per la dichiarazione fattaci da Sua Maestà della buona volontà, che teneva per la prosecuzione del Concilio, e della conformità dell' animo suo con quello di Sua Santità, avendo Sua Beatitudine considerato, quanto si possa con la grazia di Dio sperare in questo antico rimedio solito usarsi dalla Chiesa in simili accidenti.

Si disse ancora, che Sua Beatitudine ne aveva rese ancora grazie al Sgr Iddio, e pregatolo a prosperar tuttavia più le azzioni della Maestà Sua, et a noi aveva comandato che per sua parte ne la ringraziassimo con molt' efficacia.

Dopo questo si dichiarò in qual termine siano le cose di Francia, e si concluse, che S. Beatitudine avendo ben pensato a tutto, aveva giudicato, che non si dovesse metter più tempo in mezzo per venire alla celebrazione del Concilio, e che dopo che havrà veduto non giovar gli ufficii fatti coll' Imperatore e con il Re Christianissimo, perche si contentino, che si levi la sospensione del Concilio di Trento, si risolverà a levarla in ogni modo, o a ridurlo in qualche Città d'Italia nelli Stati di Sua Maestà, o de suoi Confederati, che pregava la Maestà Sua a tener per buona

questa risoluzione, e a volere assistere e aiutarla, poiche Sua Beatitudine non vedeva che potesse per ora far cosa in servizio di Dio di maggior momento di questa per beneficio ancora de suoi Popoli, che per la vicinanza non si poteva negare, che non fossero in prossimo e manifesto pericolo.

La Maestà S. avendoci ascoltati benignamente, disse, che dalle risposte date altre volte in questa materia, potevamo aver ben compreso l'animo suo, e quanto fosse inclinato a questa sant' opera tanto necessaria al servigio di Dio, e al bene della Christianità, ed ora c'inclinava tanto più, quanto li pareva il bisogno più urgente, e la volontà di S. Santità più determinata, e ne rendeva a Sua Beatitudine molte grazie per il zelo e pietà, che teneva, e della partecipazione, che aveva ordinato, che se glie ne desse, e che stimava, che tutto fosse ben considerato, che non bisognasse pensarvi di vantaggio; tutta via che essendo cosa di tanta importanza, non voleva che questa fosse per risposta, ma che fra tre o quattro giorni, ce la farebbe sapere, acciò potessimo dispacciare il Corriere, che fu detto a Sua Maestà che si tratteneva qui solamente per quest' effetto.

Si è inteso di poi, che la Maesta Sua ha fatti congregare alcuni Teologi per consultar sopra di ciò, e benche siano stati fra di loro discordi, mentre alcuni volevano che il Re supplicasse Sua Santità a levare la sospensione del Concilio di Trento, altri che facesse nuova indizione.

Tre giorni fa il Sgr Duca d'Alva cercò d'intendere da Mgr Nunzio e da me, ciò che Sua Santità fosse per fare più volentieri, o levare la sospensione, o fare nuova indizione, e di più, se S. Beatitudine si contentarebbe di Bisanzone, luogo (per quanto Sua Eccellenza discorreva) molto opportuno a tutte le nazioni e molto commodo d'alloggiamenti e di viveri. Sopra di che sebene fu lungamente dichiarata la buona volontà di S. Beatitudine, che prenderebbe sempre quella provisione, che giudicasse conveniente più per la necessità del tempo presente, stimando infinitamente il giudicio e consiglio della Maestà Sua, non ci parve però di poter rispondere risolutamente ne sopra l'uno ne sopra l'altro capo.

Questa mattina poi il Sgr Duca d'Alva ci ha data la risposta, che V. Sgria Illma avrà in scriptis, e di più ci ha soggiunto che Sua Maestà desidera più Bisanzon, come più bramato da Francesi, e più commodo a Germani, e però atto a togliere ogni scusa di non averci a venire; ma quando a Sua Santità piaccia più Vercelli o altro luogo, Sua Maestà concorrerà sempre con essa in tutto cio, che li piacerà di fare intorno a questo

negozio, dichiarando la buona volontà, zelo e pietà della Maestà Sua, concludendo che a Sua Maestà piacerebbe, che Mgr Gherio tornasse in questa risoluzione, il che seguendo confido, che supplirà a quanto si manca dal canto mio, e non mi lascera dar più lungo fastidio a V. Sgria Illma e Reuma, alla quale bacio le mani e mi raccomando.

Il Vescovo Santacroce al Sgr Cardinal Borromeo di Lisbona
 Marzo 1561. (Cod. Corsin. 475 fol. 154 sq.)

Scrissi a V. Sgria Illma pochi giorni sono per un Corriero spedito a posta da questa Serenissima Regina et ora coll' occasione di quest' altro che mandò a Toledo, aggiungerò solo, come S. Maestà è costante nella risoluzione di voler, che tutti li Prelati di questo Regno vadino al Concilio, ne per molto che si scusino chi per la povertà, chi per l'occupazioni, ne vol intender parole, anzi vuole che auch' io ancora gli stimoli al partir presto, giudicando la Maestà S. che in negozio così importante al servizio d'Iddio e della Religione, non si possa trovar cosa tant' urgente, che debba impedire l'ufficio, che sono obligati di fare i Prelati; onde credo, che verranno tutti, eccetto l'Arcivescovo di questa Città, che ha 82 anni, e alcuni si metteranno in camino fra 8 giorni, e altri dopo Pasqua.

Sua Maestà mi domandò instantemente, se i Legati del Concilio erano ancor nominati, e perche si differiva di farlo. Io risposi che credevo, che per esser Trento molto vicino a Roma, Sua Santità volesse godere del beneficio del tempo più che poteva per far poi la deliberazione tanto più maturamente, ma che al termine prefisso vi saranno senza dubio, onde penso, che quando si avrà la nuova, che i Legati siano nominati, Sua Maestà spedirà subito per le poste l'Ambasciatore al Concilio, e prima credo che verrà a basciare i piedi a Nostro Signore. La Maestà S. mostra in questo negozio tanto zelo e fervore, che ben si conosce, che il Sgr Iddio, in cuius manu praecipue sunt corda Regum, gl' infiamma il desiderio di vedere incaminata e principiata questa sant' opera, e un simil fervore non solo si vede nella Maestà S. ma in tutto questo popolo. Si è poi trattato circa i Vescovi dell' Indie, se si doveva mandar loro la Bolla del Concilio, ma pare a S. Maestà, che da un canto sarebbe un mettere scrupulo nelle coscienze loro per l'obligo, che averiano di venire attesa la difficoltà del viaggio, ma finalmente si è risoluto di mandargliela, con che però io li scriva, che non si muovino sino a nuovo avviso, volendo intanto Sua Maesta scrivere a S. Beatitudine; non mi

è parso di errare in far questo, massime che tutto è passato colla volontà del Sgr Cardinale, il quale mi si mostra ogni giorno più favorevole, e havendo finora communicato tutto con S. A. sempre ci è stata fra noi conformità d'opinione.

17. Lettera del Cardinale di Mantona<sup>1</sup> Legato al Concilio di Trento scritta a Papa Pio IV li XV di Gennaro 1563. (Cod. Sessorian. CCLXX<sup>2</sup> fol. 7 sq.)

Padre Santo. Non è bastato alla cortesia di Vostra Santità di far Cardinale il Sgr Federico mio nipote con tante honorate parole di lui et di me et di Casa mia, che ha voluto accompagnare la gratia et il favore con una Lettera di sua mano piena d'infinito amore verso la persona mia. Io quanto mi godo di tanti beneficii, tanto mi doglio di non haver ne fatti ne pur parola di poter satisfare in parte a quel che devo a Vostra Beatitudine, tutta volta un poco di questo mio debito ho mandato a pagare per Mgr di Nola con V. Santità.

Quanto alla venuta di V. Beatitudine a Bologna, se bene mi sarà d'infinito contento, nondimeno non vorrei, che ella fusse, se non quando questo Concilio havesse d'haver qualche fine, ch' ella desidera, perche quando si havesse da contendere o da dissolversi per causa d'altri et non nostra, mi piaceria più che Vostra Beatitudine fusse restata in Roma per molte cause che potrei dire, quando la prudenza di lei non vedesse ogni cosa molto più oltra che non faccio io. Ma questa fra l'altre mi par di grandissima importanza, che la venuta predetta di V. Santitá faria sperare dal Mondo cosa degna della sua grandezza, et che poi non riuscesse l'effetto, saria di poca satisfatione a lei et alli veri suoi servitori, onde laudo che V. Beatitudine mantenga questa opinione nelli animi delle persone, ma che non si deliberi di metterla in essecutione finche non si sia visto il fine di questa prossima Sessione et delle dimande che hanno fatte gli Ambasciatori dell' Imperatore et di Francia. Io non voglio dimandare a V. B. perdono di questa mia troppo licentiosa affettione in dirle il mio parere, perche essendo obligato a spendere per lei la vita propria, debbo anco farle sapere quel che mi va per la mente in servizio suo. Con

<sup>&#</sup>x27;) Hercules Gonzaga qui Tridenti obiit 2. Mart. 1563. Cfr. Brischar Beurtheilung der Controversen Sarpis u. Pallavicinis. Tübing. 1844. I, 252 sq.

<sup>2)</sup> Notizie appartenenti alla Storia de' Secoli XVI e XVII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) De epistola Pontificis ad Mantuanum data 7. Januar. 1563 cfr. Pallavicini Istoria del Concilio di Trento ed. Zaccaria L. XIX c. 12 (IV, 88).

che resto baciando con ogni humiltà li santissimi piedi di V. Beatitudine. Di Trento li XV di Gennaro 1563. Di V. Santità hum. et devotissima creatura il Cardinale di Mantoua.

18. Instruttioni date a Monsignor Carlo Visconti<sup>1</sup> mandato da Papa Pio Quarto al Re Cattolico per le cose del Concilio di Trento. (Codex Biblioth. Corsinian. 467 fol. 112 sq.)

Mgr Visconti. La Santità di Nostro Signore ha fatta elettione della persona vostra d'andare al Serenissimo Re Cattolico, per conoscervi non solo prudente et diligente in tutte le attioni mondane, ma molto zelante del servitio di Dio e beneficio publico e ben istrutto di tutte le materie, che oggidi si trattano massimamente in Concilio, dove sete dimorato lungamente, oltre che l'essere voi vassallo e servitore di S. Maestà ha ancor mosso Sua Santità a mandarvi più volentieri, poiche la Maestà S. non havrà causa di dubitare, che tutta l'ambasciata vostra non abbia per fin suo dopo il servitio di Dio e l' honore e gloria di S. Maestà et il beneficio de suoi Regni. Vi piacerà adunque allegramente pigliar questo incommodo, et salutata che haverete S. Maestà in nome di S. Beatitudine con tutte le amorevoli dimostrazioni, che da un Padre verso un figliolo si possino desiderare, gli esporrete qualmente sin dal principio di questo Pontificato essendo stato ricordato a S. Santità da parte quasi di tutti i Prencipi Cattolici, che fosse molto a proposito et necessario aprire il Concilio in Trento, parendo loro che questo fosse il sommo rimedio al corpo infirmo della Chiesa per estirpare con l'ajuto di detto Concilio gli errori vecchi e divertir quelli che nuovamente si veggono tutto il di pullulare et introdursi in varie parti del mondo nelle cose della Religione, S. Santità non guardando a nessun suo particolare interesse ne di spesa ne di disagio ne d'altra cosa humana, ma solo havendo innanti agl' occhi l'onore et servitio di Dio, il benefitio pubblico e la quiete universale de Cristiani, volentieri si dispose ad usare di questa salutifera medicina del Concilio aprendolo e tirandolo inanzi con ogni suo potere sino a quel termine che oggi si trova.

Et essendo anche S. Santità ricercata dai medesimi Prencipi di dare al Concilio ampla e libera autorità circa le cose della Riforma, la Santità Sua siccome da principio s'indusse facilmente a convocare et aprire detto Concilio, cosi ne anche questo ha voluto negare in modo che dalla parte di lei non si è lasciata indietro cosa alcuna di quelle che parevano accomodate alla miseria di questi tempi, che da Sua Santità non sia stata seguita sicome al desiderio e volontà di detti Principi. Et già oggi per grazia di Dio chiaramente si vede che non è cosa alcuna quanto si voglia importante alla grandezza et honor di questa Corte et infino alla Riforma de' Cardinali, della quale per ordine di Sua Santità medesima non si tratta in detto Concilio.

Oltre di questo è parso anco bene a Sua Santità, che come si è lasciato liberamente in arbitrio del Concilio il procedere nelle sopradette cose secondo che i Padri giudicavano esser meglio, così restasse in pura libertà et determinatione dell' istesso Concilio il far più o meno progresso et allungarlo o abbracciarlo secondo del Spirito Santo gli fosse dettato, non volendo Sua Santità prescrivere alcuna sorte di precipitatione, ne anche ritardare in modo alcuno il debito fine di detto Concilio che tanto è necessario e ricercato et desiderato da tutti i buoni. Nel che Sua Santità pensa d'avere talmente giustificate le sue attioni et stabilite quelle del Concilio, che tutti i Prencipi haveranno giustissima ragione di laudare questa santa determinazione di Sua Santità et ajutarla a fare che vada innanzi con tutte le forze loro, come crede e spera che Sua Cattolica Maestà debba far tanto più degli altri Prencipi, quanto che essa ha mostrato sempre una singolarissima sincerità et inclinatione al ben pubblico et alla conservatione della Religione Cattolica et ai suoi Regni manco infetti degli altri, onde la pregarete, che come S. Santità sin dal principio si è promessa et promette tuttavia d' averla per suo adiutrice et compagno in favorire e fomentare questo santo negozio del Concilio, cosi piaccia a Sua Maestà di corrispondere all' opinione et aspettazione di Sua Santità conforme al gran bisogno che si ha dell' autorità, della virtù, bontà et pietà sua.

Di più farete intendere a Sua Maestà, che prevedendo N. S. la fine del Concilio Sua Santità non può fare che continuamente non pensi a quel che a conclusione d'una tanta et si importante opera et stabilimento delle cose concluse è necessario, ne a questo si vede che si possa providere con altro che con quell' aiuto et buona protettione che si ha da sperare da tutti i Prencipi Cattolici, tra i quali confidando principalmente di Sua Maestà Cattolica per la buona mente che ha del Re non meno d'effetto pio e zelante del bene universale che di nome cattolico, ha voluto per mezzo vostro mostrarle alcuni suoi pensieri, i quali riguardano semplicemente il servitio di Dio e della Religione Cattolica, assicurandosi d'avere a trovare in Sua Maestà quella buona dispo-

<sup>1)</sup> Carolus de Vicecomitibus, Mediolanensis, Episcopus Ventimiliensis, postea Card. Tit. SS. Martyr. Viti et Modesti in Macello. Cfr. Pallavicini XXII, 11.

sizione e prontezza, che conviene alla professione che ella ha fatto sempre di voler proteggere, favorire et illustrare la Chiesa di Dio con tutte le forze et autorità sua, sino ad offerire di mettere in ciò a pericolo non solo gli stati e regni suoi, ma la vita ancora se fosse bisogno, come per diverse lettere et ambasciate di Sua Maestà si e conosciuto.

Quello adunque che par più importante, et di che prima s' ha da ragionare, è di trovar modo che i Prencipi Cattolici siano unitamente deliberati di mettere in esecutione i Decreti del Concilio in quelle Provincie, che oggi si trovano nel dominio loro, et nelle quali si è conservata fin hora per grazia di Dio l'obedienza della Sede Apostolica, ancorche siano macchiate d'alcune eresie, et questa è quella cosa in che havemo principalmente da pensare et affaticarci prima che di sperare di poter ridurre gli altri alla via della verità. Però direte che volgendo la Santità Sua gli occhi alle cose di Francia, vede molto bene quanto bisogna haverle in consideratione, trovandosi travagliate nel modo che sono, et essendo di cosi grande importanza e conseguenza, che le altre Provincie vicine portano gran pericolo di cadere nei medesimi inconvenienti. Et avendo perciò Sua Santità grandissimo desiderio di vedere quel Regno riunito interamente nella fede Cattolica et osservanza di questa Santa Sede siccome era di prima, giudica che sia necessario pigliar qualche buono espediente dopo la fine del Concilio, al qual fine par che si sia rimesso quel trattato di concordia, che in quel Regno è stato fatto con Ugonotti, et se questa cosa si differisce, sarà gran pericolo di qualche altra maggior novità nella Religione et di gran pregiudizio a tutte le Provincie.

A Sua Santità sono state dette e promesse gran cose della buona mente del Re Cristianissimo et della Reina sua madre verso la Religione Cattolica di modo che essendosi da qualche tempo in qua ragionato del desiderio, che la sudetta Regina haveva d'abboccarsi in qualche luogo con Sua Maestà, et havendo Sua Maestà Cristianissima fatto anco intendere il medesimo a Sua Santità, cioè del desiderio grandissimo che haverebbe di potersi abboccare con Sua Santità, mostrando d'aver animo di volersi accomodare al parere e giudizio di Sua Santità in cose importantissime per la Religione e beneficio pubblico per l'osservanza che porta essa et il figlio a questa Santa Sede, Sua Santità non ha potuto se non trovar buono et lodar questo disegno et il desiderio degli abboccamenti prefati, anzi è poi entrata in opinione, che fosse molto più commodo, più facile e più utile per servizio di

Dio et del ben pubblico fare di questi due abboccamenti un solo, nel quale convenissero tutti tre questi Prencipi et con quella carità et unione che conviene tra Padre e figliuoli trattassero e concludessero qualche per commun parere di tutti forse giudicato espediente per gli sopra detti officii, onde non volendo Sua Santità guardare ne all' età ne alla poca sanità sua, et molto meno alla spesa, dice che voi facciate ogni instanza con Sua Maestà Cattolica et vi forziate persuaderla, che per gloria et honor di Dio et per beneficio del Mondo voglia ancora lei incommodarsi et pigliare questa fatica di venire a detto aboccamento per salute e conservatione di quel si nobile e grande Regno, il quale senza questo aboccamento non solo non è per migliorare nel fatto della Religione, ma si può dubitare, che sia per andare ogni di di male in peggio e sopra questo voi farete tanto maggior instanza, quanto che se S. Maestà Cattolica non ci viene, Sua Santità non intende in modo alcuno abboccarsi con Sua Maestà Christianissima, perche senza la presenza di S. Cattolica Maestà non se sperarebbe frutto alcuno.

Appresso farete intendere a S. Maestà, come per instanza fattale dalla Regina Christianissima Sua Santità non ha voluto mancare di mandare a fare il medesimo invito ancora all' Imperatore et al Re dei Romani, havendo ordinato in un medesimo tempo la spedizione del Vescovo d' Ischia con espressa commissione di esortare le loro Maestà et persuaderle per quanto sarà possibile a trovarsi ambedue o almeno una di loro al detto abboccamento non solo per il medesimo effetto della salute del Regno di Francia, ma per i bisogni che ancor essi hanno nei loro dominii, e per la conservatione di quei pochi che tuttavia restano cattolici nella Germania, et Sua Santità vuol sperare che le loro Maestà non ricuseranno di concorrere esse ancora in un opera cosi santa, e della risoluzione che se ne caverà si darà poi parte a S. Maestà Cattolica, laquale se pur temesse che questo abboccamento fosse per innovar qualche cosa nella Religione, potrete assicurarla che Nosto Signore non è per consentire in questa parte a cosa alcuna che non sia in vera gloria di Dio et beneficio di tutti i Cristiani e in total sodisfazione ancora della Maestà Sua Cattolica, alla quale Sua Santità communicherà sempre con ogni confidenza et sincerità non solo quel che sarà per fare, ma ancora tutti i pensieri suoi, et quel che dagli altri gli sarà ricercato, e di ciò può star sicurissimo.

Di Roma l'ultimo d'Ottobre 1563. Carolus Cardinalis Borromaeus.

Mgr Visconti, si come Voi sapete, la Santità di Nostro Signore innanzi la venuta a Roma del Cardinal di Loreno haveva deliberato già di mandarvi in Spagna et già vi aveva data l'Instruzzione con tutte le commissioni et ordini necessarii per tal effetto. Ma la venuta di detto Cardinale fu poi causa, che differisse Sua Santità di licenziarvi per vedere se per causa di detta sua venuta Sua Santità havesse a darvi alcune commissioni di più, parendo quasi impossibile, che la venuta di un cosi gran personaggio come è detto Cardinale non desse materia a Sua Beatitudine d'aggiunger qualche cosa alle commissioni gia dette. Pero havendo Sua Santità giudicato a proposito che voi possiate dare a Sua Maestà sincera e fedele relatione di tutto quello che il detto Signore ha parlato e negoziato con Sua Santità, vi dico principalmente che in tutto il tempo che gli è stato qui non ha mostrato mai ne in fatto ne in parole d'aver altra intenzione, che del servizio di Dio et della Religione Cattolica in generale, et particolarmente del buono e felice progresso del Concilio, sopra di che ha fatto alcune petitioni le più ragionevoli, le più honeste, le più sante, che si potessero in questi tempi desiderare, lequali perciò gli sono state accordate tutte da S. Santità. Nessuna cosa particolare o per il Re suo Padrone o per se stesso ha dimandato, ne meno per il Regno di Francia, senon che sia molte volte tenuto proposito di questo abboccamento et l'ha molto riscaldato, dicendo che per levar le difficultà, che per impedir tal opera si possono pretendere, crede che il principal punto sia il non dar sospetto alle Provincie Protestanti, Re et Principi separati dalla Chiesa, acciò con la paura che loro havessero della nostra guerra, non gli irritassimo di maniera, et gli unissimo insieme, che toccasse poi a noi haver paura di loro, laquale cosa dice esser quella che potrebbe ritenere li Prencipi nostri dal venire a questo aboccamento, onde egli lauderia che l'Imperatore col consenso di Sua Maestà Cattolica et del Re Christianissimo trattasse di assicurare i Prencipi e Provincie sopradette che nell' abboccamento non si farà provisione alcuna contro di loro, ma solo si trattarà di purgar gli stati loro dall' infettione e spiriti maligni et inquieti, liquali sotto pretesto di Religione sturbano la pace et quiete degli altri, anzi piuttosto si potrà pensare alla ruina e destruttione del Turco nostro commun nemico, del quale la Germania tanto la parte heretica, quanto la cattolica ha forsi più da temere che qualsivoglia altra Provincia d'Europa, potendosi ben credere che mentre durerà un inimico si potente, come è questo, malamente si potrà dar ordine alla quiete degli stati e potentati Cristiani.

Il detto Cardinale ha detto ancora, che non si dovria impedir l'abboccamento per la difficoltà della precedenza, perche essendoci Sua Santità di mezzo, si potrà facilmente trovar modo di accomodar la cosa, et che quando bisognasse che per tal effetto il Re Christianissimo in un luogo vicino et la madre sola comparisse all' abboccamento si contentarebbe di farlo, con il qual modo sarebbe levate tutte le contese, poiche se pur gli due Re havessero da trovarsi insieme, sarebbe solamente però vista e per complimento, ne quali l'uno cederebbe all' altro in Casa sua.

Quanto al luogo se Dio permette, che l'abboccamento segua Sua Santità si contentarebbe di andare dove a detti Principi piacesse, sapendo che l' haveranno sempre consideratione all' honestà ed dignità di Sua Beatitudine, alla quale però nessun disagio parerà grave per un' opera, come è questa; ma quando voi foste ricercato di dichiarare un luogo, a Sua Santità pare che Nizza e Villafranca fossero molto a proposito per tutte le parti, et quando Sua Maestà Cattolica havesse per altri suoi bisogni a passar in Italia, la Città di Vercelli sarebbe forsi più commoda per tal effetto, e tanto più se havesse ancora a venire l' Imperatore o il Re de Romani.

Il predetto Cardinale ha parlato a lungo a Sua Santità circa la prattica del matrimonio della Reina di Scotia sua nipote con l'Arciduca Carlo, dicendo sempre che questo saria molto utile per benefitio pubblico, non potendosi d'altra maniera rimettere la Religione Cattolica in quel Regno, poiche i suoi sudditi non vogliono che la Regina vada fuori, et quando essa ci andasse, verebbe del tutto a perder la speranza di poter rientrare con tutto che ci sia tanto amata, che succedendo un parentado così onorato s' haveria speranza non solo di poter rimettere la Religione, ma di dare ancora gran favore a quelli d'Inghilterra liquali d'altra maniera sarebbero destituiti d'ogni speranza di poter mai vedere restituita la Religione nel Regno loro.

Queste cose tutte non avete ad esporle a Sua Maestà se non dopo haver trattato il principal negozio, et all'hora ancora non come cose di S. Santità, ma come ragionamenti e discorsi tenuti dal Card. di Loreno con S. Beatitudine.

Di Roma l'ultimo di Ottobre 1563. Carolus Cardinalis Borromaeus.

Mgr Visconti. In questa terza Instruttione parlarò brevemente sopra alcuni capi, de quali parte havrete a dar conto voi senza esserne ricercato et parte havrete a rispondere se ve ne sarà parlato. Se vedesti Sua Maestà o suoi Ministri star suspesi di quello che si dice nella prima Instruttione che Sua Santità previde la fine del Concilio, potrete dire che oltre il sentirsi ogni di querele dei Padri che non vogliono ne possono più fermarsi per il disagio, spesa et gelosia che hanno delle Chiese et cose loro, et oltre al vedersi ne ogni di partir qualchuno et senza licenza, ha messo et mette gran sospetto la guerra cominciata ad accendersi in Germania, essendo stata occupata Herbipoli città molto vicina all' Italia, con cacciarne il Vescovo legittimo padrone, et non meno la peste che si è assai dilatata in Ispruch, et in molte altre parti del Contado di Tirolo, cose che danno grandissimo spavento ai Padri, et Dio voglia che non siano un di causa di fargli fuggir tutti all' improviso. Non dico della spesa ed il qualsivoglia altro travaglio et disagio che Sua Santità ne sostiene, perche nessuna passione propria farà mai che Ella desideri o la presta o la tarda spedizione, se ben toccarebbe a Sua Maestà come figliolo amorevole et diletto ad aver talvolta compassione a Sua Santità di tutte le cose sopradette.

E per questo voi potrete considerare quanto abbia trafitto l'animo di Sua Beatitudine l'ambasciata fattagli nuovamente dal Commendatore maggiore di Castiglia per parte di Sua Maestà, cioè che essendosi aperto il Concilio per concludere i Dogmi et fare una buona riforma, acciò col mezzo di queste due cose si possino ridurre gl' Heretici et disviati, alla Maestà Sua non pare che sin hora si sia fatta alcuna di queste tre cose, anzi Sua Maestà ricerca et insta, che si vada lentamente et con tutti quelli spazii et circuiti che si possono desiderare maggiori, al che Sua Santità ha risposto in modo, che siccome il Re potra chiarirsi che si porta ogni possibile rispetto agli interessi e desiderii suoi, cosi potrà ancora avvedersi che Sua Santità per tutto il mondo insieme non si metteria a fare cosa che sia indegna del luogo che Ella tiene, come sarebbe veramente indegnissimo ogn' officio che Ella facesse contro la libertà del Concilio, al quale essendosi lasciato sempre una piena libertà in tutte le cose, non è conveniente che in questa dell' espeditione si cerchi di legarli le mani. Ne però s' ha da credere che i detti Padri habbiano a finire il Concilio se non con haver concluso sopra tutti i dogmi e fatte le debite Riforme, come la Maestà Sua pretende et è molto ben honesto. Se vedesti haversi suspettione che Sua Santità fosse per concedere a Francia l'alienatione dei beni Ecclesiastici, potrete dire che si spera che la detta alienazione sarà posta in silenzio per la prattica che il Clero ha da dare in cambio tante decime che sodisfaccino al bisogno del Re Christianissimo, o che in ogni caso Sua Maestà Cattolica tenga per certo che Sua Santità non farà cosa alcuna contro il servitio di Dio et del ben pubblico.

E se vi fosse parlato della concessione delli vassallaggi, havrete a dire che ancor per questo rispetto della Francia la Maestà Sua non deve in modo alcuno pensare, perche l'esempio di concedere questi a lei farebbe che non si potesse negarlo medesimamente in Francia. S'anco vi fosse buttato molto del 2. quinquennio del sussidio delle galere, potrete dire arditamente, che Sua Santità non ha mai promesso cosa alcuna, e che si sono avanzati troppo nel dire coloro che hanno fatto relazione a Sua Maestà di tal promessa. Imperocche Sua Santità non ha mai detto altro se non che fosse stata ben avvisata da Sua Maestà a finire un Concilio fruttuoso, et se il primo quinquennio si fosse visto ben inviato all' effetto per il quale era stato concesso, Sua Santità haverebbe poi fatto a luogo et a tempo quel che fosse stato conveniente per consolare Sua Maestà, ma quanto all' ajuto nel Concilio, voi siete miglior testimonio d'ogni altro, come l'habbiamo havuto et quanto al resto Sua Santità vide la provisione della nuova armata andare così lenta, che tra per questo e tra perche siamo ancora si può dire in principio del primo quinquennio e tra per non essere espediente esasperare il Clero più di quel si trova, a Sua Santità non par che hora sia tempo d'intrare in questo, se ben Ella ha buon animo verso S. Maestà.

Già molte volte Sua Santità ha fatto far conscienza al Vescovo di Cuenca Confessore dell' Indulgenze della Cruciata, che si fanno pigliare ab invitis; Sua Santità desidera che voi facciate di nuovo questo ufficio non solo col predetto Sgr Vescovo, ma con ogni altro che bisognerà, et sebbene forse con S. Maestà propria, et poiche la Cruciata deve ormai esser fornita. Il medesimo si dice delle Indulgenze della Fabbrica di S. Pietro, lequali poiche Nostro Signore per rispetto di S. Maestà non ha voluto rivocare in Spagna, se ben l'ha rivocate in Italia et in tutti gli altri luoghi, devono almeno essere usate con quella equità e circumspettione, che conviene tanto più per non dar che dire et gridare in Concilio, dove i Padri ne haverebbero fatto più volte risentimento, se non fossero stati divertiti da chi porta affezzione alle cose di Sua Maestà. Ringraziarete S. Maestà de' buoni officii, che ha fatto fare in Francia per le cose nostre in Avignone, ma direte che altro ci vuole per levarci quel fuoco da dosso, poiche il Cristianissimo sta molto posto in non voler, che passino gente forestiere in quel Regno. Però darete relatione a Sua Maestà del mal termine nel quale quelle cose si trovano, et gli domanderete il parer suo dando poi avviso al Sgr Fabrizio et a noi della risposta sua.

In questo proposito vi dolerete con Sua Maestà dei sinistri portamenti del Principe d'Oranges, il quale havendo lo stato suo nel mezzo del nostro d'Avignone, non ha avuto vergogna non solo di permettere per editto che vi si predichi publicamente all' Ugonotta, ma per sue patenti vi ha deputato per Governatore Mons. di S. Urbano, il più pestilente heretico et aperto nemico nostro che sia in quel paese. Sua Santità ha fatto ammonire il detto Principe con minacciarlo ancora che se non vi rimedierà la priverà dello Stato come heretico et fautor d'heretici, et lo darà al primo occupante. Farete che il Re lo sappia, acciò se vorra ella ancora farci qualche offizio, possa farlo quanto più presto.

Voi sapete la citazione che Sua Santità ha decretata contro la Regina di Navarra, et come è passato il tempo di sei mesi se si procederà contro usque ad privationem secondo i termini di giustizia. Daretene conto a Sua Maestà con dire che S. Santità per amor di Dio, di se stessa e di tutta la Religione Cattolica non ha mai più potuto indugiare a farlo, et che privata ch' ella

sia, lo stato sarà del primo occupante.

Non habbiamo voluto parlar sinhora ne lasciar parlare in Concilio della Regina d'Inghilterra con tutto che lo meriti non meno di questa altra, et ciò per rispetto di S. Maestà Cattolica, ma ancora questa bisognerà pur un di pigliar qualche verso, et la Maestà Sua dovrebbe almeno far ogn' opera che li Vescovi et alcuni Cattolici non fossero da lei molestati, ma lasciati vivere liberi nel Regno con la loro santa Religione, o almeno lasciati uscir liberamente da quel Regno.

Se vi sarà parlato dell' Inquisizione da mettersi in Milano, risponderete che S. Santità non ve ne ha detto nulla, et pigliarete termine di scrivergliene.

Se Mgr di Limoges Ambasciatore del Christianissimo in Spagna vi ricercarà di far più un Offitio che un altro, o con il Re o con chi si voglia per l'effetto di questo abboccamento, Sua Santità vuole che lo facciate o da voi stesso o anche accompagnato col predetto Limoges, se così da lui sarà desiderato.

Queste e tutte le altre commissioni che vi si danno, e le altre tutte, che vi si potessero dare nel tempo che sarete a quella Corte, non intende però Sua Santità che siano tanto stretti, che da voi non possino essere mutate o in tutto o in parte secondo l'occasione delle cose, che potessero nascere innanzi al tempo dell'essecutione, come alla prudenza e buon giudizio vostro parerà che convenga, della quale Sua Santità confida intieramente.

Di Roma l'ultimo d'Ottobre 1563. Carolus Cardinalis Borromaeus.

IV.

## EX ACTIS CONSISTORIALIBUS ET DIARIIS PONTIFICALIBUS.

1. Die 21 Maii 1520 lecta fuit in Consistorio Bulla contra Martinum Luther et fuerunt lecti nonnulli articuli, quos dictus Martinus disputaverat coram certis iudicibus electis, de quorum electione constabat per instrumentum publicum rogatum per duos notarios, fuitque propositum, si articuli erant inserendi in bulla partim tanquam haeretici, partim tanquam scandalosi et partim pias aures audientium offendentes,2 et si erant damnandi in genere vel in specie, ex quo ipse Martinus alios ex eis disputaverat et tenere praesumpserat, vel si erat monendus quod illos revocaret .. et fuit determinatum, quod vocarentur omnes theologi coram Sanctissimo D. N. et dicerent quid sentirent super dictis articulis, et fuit conclusum quod Reverendissimus D. Anconitanus vocari faceret coram se Generales omnium ordinum et alios theologos in Urbe existentes, et quod ipsi examinarent inter se, qui istorum articulorum essent damnandi tanquam haeretici seu scandalosi et pias aures offendentes, et mandaret eis ut venirent ad primum Consistorium, ut votum super quolibet articulo dicerent, et ita fecit Cardinalis Anconitanus. (Codex Vallicellanus J. 61 fol. 8.3)

2. Die 23 Maii 1520 Reumus D. Cardinalis S. Sixti<sup>4</sup> valetudinarius venit ad Consistorium ob gravitatem materiae, quae tractanda erat ob res Lutheranas, in quo introducti fuerunt Generales Ordinis Minorum, tum Archiepiscopus Patracensis electus Generalis S. Augustini, <sup>5</sup> Generalis Carmelitarum, Magister Saeri

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Odor. Raynaldi Annales eccl. T. 20 (Ed. 2. Colon. Agr. 1691) pag. 303 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De variis errorum gradibus et de differentia inter erroneas propositiones statuenda cfr. Melch. *Cani* Opera ed. Serry. Patav. 1762. pag. 333 sq. et "Des censures théologiques, par le card. *Gerdil*" in Analect. Jur. Pontif. II. Livr. pag. 480.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ad marginem: MS. Card. Spadae Sign. n. 133 pag. 77. In Codice Vallic. cit. Acta Consistorialia inde ab anno 1496 sub Alexandro Papa VI exordium sumunt. Cfr. Codices Biblioth. Chisianae C. II. 17 sq. J. III. 91. L. I. 1 sq.

<sup>&#</sup>x27;) Cuius de Legatione Germanica in annum 1518 referenda cfr. Diaria Sedis Vac. et Leonis X in Codice *Casanatensi* XX. III. 6.

<sup>5)</sup> successor Aegidii Viterbiensis. Cfr. huius Epistol. (Cod. Angel. S. 4. 39) d. 27. Februar. 1519.

Palatii, Procurator Ordinis Praedicatorum, Frater Franciscus de Potentia Procurator Ordinis Minorum, Procurator Ordinis S. Mariae Servorum, Magister Joannes Hispanus qui legit publice in Urbe, Frater Ordinis Praedicatorum de Petrasancta, Caudatarius Reumi D. Cardinalis Tranensis, et D. Joannes Eckius,¹ et lectis singulis articulis, super unoquoque fuerunt sigillatim data vota, an essent ponendi in Bulla tanquam haeretici etc. et in hoc Consistorio nihil fuit conclusum ad melius deliberandum. (Codex Corsinian. 42² p. 13.)

3. Die 25 mensis Maii 1520 factum est verbum super expeditione Bullae contra Martinum Lutherum et multa fuerunt dicta, et nibilominus fuit conclusum praesente D. Card. S. Sixti, quod ponerentur Articuli super verbis propriis, quibus illos posuerat Martinus, ne relinqueretur ei locus subterfugii, dicendo: non dixi eo modo. De Bulla autem fuerunt dicta aliqua verba, et tandem reservatum est ad aliud Consistorium, ut maturius hoc nogotium deliberaretur. (Codex Bibl. Angelic. T. 8. 12.)

4. Die prima Junii 1520 expeditum est negotium Bullae contra Martinum Lutherum, et fuit lecta Bulla, et conclusum, ut scriberetur eo modo quo lecta fuit, prout ex eius expeditione<sup>3</sup> apparet. (Cod. Cors. cit.)

5. Die 7 Junii 1521 lectae literae Aleandri Nuntii in Germania ad me Vicecancellarium<sup>4</sup> materno sermone de gestis per

Imperatorem in causa Lutherana et de decreto Imperatoris subscripto contra illum. Item fecit verbum de literis habitis ex Anglia super huiusmodi re Lutherana, et dictum fuit quod responderetur et gratiae agerentur de gestis contra Lutheranos. (Cod. Vallicell. J. 61 fol. 9.)

6. Die Lunae 10 mensis Junii 1521 Sanctissimus D. N. proposuit quod Reumus Card. Eboracensis1 et Legatus in Anglia scribebat, fortasse non inconveniens fore quod Sanctitas Sua Regi Angliae concederet titulum sibi convenientem ex privilegio sibi a Sanctitate Sua concesso, praecepitque ut unusquisque Cardinalium diceret sententiam suam. R. D. Card. de Flisio tunc primus in Ordine Cardinalium in Consistorio existentium dixit sibi videri. quod posset scribi et denominari Rex Apostolicus; nonnulli ex Cardinalibus dicebant velle scire causam propter quam dicto Regi huiusmodi titulus concederetur, ut melius discuti posset qui titulus ei concedendus foret. Alius dicebat denominandum Regem Fidelem, alius Angelicum tanquam ab Anglia, alius Orthodoxum, alius Ecclesiasticum, alius Protectorem. Tunc Papa dicebat esse necesse non simpliciter Protectorem appellari addendumque esse fidei, ut fidei protector diceretur, diligenterque considerandum esse, ut tali donaretur titulo, quod aliis Regibus titulo aliquo ab hac Sancta Sede alias decoratis nibil detrahi videretur. Quia Reumus Card. Aegidius<sup>2</sup> dixerat alias clarae memoriae Maximilianum in Imperatorem electum conquestum fuisse, quod Rex Franciae usurparet sibi nomen Christianissimi, quod erat proprium Imperatoris. cum in capella debeat orari pro Christiano Imperatore, nonnulli dicebant quod fel. rec. Julius PP. II privaverat Regem Franciae Ludovicum titulo Christianissimi et illum concesserat Regi Angliae; propter clara facinora tempore ipsius Julii pro hac Sancta Sede contra schismaticos, et nunc contra Lutheranos pro honore huius Sanctae Sedis et Christianae religionis pia et praeclara gesta dictum Regem donari debere aliquo insigni titulo gestis huiusmodi convenienti. Pluribus Cardinalium non placebat nomen Apostolici,

¹) ab Ang. Card. Quirino (Epistol. Regin. Poli et al. Brixiae 1748. III. Diatr. 5, XLIX) nuncupatus "Achilles catholicorum" et (l. c. pag. XLV. VIII): "acerrimus catholicae causae propugnator-certe catholicae veritatis tuendae studio nemini secundus," ab Ardinghellio autem (l. c. pag. LVIII) laudatus tanquam "persona da farne stima, non solo per la eccellente dottrina et prattica delle cose di Germania, ma et per la obedientia et fedelta usata verso S. Sede."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Decreta Consistorialia coram Alexandro Papa VI a. d. 1498 die sexta Junii usque ad annum 1644 coram Urbano Papa VIII die 13. m. Julii.

<sup>3)</sup> Leonis X Vita auctore Angelo Fabronio. Pisis 1797. pag. 135 sq.
4) Cfr. m. Monument. Vatican. pag. 10. Quae in Discursu Card. Leandri de Colloredo propria manu scripto (Cod. Vallicell. J. 60 f. 1 sq.) leguntur ("I Libri che contengono gl' atti Consistoriali, e che sogliono di mano in mano essere descritti da Caucellieri o Vicecancellieri pro tempore, et in mancanza loro dal Decano del sacro Collegio"), ea supplentur et restringuntur per glossam in Codice Corsiniano 43 fol. 11 a. a. 1559 factam: "Vetus Sacri Collegii mos fuit, ut ille Cardinalis qui Camerarius fuisset, omnia quae officii sui anno vel in secretis vel in publicis Consistoriis (cfr. Jo. B. de Luca Relatio Curiae Romanae forensis. Romae 1673. disc. 5), aut etiam in generalibus Congregationibus fierent sua manu describeret: quod quidem maiorem scriptis fidem, auctoritatem et dignitatem dedisse nemo est qui non videat; postea vero incepere ea omnia a Cardinalium Secretariis adnotari; postremo autem a. D. 1542 Reumus Cardinalis Theatinus, qui hodie Papa Paulus IV

est, cum Camerarii munus eo tempore suscepisset, eam Consistoriorum acta scribendi curam Clerico Italicae Nationis dandam esse decrevit, et a Sacro Collegio dari curavit, eo tamen ritu, ut ab eo Cardinali, qui Camerarius esset, scripta fuisse viderentur" etc.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Lanz Aktenstücke und Briefe zur Geschichte Kaiser Karl V. Wien 1853 (Monumenta Habsburgica II, 1) pag. 501 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aegidii Viterbiensis Historia viginti saeculorum per totidem Psalmos conscripta (Cod. Angel. C. S. 19). Cfr. lib. m. Zur Kirchengeschichte etc. pag. 66 sq. et Martene-Durand Vet. Scr. Coll. T. III. fol. 1233 sq.

cum id proprium sit Papae et sibi soli conveniat. Allegabatur tamen, quod scribendo Regi Apostolico declararetur non intelligi de Papa, eidemque Regi ex gratia communicaretur quod sibi tantum Papae conveniret.

Demum Papa conclusit se aliquos titulos notaturum in scriptis et missurum ad Rmos Cardinales, ut examinarent, an tales tituli essent ad Rmum Card. Eboracensem mittendi, ut illos praedicto Regi proponeret eique optionem daret unum ex his eligendi, quo in suis scriptionibus uti legitime posset. (l. c. fol. 10.)

7. Die Mercurii 11 Octobr. 1521 D. Joannes Clerk¹ legum Doctor et Orator Serenissimi Regis Angliae praesentavit Sanctissimo D. N. librum editum contra dogma Martini Lutheri haeresiarchae,² quem Rex ipse pro defensione fidei Catholicae compilavit, promittens etiam armis sicut scriptis fecit se pro honore Suae Sanctitatis et huius Sanctae Sedis facturum esse, habuitque Orator luculentam orationem, petendo ipsum librum per Sanctitatem Suam examinari et probari. Sua Sanctitas hilari animo suscepit oblatum munus, quo nihil gratius hoc tempore dari potuisset, commendando ipsum Regem ita accommodata oratione, ut ab ipso Rege non posset melius desiderari.

SSmus proposuit, si placebat Reumis Dnis, quod concederetur Regi Angliae qui nuper misit librum pro defensione fidei contra scripta Lutheri, hoc nomen videlicet Defensor fidei, quod posset se inscribere Defensorem Fidei, et aliqui dicebant quod unico nomine se intitulare debebat; tum omnes concluserunt quod Sua Sanctitas nomen Defensor Fidei, seu Orthodoxus aut gloriosus, seu fidelissimus, et si non poterat fieri quod omnino contentaretur de illo nomine Defensor Fidei, prout petebat.

Die Veneris 26 Octobr. 1521 fuit leetum exemplum Bullae et Brevis quae diriguntur ad Regem Angliae, per quae conceditur dicto Regi titulus videlicet Defensor Fidei, et fuit conclusum quod utrumque mitteretur. (l. c. fol. 12.)<sup>3</sup>

8. Die Lunae 1 mensis Septembr. 1522 fuit primum Consistorium S. D. N. Adriani VI. S. D. N. fecit verba de justitia

licet aliqui dixerint ex veneno.. In fine aperto cadavere, inventum est cor maculatum et pars splenis corrosa et vitiosa, quae cum Chirurgi et Physici viderent, cum stupore admirati dixerunt pro certo fuisse toxicatum. Et maxime quia ipse Papa ante obitum sacpe dolucrit sentire interiora sua quasi ex igne comburi, itaque manifeste compertum est Papam Leonem venenatum interiisse. Quae res illico credita est, quoniam per aliquot ante dies quidam ignotus in habitu simulato ivit ad fenestram unam Monasterii S. Hieronymi, et inde vocato certo Fratre, dixit ei, quod cras omnino iret ad Papam et significaret ei, qualiter venenum paratum erat sibi de proximo a quodam cius intrinseco non in cibo aut potu, sed in nasitergio, aut in camisia seu mappula, et cum ipse Frater nollet ire ad Maglianam, ivit ad Palatium, et dixit Datario qui illico ivit ad Maglianam et retulit hoc Papae, qui illico misit pro isto Fratre, ut ad se in Maglianam venirct, et sic ivit, et rursus idem sibi dixit, quod prius Datario dixerat. Quo audito Papa stupefactus est, et dixit ei: Voluntas Dei est, quod pateretur, sed quod caveret quantum posset. Itaque inde ad paucos dies veniens Romam aegrotare coepit, et cum aegrotaret, saepe dicebat dolens, quod interius ardebat, et in finalibus verbis suis dicebat, quod verum erat, quod dicebat Frater, se occisum esse, et mox mortuus. Dolebat autem, quod Cardinalis suus de Medicis dilectus superesset in multis aerumnis et fastidiis bellicis. Et quia suspicio omnino fuit de veneno propinato in vino, fuit captus quidam Camerarius . . quia iste visus est urbem exire, et captus ductus est in castellum, sed postea examinatus et inquisitus fuit liberatus tanquam innocens, et conclusum Papam non fuisse venenatum, sed ex catharro ut supra mortuum."

1) Codex Sessorian. CCCCLII fol. 103 sq. Conclave Adriani Sexti. Romae die Dominica prima Decembris etc. = Analecta de Hadriano Sexto ed. Casp. Burmannus (Traiecti ad Rhen. 1727 pag. 144 sq.), qui Struvium secutus Papebrochii variantes lectiones adnotavit. Idem MScr. Monast. S. Crucis fol. 108 sq. consonat cum Codice Vaticano 6950 fol. 391 sq.: lu Dei omnipotentis nomine. Amen. Die 19 Januarii 1522. Instructiones Sacri Collegii Cardinalium pro Reumis Dnis S. R. E. Cardinalibus de Columna, de Ursinis, de Cesarinis Legatis mittendis ad Reumum in Christo Patrem et Dnum D. Adrianum tit. SS. Joannis et Pauli Presbyterum Cardinalem Dertrudensem in Romanum Pontificem nominatum in partibus Hispaniae constitutum, ad praesentandam eidem electionem de ipso factam et deducendum eum ad Urbem et reliqua eisdem commissa exequenda. In primis sint memores Reumi Dni, attenta damnosa et periculosa absentia Romani Pontificis ab Urbe, cum multi sint anni, quod similis electio in Urbe non fuit celebrata de absente, cum omni sollicitatione, diligentia et celeritate arripere iter versus Hispaniam per mare vel per terram, prout eis tutius videtur .. cum omni humilitate, reverentia ac summissione venerentur et adorent eum ut Pontificem et verum Christi Vicarium et Petri successorem: eique sanctissimis pedibus deosculatis reverentiam et obedientiam consuetam Romanis Pontificibus exhiberi tam proprio quam totius Collegii nomine exhibeant .. fol. 400 sq. Forma praestandi consensus et professionis per ipsum Electum. Ego Adrianus electus in Papam omnipotenti Deo, cuius Ecclesiam suo praesidio regendam suscipio, et Beato Petro Apostolorum Principi, corde et ore confiteor et

<sup>&#</sup>x27;) Audientia Oratoris Angliae in Consistorio secr. cum oblatione libelli. Cod. Casanat. XX. III. 6 (Anal. Rom. pag. 148).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Vortrid. kath. Theolog. pag. 14 sq. et Dan. Gerdes Florilegium historico-criticum. Ed. 3. Groning. 1773. pag. 165.

<sup>3)</sup> De morte inopina Papae Leonis X auctor Diarii Casanatensis (Cod. s. n. 1 cit.) anonymus haec refert: "Die Dominica quae fuit prima Decembris hora quasi septima mortuus est Papa Leo X ex catharro superfluo, absque co quod aliquis praevidisset casum suum; nam Medici dicebant leviter aegrotare ex catharro concepto in Villa Magliana. In effectu ego interpellatus fui media nocte hora quasi nona, ut irem ad parandum funus ipsius, et sic ivi, et inveni eum mortuum et iam frigidum quasi nigrum ex tumore catharri,

et moribus reformandis, hortando Dominos, ut iuvarent Sancti tatem S. consilio et opibus tam in reformatione Curiae quam in suppetiis ferendis Regi Ungariae et Magno Magistro Rhodi, ostendens Sedem Apostolicam magno aere gravatam ob bella et discordias Principum, quae superioribus annis viguerunt, et non posse ea auxilia mittere, quae sibi in animo essent ob inopiam Sedis Apostolicae et Regi et Magno Magistro Rhodi, qui semper fuerunt validissima propugnacula Christianorum, rogans Reumos Dnos, ut cogitarent aliquem modum inveniendi pecunias, ut posset praesentibus necessitatibus subveniri. (l. c. fol. 14.) 1

9. Die 23 Januarii 1531 Sanctissimus D. N.2 retulit ex literis

profiteor, quoad in hac fragili vita fuero, me firmiter tenere et credere fidem catholicam secundum traditionem sacrorum Evangeliorum et aliorum sanctorum Patrum ab Ecclesia approbatorum, maxime autem sanctorum octo Conciliorum universalium videl. primi Niceni, secundi Constantinopolitani, tertii Ephesini, quarti Chalcedonensis, quinti et sexti item Constantinopolitani, septimi item Niceni, octavi Constantinopolitani, necnon Lateranensis, Lugdunensis, Viennensis, Constantiensis, item Lateranensis novissimi generalium Conciliorum, et illam fidem usque ad unum apicem immutilatam inviolatamque servare, et usque ad vitam et sanguinem confirmare, defendere et pracdicare, ritumque pariter sacramentorum ecclesiasticorum ecclesiae traditum commode prosequi et observare. Polliceor etiam fideliter laborare pro tuitione fidei catholicae et extirpatione haeresum et errorum praesertim novissime exortorum in Germaniae partibus: reformatione morum, pace in populo christiano et inter christianos principes componenda et efficaciter procuranda, pro mei pastoralis officii debito (ut teneor) et pro expeditione contra infideles ineunda. Juro etiam atque profiteor saluberrimam sacri Concilii celebrationem continuare iuxta sanctorum Patrum instituta, et prout Ecclesiae et christianae Religioni et Reumis Dnis Cardinalibus visum fuerit expedire, et Romanam Curiam non transferre a loco ubi nunc est, sine expresso Cardinalium consensu. Hanc autem professionem mea manu subscripsi, et eam omnipotenti Deo, cui redditurus sum in die tremendi iudicii de hoc et cunctis meis operibus rationem pura mente et sincero corde et in fide veri et boni Pontificis offero et si opus fuerit in primo publico Consistorio repetam. Ego Adrianus . . universalis ecclesiae Episcopus electioni de persona mea factae de divina miseratione confisus in Dei timore cum debita humilitate consentio: eamque licet immeritus omni meliori modo accepto, praecedente professione et promissione prachabitis etc.

1) Regesta anni primi Hadriani VI continentur in Codice Vaticano 8655. Cfr. Notice sur les Papiers d'état du Pape Adrien VI, transportés à Liège vers 1526, et sur son secrétaire Thierry Hezius; par P. F. X. de Ram, Membre de la Commission royale d'histoire de Belgique. (Extrait du t. XI n. 1, 2. série, des Bulletins de la Commission royale d'histoire) Bruxelles, imp. de M. Hayez.

<sup>2</sup>) Sua Santità (Clemente VII) è uomo di buon giudizio, non ha grandi invenzioni, ma ragiona e discorre benissimo sopra ogni cosa che gli vien proposta. La natura sua, per quanto si può comprendere, è un poco fredda;

Legati apud Caesarem, Regem Ungariae fuisse electum in Romanorum Regem eundemque Legatum celebrasse divina cum plenaria indulgentia, quibus tamquam veri orthodoxae fidei cultores supra quadraginta millia hominum interfuere et communionem sumpsere, excepto filio Ducis Saxoniae, qui vicem patris gerebat in electione, quem Maiestas Caesarea tanquam haereticum ore proprio publice ab eius personae praesentia ac publico convivio repulit. (Cod. Angel. T. 8. 12.)

10. Die 22 Martii 1534 in Causa inter Regem Angliae et Reginam Catharinam¹ fuit lata infrascripta sententia: Clemens Papa Septimus, Christi nomine invocato. In Throno Justitiae pro tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, per hanc nostram diffinitivam sententiam, quam de Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium consistorialiter coram nobis congregatorum consilio et assensu ferimus, in his scriptis pronunciamus, decernimus et declaramus in causa et causis ad Nos et Sedem Apostolicam per appellationem per charissimam in Christo filiam Catharinam Angliae Reginam Illustrem a nostris et Sedis Apostolicae Legatis in Regno Angliae deputatis interpositam legitime devolutis et advocatis inter praefatam Reginam et charissimum in Christo filium Henricum Octavum Angliae Regem Illustrem super validitate et invaliditate matrimonii inter eosdem Reges contracti et consummati rebusque aliis in Actis causae et causarum huiusmodi latius deductis, et dilecto filio Paulo Capizuccho Causarum Sacri Palatii tunc Decano et propter ipsius Pauli absentiam Venerabili fratri nostro Jacobo Simonettae Episcopo Pisauriensi uni ex dicti Palatii causarum Auditoribus locumtenenti, audiendis, instruendis et in Consistorio Nostro Secreto referendis commissis, et per eos Nobis et eisdem Cardinalibus relatis et

però è tardissimo nel risolversi, e non poco timido. Non si comprende che in lui l'amore o l'odio possono molto; e a me pare che non ami ne odii alcuno veementemente; è di natura collerico, per quanto intendo, ma si raffrena e tempera talmente, che non vi è alcuno che lo giudichi collerico. Dimostra di essere desideroso di vedere gli abusi di Santa Chiesa regolati, ma nientedimeno egli non manda ad esecuzione alcun simile pensiero, ne si risolve in far provvisione alcuna .. (Relazione di Roma di Gasparo Contarini 1530; Eugenio Albèri Relazioni degli Ambasciatori Veneti ecc. Ser. II Vol. III Firenze 1846 pag. 265).

<sup>1)</sup> Cod. Urbin. 828 (Relatione copiosissima delle cose del Regno d'Inghilterra, scritta per Petruccio Ubaldino Fiorentino nel 1551) fol. 32 sq. 142 sq. Cfr. Oppenione del P. Fra Paolo Servita Consultore di Stato in qual modo debba governarsi la Republica di Venetia ecc. (Cod. S. Petr. i. Vinc. A. E. XI. 76) fol. 61 sq. et m. Monument. Vatican. pag. 25 sq.

mature discussis coram Nobis pendens matrimonium inter pracdictos Catharinam et Henricum Angliae Reges contractum et inde sequuta quaecunque fuisse et esse validum et canonicum, validaque et canonica, suosque debitos debuisse et debere sortiri effectus, prolemque inde susceptam et suscipiendam fuisse et fore legitimam, et praefatum Henricum Angliae Regem teneri et obligatum fuisse et fore ad cohabitandum cum dicta Regina eius legitima coniuge, illamque maritali affectione et regio honore traetandam, et eundem Henricum Angliae Regem ad praemissa omnia cum effectu adimplendi condemnandum, omnibusque suis remediis cogendum et compellendum fore, prout condemnamus, cogimus et compellimus, molestationesque et denegationes per eundem Henricum Regem eidem Catharinae Reginae super invaliditate et foedere dicti matrimonii quomodolibet factas et pracstitas fuisse et esse illicitas et iniustas, et eidem Henrico Regi super illis ac invaliditate matrimonii huiusmodi perpetuum silentium imponendum fore et esse, prout imponimus, eundemque Henricum Angliae Regem in expensis in huiusmodi causa factis pro parte dictae Catharinae Reginae coram Nobis et dictis omnibus legitime factis condemnandum fore et esse, prout condemnamus, quarum expensarum taxationem Nobis inposterum reservamus. (Cod. Corsin. 42 fol. 37.)

11. Die 3 Maii 1535 Sanctissimus D. N. renunciavit Dnis Reumis, qui erant in congregatione Dnorum, quibus datum erat negotium morum ac reformationis, 1 ut temporis conditioni consu-

leretur, hortatusque est DD. ut dum haec tractarentur, vitam ita honeste ducerent, ut caeteris exemplo esse possent, iussitque demum, ut acta Sacri Senatus summo cum silentio ac taciturnitate servarentur. Reumi Dni uno omnium consensu laudaverunt sententiam Sanctitatis Suae. (Cod. Corsinian. 42 fol. 41.)

12. Die 9 Julii 1535 fuit Consistorium apud S. Marcum, in quo iussi Reumi DD. sententias dicere¹ in causa morum reformationis, et an Bulla instituenda esset necne, decreverunt quod Bulla edenda non esset; ea enim omnia quae in ipsa continebantur, multo ante summa cum prudentia et religione sancita erant; quare curandum erat solum, ut decreta maiorum servarentur et ea in primis corrigerentur quae ad Religionem et ad publica Judicia pertinerent tanquam necessaria, et ad externarum gentium et nationum² exempla magis accommodata. (Cod. Angel. T. 8. 12.)

13. Die 29 Maii 1536 Decretum fuit, quod si Sua Sanctitas tempore Concilii, quod Deus avertat, moreretur, electio futuri Pontificis spectet ad Cardinales tantum, non ad Concilium.<sup>3</sup> (Cod. Corsin. 42 fol. 43.)

14. Die 10 Januarii 1541 fuit Consistorium. Sanctissimus D. N. creavit in S. R. E. Legatum de latere Reumum Gasparem Presb. Cardinalem Contarenum<sup>4</sup> in partibus Germaniae et ad ea potissimum loca ad quae eum declinare contigerit eum facultatibus prout in literis.<sup>5</sup> (Cod. Vallicellan. J. 61 fol. 52.)

15. Die 3 Julii 1549 Sanctissimus D. N. de Reumorum

<sup>1)</sup> Sumus iam evocati viri doctrina et morum gravitate insignes, quibus negotium hoc datum fuerit in capiendis de republica consiliis et sacerdotum moribus ad meliorem cultum restituendis . . In his ego quoque omnium facile infimus . . sed quis Federico Fregosio Eugubii Episcopo doctrina ornatior, officiis diligentior .. quis Joanne Petro Carrapha Episcopo Theatis vita continentior, oratione vehementior, ad pietatem suadendam paupertatis cultu insignior . . Qualis vir Jo. Matthaeus Gibertus Episcopus Veronae . . Qualis Reginaldus Polus Britannico genere et regia familia ortus, quo de homine plura dicenda essent, non quo ignota sit in hac urbe huius viri virtus, nobilitas, religio, doctrina .. parique cum illo et religione et doctrina, non ita pari nobilitate et genere Georgius Cortesis Mutinensis .. Hi omnes accersiti iussique venerunt, contulerunt autem primum se ad eum quem cognorant huius emendationis et correctionis morum sacerdotalium esse studiosissimum Gasparum Contarenum .. Tantum est odium nominis nostri tantaque opinio de nobis perfidiae et avaritiae, ut quicquid contra nos et a quocunque dicatur, summa id e vestigio esse veritas censeatur . . Quamobrem Paule Terti te alloquor absentem, tua enim semper praesens et virtus est et maiestas .. crede mihi acriores hostes nullos quam perditos mores nostros et male affectas voluntates habes . . haec tua cura propria et primaria . . (Oratio

<sup>[</sup>Sadoleti] ad Summum Pontificem Electum: Cod. Ottobonian. 489 fol. 50 sq.) Cfr. Vita Reginaldi Poli pag. 12 i. Epistol. P. I. ed. Quirini.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Consilium delectorum Cardinalium et aliorum Praelatorum de emendanda ecclesia etc. ap. Le Plat Monum. II, 596 sq. et l. m. inscr. Vortrident. kath. Theologie pag. 63 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gravamina ecclesiarum et regnorum Hispaniae Paulo III porrectae (Cod. *Vatican*. 6792 fol. 462 sq.); gravamina Sedis Apostolicae non inferenda Germanis (Cod. *Corsin*. 244 fol. 239 sq.).

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Cfr. Pii PP. IX. Constitutio de electione Romani Pontificis, si contingat Sedem Apostolicam vacare durante Concilio Occumenico d. 4. Decembr. 1869. (Acta et Decr. Conc. Vatic. ed. Friburg. Brisgov. 1871. pag. 95 sq.)

<sup>&#</sup>x27;) Monumenti di varia letteratura tratti dai Manoscritti di Mgr Ludovico Beccadelli Arcivescovo di Ragusa. T. I. P. II. Bologna 1799. pag. 9. sq.

<sup>5)</sup> Instructio Card. Contareno Legato data d. 15. Jun. 1541 exstat in m. Monum. Vatican. pag. 376 sq. Priorem eidem d. 28. Januar. eiusd. anni insinuatam Instructionem ex Mscr. Veneto Quirinus l. c. 3, CCLXXXVI sq. ernit. Quod pertinet ad celebrem Ratisbonae conceptum a Contareno de Justificatione Tractatum, ipsius momenta doctrinalia recensui in l. inscr. Vortrid. Theolog. pag. 187 sq. cfr. etiam Deutsche Zeitschrift f. christl. Wissensch. 1856 pag. 334 sq.

Dnorum consilio declaravit per eius diffinitivam sententiam Petrum Paulum Vergerium¹ nuper Episcopum Justinopolitanum ob causas in cedula expressas regimine et administratione Ecclesiae Justinopolitanae privatum, aliisque poenis a iure indictis afficiendum esse, prout in dicta cedula per Sanctitatem S. subscripta, quae penes R. P. D. Blosium Electum Fulginatensem Sanctitatis Suae Secretarium et huiusmodi causae Notarium¹ remansit, latius constat. (Cod. Corsinian. 42 fol. 81.)

16. Die 3 Octobris 1550 Sanctissimus D. N.2 fecit verbum de celebratione Concilii, et dixit Caesaream Maiestatem instare, ut dies illius reassumptionis nunciaretur et Bulla desuper publicaretur, seque velle suae petitioni satisfacere, et hac de causa Reumos DD. Cardinales absentes advocasse, videl. Sancta-Crucem, Moronum et Polum,3 ut quanto citius Bulla desuper expediri possit. Sanctissimus D. N. dixit, ut Reumi DD. cogitarent quid illis occurreret tam de Concilio quam de reformatione, quam Sanctitas S. facere constituerat iis mensibus, quibus a celebratione huiusmodi Concilii cessabatur, et cogitasse indicere diem dicti Concilii ad Idus Aprilis proxime futuri, etiam dedisse initium reformationis Conclavis ac Reumos Dnos de Mediceis et Maffeum de mandato suo composuisse Bullam de tollendis abusibus in electione Summi Pontificis, quam dedit Reumo D. Decano, ut per manus mitteretur ad Reumos Dnos qui deberent videre, si quid in ea addendum aut diminuendum esset. (Cod. Angel. T. 8. 12.)

17. Die 9 Decembris 1555 fuit plene disputatum in Consistorio, an Thomas Archiepiscopus Cantuariensis esset privandus et puniendus, quum multa capita haeresis commisisset, et tandem fuit conclusum, et lata desuper sententia per Sanctissimum D. N. tenoris sequentis: Nos Paulus Div. Provid. Papa IV. quemdam Thomam Crammerum olim Archiepiscopum Cantuariensem reum et denunciatum de et super crimine haeresis et aliis excessibus censurisque et poenis ... excommunicamus, privamus et anathematizamus. (l. c.)

18. Die Lunae 20 Januar. 1556 Sanctitas Sua magnam habuit propositionem super rebus Datariatus 4 et expeditionibus

in eo factis, an in eis committeretur simonia; qua satis longe habita, est nihil conclusum; commisit Dnis assistentibus, ut super dicta simonia diligenter studerent, et in proxima Congregatione vota sua redderent. (l. c.)

19. Alli 2 di Settembre 1558 mori Carlo V. Imperatore molto christianamente, per la morte del quale cessò in gran parte la controversia, che si faceva sopra l'elettione di Ferdinando Re de Romani all' Imperio, fatta per resignatione di esso Carlo, 1 et alla morte sua lasciò un figliuolo naturale, che haveva havuto del 1554 in Alemagna, ne l'haveva mai manifestato, e gli lasciò 50,000 scudi d'entrata in Fiandra, ch' è D. Gio. d'Austria. La differenza ch' haveva sopra l'elettione di Ferdinando era, che Sua Santità diceva che l'Imperatore Carlo Quinto non haveva potuto resignare, se non in mano di Pontefice, et che havendo fatta essa resignatione, era caduto a iure suo, et che l'Imperio divolveva alla Sede Apostolica, et che toccava al Pontefice a darlo, et non alli Elettori, i quali in questo caso non potevano eleggere Imperatore, se non quando l' Imperio vacava per obitum; la quale materia si disputò assai.2 (Codex Bibl. Sessorian. CCLXX.3 fol. 94.)

Dataria che da quella dipendono con il loro valore. Cfr. Theod. Amydeni de officio et iurisdictione Datarii. Venet. 1654.

') Cod. Corsinian. 723 fol. 96 sq. Discorso intorno alla Dignità Imperiale nel quale si disputa, se convenga supprimerla con transferire l' auttorità nel Sommo Pontefice Romano. (fol. 143: questa translatione dell'Imperio nel Pontefice Romano può recare molta utilità alla Republica Christiana . . 144 mi ricordo haver letto, che Melchior Cano [ad marginem: Canus in suo Cons. mss. hispanice apud Jo. Bapt. Grimaldum] nel 1555 consigliò a Carlo V ct a Filippo II che si togliesse al Papa quanto possedeva, e se gli procurasse ogn' honore solamente nello spirituale .). Cfr. Cod. Urbin. 860 fol. 203 sq. (Discorso come l' Imperio depende dai Papi) et Cod. Vallicellan. N 19 (Raccolta di Scritture spettanti alla Germania T. I n. 2).

<sup>2</sup>) Cfr. Votum *Gropperi* ap. A. v. *Reumont* Beiträge zur italien. Geschichte. T. VI. Berolin. 1857 pag. 309 et F. B. v. *Bucholtz*, Geschichte der Regierung Ferdinand des Ersten. T. VII. Vindob. 1836. pag. 401 sq.

<sup>&#</sup>x27;) Series Vindobonensium Nunciorum n. 3 in: Pii Sexti Responsio super Nunciaturis Apostolicis. Romae 1789. pag. 259 n. 334.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Conclave di Giulio III gia Card. del Monte creato l'anno 1550 a 16 di Gennaro a hore tre. (Cod. Corsin. 219 fol. 69 sq.)

<sup>3)</sup> Cfr. Beccadelli l. c. pag. 277 sq.

<sup>&#</sup>x27;) Cod. Urbin. 838 fol. 16 sq. Dignità ecclesiastiche et Officii di

<sup>3)</sup> Notizie appartenenti alla Storia de Secoli XVI e XVII. Indea fol. 93 "Diario di diverse attioni notabili successe nel tempo del Ponteficato di Papa Paolo Quarto, cominciando il primo giorno di Settembre MDLVIII fino doppo la morte." (= Cod. Corsin. 128 fol. 115 Diario cominciato a di primo di Settembre 1558 di Vicenzo Bello Romano.) Cfr. Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten von Leop. v. Ranke. T. I. Ed. 6. Lips. 1874 pag. 197: In unsern Berliner Informationi befindet sich Bd. VIII ein Diario d'alcune attioni più notabili nel pontificato di Paolo IV l'anno 1558 sino alla sua morte (vom 10. September 1558 an), das keinem von beiden (Pallavicini und Bromato) bekannt war, aus eigener Anschauung geflossen ist, und mir noch neue Notizen gewährt hat.

20. Novembre 1558. Il Re Filippo mandò in questo mese D. Gio. Figuera per Ambasciatore a resedere appresso Sua Beatitudine, il quale Figuera essendosi partito di Milano, dove cra Governatore Regio, et venutosene sino a Castel nuovo, Sua Santità in questo di sopra detto (28) chiamati alla sedia in Concistorio i Cardinali dell' Inquisitione disse, che intendeva che veniva a Roma il detto Figuera per Ambasciatore del Re Filippo, ma che si guardasse di venirli innanzi, perche era uno heretico et scismatico, et se gli facesse intendere, che non venisse a Roma a modo alcuno, che non se lo voleva vedere. Et questo fu perche il detto Figuera in Milano, essendo andato un Cursore per fare certe citationi, esso Figuera non solo non le lasciò fare dette essecutioni, ma lo misse prigione, et lo battè, del che Nostro Signore s'entrò in grandissima collera. Et questa fu la causa che non volse poi che egli venisse in questo luogo per Ambasciatore.

Alli XVII morì la Regina d' Inghilterra. <sup>1</sup> Alli XVIII morì il Cardinale d' Inghilterra; fù opinione che vi fossero aiutati di qualche veleno terminato...

Morta la Regina Maria d'Inghilterra sopradetta fù gridata Regina assai presto Isabella, figliuola del Re Henrico et di Anna Bollena, laquale regina volse che ognuno vivesse nella fede catholica, et che non s'alterassero le cose della fede. Essa Regina mandò assai presto Ambasciatori al Re Filippo per condolersi della morte della sorella, et per allegrarsi della sua essaltatione, et anco a Ferdinando Imperatore.

Francesi vista la morte della Regina d'Inghilterra, come cominciorono a raffredare le cose della pace, così cominciorno ad entrare in speranza d'alienar quello Regno d'Inghilterra dal Re Filippo, overo d'unirlo a quello di Scotia. Et tra l'altre cose facevano instanza appresso il Papa, che si diachiarasse spuria Isabella Regina, et come nata d'Incesto et ex consequenti, che non potesse succedere nel Regno, con laquale esclusione pretendevano, che la Corona spettasse alla Regina di Scotia; 2 non mancavano ancora Francesi di proporre nuovi partiti per fare dichiarare francese il Papa, et mettere nove guerre nel Regno di Napoli et

Milano, et promettevano di far venire a tempo nuovo l'armata del Turco grossissima, et con tanta gente, che bastarebbe a mettere un' esercito in terra, et che fariano calare XII o XV M. Svizzeri per l'impresa di Milano, et che non volevano altro se non che il Papa stesse armato, et che aiutasse di vittovaglie et passi alli suoi eserciti.

Decembre 1558. Il Re Filippo si contentò di revocare l'Ambasciatore Figuera che haveva mandato al Papa, et mostrò d'increscerli d' haverlo mandato. (l. c. fol. 98—103.)

21. Gennaro 1559. La Regina d'Inghiterra finalmente di questo mese si dichiarò luterana, et fece un Decreto, che non si dovesse predicare altro che l'Evangelio et Epistole di San Paolo, et essendo alla Messa non volse stare a vedere consecrare, anzi volse impedire il Vescovo, che non consecrasse, e permesse a ciascuno di vivere a suo modo sin tanto che ella dichiararia per decreto di parlamento, che si havesse a vivere nella vera e pura fede, quale intendeva secondo che dicono i Lutherani.

Il Re Filippo fece intendere alla detta Regina, che poiche ella non voleva vivere cattolicamente, ch' egli gli protestava, che non voleva più haverla per confederata ne tenere conto delle cose di quel Regno.

Il Re Filippo havendo havuta notitia che il Cardinale Pacecco¹ et il Dottore Vargas Ambasciatori suoi per le cose dell' Imperio havevano procurato che il Papa non accettasse Figuera, pensando Pacecco che l'elettione dovesse cadere in Vargas, levò le faccende a Pacecco et richiamò esso Vargas alla Corte, et ordinò al Figuera che si fermasse a Gaeta, di dove egli per mezzo del Sgr Antonio Caracciolo Ambasciatore di Napoli suppliva alle faccende, et diede le faccende al Cardinale Camerlengo cioè a Santa Fiore. (l. c. fol. 113.)

22. Febraro 1559. Alli XV fu Concistoro, et il Papa publicò una Bolla<sup>2</sup> contra inquisitos de haeresi, che non potessero havere voto in Concistoro ne attivo ne passivo, laquale respiciebat etiam Imperatores, Reges, Principes et Cardinales . . Riformò parimente il Papa la sua Casa et cassò molte spese et provisioni che dava in modo che venne a calare la sua spesa di scudi 150 m. l'anno . . <sup>3</sup>

<sup>&#</sup>x27;) Relazione d'Inghilterra di Giacomo Soranzo, Albèri Ser. I. Vol. III pag. 32 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Leslaeus, Episcopus Rossensis, De titulo et iure Sermae Princ. Mariae Scotorum Reginae, quo Regni Angliae successionem sibi iuste vindicat. Rhemis 1581. Cfr. Aug. Theiner, Annal. Eccles. Continuat. a. a. 1574, XCIV. Tom. I. Rom. 1856. pag. 306 sq.

<sup>1)</sup> Cfr. Döllinger Beiträge etc. I, 248 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Const. Cum ex apostolatus officio (Paul IV et la Tyrannie Papale par J. Chantrel. Paris 1870. pag. 98 sq. Sentis Liber Septimus V. 5. XXIII pag. 164). Cfr. Hergenroether Kathol. Kirche und christl. Staat pag. 763 sq.

<sup>3)</sup> Cfr. Caracciolo Vita di Paolo IV, MS., ap. Ranke l. c. I, 199 n. 1.
Laemmer, Mol. Rom, Mant.

Alli VI di Marzo il Papa fece Concistoro, et publicò la Bolla delle facoltà del Cardinale di Napoli Regente della Camera.

Item un' altra Bolla de residentia Praelatorum. Item fece un Decreto, che nessuno Cardinale inquisitus de haeresi, seu deprehensus vel confessus aut convictus possa esser Papa...

Sua Santità alli IX nella Congregatione della Inquisitione fece un gran ribuffo al Cardinale Pacecco et al Camerlengo, perche nell' essequie dell' Imperatore fatte in S. Giacomo de Spagniuoli vi fu dipinta la presa del Re di Francia sotto Pavia et un trionfo, dove andava innanzi all' Imperatore il Re di Francia legato con le mani dietro, di che Sua Beatitudine s'alterò assai dicendo, che quelle erano vanità et cose non convenienti a luoghi sacri e che ne haveriano meritato non solo riprensione, ma castigo grande. Et voltato al Cardinale Camerlengo particolarmente si riscaldò contro di lui, dicendo che lui ne haveva colpa più che ogn' altro, poiche colui che haveva cura di fare queste essequie, ch' era il Sgr Ascanio Caracciolo Ambasciatore di Napoli, sapeva che stava in casa di esso Camerlengo, et che non haveva fatto cosa senza ricordo et conseglio di esso Camerlengo, il quale se ne tacque senza mai rispondere alcuna cosa in sua escusatione..

Le cose della Religione in Inghilterra andavano di male in peggio, et havevano fatto 4 Inquisitori contra Papistas, che cosi li chiamavano questi heretici.

Alli XV di Marzo fu concistoro, dove Nostro Signore si fece portare alla sedia . . et ultimamente Sua Santità fece un lungo ragionamento deplorando la morte di Gropperio et laudandolo assai, et biasmando all' incontro quelli che havevano voluto calunniarlo, ch' era stato il Vescovo Delfino, et fece Auditore di Rota il fratello d'esso Gropperio dandogli tutti li beneficii d'esso. (l. c. fol. 114—120°).

23. Nostro Signore fece congregatione generale de Prelati nella Sala di Constantino, che fu intimata per corsori et cominciò a XXII hore e mezza; dove Sua Santità fece un sermone che durò un' hora e mezza parlando latino sempre indefesamente con

tanta vehementia e prontezza et facondia che fece meravigliare ogn' uno che l'udiva. La sostanza del quale ragionamento fu che erano più mesi che egli era stato in grandissima espettatione che dovesse seguire concordia et pace tra Principi Christiani, laquale seguita che fosse egli haveva havuto in animo sempre di convocare un Concilio in Roma. Dove haveva sperato che tutti li Prencipi vi sariano volontieri concorsi, et che tirato da questa speranza egli s' era lasciato portare tant' oltre a non provedere che i Prelati andassero alle sue Chiese, si come era precetto di Dio pensando di doversene valere qui. Ma perche vedeva che le sue speranze della pace erano tante volte state frustrate, et dubitando che le cose non dovessero andare in lungo, et non potendo senza carico suo e molto danno della Chiesa lasciare i gregi senza i suoi Pastori, ch' egli perciò s' era mosso a fare questo Decreto della Residenza de' Prelati, il quale decreto però era decreto divino, e qui si stese a provarlo con molte allegationi di S. Paolo a Timotheo, di San Gregorio et altri Pontefici, et aggiunse, che poiche haveva visto che i Prelati non ostante che conoscessero qual' era il debito loro, che nondimeno stavano tuttavia così otiosi et tepidi nell' andare alla cura del lor gregi, percio era stato sforzato a fare quello decreto, per ridurli alla vera via et imporvi quelle pene gravi, che in esso si contengono, perciò che tutto conosceva essere a beneficio et salute loro, i quali dovrebbono pur conoscere, di quanto danno fosse alle Città et al grege il mancare della cura et custodia del suo Pastore; et quivi fece un bello et lungo discorso dell' inconvenienti che seguivano tanto in danno dell' anime de quali si deve haver cura, quanto delli Prelati istessi per l'assentia loro allegando in ciò molte autorità di molti santi. Et mostro all' incontro il frutto che partoriva la presentia de Prelati, et în questo proposito disse, che quando egli fu fatto Vescovo che subito andò al Vescovato, et concludendo esortò tutti li Prelati a volcre andare alle cure loro, attendendo con ogni solertia e diligenza a guardare le sue pecorelle, et che per la difensione della libertà ccclesiastica et

¹) Qui a. 1559 Romam aeger iam venerat deprecaturus Paulum IV, ut excusationibus Cardinalitiae dignitatis, quae novo ac prope inaudito modo delata ipsi fuerat, ab se avertendae causa ferme triennio ante prolatis, locum dare dignaretur. (Liber Confraternitatis B. Mariae de Anima Teutonicorum de Urbe fol. 113.)

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Informatione del R. Vescovo *Delfino* data a Mgr Carrafa sopra li nltimi conventi di Francfordia, Convento di Patavia fatto nel 53, Dieta d'Augusta fatta nel 55, Dieta di Ratisbona fatta nel 57 et ultimo Colloquio di Wormatia (Cod. *Corsinian*. 677). Cfr. l. m. *Zur Kirchengesch*. etc. pag. 133.

<sup>&#</sup>x27;) Questo pontefice è letterato in ogni sorta di lettere; parla italiano, latino, greco e spagnuolo ancora, cosi propriamente, che par nato in mezzo di Grecia, in mezzo di Spagna; e chi intende quelle lingue, confessa che non si può desiderar meglio. Ha una memoria cosi tenace, che si ricorda quanto ha letto, che è quasi ogni cosa. Ha tutta la Scrittura Sacra a mente, e gl' Interpreti ancora, ma principalmente S. Tommaso; è eloquente quant' altri che mai io abbia sentito parlare. (Relazione di Roma di Bernardo Navagero 1558, Albèri Ser. II Vol. III. pag. 379 sq.)

delle cose di Dio dovessero procedere non solo contro i Clerici ma contro ogni huomo indifferentamente; et contra Reges et Principes, allegando l' essempio di Sant' Ambrosio, aggiungendo ch' egli l'ajutaria sempre et favoriria con quelle gratie spirituali che sapessero desiderare, et che egli terria sempre memoria di quelli che facessero il debito loro, altrimente minatus est acerbe di privare i disobedienti; et qui si stese assai esortando, ammonendo et commandando a ciascuno, a dovere prontamente obedire al Decreto, soggiungendo che a fine che non parese che questo decreto fosse fatto contra praesentes tantum, tornò a repetere, che omnes Episcopi post 3 dies Paschae deberent se accingere itineri, et che se vi saria alcuno ch' egli giudicasse habile a potere servire alla Chiesa universale, et aiutarlo a sostenere questo peso il quale non è bastevole a portare solo per l'età e per molte altre cause, che gli faria intendere, che questi tali servendo ex mandato alla Chiesa universale, che potriano quietar in conscientia, perche serviranno ancora alla particolare, et questo mostrò Sua Beatitudine che non era alieno da sacri Canoni, dandone essempio de molti Pontefici santi. Et così havendoli data una Benedictione si fini la Congregatione, senza che alcuno dicesse parola a S. Beatitudine, la quale però nel fine del ragionamento disse, che se vi fosse stato alcuno che particolarmente havesse havuto bisogno di parlare, ch' egli l' haverebbe udito volontieri. Furono a questa Congregatione li Cardinali di Palazzo, et da circa cinquanta Vescovi...

Alli undici d'Agosto si ammalò il Papa di vomito di flusso et con un poco di febre, et in otto giorni se ne morì, che fu alli XVIII. (l. c. fol. 120<sup>b</sup>—123.)

24. Die 4 Septembris 1560 Sanctitas Sua<sup>2</sup> monuit omnes Episcopos et Archiepiscopos praesentes, ut debeant accedere ad residentiam in suis ecclesiis, et per Secretarium suum fecit legere bullam praecepti huiusmodi et privilegiorum residentibus concessorum. Deinde publicavit decreta et articulos fidei iurandos per Episcopos et alios Praelatos in susceptione muneris et consecra-

tionis, et mandavit in expeditione Litterarum addi in solita forma iuramenti et registrari in Quinterno Cancellariae tenoris sequentis videlicet:

Symbolum Apostolorum et alia.. credimus.. Sacrae Scripturae iuxta S. Matris Ecclesiae sensum vel Patrum consensum interpretandae sunt. S. Apostolica Sedes et Rom. Pontifex in universum orbem tenet Primatum.. Novae legis septem sunt sacramenta.. Vinculum matrimonii si legitime contractum fuerit et consummatum, nullis de causis dirimi potest.. Vota.. sunt observanda.. Anathema omnibus omnium temporum haereticis atque haeresibus, nominatim vero anathemata huius aetatis haeresiarchis Luthero, Oecolampadio.. corumque sequacibus et aliis omnibus haereticis quascunque in seetas discissi sint vel quovis nomine censeantur. Universis etiam eorum haeresibus anathema.

Forma Juramenti praestandi per promovendos ad Praelaturas: Ego N. toto corde atque ore confiteor firmiterque teneo omnia et singula in supradictis articulis seu canonibus contenta, eaque proponam et proponi curabo credenda, confitenda et tenenda ab omnibus... (Cod. Angel. T. S. 12.)

25. Die 19 Novembris 1561 decrevit Sanctissimus et declaravit, quod occurrente obitu suo (quod Deus avertat) pendente Concilio Tridentino electio successoris fiat per Cardinales, non autem per Concilium, cum decreto irritanti et aliis clausulis solitis.

Dicta die decrevit et declaravit, quod Romanus Pontifex non possit sibi eligere successorem nec assumere Coadiutorem cum futura successione, etiam de consensu omnium et singulorum Cardinalium, sed electio spectat ad Reumos Cardinales libere, cum decreto irritanti.

Die 11 Decembris 1561 fuit factum verbum de reformatione Curiae et circa Datariam deputavit omnes Theologos et Canonistas et Capita Ordinum. Et insuper Officio Poenitentiariae et Camerariatus eosdem. (Cod. cit.)

26. IV Kalend. Februarii 1562 Pius Pontifex Senatu coacto Concilii rationem Tridentini institutam quintodecimo Kalendas Februarii Dei Ecclesiae et Patribus est gratulatus, primaque in illa actione centum et tresdecim Patres interfuisse dixit, quibus initiis sperare se reliqua responsura, foreque ut trecenti Patres codem non ita multo tempore convenirent. Venisse Legatum Caesaris; brevi affuturam a Philippo Rege Legationem; magna se enim in spe esse Gallos Episcopos unacum Regis Galliae Legato, cuius Regni causa in primis Concilium haberetur, eodem profecturos. Quo praeterea exspectaret ab ultimis nationibus

<sup>1)</sup> Retulit Dominicanus quidam eius ut reor confessor, Pontificem hunc hanc dum in extremis laboraret emisisse vocem, se in Pontificia Sede non Pontificem, sed servum fuisse. (Cod. Angel. C. 8. 19 Hieron. Scripandi not. de Summ. Pontif. inde a Leone X usque ad Pium IV.) Cfr. Höfler Analecten zur Geschichte Deutschlands und Italiens; Abhandlungen der III. Cl. der k. baier. Akademie der Wissenschaft, IV, Bd. III. Abtheil. pag. 55.

 $<sup>^{2})</sup>$  Relationes de Conclavi  $Pii\ IV$  prolixae habentur ap.  $D\ddot{o}llinger$  Beitr. I, 265 sq.

Legationes; nulla quidem in spe nabere haereticorum Principes, sed tamen eorum contumaciam Concilio impedimento minime futuram. His expositis orationem convertit ad morum emendationem, in quam se suo pectore velle incumbere affirmavit, quo loco Cardinales est hortatus, ut quando eorum actiones ad reliquos in Officio constituendos plurimum prodessent, primum honesta a se peterent. (Cod. Corsinian. 44. fol. 20.)

27. Die 12 Decembris 1563 Sanctissimus D. N. proposuit ut decernerentur supplicationes et ieiunia, et ut redderentur gratiae omnipotenti Deo ob perfectum Concilium, et sic fuit conclusum, ut Processio fieret a Templo Beati Petri usque ad Ecclesiam B. M. de Minerva pro die Jovis cum indulgentiis.

Dicta die Sanctissimus D. N. fecit verbum super confirmatione Concilii et dixit velle deputare Cardinales una cum Legatis qui fuerunt in Concilio, ut considerarent super hoc, declarando intentionem se omnino velle illius confirmationem.

Deputati fuerunt Cardinales S. Clementis et Vitellius et Borromaeus super propositionibus et decreto faciendis in Consistorio, et Capita Ordinum.

Die 26 Januarii 1564 Reumi Dni Cardinales Moronus et Simonetta in Sacro Ordine petierunt a Sanctissimo D. N. confirmationem omnium decretorum definitorum in S. Oecumenico Concilio Tridentino nomine ipsius Concilii, prout in Cedula tenoris sequentis:

Beatissime Pater. In Decreto super fine Concilii Tridentini publicato pridie Nonas Decembris statutum fuit, ut per Sanctitatis Vestrae et S. Sedis Apostolicae Legatos et Praesidentes peteretur nomine dicti Concilii a Sanctitate Vestra confirmatio omnium et singulorum, quae tam sub fel. rec. Paulo III et Julio III quam sub Sanctitate Vestra in eo decreta et diffinita sunt. Quapropter Nos Joannes Cardinalis Moronus et Ludovicus Cardinalis Simonetta, qui tunc Legati et Praesidentes eramus, volentes exequi quod in dicto Decreto stabilitum fuit, humiliter petimus nomine dicti Oecumenici Concilii Tridentini, ut Sanctitas Vestra dignetur confirmare omnia et singula quae tam sub fel. rec. Paulo III et Julio III quam sub Sanctitate Vestra in eo decreta et diffinita sunt.

Sanctissimus vero habitis votis Illmorum Dnorum Cardinalium de eorum consilio et assensu omnia decreta et diffinita in materia fidei et reformationis in dicto Concilio Tridentino confirmavit. (Cod. Angel. T. 8, 12.)

28. Octavo Idus Martias 1564 habitum est Consistorium.

Antequam Curia clauderetur, Summus Pontifex ad Sedem adesse jussit Cardinalem S. Angeli, Farnesium Camerarium, et decem alios Cardinales, qui privatis ultimis Congregationibus proximis diebus habitis non interfuerant, in quibus Summus Pontifex constituerat mittere in Germaniam Legatum, quaeque in his Congregationibus acta essent, docuit, ut scilicet Moronum ad Imperatorem atque in Germaniam Legatum mittere statuisset, qui Concilii Tridentini executionem peteret ac procuraret, et conventus, quem mox ibi celebraturi essent, occasionem nactus videret, an quempiam ex Principibus haereticis ad bonam frugem et catholicam religionem revocare posset; neque ullam Pontifex de Imperatoris petitionibus mentionem fecit. Farnesius haudquaquam ex re sibi videri dixit, mandari quempiam in Germaniam Legatum, quando eiusmodi legationes semper in Apostolicae Sedis detrimentum cessissent. Conventibus enim, qui alioqui de rebus ad Imperium pertinentibus habeantur, ex Legatorum praesentia occasionem dari, de Religione etiam disputare. Id in maiore Haereticorum numero periculum esse, ut ex superiorum Conventuum recessibus nimirum experti sumus. Itaque Paulum III facilem alioquin mittendis ad Principes Legatis, postremo decrevisse amplius in Germaniam non mittere. Summus Pontifex ait longe esse diversa haec tempora a Pauli III temporibus. Tunc Farnesius, Atqui, inquit, quo in praesentia peiori in statu res sunt, quam olim fuerunt, eo minus mittendum censeo. Cogitandum praeterea, si quam forte Legato facultatem super Imperii petitionibus concederet, quantum inde scandalum, quantum bonis omnibus periculum immineret, quam exiguus de Haereticis fructus sperandus esset, quantum divino cultui detrimenti, quantum Haereticis audaciae adderetur; ad haec Principes vere Catholici, quorum ab hac Sede ratio habenda sit, quam id iniquo animo laturi essent. Haec aliaque eiusmodi cum Farnesius dicere pergeret, eius sermonem Pontifex interpellans subiungit, Non id nunc agimus, Nos Legatum ad Imperatorem mittere volumus super iis quae ad executionem Concilii pertinent . .

Clausa deinde Curia Summus Pontifex dicere coepit, quando post tot labores et impensas Concilium Dei beneficio perfunctum esset, id praecipue agere oportere, ut executioni mandetur, alioqui parum fuisse, Concilium perfici, nisi postea servetur. Igitur sibi certum esse non modo illud exequi, verum etiam studere atque omni ope niti, ut alii id exequantur. Quocirca e re sibi videri,

<sup>1)</sup> Codex Tridentini Concilii a Secretario Notariisque eiusdem Concilii visus, cum originali collatus et emendatus, impressus autem Romae apud

Paulum Manutium Aldi filium anno Domini 1564. (Cod. Corsin. 12.) Cfr. Zamboni Coll. Declarationum S. Congr. etc. T. I. Atrebat. 1860. pag. XLIII sq. et l. m. Zur Kirchengesch. pag. 179.

mitti ad Principes Legatos, qui executionem Concilii petant ac procurent, primum in Germaniam, deinde in Galliam, postremo etiam in Hispaniam, et quamvis nondum in Hispaniam Legatus missus sit, quod id Rex Catholicus non magnificare videretur, se tamen existimasse fore nunc id Regi non iniucundum itaque missurum, cum primum illum Concilio subscripsisse nunciatum fuerit, neque se dubitare quin Rex omnino subscripturus sit. In Germaniam vero necessarium sibi videri, ut primo quoque tempore mitteretur. Imperatorem enim optima mente Principem, qui praeter omnium spem Concilium admisisset, tam gravi morbo laborare. ut vix sperari possit, eum diutius victurum, neque cunctandum esse dum alloqui liceret tam egregia voluntate et pietate Principem, a quo ea omnia speranda sint quae ab Imperatore vere Catholico sperari possint, atque omnino existimandum, quem animum in perficiendo Concilio praestiterit, eundem in exequendo etiam praestiturum. Quare se oculos direxisse ad Moronum Cardinalem, in cuius prudentia et apud illos Principes auctoritate plurimum conquiescat, cuiusque ex legatione fructus sibi uberrimos poliiceatur.. Ad eum (Moronum) versus hortatus est, ut ob Dei gloriam et Christianae Reipublicae utilitatem laborem hunc alacri animo suscipere ne recusaret. Ad ea Moronus respondit suas quidem partes videri tacere et obsequi. Ac de iis quidem quae ad suas privatas attinent nihil plane dicturum . . Verum se tantam in his rebus difficultatem agnoscere, ut plane desperaret quidquam facere etiam quod Summus Pontifex animo conceperat, Imperatorem graviter aegrotare, ita ut de eius vita dubitari possit, Germaniae res maiorem in modum perturbatas, Catholicos parum concordes, Principes quamquam bona mente praeditos corruptos tamen ut plurimum Consultores habere, Episcopos partim imperitos, partim negligentes, partim parum bonos, Sacerdotes ac Ministros et paucos numero et raros vitae integritate. Haec sibi omnia quicquam proficiendi spem adimere.. Tum Summus Pontifex negocium spissum quidem ac difficile censeri ab omnibus dixit, vix ut successus sperari posse videatur, sed quo difficilius eo praeclarius coque honorificentius, si non totum confici posset, at de parte haud desperandum, si non omnes at aliquot certe ad Ecclesiam reversuros. Electorem Brandeburgensem non ita abalienatum, ut non sperari possit fore ut aliquando reducatur. Gestare eum Crucifixi imaginem, quem ei Pontifex dono miserit, Nuncios Apostolicos ab eo benigne et honorifice habitos, litterasque Pontificis admissas, reprehensos etiam Principes qui eas repudiarint. Ducem etiam Saxoniae Augustum haud ita perversum animum

prae se ferre, ut omnino spes non sit eum aliquando rediturum.. Quare si vobis, inquit, videtur, mittemus Moronum Cardinalem cum solitis facultatibus ad Imperatorem in Germaniam Legatum. Cardinales (Morono Curia egresso) sententias dicere coeperunt.. Auditis Cardinalium sententiis, revocatum in Curiam Moronum Summus Pontifex Legatum ad Imperatorem atque in Germaniam designavit.. Peracto Consistorio, Moronus ad Capellam deductus est solitis caeremoniis. (Cod. Corsin. 384¹ fol. 85 sq.)

29. Pridie Idus Januarii 1565 Consistorium habitum est ad D. Petri. Eius maior pars consumpta est petitionibus Germanorum referendis. Pontifex enim retulit Ferdinandum Imperatorem Electum qui nuper decesserat,2 vehementer egisse, ut in Germania iisque in regionibus, quas ille haereditario iure possidebat, communio sub utraque specie sacerdotumque connubia concederentur; id enim ad salutem earum provinciarum summopere pertinere; negocium quidem quam diutissime potuerit sua opera fuisse dilatum.. Deinde cum profici nihil posse animadverteret, diligentiam adhibuisse, ut quod concedendum erat, saltem bono modo atque his conditionibus quibus oportebat, concederetur, ac ne concessisse quidem, sed permisisse se quibusdam earum regionum episcopis, si quae adferrentur vera essent concedendi facultatem.. Hoc quod Ferdinandus egerit de connubiis sacerdotum id Maximilianum filium multo vehementius agere.. Eorum qui sacerdotes sint, non paucos uxores ducere, seque hoc uno tegere, quod minus malum sit praecepto positivo non parere, quam praecepto divino.. Imperatorem pium et catholicum principem, eiusque Consiliarios, qui se itidem Catholicos profitentur, haec ut salutaria regnisque suis necessaria vehementer postulare, eorum se rationibus parum acquiescere, quod et rem ipsam improbet et exemplum pertimescat. Nam si in Germania concedatur, verendum esse omnino ne in Galliam, Hispaniam, Poloniam, in alias item Provincias ac Nationes huius rei contagio serpat seque in totum terrarum orbem diffundat. Potuisse Patres hanc controversiam in Concilio definire, neque sibi id oneris iniungere, cui se sustinendo imparem fatebatur, nec quam rationem iniret plane videre.. Velle se ea de re Cardinalium omnium sententias audire, neque Cardinalium modo, sed aliorum etiam Theologorum, non iniucundum praeterea fore, si ex aliis etiam Regnis ac Na-

<sup>2</sup>) Cfr. Cod. Corsin. 384 fol. 146 sq.

¹) Acta Sacri Consistorii sub Pio IV Pont. Max. a die prima Januarii 1563 usque ad diem septimum Novembris 1565 inclusive scripta per bon. me. Cardinalem de Gambara. Cfr. Novaes Storia di Sommi Pontefici VII, 160.

tionibus Antistites in communi causa communi se consilio iuvarent.. Itaque consulite libere, et cum rem ipsam considerate, tum quanti intersit Imperatori satisfacere, nec minus quid possimus, quam quid debeamus. Ubi consulucritis, tum demum Spiritu Sancto suggerente optimum, quid visum fuerit statuemus. Deinde subdidit, his de rebus ad Senatum retulisse non ut in praesentia Patrum sententias exquireret, sed uti spatium ad deliberandum eis daret.

Tunc de Clericorum Seminario instituendo ita exorsus est, ut diceret turpe sibi videri diutius hoc negocium differri praesertim Romae, quae alias Civitates exemplo suo provocare deberet.. (Cod. Corsin. 43 fol. 416 sq.)

30. Die 3 Decembris 1565 S. D. N. Pius Papa IV hora sexta noctis coepit aegrotare et febricitari, et in nocte sequenti confessus fuit sua peccata, et audita Missa devotione magna cepit SS. Eucharistiae Sacramentum. Die 9 Decembris hora secunda noctis eiusdem anni obiit fel. rec. Pius Papa Quartus.

A. D. 1566 die 6 Januarii hora vigesima prima obiit in Conclavi III. et R. D. Card. Gonzaga devotissime . .

Die 7 Januarii hora vigesima prima fuit ductus ad Capellam Paulinam III. et R. D. Card. Alexandrinus, et cum omnes sederent in locis suis, I. et R. D. Card. Pisanus Decanus Sacri Collegii stans dixit haec verba: Ego Franciscus Card. Pisanus S. Collegii Decanus eligo in Summum Pontificem Reumum Dnum meum Fratrem Michaelem Card. Alexandrinum nuncupatum.

Idem dixerunt omnes alii circa electionem, et Ill. et Rmi Dni Cardinales Estensis et Vercellensis elegerunt etiam nomine Reumorum D. Cardinalium Ferrariae et Ferrerii aegrotantium, et licet scrutinium sine tamen praeiudicio electionis fieri debuisset, tamen eo omisso omnes Ill. et Reumi D. Cardinales iverunt ad praefatum R. D. Cardinalem electum, qui per socium et per me pluries interrogatus, an acceptaret electionem, vix dixit haec verba voce intelligibili, cioè Orsu' mi contento su'. Postea sedit in sede gestatoria, in medio Cappellae, et Rmus D. Card. S. R. E. Camerarius posuit ei in digito Annulum Piscatorium, et omnes Ill. et Rmi Dni Cardinales iverunt ad se congratulandum simpliciter, ut moris est. (Cod. Corsinian. 144 fol. 3 sq.2)

31. Romae die 4 Junii 1567 fuit Consistorium, in quo Sanctissimus D. N. alloquutus est Reumos DD. in verba haec: .. Saepe vos adhortati sumus, ut unusquisque vestrum diligenter animadvertat, in quo statu sit et ad quem finem vocatus fuerit, et in co officium suum adimpleat abstineatque potissimum a quibusdam vanis et ambitiosis practicis quae circumferuntur. Doluimus ... esse nonnullos ex vobis, qui nihil aliud cogitent ac studeant, quam in huiusmodi practicis ambiendi papatum vel pro se vel pro aliis rem ipsam tractantes et arbitrantes nos breviorem vitam ducturos quam benignitas omnipotentis Dei hactenus nobis concesserit, vel in posterum sit concessurus. Nos quantum in nobis erit nunquam recusabimus de huius humanae vitae ergastulo quandocunque Deo nostro placuerit exire, et libentissime amplectemur ultimum diem nostrum, qui ad salutem nostram secundum Dei voluntatem subsequatur. Non enim hoc nos movet, verum illud maxime perturbat, quod sint nonnulli ex vobis qui contra literas fel. rec. Pauli PP. IV contra ambientes papatum editas et a Pio etiam IV confirmatas adeo cupiunt hunc locum et in hac sancta Sede praeesse, ut nihil aliud respicientes continuo in istis colloquiis immorentur, quod si scirent quam perverse agant et iram Dei contra se provocent, ab istis se maxime abstinerent . . hortamur in Domino ut de caetero ab huiusmodi cogitationibus et practicis prorsus abstineatis et videatis, ne benignitate nostra abutentes indignationem nostram incurratis; scitis enim quid vobis et singulis vestrum magis expediat; quare quisque se abstineat et vitam quam quilibet profitetur, re ipsa agat, ut omnibus sit exemplo bonorum operum. (Cod. Vallicellan. I 60 fol. 133.)

32. Die Veneris tertia Decembris 1568 Sanctissimus D. N. verba fecit in hanc sententiam, se iam notum fecisse quod nonnulli Nobiles Caesaris ditioni subiecti ab eius Maiestate petierant
egerantque de concedenda Confessione Augustana, proponentes
Maiestati Suae utile esse, hac ratione amovere Trinitarios, et eos
qui animae mortalitatem asserunt aliasque huiusmodi haercses seetantur. Nunc vero Sanctitatem Suam indicare Imperatorem missos fecisse, qui ea de re apud Maiestatem Suam instabant, aliisque scripsisse, ne huiusce rei causa ipsum amplius adeant. Missos

<sup>&#</sup>x27;) Diaria Pontificatus Summorum Pontificum Pii Papae IV, Pii V et Gregorii XIII ab anno 1565 usque ad a. 1573 auctore Cornelio Firmiano Magistro Ceremoniarum, qui d. 22. m. Augusti a. 1565 cepit possessionem istius officii in Ecclesia S. Marci, in cuius Apostolico Palatio Pius IV tunc inhabitabat.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Cfr. Cod. Vallicellan. I 60 fol. 342 sq. Conclave Pii V quando electus est in Summum Pontificem etc.

<sup>1)</sup> Cfr. Cod. Corsin. 504 fol. 272 sq. (Poliza scritta da Mgr Acquaviva al Re Filippo Madrid 15 Ottobre 1568) et fol. 327 sq. (Mgr Castagna al Card. Alessandrino Madr. 14 Decembre 1568.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Pauli IV Const. Quum quorundam d. 7. Aug. 1555; Sentis Lib. Sept. V. 5. 22, Denzinger Enchiridion Symbol ed. 3. Wirceb. 1856 pag. 301 sq.

praeterea fecisse familiares suos principales, qui erant in hae haeresi atque huic opinioni favebant. Sanctitas S. honorificentissimis verbis laudavit Caesaris pietatem, pro qua dixit Deo ab omnibus gratias habendas esse, prout Sanctitas S. quotidie habet; nam quemadmodum spes obtinendi hoc a Caesare multum animi haereticis dabat, ita haec repulsa valde eorum animos fregerat. (l. c. fol. 139.)

33. Die 7 Septembris 1573 Sanctissimus D. N. deploravit calamitatem ecclesiae et turbatam iurisdictionem Reumi Dni Borromei Archiepiscopi Mediolanensis, et auxit Congregationem super

') Dieringer Der heil. Karl Borromäus pag. 305 sq. Cfr. Friedberg Die Gränzen zwischen Staat und Kirche. Tübingen 1872 pag. 542: "Je starrer der Absolutismus war, in dem die spanischen Könige das Heil ihrer Staaten erblickten, um so mehr suchten sie auch der Kirche gegenüber ihre Omnipotenz zu behaupten" et Hergenroether in: Archiv für kathol. Kirchenrecht von Moy und Vering. Tom. X pag. 31 sq. Multa ad quaestionem Jurisdictionis pertinentia ex fontibus Mscr. excerpta recensui in libro m. int. Zur Kürchengesch. etc. (v. gr. pag. 71. 121. 134 sq. et al.); hoe loco duo eiusmodi Memorialia placet inserere integra, scilicet:

A. Scrittura sopra l'Autorità Ecclesiastica data al Re Filippo da Mgr Acquaviva 2 Marzo 1568. (Cod. Bibl. Corsinian. 504 fol. 42 sq.)

A voler dimostrare che la mutatione della Religione e l'introduttione dell' hercsia sotto nome di nuova Religione è causa sempre di seditione, discordia, tumulto et alteratione di dominio e di stato, non occorrono argumenti ne persuasioni alcune, perche è cosa tanto chiara et esperimentata apparisce al senso e voltando gli occhi a tutti li Regni e stati infetti di questa peste conosce e vede ognuno, quanto per questi siano fatti deboli, divisi, miseri et afflitti.

E così ancora non bisogna spendere molte parole in persuadere che sia mal governo di quel Principe che non ha gli occhi aperti et intenti per riparare alli precipitii, acciò questo morbo che va di continuo serpendo non entri nello stato suo, perche si vede manifestamente che una scintilla di questo fuoco, se è dissimulata o sprezzata nel principio, piglia tanto forza, che il Principe stesso non può volendo poi estinguerla, onde diceva: Arius in Alexandria una scintilla fuit, sed quoniam non statim oppressus est, per totum orbem cius flamma populata est, e similmente nei tempi più bassi Giovanni Cocleo nell' historia di Bohemia trattando dell' eresie dell' Hussiti rinovate et augumentate in questi miseri tempi nostri deplorava dicendo: Ex iis facile intelligitur, prudens lector, quanta fuerit in Bohemia religionis turbatio, et omnium ordinum ac statuum discordia sub ignavo rege Venceslao, qui inerti socordia sternens principiis tanti mali non obstitit, secta vero iam praevalescente obstare amplius non potuit.

Ma il punto sta in considerare et avvertire che sebene l'eresie e le sedizioni sono state diverse, nondimeno tutte e massime queste che nelli tempi nostri vanno in volta sono venute per un medesimo camino, e sono entrate per una stessa porta; laquale è di dissunire le membra di questo corpo mistico, e dividerle et appartarle più che si può dal capo visibile

Jurisdictione Ecclesiastica, in qua erant Reumi DD. Cardinales Sanctaerucius, Maffeus et Albanus, addendo Reumos DD. Cardinales Bobbum, Ursinum et Justinianum. (Cod. Angel. T. 8. 12.)

della Chiesa Cattolica che è il Sommo Pontefice Romano, e dall' obbedienza, ordine et autorità sua, e così distruggere e tagliare il nodo dell' unione et il fondamento della quiete Christiana, e per cio fare propongono inanzi alli Prencipi benche Christiani tutte quelle cose, che possono farli concepire odio contro il Papa e Santa Chiesa, e poi cercano d'intrometterli in varii interessi hora d'acquisto di facoltà, acciò si appropriino alcuna cosa della Chiesa, hora di augumento di giurisditione, acciò ponghino le mani o lascino porle alli suoi ministri nelle giurisditioni, libertà et immunità Ecclesiastica, hora alcum altra cosa con laquale in somma comincino a dissubidire il Papa et a sprezzare l'ordine, le leggi e le censure ecclesiastiche. Di qui poi vanno innanzi interpretando a lor modo, alterando, minuendo et al fine negando almeno tutta quella facoltà del Papa e Santa Chiesa, che possi contrariare gli appetiti di quei principi, et impedire i loro dissegni et interessi, per causa delli quali è difficil cosa che li Prencipi si diffendano di non darli fede et accettare i loro consigli, onde è necessario poiche ne seguiti l'inobedienza et il disprezzo.

Quando il Demonio infernale ha tutto questo fondamento, gli è facile poi brigare sopra esso quanto vuole però che con gran facilità si passa da questo al disprezzo delli Ecclesiastici e delli Sacerdoti, da Sacerdoti al Sacerdotio, dal sacerdozio al sacrificio et ai sacramenti, accio che così tolta la base et il fondamento sia forza che l'Edifitio ruini.

Vero è che quelli hanno seminato questa peste, hanno cominciato la corruttione altra volta dal Prencipe, alcuna volta dalli grandi e principali, alcuna volta dal popolo, nondimeno contutti sono entrati per la medesima via sopradetta.

Questo fu il principio in Bohemia dell' eresie di Giovanni Vicleff augumentate da Giovanni Hus e Gironimo di Praga, peroche questi per poter fare fondamento alle loro opinioni cominciarono ad avvelenare li Popoli dell' odio contro gli Ecclesiastici et a persuadere che non si obedissero, ma si sprezzassero le Bolle di Papa Alessandro Quinto e Giovanni Vigesimo Terzo, et a deridere e turbare chi gli era obediente.

Insegnare poi nuove opinioni e leggi che fossero in proposito per non avere obedienza ne regola alcuna, così avvenne in Inghilterra che Enrico Re per odio e sdegno che ebbe contro il Papa fu persuaso per la via sopradetta di tal modo, che dato in reprobum sensum parturiit iniustitiam, concepit dolorem et peperit iniquitatem; comminciando col violare la giurisditione Ecclesiastica e sprezzare le leggi e poi a negare la potestà et autorità, et a non curare le censure della Chiesa. Onde egli primo fatto Scismatico et heretico chiamandosi Supremo Capo della Chiesa Anglicana, tirò tutto il popolo et il Regno alla perdizione, onde seguirno infiniti travagli di guerre, fame, peste, ribellioni, seditioni e congiure, come si sa e si legge nell' Historie di quel Regno.

Similmente in Germania cominciò Luthero sotto pretesto degli abusi del Clero seminar odio contro la Chiesa Romana et á persuader l'inobedienza e di poi cercar di diminuire e debilitare la potestà del Papa prima nell' Indulgenze e poi nelle censure et in tutte le altre cose, onde al fine arrivò 34. Sabbato die 23 Martii 1585 Romae in Palatio Apostolico in aula magna regum fuit Consistorium publicum, in quo Sanctissimus D. N. solemni more excepit tres Principes adolescentes

poi a negarla e a disprezzarla in tutto. E sopra questo fondamento sono edificate tante heresie, tanti travagli, tante miserie di quella Provincia, che siccome quella era la più religiosa e più potente, è fatta la più confusa, misera ed infelice. Poiche quale maggiore infelicità si può havere che di essere caduto in tanta confusione, in tanti errori, che il padre creda altra fede che il figlio, altra religione il marito della moglie, altro Evangelio un fratello dell' altro, adversarii tutti, sospettosi tutti, l'uno contro l'altro odioso, uno chiama heretico l'altro, uno persegue l'altro, sono hormai come gli Hebrei senza tempio, senza altare, senza sacerdotio, senza sacrificio et in somma senza religione, che è vincolo dell' unità e della concordia.

Nella Francia perche cra prima quel Regno assai ben fondato nella Religione e nell' osservanza della Chiesa Romana ch' ebbe il Demonio infernale a piantare più sottilmente le radici, onde non produsse l'arbore, e li frutti così presto ma quasi veleno terminato a poco a poco col tempo, l'ha ridotta nella ruina, in che si trova. Peroche lassando l'inconveniente che occorse col Papa Innocenzo Ottavo, cominciò Carlo Settimo con l'occasione del Concilio Basiliense che fu scismatico a metter le falci nella semente altrui a far prammatiche, a voler dare leggi e termine alle speditioni del Papa, accettare quel Concilio non approbato dalla Sede Apostolica, anzi una parte accettare, l'altra limitare et interpretare a suo arbitrio, e così usurparsi nel suo Regno potestà Ponteficia. Cercò con quella sua Constitutione che chiamano Pragmatica Sanctione di restringere nel suo Regno l'essecutione delle Bulle e Mandati Apostolici e minuire le facoltà del Papa e limitarle secondo gl' interessi snoi.

Onde si cominció quei a chiamare gli Ecclesiastici di Francia Chiesa Gallicana, quasi una Chiesa diversa e divisa dall' universale, et hor con uno, hor con un altro pretesto nuove pragmatiche e constitutioni hoggi offendere in uno, domani in un altro l'autorità della Chiesa Romana e così discostare et appartare il suo Regno dalla detta Chiesa.

Questi inconvenienti passorno come accade di mano in mano nelli successori suoi, liquali non curorno di emendarli, ma piu tosto li mantennero come consuetudini introdotte dagli antecessori, e così andorno piu presto crescendo come è solito di giorno in giorno che minuendo. Onde accio che quella Pragmatica Sanctione che n'era stata grande causa fosse poi tolta et abrogata, fu sforzato l'apa Leone decimo di venire a certe concordie, per eleggere di due mali il minore. Nondimeno restò la radice, rimase il fomite, il quale sempre è durato et ha lavorato sotto quasi fuoco occulto finche si è dato fuoco alla mina e scuoperto in queste miserie in che si ritrova.

Ecco come l'Heresia in Boemia cominciò nel Popolo e passò nei grandi, quella d'Inghilterra cominciò dal Prencipe e discese nei Popoli, quella d'Alemagna fu abbraciata prima dai Nobili e poi dal Popolo e dalli Grandi fomentata, quella di Francia fu sollevata et è mantenuta dalli Principali del Regno più per farsenc occasione di stato che per vera a pensiero che habbiano di nessuna fede o religione, e nondimeno tutte sono nate con il medesimo initio cioè dall' inobedienza e dal diminuire e sprezzare come ho detto di sopra, e discostarsi pian piano dal Capo della Chiesa che è la base, il punto dell'

Giapponenses, qui ab extremo Oriente longissima navigatione primo in Hispaniam delati deinde ad Urbem venerunt et Sanctae Sedi Apostolicae ac Sanctitati Svae trium Regum et Principum illarum

unione di questo corpo mistico, il che bene disse S. Cipriano Martire: "Unde haereses? quia Sacerdoti Dei non obtemperatur;" perche non si obbedisce al Sacerdote di Dio, volendo significare del sommo Sacerdote della Chiesa.

E questi Regni di Spagna si trovano per gratia di Dio più retti, et in maggior tranquillità degli altri, e si può sperare, che si manteneranno in buono stato molto tempo, perche hanno primieramente il Re non solo di nome ma ancora di animo e di fatti veramente tanto Cattolico che non si può desiderare più, nemico di novità, di mente placida e quieta, circonspettissimo e religioso in ogni sua attentione e parole; da il buon esempio del quale tutti gli altri si mostrano religiosi e Christiani. La Corte tanto ben regolata, ogni cosa in ordine e con mesura, non vi si vede nessun vitio. massime tra li Nobili, nessuna cosa dishonesta o scandalosa. Vi è il Santo Offitio dell' Inquisitione, lo quale si vede per esperienza che è una colonna. un sostegno grandissimo della Religione Cattolica e per conseguenza della quiete del Regno, e perche saria longo raccontare tutte le buone parti che vi sono, si può dire in somma che Nostro Signore Iddio concede a questi Regni molte gratie con lequali si possono (massime rispetto agli altri) chiamare tranquilli e ben muniti e difesi dall' heresie, nondimeno perche non si è regolato corpo che non habbia qualche humore peccante, ancor qui è necessario d'aprire gli occhi e che Sua Maestà Cattolica tenga sempre questo terreno così purgato, che non solo non vi nasca herba pestifera, ma ancora sia al tutto netto di ogni minima di quelle radici sopradette, dalle quali è nato il veleno et il contagioso frutto negli altri Regni infetti. E necessario che stia ben vigilante, perche il Demonio piglia il cammino discosto per discendere a quello che vuole, e non così alla scoperta, ma sottalmente cerca di seminar zizzania, onde se sarà (il che Dio non voglia) alcuna volta dato qualche consiglio a Sua Maestà di far cosa laquale possa in nessun tempo tornare contro l'autorità, giurisdittione e prerogativa della Chiesa Santa Romana e del Sommo Pontefice, o da slargarsi un sol punto da quello e dalla riverenza che se gli deve, apra gl'occhi e dica: Nescitis cuius spiritus estis. Et ancorche quello che consigliasse tali cose, fosse di grande autorità e litteratura, e che fosse tenuto prudente et amorevole a Sua Maesta, mai per questo si muova ma conosca più presto l'huomo dal consiglio che il consiglio dall' huomo. Ricordarsi che quell' autorità che si toglie alla Chiesa non l'acquista il Re ma la perde, perche non solo senza nessun guadagno suo et utile offende Dio, ma la propria gloria et utilità sua. Peroche quelli Prencipi sono stati di gran credito et autorità e sono celebrati et esaltati più nell' Historie, che hanno dato e non tolto, augumentato e non diminuito li Privilegii Ecclesiastici. Nondimeno non dico questo senza proposito, peroche in vero non si può negare che il sindicare le Bolle apostoliche che si fa ogni giorno nelli Consigli e Cancellerie regie, gl' impedimenti che si danno in tanti modi alle provisioni et essemtioni che vengono dalla Corte Romana, il mettere le mani per diverse vie e sotto pretesto di giustizia nelle Cause ecclesiastiche, commandare alli Prelati e Giudici e Clerici che escomunichino et assolvano come pare al Consiglio et alle Cancellerie, il vedere le corti secolari continuamente piene di Clerici e Frati, et in somma tante usurinsularum nomine obcdientiam praestiterunt magna omnium laetitia, et unus ex Patribus Societatis Jesu, quorum opera in illis

nationi della giurisdittione spirituale che sono in questi Regni, non è altro senza dubbio se non a poco a poco attribuire al Re anzi alli suoi Ministri sotto certi colori, e con una certa destrezza potestà ecclesiastica, e così confondere le giurisdittioni e turbare l'ordine dato da Dio, il che è proprio quella semente sottile e secreta, che come ho detto di sopra il Demonio haveva seminato in Francia, quando quel Regno era più religioso e quieto degli altri, e perche è forza che nascano delle occasioni con il Papa e con la Chiesa, mi pare che si possa dare per regola che tutti quelli liquali consigliano nelli casi ecclesiastici come nelli secolari casi al Papa, come con un Prencine temporale, che li accidenti che occorrono, et appartengono all' ubbidienza che si deve al Vicario di Christo, fanno casi di stato, li punti di Religione fanno puntigli di honore, et in somma chi non considera nel Pana e nelle cose ecclesiastiche altro che temporalità non può se non giudicar male, e dare consiglio pernicioso, che al fine torna in breve tempo contro l'istesso Principe et il suo Regno, e per quanto in lui è ruinata Christianità, perche come ho detto di sopra l'esperienza ha dimostrato che in tutti li Regni nelli quali sono nate l'heresie contro la fede e seditioni contro i Principi, il principio et il fondamento è stata la poca riverenza havuta alla Chiesa, et il non stimare la potestà Ecclesiastica quanto si deve, e non prestare la debita obedienza al sommo Pontefice Romano. Tali consiglieri non dico io che siano al presente appresso il Re, ne credo che Sua Maestà gli ammetterebbe, ma dico bene che sono tempi pericolosi et é necessario aprire bene gli occhi, perche ogni huomo mortale può essere alcuna volta ingannato dal nemico di Dio, et mentitur iniquitas sibi, e vi sono molti argomenti che possono facilmente far parere ad un huomo per prudente che sia, il bene male et il male bene, la luce tenebre e le tenebre luce, peroche per dire il vero, e chi non restasse ingannato ascoltando chi li dice, che Sua Maestà non è da manco delli Predecessori suoi, liquali in alcuni negotii sebene un poco Ecclesiastici, nondimeno hanno permesso che li suoi Consegli vi pongano le mani, e che questo è costume et antica consuetudine in questi Regni e che cosi si fa in quello di Francia e negli altri, e questo non deve essere di peggiore conditione degli altri, e che è benfatto che si tenga le mani nelle Bolle e speditioni del Papa, e sempre si può dire che si faccia per informare meglio Sua Santità, et accioche non siano contro il Concilio, et ogni volta che Sua Maestà metta innanzi lo scudo dell' osservanza del Concilio può fare quello che vuole, e fare quelle cose e provisioni che li pare e piace. Queste dico e molte altre parole simili sono attissime a persuadere massime che non si può tuttavia disputare d'avantaggio di Sua Maestà per mostrarli la verità, e quanto siano falsi questi fondamenti e farli conoscere che quest' usurpazione di giurisdittione Ecclesiastica non è stata tutta in un tempo ma a poco a poco, e se in tempo de' clarissimi Predecessori suoi cominciò alcun abuso, sopra questo si deve credere che fosse contro la mente loro, e nondimeno è cresciuto poi grandemente hoggi in una causa, domani in un' altra, finche è arrivato in questo termine in che oggi si ritrova, e se non si rimedia è forza che trabacchi ancora in peggio e che questa materia è tale che nessuna consuetudine la può fare lecita, anzi quando bene fosse vero che in tempo di detti Predecessori fosse usato così il che veramente remotissimis regionibus Evangelii semen Deo benedicente semina tum est, luculentam habuit orationem. (Cod. Vallicell. I. 61 fol. 81.)

è falso in fatto, e quando ancora havessero quelli lasciato trascorrere li suoi ministri in cosa contra giustizia e massime in pregiudizio della giurisditione ecclesiastica, si potria sperare dalla Christianità di questo Re, che non li volesse imitare in questo, peroche non manca il buono in che imitarli, come veramente fa nelli fatti gloriosi e lodati e non nelli reprobati dalla giustizia e dalle sacre leggi, e se si potesse mostrare e leggere le parole del Concilio e degli altri sacri canoni avanti Sua Maestà per farli conoscere che le cose sopradette non solo non sono a favor dell' osservanza del Concilio, ma li sono direttamente contrarie, sono certo che commandaria che fossero emendate e si lasciassero correre i rivi per il corso suo, perche con il bellissimo intelletto che Dio gli ha dato, intenderia che il Concilio prega, esorta e quanto più puole astringe il Re e Prencipi Christiani a non permettere, che li suoi Ministri s'intromettano nella giurisdittione e prerogativa ecclesiastica, e prega che lo impedischino quando lo facciano.

Ma chi non vede quanto errore sia il volere imitare in questo la Francia, poiche si vede l'effetto che n'è uscito. Anzi bisogna dire, che pero questi Regni sono di migliore condizione della Francia e degli altri, perche vi è stata più riguardata la giurisdittione spirituale, e quanto più che negl' altri si conserverà in essi l'autorità et ordine ecclesiastico, tanto saranno maggiori, più felici e più tranquilli degli altri, che quando si facesse il contrario, certo non sariano di condizione migliore degl' altri, perche dalle medesime cause nascono li medesimi effetti. Malamente si prende il camino et essempio di quelli che hanno precipitato, ma ben felicemente si diventa cauto con il pericolo altrui.

L'offitio dell' Inquisitione è santissimo, utile e necessario et è veramente sostegno et appoggio della conservatione della Fede in questi Regni, ma gran fatica se li da se tutto il pelo se gli lassa adosso, et in gran pericolo sta l'edifitio, ancorche sia appuntellato e sostenuto da buoni e validi sostegni, quando si lascia rodere a poco a poco il fondamento.

Bisogna dunque ajutare, serrar bene quella porta, per laquale come ho detto di sopra suole entrare et è entrata la maleditione negli altri Regni, serrarla dico senza lasciarvi fissura o ruina nessuna, levar dalla chiarezza di questo cielo questi nuvoli, accio si stia tanto più sicuro dalla tempestà, che se Sua Maestà considererà bene e secondo molta sua prudenza, comprenderà li pericoli che le sopradette cause s'incorrono e soprastanno, come buon Prencipe comanderà che si rimedi e che si porti più rispetto alle provisioni apostoliche e per conseguenza a quella Santa Sede, ordinera che li suoi Ministri non trapassino li termini suoi occupando l'Offitio degli Ecclesiastici e violando la giurisditione spirituale, non ponghino le mani all' arca del Signore, non confondano le due giurisdittioni per legge divina distinte et subordinate, laquale potra essere offesa etiam in un minimo punto l'autorità, potestà e prerogativa Ecclesiastica, e così facendo prima che il male passi più avanti, questi Regni saranno fermamente stabiliti e securi, e la buona mente, le christiane opere, le virtuose attioni di Sua Maestà saranno di tanto maggiore merito appresso Nostro Signore Iddio et appresso il Mondo senza macula et eccettione alcuna tanto più rilucenti e gloriose.

35. Idibus Junii 1585. Per eos dies postquam cognovisset Pontifex in Gallorum Regno maximos esse motus, maximamque

B. Memoriale dato dal Card. Alessandrino Legato in Spagna alla Maestà Catholica. Giovedi alli 21 d'Ottobre 1571. (Cod. Corsin. 505 fol. 6 sq.)

Sopra le cose di Sicilia e Napoli.

S. C. R. Maestà.

Nostro Signore come sà la Maestà V. le fece, molto tempo fa, intendere per il Nuntio suo molti abusi che sono nelli stati et Regni di V. Maestà in pregiudizio et derogatione della Jurisdittione Ecclesiastica et particularmente quello della Monarchia di Sicilia fondata sopra una certa pretensa Bolla d'Urbano Secondo, laquale non è autentica ne ha forma o figura di Lettera Apostolica, et quando fosse et vera et buona, che non è la gratia in essa contenuta e gran tempo fa estinta, essendo limitata alla persona del Ruggero all'hora Conte di Sicilia et di Simone suo figliolo o d'un altro che fusse herede del detto Ruggero. Il che è stato conosciuto anchora dalli Ministri Regii, come dimostra un terzo Capitolo d'una Instruttione mandata da Ant. Montalto all'hora Fiscale in quel Regno alla glor. mem. di Carlo V sotto li XX di Dicembre 1533 et una lettera di D. Ugo di Moncada Vicere in quel tempo scritta sotto i XV di Marzo 1512 con auttorità del Consiglio Regio et di quattro altri dottori di quel Regno, delle quali solo a questo effetto sarà copia con questo Memoriale.

• Con il quale abuso furon' accumulati quelli di Napoli, ove in moltissimi capi non si osserva il Concilio Tridentino, et in infinite maniere s'impedisce la essecutione delle lettere et espeditioni Apostoliche, i quali abusi et particularmente quello dell' Exequatur Regio è obligata la Maesta V. per proprio giuramento a rimediare et rimovere, come potra vedere dalle clausole della Investitura di Giulio Secondo in persona di Ferdinando Catholico di glor. mem. et di Giulio Terzo in persona della Maesta V. da lei giurata.

Et non havendo Nostro Signore potuto haver intelligenza alcuna di rimedio per la instanza fatta dal sopradetto Nunzio mandò a posta il Card. Giustiniano all' hora Generale delli Predicatori, dal quale fu dato alla Maesta V. un Memoriale con una scrittura che conteneva questi abusi, et aspettando il rimedio di essi et la risposta poco meno d'un anno, laquale non li fu mai data se non a certe poche cose leggerissime et tali che Nostro Signore hebbe per bene non se ne valere, perche oltre alla debolezza loro non toccavano il punto importante ch' è quello della giurisditione et inosservanza et offensione del Concilio di Trento. Hora ha nltimamente mandato me comandandomi ch' io faccia ogni sorte d'instantia perche V. Maestà rimedii alli prefati abusi et mi dia risposta tale alle cose proposteli dal sopradetto Cardinale che da essa possa Sua Santità sapere interamente, qual sia l'animo della Maestà V. circa il rimedio di tanti inconvenienti, certificandola che in Sicilia esercita la giurisdittione Ecclesiastica senza titolo legitimo, et consequentemente che non sta in stato sicuro di conscientia, et non vuol credere S. Beatitudine, che un Prencipe tanto Cattolico et pio et amator del giusto non voglia più tosto assicurar la conscientia sua che ritener quella giurisdittione, della quale la sua Regia persona è incapace. Et assicuraissi pur la Maestà V. che la instanza laqual fa N. Signore per queste cose, non è per desiderio di levarli privilegii ne miniurli iurisdittione concessale dalla Sede Apostolica, che possa tener legitimamente, ma per stimolo della propria conscientia et per la obligatione impostali da Dio come a Pastor universale et per desiderio della

inter Henricum Regem Guisciosque Principes, quibus alii nonnulli Gallorum Principes adhaerebant, dissensionem ortam, atque tantam ut ad arma iam ventum esset, cumque nosset se christianae Reinublicae communem Parentem, suique muneris esse universo gregi singulisque illius partibus quam optime prospicere, ex Praesulibus aliquem in Galliam legare decrevit, quem cognovisset aptissimum ad Principes illos eorum Regi reconciliandos. Quare Princinem Sancti Gotardi Romae Gallorum Regis Legatum accersi iussit, illique suum aperuit consilium legatum ad Regni Gallici res componendas mittendi. Plurimae a Legato gratiae Pontifici actae sunt, quod paterna pietate sui Regis Gallicique Regni quieti atque saluti studeret, eumque summis oravit precibus, ut quam celerrime id perficeret. Cum vero Pontifex Legato Regio assentiente maximeque probante Julium Mirtum Archiepiscopum Nazarenum in Galliam destinasset, virum summa patientia et auctoritate praeditum, in maximis ab incunte actate Sedis Apostolicae Negotiis versatum, Gallorumque Regi ut existimabat acceptissimum, quod saepius Galliam Legatus abiisset, cumque Mirtus a Pontifice mandatis acceptis viam parare coepisset, quae ad profectionem opportuna videbantur; Regius Legatus a nonnullis forsan persuasus, qui vel Pontifici vel Mirto inviderent, ad Pontificem rediit, dixitque se de Archiepiscopo Mirto pro Legato in Galliam mittendo maturius consultasse comperisseque, e sui Regis Gallicique Regni re non esse illum mittere Legatum, cum Guisciae domus partibus studeret quaedamque ab eo pro Guisiis adversus Regem scripta essent, vel alium mitteret, rogavit. Pontifex autem illum revocare sibi non esse integrum respondit, cum e sua dignitate non esset optimam mutare sententiam et ab ipso Legato antea probatam. Regius Legatus, ut vidit a pristina sententia Pontificem discedere nolle, liberius edixit fore, si Mirtus mitteretur, ut a Rege minime reciperetur. Pontifex nihil ea re deterritus Legato respondit, se nisi Mirtus reciperetur, illa facturum, quae e sua Sedisque Apostolicae dignitate fuissent, imprimisque Legatum ipsum ex Urbe dicto citius eiecturum; coque dimisso Mirto mandavit, ut in Galliam festinaret. (Cod. Corsinian. 1451 fol. 50 sq.)

salute di V. Maestà et della vera et solida grandezza sua et quiete de suoi Regni, non essendo dubbio alcuno che ne stati, ove è conculcata la iuris-dittione Ecclesiastica et auttorità del Papa, come è in Sicilia, ove è quasi annichilata, et in Napoli, ove ha tanti impedimenti, sogliono nascer zizanie et heresie, et Dio ben spesso permette, che i popoli si levino ancora contro alli loro Principi temporali, del che a N. Signore duole sin dentro al cuore, che ci siano esempi antichi et moderni.

<sup>1)</sup> Sixti Quinti Pontificis Opt. Max. Ephemerides Guid. Gualterio auctore.

36. Die 9 Septembr. 1585 fuerunt declarati privati tanquam haeretici, relapsi et impoenitentes omnibus suis Regnis.. Henricus Borbonius assertus Princeps Condensis eorumque posteri ac successores, ac fuerunt liberati subditi ab omni fidelitatis et obsequii debito, prout latius in Bulla quae ibidem lecta fuit. (Cod. Angel. T. 8, 12,)

37. XVI Kalend. Februar. 1586. Per cosdem dies a Jesuitis Patribus nuncius Pontifici allatus est, Jesuitas tres in Synarum regionem, quam Chinam vocant, ingressos, in quam exteri homines veteri gentis illius instituto et lege numquam antea ingressi sunt, praesertim ad novas religiones disseminandas, Patres autem illos ut admitterentur a Provinciae cuiusdam Praeside facile impetrasse, diplomaque Praesidis. Pontifici ostenderunt. Qui ea de re magnam in spem venit, fore ut brevi amplissima illa gens idolis relictis Christum Jesum salvatorem agnoscat Christianamque religionem amplectatur. Id quod ipsius Pontificis probitatem et preces facile a praepotenti Deo impetraturas credendum est. (Cod. Corsin. 45 fol. 107.2)

38. Die 11 Martii 1587 Sanctissimus B. N. fecit verbum de rebus Venetorum, et quia Respublica retractavit nonnulla quae contra libertatem ecclesiasticam fecerat, dixit se erga illam Rempublicam gratum et officiosum fore. (Cod. Angel. T. 8. 12.)

39. Kalend. April. 1587. Per hos dies nuncius ad Pontificem allatus est Mariam Stuardam Scotorum Reginam, quam

officio idem mandantes in Cardinalem creatum deberc intra annum ad Sacri Diaconatus ordinem promoveri, et insuper ubicunque cathedrali aut metropolitanae vel patriarchali ecclesiae nos praefici contigerit, aliam ciusdem Sixti V Constitutionem de visitandis liminibus Apostolorum certis praescriptis temporibus iuxta illarum tenores nuper a nobis perceptos, observaturos et adimpleturos, et ab aliis observari et adimpleri procuraturos. Haereticos, schismaticos et rebelles eidem Dno N. Papae vel successoribus praedictis omni conatu persecuturos et impugnaturos, accersitosque ab eodem Sanctissimo D. N. et Successoribus ex quacunque causa ad eos profecturos, vel iusto impedimento detentos excusatores missuros, eisque reverentiam et obedientiam debitas exhibituros, possessiones ad mensam ecclesiarum, monasteriorum et aliorum beneficiorum nobis commissorum seu ad illa quomodolibet pertinentes nequaquam vendituros neque donaturos neque impignoraturos neque denuo infeudaturos neque aliter alienaturos, inconsulto Dno Pontifice, etiam cum consensu capitulorum seu conventuum ecclesiarum, monasteriorum vel beneficiorum eorundem, et tandem Bullam eiusdem S. D. N. Sixti V. confirmatoriam Bullae fel, rec. Pii Papa V de civitatibus et locis S. R. E. non alienandis vel infeudandis, necnon Constitutionem eiusdem Sixti V de decies centena millibus nummorum aureorum in arce S. Angeli repositis, iuxta illarum tenores dudum a nobis perlectos et plene cognitos, nos ad unguem observaturos esse. Sic nos Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia.

') Relazione della vita di Maria Regina di Scozia figliola di Gia-

como Stuardo ultimo Re. (Cod. Corsin. 680 fol. 57 sq.)

Maria Regina di Scotia...fu primieramente maritata col Re Francesco Secondo di Francia, dopo la cui morte non havendo havuta prole, si ritirò nel suo Regno di Scotia: dove come che ella fosse ubbidita nelle cose appartenenti alla giurisdittione, non però potè operare che intieramente fosse rimesso l'essercitio della Religione cattolica, ma solo privatamente da lei, d'alcune sue Dame et da qualche Barone s'udivano le Messe et si frequentavano li Santissimi Sacramenti; havendo prima gli Ugonotti ruinate quasi tutte le Chiese et li Monasterii del Regno. Trovandosi in questa maniera la Regina vedova, di consenso di tutti li suoi del consiglio, et con la dispensa di Pio IV di santa memoria si rimaritò col figliulo del Conte di Lenos della medesima Casa Stuarda.. Fu nel principio estremamente amato dalla Regina, ma poi entrò in diffidenza, si perche esso ancora procurava haver parte nelli negotii, et si perche essendo alla presenza della stessa Regina stato ammazzato un certo David da Turino suo confidentissimo Segretario, parve che 'l Re n' havesse tenuta mano con li Micidiali; tra li quali era stato capo il Conte di Murray fratello bastardo della Regina; oltra che anco in Edimburgh, ove era presente il Re, tennero gli Ugonotti in un' appartamento del Palazzo Reale per alquanti giorni con guardia custodita la Regina con trattato di haverla a far morire. All' hora fra quelli heretici oltre il

Vita di Sisto Quinto (Biblioteca Cherubini Codice Originale) f. 296 sq.
 Forma (a. mg. nova) Juramenti quod Cardinales praestant Summo Pontifici. (Cod. Vallicellan. I 64 pag. 556 sq. Consist. publ. pro sex novis Cardinalibus, Sabbato 20 Decembr. 1586.)

Nos S. R. E. Cardinales infrascripti promittimus et iuramus, nos ab hac hora deinceps quamdiu vixerimus fideles et obedientes Beato Petro Sanctaeque Apostolicae Romanae Ecclesiae et Sanctissimo D. N. Sixto Papae V eiusque successoribus canonice legitimeque electis et coronatis futuros, nullum consilium aut consensum aut auxilium adversus Pontificiam Maiestatem aut personam praestituros, consilia nobis ab eis per se aut per nuntios aut per literas credita nemini unquam scientes prudentesque in eorum dedecus nuntiaturos. Praesto item eis futuros ut ipsi Papatum Romanum et Regalia Sancti Petri retineant, defendant et recuperent, salvo nostro ordine adversus omnes honorem et statum eorum omni studio ac totis viribus propugnaturos; legatos et nuntios Sedis Apostolicae benigne in terris et locis ecclesiarum, monasteriorum et aliorum beneficiorum nobis commissorum suscepturos, directuros et defensuros, ipsisque, securum iter curaturos eosdemque in eundo, commorando et redeundo honorifice tractaturos, ac quibuscunque contra eos aliquid conantibus usque ad sanguinem restituros. Iura, honores, privilegia et authoritatem S. Rom. Ecclesiae, D. N. Papae et Successorum praedictorum conservare, augere et promovere omnibus sensibus invigilaturos, ubicunque contra illa aliquid praeiudicii quod a nobis impediri nequeat machinando intentetur, statim atque procurari vel tractari noverimus, eidem Dno N. Papae vel successoribus praefatis aut alteri per quem possit ad notitiam pervenire significaturos. Sanctorum Patrum regulas, decreta et ordinationes, dispensationes, reservationes, provisiones et mandata Apostolica pro Cardinalibus nondum ad Diaconatus Ordinem promotis, et praesertim Constitutiones praefati SSmi D. N. Sixti Papae V de S. R. E. Cardinalium creandorum

Conte di Murray era di molta auttorità il Conte di Boduel, il quale si pose gagliardamente a diffendere la parte della Reina.. Passati questi romori, la Regina non lasciava in apparenza d'accarezzare al solito il marito, havendo anche nel mese di Maggio del 1566 havuto un figlio maschio, il quale poi hebbe il battesmo all' ugonotta; parendo che dalla Reina non si potesse far altro, per l'assistenza di Mylord Robert mandato espressamente per tal effetto dalla Regina d'Inghilterra. Della Religione del Re si dubitava, essendosi divulgato che esso più presto adheriva al Calvinismo che alla Santa Fede Cattolica; s' hebbe nondimeno di buon luoco notitia, che egli veramente era Cattolico, et che ogni giorno privatamente udiva la messa, et anche si confessava et communicava nei tempi debiti; laonde si può ben comprendere che li fusse imposta la nota d' heretico, affine che per tal via si venisse a rendere diffidente appresso i Prencipi cattolici et per conseguente s' havesse da loro nelle occorrenze a trattare con la Regina sola.

In quell' anno medesimo verso il tempo del Carnevale il Re fu sorpreso dal male delle vajuole o come dicono de' morbiglioni, che lo tenne per alquanti giorni impedito; fu, per essere il male contagioso, condotto pure in Edimburgh in una casa separata dal Palazzo regio; quando poi si trovò in termine di convalescenza, la Reina non restò d'andare a visitarlo, et in particolare la notte del Carnevale volse cenare con lūi, et vi si trattenne sino alle cinque hore; nel qual tempo si parti, scusandosi che haveva d'andarsene ad accompagnare a letto una sua Damigella, che in quella notte si faceva sposa.. Partita la Reina di là, il Re se ne restò con due soli Valletti di camera.. et ecco si cominciò a sentire un gran romore intorno alla casa.. Ucciso che hebbero costoro il Re, con alcuni barili di polvere diedero fuoco alla casa et vi la balzarono in acre..

La mattina seguente essendosi per tutta la città publicata la morte del Re, non si sentiva altro che lamenti et mormorationi contro la Reina; vi furono anco per li cantoni attaccati certi scritti che di questo eccesso accusavano la Regina et insieme il Conte di Boduel; laonde ella temendo giustamente di qualche tumulto, prese risolutione di ritirarsi col Prencipe suo figliuolo nel castello di Striuclin . Il Conte (di Boduel) pochi giorni innanzi il successo della morte del Re, haveva fatto divortio con la moglie, con laquale era vissuto parecchi anni . Venuto dunque il giorno che la Reina si trovava alla caccia, non lasciò il Conte di comparire, et eseguito quel tanto, che s' havea concertato, si condussero amendue nel castello a celebrare le nozze.

Subito che di questo successo ne venne la nuova in Edimburgh, si turbarono estremamente gli animi di ciascuno.. Havendola (Regina) per tanto circondata con l'arme, presero subito per ispediente d'inviarla con due delle sue Donne nell' Isola del lago Leuino, et quivi farla ritenir prigione.. gli Scozzesi hebbero in poter loro il figliuolino della Regina, et lo dichiarorono Re, havendo eletto per tutore et luogotenente generale il Conte di Murray; il quale se bene era Ugonotto marcissimo, anzi capo di quella setta, volse nondimeno che nel incoronarsi il putto Re, v'intervenisse l'Arcivescovo di Santo Andrea come Primate del Regno, et s'usasse la untione del santo chrisma, accioche non si potesse poi dire, che 'l Putto non fosse stato leg-

gitimamente incoronato; siecome sarebbe forse avvenuto ogni volta che non si fossero osservate le solite cerimonic.

Il Conte di Murray dopò l'incoronatione del Putto, si trovava haver solo sopra di se il governo di tutto il Regno. Al principio per isfogare l'empietà del animo suo fece uno editto, che niuno sotto pena della perdita della robba potesse ne anco nelle case private vivere alla cattolica, ma da tutti s' havesse ad osservare il Calvinismo. Passati pochi giorni pensando di non haver per ancora col primo editto sodisfatto a se medesimo, volse che ne fosse publicato un altro sotto pena della vita. Con questo pretesto della religione furono fatte morire infinite persone, et fra l'altre l'Arcivescovo di Santo Andrea, huomo di più di settanta anni, di costumi santissimi, et del sangue reale, fu con li habiti pontificali miseramente impiecato nella piazza di Edimburgh. Altri Signori et Baroni del Regno, alli quali non si potea imputare il fatto della religione, furono giustitiati come complici del Conte di Boduel; non havendo il Murray altra mira, che d'estinguere la nobiltà, per poter esso tanto più sicuramente dominare.

In questo mentre la Reina era custodita nell' Isola del lago Leuino... La Reina ancorche fosse condotta a così mal termine, non però era totalmente persa d'animo, ma stava sempre pensando alla liberatione sua... Publicatasi la liberatione della Reina, vi concorse da molte parti gente a trovarla, et con proposito di rimetterla nello stato primiero, fu in un subito fatto un picciolo essercito tumultuario.. poiche vide che in Iscotia non restava più scampo veruno alla sua salute, prese partito accompagnata tuttavia dal Sgr di Bettone et da alcuni altri poehi indirizzarsi alli confini d'Inghilterra, con animo di passarsene in Francia, dove le restava un certo Principato donatole già dal Re Francesco suo marito. Entrata nei confini d'Inghilterra, spedi il medesimo Sgr di Bettone a Londres, per rendere conto delli successi a quella Regina sua parente, che se le era per l'addietro mostrata amorevole, et insieme per ottenere ajuto et favore di potersene sicuramente passare in Francia, ma la Regina d'Inghilterra sospettando forse, che ella con l'andare in Francia fosse stata causa di far un giorno apportare qualche disturbo alle sue cose, et massime che alla detta Regina di Scotia per successione di sangue dopo lei haveria anco da toccare il Regno d'Inghilterra, non solo non volse concederle di tragittare in Francia, ma la fece in un castello ritenire con guardia, sotto pretesto che sin tanto che fossero purgati gli inditii della morte del Re suo marito, non poteva lasciarla passar più avanti; ben ordino che quanto alla spesa fosse regiamente trattata, con darle anco commodità di poter alle volte con la guardia andar alla caceia.

Hora dello stato presente della Reina di Scotia si può malamente renderne conto: solo si sà che dopò che si scoperse la congiura del Duca di Norfolch, il quale machinava con la morte di quella d'Inghilterra pigliarla per moglie, et poi che il Duca fu decapitato in Londra, essa Regina ancora era stata ristretta, con manifesto pericolo della vita.

Cfr. Codd. Corsin. 504 fol. 159 sq. 506 fol. 636 sq.

¹) Cod. *Urbin.* 855 fol. 467 sq. Discorso del modo d'essequir la sentenza della s. m. di Pio V contro la falsa Regina d'Inghilterra. Alla Santità di Sisto V N. Sgre.

sententia damnatam securique percussam, ei sacri comitis copia etiam denegata; illa tamen constantissimo animo spiculatori collum praebuisse fertur. Aegre admodum tulit Pontifex acerbissimum illius Reginae casum. Elisabetha vero, ut immanitatem magis indicaret expleretque suam, eius caput ad se in cubiculum afferri iussit, eoque ipso die per civitatem regia pompa equitavit. Mariam e medio Isabella sustulit, quod verita est ne illa vivente Catholici ad insulam illam in catholicam libertatem vendicandam excitarentur. (Cod. Corsin. 145 fol. 201.)

- 40. Die 7 Augusti 1587 Sanctissimus D. N. feeit verbum de rebus Angliae, quas dixit esse in tali statu ut Sanctitas Sua cogeretur creare Cardinalem Gulielmum Alanum Anglum..¹ eumque aliorum Cardinalium collegio aggregavit et solita benedictione benedixit eum dignitate, auctoritate et emolumentis solitis. (Cod. Angelic. T. 8. 12.)
- 41. Pridie Kalend. Martii 1589 Pontificia in Sanctorum Apostolorum templo . . Pontifex perpetravit litterasque decretales recitari iussit, quibus Sanctus Bonaventura inter eximios egregiosque Ecclesiae doctores<sup>2</sup> annumeratus est . . <sup>3</sup> inter alia Pontifex

¹) Guilelmus Allen (Alanus) lancastrensis (n. 1532), quondam professor oxoniensis sed propter fidem exul, ardenti atque infatigabili zelo pro restauranda religione catholica in patria sua conspicuus, quem rogatu Philippi II Sixtus V (cfr. huius ad illum epistola d. 7. Aug. 1587 in Cod. Corsin. 692 fol. 222 sq. Lib. m. inscr. Zur Kirchengesch. pag. 165) purpura decoravit et archiepiscopum mechlinensem dixit. Nunquam tanen dioccesim adiit a romano pontifice semper pro universalis Ecclesiae negotiis adhibitus. (Hurter Nomenclator literarius pag. 124). Cfr. Augustin Baker von Norbert Sweeney, d. v. Troxler. Einsiedeln 1873. pag. 30 sq.

<sup>2</sup>) Cap. Gloriosus de reliq. et ven. Sanct. in Sexto (III. 22. 1.). Tria communis est sententia ad constituendum Ecclesiae doctorem esse necessaria, eminentem scilicet doctrinam, insignem vitae sanctitatem et Summi Pontificis aut Concilii Generalis legitime congregati declarationem (Cfr. Benedict. XIV de Servorum Dei beatificatione etc. Lib. IV. P. II cap. 11 n. 13). Quodsi quis haec requisita cum momentis comparat notionem Patris Ecclesiastici constituentibus, facile videt inter conditiones pro Doctoribus, quorum nec aetas nec numerus definitus est, haud assignari antiquitatem Patribus, quorum series certo sacculorum spatio continetur certisque viris concluditur, utique competentem. Quamvis vero utraque compellatio quoad terminos sanctitatis vitae et approbationis Ecclesiae coincidat, tamen, ut quisquam solemni Doctoris titulo specialiter decoretur, haud sufficit doctrina orthodoxa Scripturae et Traditioni inhaerens modusque tractandi res a philosophica ratione alienus, sed flagitatur insuper eruditionis eminentia et splendor tantus, ut fulgeat quasi sidus in domo Dei.

3) Quae in codice sequentur verba, habes exscripta in App. a. libr. m. "Coelestis Urbs Jerusalem" pag. 116.

affirmat ab ipso ad SS. Apostolorum templum sui Ordinis Collegium proventibus assignatis Sancti Bonaventurae nomine institutum, in quo tanti Doctoris monumenta potissimum explicentur, atque adeo ut illius Opera omnia undique conquisita, reperta, expurgata suoque candori omnino restituta in Typographia Vaticana emendatissimis typis imprimantur. Lectis litteris incredibilis omnium plausus consecutus est omnesque fassi sunt: a sapientissimo Pontifice et sanctissimi illius Doctoris menti et catholicae Ecclesiae utilitati et sui Ordinis splendori pulcherrime prospectum est. (Cod. Corsin. 145 fol. 297 sq.)

42. Die 12 Februarii 1590 fuit Consistorium Secretum, in quo SSmus D. N. locutus est de adventu D. Card. Caietani Legati Parisiis, et quomodo fuit exceptus magno gaudio et acclamationibus, et accersito Dno Episcopo Brittonoriensi Secretario fecit legi illius litteras super his et calamitatibus eius Regni et civitatis Parisiensis. (Cod. Corsin. 49.2)

43. Die 22 Martii 1790 Sanctissimus D. N. proposuit, quod cum Comes Olivariae <sup>3</sup> Serenissimi Philippi Hispaniarum Catholiei Regis Orator eo usque processerit, ut se palam in scriptis protestaturum asseveraverit contra Sanctitatem Suam et sub praetextu, quod ipsa Sanctitas lente procederet in praestando auxilium Catholicis et foedere vinctis in Regno Galliae contra Navarrae Haereticum, an ab Urbe dimittendus sit, cum praesertim Sanctitati Suae perdifficile et molestum admodum videatur cum eo amplius negotia pertractare. Quare maior Reumorum Dnorum Cardinalium pars censuit, nisi Sanctitati Suae debitam humiliationem, reverentiam et praedictorum poenitentiam Comes Olivariae exhibuerit, eiici ab Urbe debere, sitque illi significandum. (Cod. Angel. T. 8, 12.)

44. Die 13 Junii 1590 Sanctissimus D. N. dixit Cardinalem Caietanum suum in Galliae Regno Legatum ad Sanctitatem Suam scribere, Sorbonistas Parisienses aliqua quae nune discutiuntur in Congregatione Cardinalium Inquisitionis dixisse contra auctori-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Allegrezza et essultatione publica delli veri et zelatori Cattolici Francesi, sopra la felice venuta di Mgr Illmo Cardinale Caetano Legato di N. S. P. il Papa et della Santa Sede Apostolica in Francia (Cod. Vatican. 8656 fol. 510 sq.). Cfr. Dominici Rainaldi Adnotata varia de Regno Galliae etc. (Cod. Bibl. Regin. 382.)

Acta Consistorialia 7. Febr. 1583 — 9. Decembr. 1591 (sine pagg.).
 Cfr. Sixtus der Fünfte von Alex. v. Huebner. T. H. Lpz. 1871. p. 324 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) A. Propositioni\*della Università della Sorbona di Parigi venute con le cifre delli 14 di Maggio et ricevute alli 2 di Giugno 1590. (Codex Bibl. Corsinian. 459 fol. 128.)

tatem Sanctitatis Suae et S. Sedis Apostolicae, fueruntque lectae a Cardinali Mattheio literae ea de re scriptae a praedicto Cardinali Caietano Legato, et ideo proposuit, an contra istos Sorbonistas via iuris procedendum esset, et habito voto Cardinalium, deliberatum fuit procedi debere; modus autem procedendi remissus fuit deliberationi praedictae Congregationis Inquisitionis. (Cod. cit.)

45. A di 15 d'Ottobre 159! Martedi circa dodici ore sino all' hore ventidue il Papa cominciò a peggiorare in modo, che bisognò raccomandargli l'anima.

La Domenica antecedente parimente gli fu raccomandata l'anima, e la notte seguente.

Il Mercordi veniente cioè ad hore sette della notte seguente a detto giorno passò da questa a miglior vita il nostro Santissimo Padre Gregorio XIV.

Già in questa lunga sua infermità S. Santità nello spazio di 23 giorni, che stette ammalato, più volte si era communicata, ed ultimamente alli cinque del predetto mese d'Ottobre ebbe l'oglio santo, ed è morto santamente, sicche piamente si puole

Jure divino prohibentur Catholici Franci Henricum Borbonium haereticum relapsum atque hostem Ecclesiae notorium, quantumvis ab omni anathemate in foro exteriori absolutus esset, propter manifestum simulationis atque perfidiae et eversionis Religionis atque Reipublicae periculum ad Regnum admittere, et pactum cum co inire, aut ut ista fiant, qui impedire possint seu Franci seu exteri cuiuscunque conditionis sint, permittere.

Quod eodem iure in quovis alio Principe haeretico vel fautore haereseos locum habet, si post vel abiuratam haeresim vel solutum anathema idem nihilominus periculum manifeste apparet.

Qui de pace cum dicto Henrico ineunda agit et consilia tractat, aut eam fieri procurat, aut ex industria sciens et prudens commendat, aut qui ista fieri permittat cum impedire possit et debeat, manifeste haeresim aut saltem haereseos suspicionem incurrit.

Verumque adeo martyrii genus est, si quis vel pro impedienda dicti Henrici ad Regnum promotione aut pace cum eodem vel pro superiorum propositionum assertione ac defensione, sanguinem fundat vel mortem patiatur.

B. Risposta data dal Cardinale Legato alla Sorbona a Parigi. (Cod. Corsin. 459 fol. 129.)

Quod Beatus Apostolus Paulus ad Romanos scripsit, gratias se Deo agere, quia fides illorum annuntiaretur in universo mundo, idem fere mihi videor affirmare posse de vobis RRdi Sorbonenses Patres. Gratias, inquam, agam Deo Optimo Maximo, quia fides, sapientia, doctrina vestra, et in defendenda Catholica Religione ardor atque constantia in universo Christiano orbe annuntiatur cum magna quidem vestri nominis gloria, sed longe maiori totius Ecclesiae consolatione et aedificatione. Debet vobis plurimum Gallicana Ecclesia, cuius hoc vestrum Collegium semper exstitit singulare praesidium et ornamentum: debet Apostolica Sedes, cuius praecipue causam

credere, che sia andato dritto dritto in Paradiso, e cosi sia. (Cod. Corsinian. 143<sup>1</sup> f. 240.)

46. A di 25 d'Ottobre 1591 Venerdi fu cantata la Missa Esequiale nona ed ultima per la san. mem. di Papa Gregorio Decimoquarto dal Card. d'Ascoli con le solite ceremonie. Tutti li Cardinali, che avevano da venire in Roma per questo Conclave, sono di già venuti, e non s'aspetta altro, e questi sono cinquanta sei.

A di 28 d'Ottobre il R. Sgr Cardinale Gesualdo Decano disse la Messa nella Cappella della Pavolina, e communicò di mano sua tutti li Sgri Cardinali . . Finita la communione si fece il solito servizio, cioè il primo Scrutinio, nel quale il Reumo Sgr Cardinale Santi Quattro in questo ebbe più voti, che nessun' altro, cioè ventiquattro, ma con tutto ciò in questa mattina non fu concluso altro.

Il medesimo giorno doppo pranzo verso la sera si fece la rassegna delli Conclavisti, quali tutti erano dentro la Cappella Pavolina, e poi chiamati ad uno ad uno uscivano fuori in presenza di quasi tutti li Cardinali, quali erano ivi presenti.

A di 29 d'Ottobre Martedi fu fatto lo Scrutinio more solito, nel quale similmente il sudetto Reumo Sgr Cardinale di Santi Quattro ebbe più voti di nessun' altro, e furono vent' otto, e vedendo li Reumi Sgri Cardinali, che a questo più che ad ogn' altro il giorno doppo pranzo fu stretta la prattica sua gagliardamente, e circa l'ore ventitre fu menato in Cappella, ed ivi il Reumo Sgr Cardinale Decano cominciò a dire: Ego Card. Gesualdus Episcopus Hostiensis eligo in Summum Pontificem Reumum

agitis, dum contra Haereticos infestissimos et acerrimos eius hostes strenue ac fortiter depugnatis. Ego Vos Sanctissimi D. N. nomine amplector et exosculor, paternamque Vobis et apostolicam benedictionem impertior. Orationem vestram non minus eloquentia quam humanitate ac pietate refertam, gratissimam mihi fuisse confirmo. Hortor Vos et rogo, ut a praeclaro vestro instituto non recedentes, nunc maxime bonum certamen certetis, et dum alii materialibus gladiis pugnant, vos gladio spiritus Catholicae fidei causam defendatis. Ego in hoc gravissimo legationis munere mihi demandato, viribus meis plane diffisus in Deum benedictum Patrem misericordiarum omnem meam spem cogitationemque proieci. Non minimam etiam in vestra sapientia fiduciam collocavi, qua sicut libenter utar cum opus fuerit, ita nihil unquam omittam, quod ad vestram dignitatem tuendam et augendam pertinere indicabo.

<sup>&#</sup>x27;) Diaria Fratris Germani Coadiutoris Francisci Mucantii Sedis Apostolicae Magistri Ceremoniarum a die ultima Octobris 1589 usque ad diem 19 Aprilis 1591 et a die 10. Maii 1591 usque ad 12. Januar. a. 1592 (partim latine, partim italice conscr.).

Dominum meum Joannem Antonium Facchinettum Tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum S. R. E. Presbyterum Cardinalem.

Dopo questo tutti concordemente gl'altri per ordine fecero e dissero il medesimo, e così fu eletto in Sommo Pontefice il sopradetto Sgr Card. di Santi Quattro, quale s'elesse il nome d'Innocenzo Nono. (Cod. cit. fol. 270 sq.)

47. A di 29 Decembre 1591 Domenica stando il Papa ammalato in letto non senza pericolo della sua vita diede il giuramento al Sgr Cesare Facchinetti suo Nipote, quale aveva già dichiarato Generale di Santa Chiesa, e prestò il giuramento solito, e vi fu presente Mr. Pavolo.

A di 30 Decembre Lunedi a mattina a hore dodici e mezza in circa passò da questa in migliore vita la sa. mcm. di Papa Innocenzo Nono essendo vissuto nel suo Ponteficato appunto due mesi giusti. Dicono molti, che doppo che andò alle sette Chiese, che fu Sabbato alli vent' uno del presente mese si raffreddò di maniera, e gli calò tanto gran catarro, e si pigliò come altri asserirono punta e febre (e questa è la verità), della quale finalmente è morto in otto giorni, non si essendo per Roma mai dubitato di questa quasi improvisa ed inaspettata morte, se non da hieri in qua, che il male cominciò a gravarlo malamente.

Non v' é stato presente nessuno delli Maestri di ceremonie alla sua morte.

Da quelli che sono stati presenti, si dice che all' ore dieci egli proprio da se domandò la santissima communione, e poi l'estrema unzione, e poi dette la benedizione a quelli, ch'erano presenti, et post haec omnia peracta obdormivit in Domino.

Veramente questa morte così accelerata d'un Pontefice così buono, dal quale s'aspettava un perfettissimo governo, ha travagliato tutta Roma, e pare certo, che il Nostro Signore Iddio sia adirato con noi, poiche ci mostra li Pontefici buoni, come fu Urbano, e questi, e poi subito per nostro gastigo ce li ritoglie. Preghiamo Dio, che si degni per sua misericordia infinita perdonarci, e concederci un buon Pontefice. (Cod. cit. fol. 366 sq.)

48. Die 20 Decembris feria secunda 1593 fuit Consistorium secretum, in quo post propositiones Ecclesiarum et relatas litteras Nuncii Apostolici in Regno Poloniae a D. Minucio secretario de prospero adventu Regis Poloniae in regnum Sueciae ac de adepta

pacifica possessione illius Regni . . Sanctissimus in hunc fere modum loquutus est:

<sup>&#</sup>x27;) Registro di Lettere della Nunziatura di Spagna sotto il Ponteficato di Pio V dall' anno 1568 sino al 1571 di Mgr Gio. Batt. Castagna all' ora Arcivescovo di Rossano et Nunzio Apostolico a Filippo II e poi Cardinale et Papa sotto nome di Urbano VII (Codd. Corss. 506, 507).

<sup>1)</sup> Cod. Sessorian. CCCCXI (Conclave di Clemente Ottavo): Usò nella sua esaltatione Aldobrandino la propria e solita gravità e modestia, percioche avanti che prestasse il Consenso inginocchiato in terra prego il Signore, che se quella assuntione non era per esser di servitio di Sua Divina Maestà, e di salute all' anima sua non permettesse, ch' egli potesse scioglier la lingua per acconsentire alla volontà del Collegio, et allegò quelle parole del Salmo: Adhaereat lingua mea faucibus meis. - Cod. Vatican. Urbin. 836 fol. 451 sq. (Relatione di Roma fatta dal Sgr Gio. Delfino in tempo di Pana Clemente Ottavo l'anno 1598): .. andò Auditore in Spagna col Cardinale Alessandrino a tempo di Pio Quinto, doppo fu fatto Auditore di Rota in luogo del Cardinale suo fratello che mori, et poi da Sisto quinto fu fatto Datario Cardinale, et mandato Legato in Germania et in Polonia, per li rumori che erano fra Imperiali et Polacchi, et hoggi per voler del Signore Iddio corre il settimo anno del suo Ponteficato.. È Prencipe di natura piacevole, mite, benifico et gratioso quanto si possa dire.. è giudicato tardo et difficile a risolvere, egli sà essergli fatta questa oppositione, ma risponde, che non si possono risolvere le cose grandi presto et bene, et però pensa molto a tutte le cose et tutti li particolari di esse, legge et studia tutto ciò che può dargli lume, circa quello che dissegna di fare. S' è cosa che dipenda di governo di stato, vuol sapere, se vi sono essempi, li tempi, le persone, et tutte le circonstanze necessarie, se sono cose di leggi o di Theologia. dipendenti d'autorità di Concilio, dalla sacra scrittura, vuol vedere tutti gl' Autori che ne trattano, et questo è il suo vero cibo, perche è professore approvato et da tutti confessato per tale, et egli ancora si conosce et si stima quello che è; con tutto cio doppo vedute, lette e ben essaminate le cose da per se et parlatone con li doi Cardinali nepoti, ricorre anco al consiglio d'altri, dico quando sono di gran momento, che dell' ordinario non lo fa mai. - Cod. Corsinian. 510 (Lettere del Peranda a Mgr Patriarca Caetano Nuntio Apostolico) fol. 148 (li 8 Febraro 1592): Il nuovo Governo piace, e Nostro Signore, che pareva freddo et irresoluto in minoribus, hora si mostra ardente e spedito in tutte le sue resolutioni. La freddezza era modestia, e l'irresoluzione cautela, perche avendo sopra di se il Papa e le leggi, e temendo del giuditio de Cardinali e de Prencipi, studiava di fuggir la Censura, e voleva esser non reprensibile. Al presente, che ognuno resta inferiore a Sua Santità, e ch'essa è il Papa, non teme d'altri, e si trova libera d'ogni impedimento, e spero in Dio benedetto, che sarà Prencipe savio, utile e di sodisfattione. Cfr. etiam quae in Cod. cit. fol. 252 sq. Epistola ab eodem ad eundem d. 16. Februar. a. 1593 data reperitur huiusce tenoris: Per la morte del Re di Suezia la Santità di Nostro Signore chiamò a congregazione sei Cardinali, Aragona, Como, Alessandrino, Salviati, Sforza e Montalto, e diede loro conto dello stato, in che si trovava quel Regno, et il bisogno, che ha la Religione d'esservi conservata e rimessa. Considerò Sua Beatitudine, che dapoi la morte del Re il Regno resta indiviso in tre fattioni; una che seguita il Duca Carlo fratello del Re defonto; un' altra, che aderisce il figliolo del Re fratello del Re di Polonia nato d'un altra madre, e la terza che sta con li Senatori del Regno. Disse, che il Duca Carlo cercava d'impadronirsi della Corona, e che sarà aintato dal Re di

Venerabiles Fratres, volumus occurrere tacite obiectioni aliquorum in hoc sacro Collegio qui conquesti sunt, quod cum de rebus publicis in sacro consistorio saepe verba faciamus, de rebus gallicis nihil unquam egerimus. Et quidem tam gravia atque a dignitate et religione huius sacri collegii aliena sunt, quae nobis relata fuerunt super hac re, ut vix abfuerit quin decerneremus diligentes sumi informationes in aliquos, illosque etiam interrogare quid sentiant de fide; negotium istud Gallicum (ut scitis) non est novum, nec coeptum tempore nostri Pontificatus; quando ab antecessoribus nostris fuit de eo actum in hoc sacro Consistorio, fuerunt deputati Cardinales qui interessent congregationi super rebus gallicis; cum his omnino semper communicavimus, nihil egimus sine consilio ipsorum. Nuper quando iste Navarrus fecit illam (quam ipsi vocant) abiurationem, transmisit ad Nos legationem honorificam, Oratores illustres ad praestandum Nobis et huic S. Sedi obedientiam (sic enim habent illius nuperae litterae ad Nos datae), ac si ipse esset alter Carolus Magnus de hac sancta Sede bene meritus, eandemque a Longobardis (ut ille fecerat) liberasset. Nos de hac re diligenter et accurate in congregatione Cardinalium deputatorum super rebus Gallicis communicavimus, et quia agebatur de re spectante ad fidem, et hoc negocii ipsius qualitas expostulare videbatur, adiunximus huic Congregationi alteram S. Inquisitionis, et cum co consilio ambarum decrevimus Ducem Nivernensem ab isto Navarro Oratorem desti-

Danimarca, e da altri Eretici della setta di Calvino, della quale è seguace, e che la madre del giovine, che è madrigna del Re di Polonia sostenterà la pretentione del figlio, et è di cinque anni in circa e sarà avversaria al figliastro: e per ultimo, che i Senatori per il proprio loro Interesse tentaranno di fare, che il Re sia elettivo, e che a loro tocchi l'elettione. Sopra questi capi Sua Santità fece longo discorso, e passando alla persona del Re di Polonia, al quale tocca legitimamente la successione nel Regno di Suetia, e che si deve aiutare per la sua raggione e per esser Cattolico, mostrò gl' impedimenti, che si farebbero alla parte sua, e li pericoli, che correrebbe partendosi da Polonia, cosi per il Gran Cancelliere, che gl' è nemico e che in sua assenza commoveria gl' umori, e perturberia le cose del Regno, come ancora, perche l'Arciduca Massimiliano risvegliarebbe li suoi pensieri, le suc forze e la sua persona a ricuperare quel Regno, che pretende essergli stato occupato per forza. Si tace la resolutione fatta da Sua Santità e dalli Sgri Cardinali, ma si tiene per cosa certa, che si manderà un Legato in Polonia, accioche accostandosi il Re alla Suezia, supplisca in sua absenza l'autorità del Legato per conservare il Regno al suo Re, e per ovviare alli tumulti, e sedarli, se si muovessero, e che in Germania si manderà un Prelato per operar con l'Imperatore, e con li Prencipi di Casa d'Austria, che non si armi contro la Polonia, e che Massimiliano stia fermo, e che la transattione si osservi, e non si venghi a causare altra novità.

natum, nullo modo recipiendum esse, sed ut secum urbanius ageretur, cum esset Princeps magnae nobilitatis, transmisimus ad dictum Ducem Patrem Possevinum Jesuitam, qui hanc animi nostri sententiam ipsi significaret, quod si tanquam privata persona vellet accedere, eum ad nostrum conspectum admitteremus. et terminum ei etiam praefiximus commorandi in Urbe decem vel quindecim dierum. Accessit ad Urbem Dux Nivernensis privatim, et pluries nobiscum egit etiam de negocio istius Navarri. et habiti sunt de ea re longissimi sermones, sed nihil novi nobis relatum est, quod non antea sciverimus, cum Nos multo plura in hoc negocio intellexerimus; conatus est praecipue nobis demonstrare, quod omnes Principes qui favent parti catholicae, non ducantur zelo Dei ac religionis, sed propriis passionibus ac privatis eorum commodis; adiecit etiam quod si Rex eligeretur ex parte ipsorum, futurus esset valde debilis, et quod pauci admodum praestituri essent obedientiam. Postremo egit omni studio pro absolutione istius Navarri, qua in re haec tria in consultationem veniebant, primum de absolutione in foro conscientiae, secundum de absolutione in foro exteriori, tertium de habilitate ad Regnum. Circa primum in foro poenitentiali verum est Nos non posse tuta conscientia eidem illam impertiri, triplici ex causa, ratione impoenitentiae, ratione scandali et ratione summi periculi. Ratione impoenitentiae, quia adhuc iste Navarrus est impoenitens, nam cum ab hac S. Sede fuit declaratus haereticus, relapsus et privatus possessione et successione cuiuscunque Regni et inhabilis ad illud declaratus, ipse nedum semper retinuit quod possidebat, sed omni conatu anhelavit ad usurpationem Regni Gallicani, quod numquam possidebit, tot exercitus haereticorum duxit in Galliam, et libros haereticorum disseminavit, tot iuramenta horrenda et nefanda praestitit, quibus palam omnibus testatum esse voluit, se futurum perpetuum hostem S. Sedis Apostolicae, toties sacramenta Eucharistiae, corpora ac sacras reliquias Sanctorum proiecit ac conculcavit, tot sacerdotes ac alios religiosos viros occidit, tot militum catholicorum sanguinem effudit, tot etiam alia infamia scelera commisit, quorum nullam adhuc poenitentiam egit. Ratione scandali, quia si tam facile ac imprudenter absolutionem ei impartiremur, ipsimet haeretici nos irriderent ac deluderent; nullus esset Princeps haereticus, qui non sola benedictione ac signo sanctae crucis atque auditione unius Missae se absolvendum falso demonstrans, quamcunque rem consequi posse contenderet, etiam Regnum et Imperium. Ratione summi periculi, quia si iste rediret ad vomitum (ut alias rediit), in summa potestate constitutus, quae mala non tentaret? quae pericula non imminerent fidei catholicae ac toti reipublicae christianae? quibus quomodo occurrere possemus (horret animus meminisse) homini tam imprudentis facilitatis? Absit hoc a nobis, nihilque agemus unquam rem indignam S. Sede, sumus parati potius mori, excoriari et martyrium etiam libentissime subire pro fide catholica. Haec sunt pertractata a Nobis post adventum Ducis Nivernensis. Quid haec opus erat communicare? in sacro Collegio? egebatne res discussione, examinatione vel consilio? habebat negotium istud in se ullam dubitationem? Sed miramur valde et dolemus, quod non desint veri poenitentes etiam in hac Urbe, qui faveant partibus haereticorum et propter inimicitias hominum deveniant ad quaerendas inimicitias cum Deo. Ecclesia Dei non est gubernanda more politico, sed secundum canones ac iura praescripta a sanctissimis antecessoribus in hac Sancta Sede. (Cod. Vallicellan. I 61 fol. 83 sq.)

49. Die 17 Julii 1595 Sanctissimus dixit advenisse ad Urbem Peronium Henrici Borboni Legatum; quaenam autem mandata afferat, adhuc Sanctitati Suae non esse satis exploratum; cum ea sibi exposita fuerint, Cardinales statim facturum certiores.

Die Mercurii secunda Augusti fuit congregatio generalis omnium Cardinalium, in qua Sanctissimus retulit mandata Henrici Borboni nomine a Peronio eius Legato Sanctitati Suae exposita; earum summam esse humilem absolutionis et Sedi Apostolicae reconciliationis petitionem; arduum sane negotium, proinde Cardinalium omnium de eo Sanctitatem Suam audituram sententias, utque liberius eas, semotis arbitris, dicant, separatim singulos evocaturum, quos monitos vult, ut Deum interim humili prece enixe rogent, ut eorum corda in id inclinet, quod in gloriam suae divinae Maiestatis, fidei catholicae augmentum et Sedis Apostolicae beneficium cessurum sit.

Die 30 Augusti 1595 Sanctissimus dixit audivisse vota omnium Cardinalium super absolutione, quam Henricus Borbonius per suum legatum Peronium petit. Se quidem sententiam, quae fuit frequentior, amplexurum, corum pietatem et prudentiam magnopere laudare, et quia frequentius in eam partem itum fuit, ut Borbonius absolvatur, Sanctitatem Suam huiusmodi absolutionem impertituram conditionibus ad Dei gloriam et Sedis Apostolicae commodum quanto maioribus et pluribus fieri poterit constitutis. (Cod. Vallicellan. I 60 fol. 180 sq.)

50. Die 22 Decembris 1605 Sanctissimus D. N. conquestus est de his, quae a Republica Veneta acta sunt contra immunitatem et libertatem Ecclesiasticam<sup>2</sup>. (Codex Corsinian. 42 fol. 334.)

51. Die 20 Februarii 1606 Sanctissimus D. N. loquutus est: Venerabiles Fratres, in negotio Jurisdictionis Ecclesiasticae eum Venetis, de quo alias verba fecimus, nos volumus omnino procedere ad ulteriora, et eo praesertim quod ad notitiam nostram pervenit Venetos fecisse aliam partem, ut vocant, prohibendo ne unquam bona emphyteutica Ecclesiarum deveniant ad ecclesiam, et consolidentur directo eius dominio, quod quam alienum sit a iustitia et omni ratione, omnes sciunt, et si mors Ducis sequuta non fuisset, nos iam ad ulteriora processerimus, sed voluimus

<sup>1)</sup> Baronius quum saepius Pontificem (Clementem VIII) ad Regem (Henricum IV) Ecclesiae reconciliandum esset hortatus, neque adhue petitionis suae compos efficeretur, divini Spiritus ardore succensus et S. Philippi consilio ac praecepto commotus, libere et aperte Pontifici edicit, se non amplius eius confessiones excepturum, nisi de Rege absolvendo recipiendoque deliberaret. Quibus rebus factum est, ut Pontificis animus tamdiu ancipiti cura suspensus, in optatam deliberationem venerit Regem ad poenitentiam redeuntem excipiendi. (Albericus De Vita et Scr. Baronii. Tom. I. Epist. Romae 1759. pag. 49; Vita Bar. auctore Hieronymo Barnabeo. Rom. 1651. pag. 60 sq.) Cfr. de hoc rebenedictionis Henrici IV negotio Henrici Cath. Davilae de Bello Civili Gallico Hist. Vol. III. Romae 1745 pag. 402 sq. necnon m. Analecta Rom. pag. 81 sq. 144. 151 sq. et Zur Kirchengesch. etc. pag. 44. 181.

<sup>1)</sup> Papa Paulo V prima chiamato Camillo Cardinal Borghese .. è di faccia maestevole, grande di persona, benissimo proportionato, et con la naturale gravità appare sempre nella Santità Sua una singulare mansuetudine et benignità, è di buono ingegno, di poche parole, ma quello che dice et tratta, è con termine di gran creanza, professando di non lasciare partire mai persona da se che non lodi la estraordinaria humanità, gentilezza et maniera del suo procedere, correndo voce che non sia in Roma alcuno che lo possa ugguagliare nelli termini di creanza et buoni officii. Si conosce chiaramente che sempre più si fa prattico et intendente dei maneggi di stato confessando ogn' uno che nel principio del suo Ponteficato havesse poca conoscenza degli affari de Prencipi, et fosse facile l'ingannarlo con mali officii. È Prencipe veridico et sincero, ama la virtu et la giustitia, favorisce l'abbondanza et l'utilità publica, et crederei che ogn' uno potesse assicurarsi di quanto promettesse. È fama comune, che la sua vita sia sempre stata innocente et pura, è di costumi essemplari, ne in questa parte si è mai scoperta ombra di vitio, et in concetto tale si è mantenuto sempre.. (Relatione di Roma dell' Illmo Sgr Giov. Mocenigo Cav. Ambasciatore a quella Corte l'anno 1612; Cod. Urbin. 839 fol. 497 sq.)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Quoad controversias de iurisdictione ecclesiastica Interdicti praeambulas cfr. Codices Corsinian. 1620. 1621 (Lettere di Mgr Antonio Maria Gratiani dal Borgo San Sepolero Vescovo d'Amelia. Scritte nella sua Nuntiatura di Venetia negl' anni 1596—1598) et Cod. Urbin. 835 fol. 243 sq. (Relatione dell' Illmo Sgr D. Francesco di Vera ritornato Ambasc. dalla Republica di Venetia al Re di Spagna).

exspectare creationem novi Ducis, qua sequuta nobis dixerunt elegisse Senatorem Duodum oratorem ad nos, ut nobiscum super hoc agat; exspectabimus adhuc per decem vel duodecim dies, et si non venerit et ca quae sunt de iure nobis nomine eius Reipublicae non offeret, procedemus omnino, quia volumus, ut principes praesertim Christiani iurisdictionem restituant Ecclesiae. (Codex Angelic. T. 8. 12.)

52. Die 17 April. 1606 Sanctissimus D. N. sic affatus est: Cogimur inviti contra dominium Venetorum ad ulteriora procedere. Egimus saepe eum ipsis per litteras et per Nuncium nostrum. Exspectavimus per plures menses corum Oratorem, quem ad nos hac de causa miserunt, eumque attente et accurate audivimus, et eum nihil relevans deduxerit, et nullam spem emendationis dederit, quinimo ex patientia nostra in dies duriores reddantur, nihil aliud nobis superesse videtur, quam armis spiritualibus uti quae sunt propria Ecclesiae . . Cogitavimus igitur, si Dominationes Vestrae in hanc venerint sententiam, benignius et mitius quo fieri possit eum ipsis agendo cos . . excommunicatos denunciare . . Omnes Reumi Dni Cardinales in sententiam Sanctitatis Suae iverunt . . soli Cardinales Veronensis et Vicentinus rogarunt Sanctitatem Suam, ut aliquid plus temporis eis concederet. (Cod. Corsin. 42 fol. 399 sq.)

53. Die 17 Julii 1606 Sanctissimus D. N. non sine affectu doloris referens Patribus inobedientiam Praesulum Ecclesiarum Dominii Veneti, et transgressionem mandatorum Apostolicorum proposuit eisdem cogitandum de modo procedendi adversus illos et de poenis infligendis, auditurus ad aurem singulorum vota. (l. c. f. 348\*.)

54. Die 8 Januarii 1607 Sanctissimus D. N. laudibus extulit Regis Catholici eximiam pietatem et in hanc S. Sedem studium, propterea quod idem Rex Comiti de Fuentes Gubernatori Mediolani mandaverit, ut comparatis peditum viginti sex, equitum quatuor millibus Sanctitatis Suae imperio praesto sit, ne ultra orthodoxa religio, quam semper idem Rex sartam tectam esse voluit, a Veneta Republica.. in aliquod discrimen adducatur. (l. c. fol. 348<sup>b</sup>.)

55. Die 29 Januarii 1607 Sanctissimus D. N. Reipublicae Genuensis observantiam erga Sedem Apostolicam ac servandae immunitatis Ecclesiasticae zelum his praesertim temporibus gravi oratione commendavit. (l. c. fol. 349\*.)

56. Die ultima Aprilis 1607 Sanctitas Sua dixit accepisse ex litteris Cardinalis de Gioiosa et Francisci Comitis de Castro eundem Cardinalem vigore facultatis sibi a Sua Sanctitate sub quibusdam conditionibus concessae Venetos in publico eorum collegio a censuris absolvisse et Interdictum relaxasse. (l. c. fol. 349b.)

57. Maggio 1615. Nelli medesimi giorni fu dechiarato per Beato da Sua Santità et dalla Saera Congregatione il Padre Filippo Neri<sup>2</sup> della Congregatione del Oratorio. (Codex Sessorian. CCLXX fol. 47.)

58. Die 15 Novembris 1621 Sanctissimus D. N.3 Reumos Dnos Cardinales tenoris ut sequitur alloquutus est: Ex causis alias Fraternitatibus vestris expositis, et vestris auditis sententiis, de vestro consilio pariter et assensu statuimus, decernimus et declaramus, ut imposterum Romani Pontificis electio 4 aliter fieri non possit quam per secreta schedularum suffragia in Conclavi, et eo clauso, ac post solitam Missam et communionem Cardinalium in eo celebratam, atque haec suffragia in secreto scrutinio et accessu pariter secretis tantum ferenda sint, vel per compromissum de omnium et singulorum Cardinalium in Conclavi praesentium consensu faciendum. Nisi communiter ab omnibus similiter et singulis Cardinalibus quasi per inspirationem Dei fuerit celebrata. Ita ut si suffragiis duo pares sint in duabus tertiis partibus, neuter sit electus; si autem alter superior, ille electus sit. Cum aliis decretis, clausulis, declarationibus, sententiis, censuris et poenis, et alias prout in litteris 5 desuper expediendis plenius continetur in nomine Patris etc. (Codex Corsinian. 42 fol. 364.)

<sup>2</sup>) Quae invenitur in Codice Sessoriano CCXLV Acta Canonizationis continente ("Ex Libris Monasterii S. Crucis in Jerusalem Ord. Cisterc. in Urbe Romae a. 1721") super S. Philippo Nerio fol. 120 sq. Cardinalis Bandini Scriptura, nuncupata est "al P. Francesco Maria Tarugi et al P. Cesare Baronio insieme con i quali fui creato poi Cardinale".

<sup>3</sup>) Notitias de Conclavi *Gregorii XV* nonnullas exhibet Cod. *Sessorian*. CCCCXI. Cfr. Cod. S. *Petri a. Vinc.* A. E. XI. 76 fol. 3 sq. Avertimenti dati da Papa Gregorio XV al Card. Ludovisio suo Nipote = Cod. Sess. cit. fol. 77 sq. Ricordi dati dalla Santità di Gregorio XV al Sgr Card. Ludovisio suo Nipote, come dovea portarsi tanto nel Pontificato, quanto nell' avvenire, dal quale sono notati e scritti in questa forma etc.

4) Cfr. Angeli Massarelli, qui fuit Tridentino Concilio a Secretis, de modis seu formis variis electionis Romani Pontificis a Divo Petro usque ad Julium tertium. (Ang. Maii Spicilegium Romanum. Rom. 1839 sq. Tom. IX.

¹) Codd. Vallicellan. L 25 (Historia Interdicti Venetiarum auctore Josepho Malatesta) et M 9 (Carteggio del Sgr Giuseppe Malatesta) fol. 253 sq. Cfr. Paolo V e la Reppublica Veneta. Giornale dal 22 Ottobre 1605 al 9 Giugno 1607. Per Enrico Cornet. Vienna 1859. (Archivio Storico-Italiano. Firenze 1859 pag. 150) et Fra Paolo Sarpi v. Münch. Karlsruhe 1838. pag. 87 sq.

<sup>5)</sup> Constitutio Gregorii XV Aeterni Patris Filius d. d. 17. Decembr.

59. Die 23 Octobris 1623 ad implorandam divini numinis gratiam pro felici regimine sui Pontificatus (Urbanus VIII¹) indixit Orationes quadraginta horarum in tribus Ecclesiis patriarchalibus S. Joannis Lateranensis, Beati Petri et Sanctae Mariae Maioris, et in aliis Ecclesiis in diebus et iuxta formam, prout in Brevi Sanctitatis Suae. (Cod. Angelic. T. 8. 13.)

60. Feria 4 die 27 Januarii 1627 Romae fuit Consistorium secretum in Palatio Apostolico apud S. Petrum, in quo cum Reumus D. Card. Lenius qui anno superiore Sacri Collegii Camerarius fuerat, eiusmodi officium in manibus Sanctissimi D. N. deposuisset, Sua Sanctitas me Gasparum Card. Borgiam tit. S. Crucis in Hierusalem qui illi in ordine succedebam, eiusdem S. Collegii Camerarium in hune annum constituit, et purpureum sacculum et sigillum argenteum mihi de more dedit cum facultatibus solitis. (Cod. Sessorian. CCLXX f. 68 sq.)

61. Die Lunae octava mensis Martii 1632² fuit a Sanctissimo D. N. Urbano Papa VIII in Palatii Vaticani novi aula consueta quae respicit plateam S. Petri, habitum Consistorium, in quo Cardinales proposuerunt Ecclesias vacantes. Et primus omnium, cum clauso Consistorio SSmus dixisset: ad Propositiones, Cardinalis Borgia proposuit duas Ecclesias, et unam praeconizavit, et statim ex abrupto, nulla petita venia, coepit alta voce recitare ea quae continebantur in quadam scriptura, ut sequitur.

Cum primum Serenissimus Hispaniarum Rex Catholicus coniuratam cum Rege Sueciae Haereticorum omnium vim, acceptasque

(non 26. Novembr., prout Lorenz, Papstwahl und Kaiserthum. Berlin 1874. pag. 128 notat) 1621 de electione Summi Romani Pontificis in: Cherubini Magnum Bullarium Romanum. Tom. III. Lugdun. 1692. fol. 396 sq. Cfr. Caeremoniale continens ritus electionis Romani Pontificis Gregorii Papae XV iussu editum cui praefiguntur Constitutiones Pontificiae et Conciliorum Decreta ad eam rem pertinentia. Romae Typis Rev. Cam. Apostolicae 1724 in 4. (Quo equidem usus sum exemplari, ei appendicis instar annexus est libellus cui titulus: Compendio delle cose principali contenute nel Ceremoniale di Gregorio XV de electione Romani Pontificis, per facilitare alli Signori Cardinali il nuovo modo di elegere il Papa, e per istruttione delli Maestri di Ceremonie. In Roma nella Stamparia della Rev. Cam. Apost. 1724.) — Eandem materiam pertractat etiam Anonymus in Commentario quem inveni in Codice Corsinian. 219 fol. 51 sq. (Quaenam cavere, quae vero non teneantur Cardinales in Electione Pontificis ex vi Constitutionis Gregorii XV.)

1) Pro rebus sub Pontificatu Urbani VIII eiusque successorum gestis respici merentur et excuti Codices Bibliothecae Angelicae Cartac. in 8. C. 7. 27—30, in quibus inest "Diario o sia raccolta di nuove di Roma dal 1628 sino al 1731 inclusive".

a Catholicis in Germania clades intellexit, ut maiorum suorum vestigiis insisteret, qui pro Religione magis quam pro Imperio dimicantes gloriosum hunc ei titulum perpererunt, consilia sua omnia viresque direxit, ut statim tanto periculo occurreret. Posthabitis itaque in Indiis, in Italia, in Belgio rerum suarum rationibus, magnam pecuniae vim Caesari suppeditavit, suasque in Belgio copias Sueco resistere iussit, dum interim omnium Regnorum suorum potentiam ad maiorem opem ferendam pararet. Sed simul reputans conspirantia undique haereticorum arma non commode nosse nisi communibus Catholicorum armis repelli, ad Sanctitatem V. communem omnium parentem se convertit, qua maiori potuit contentione humiliter postulans, ut non solum Ipsa, collatis quam largissime posset pecuniis, opitularetur; sed quod praecipuum esset. Catholicos omnes principes populosque periculi admoneret, et ad Religionis causam in tam praesenti discrimine iunctis viribus strenue defendendam serio hortaretur, talemque se Apostolica sollicitudine nunc praeberet, quales sanctissimi clarissimique ex vestris praedecessoribus exhibucrunt, qui quasi tubam Apostelicam vocem exaltantes pro tuenda, imo etiam pro propaganda fide universam Christianam Rempublicam ad gloriosa foedera excitarunt, quod Sanctitatem Vestram pro summa sua prudentia atque pietate egregie praestituram Maiestas Sua merito sibi pollicebatur. 1 Verum dum gliscunt in dies mala et adhuc Sanctitas Vestra cunctatur, haec omnia a Reumis DD. Cardinalibus Hispanis et a me Sanctitati V. privatim saepius repetita, iussit Maiestas Sua etiam in amplissimo hoc Consessu suo nomine me referre, ut quotquot hic adsunt Reumi Patres, tot sint testes apud Dèum et homines, Maiestatem Suam nec studio nec authoritate nec re Dei et fidei causae defuisse, et simul me ea qua decet humilitate et reverentia protestari mandavit, quidquid detrimenti Religio Catholica patietur, non piissimo et obsequentissimo Regi, sed Sanctitati Vestrae adscribi debere.2

<sup>2)</sup> Cfr. Ph. Müller Die römischen Päpste. XVI. Wien 1855, pag. 270.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pontificem id revera praestitisse patet ex Codice Vaticano 6929 fol. 38 sq. 111 sq. 317 sq. Cfr. etiam Cod. S. Petr. a. Vinc. A. E. XI. 76 fol. 67 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In eodem Codice, ex quo iste contextus relationis de "Facto Borgiae in Consistorio" depromptus est, fol. 73 sq. hace notantur: Borgiae Informatio seu discursus, quod sit libellus famosus. Scripturam continentem protestationem Sermi Hispaniarum Regis in Sacro Consistorio publicatam habere vim libelli famosi colligitur ex illius lectura in illis verbis: "Dum gliscunt in dies mala, adhuc Sanctitas V. cunctatur", quae verba indicant Sanctissimum D. N. parvipendere depressionem catholicae fidei. Et iste sensus colligitur nedum ex interpretatione eorundemmet verborum, sed etiam ex aliis in fine eiusdem scripturae, dum ibidem asserit "detrimenta quae Ca-

Et idem SSmus D. Urbanus patienter audivit, donec pervenit ad ea verba "Et adhuc Sanctitas Vestra cunctatur," et idem Cardinalis Borgia appellavit Cardinales, se aliquantulum a sedendo sublevans, ad illos faciem vertens; nam cum vellet transire ad Protestationem, tunc Sanctitas S. iussit eum tacere, dicens et repetens pluries: Taceas, tace; subdens, quia non tacebat: Loquerisne uti Cardinalis, an uti Orator? Respondit ille: Uti Cardinalis, et parva interposita mora: Et uti Orator, interrumpens Suam Sanctitatem loquentem, quae dixit, ut sequitur: Cardinales in Consistorio secreto non loquuntur palam nisi praecedente nostra licentia super materia, vel interrogati, et cum petimus consilium, quod etiam sequi non tenemur. Tu uti Orator non habes locum in hoc Consessu, nam hic Oratorum Principum nullae sunt partes, sed te audivimus et audiemus in loco qui Oratoribus convenit. Tunc idem Cardinalis Borgia subintulit, se non potuisse habere audientiam; sed SSmus respondit: Tu habuisti audientiam pluries quam caeteri Oratores, quos singulis quibusque quindecim diebus audivimus semel, Te autem quater et quinquies in hoc temporis spatio, donec non es hic palam loquens egressus terminos exhortationis ad ferendas suppetias pro rebus Germanicis, patienter audivimus, modo taceas, ita iubemus. Et quia reluctabatur et nolebat tacere, et mussitabat partim hispanice, partim latine, se habere iussionem a Rege Catholico, subdidit Pontifex: Non potest esse, non credimus, taceas: quando actum fuit de subsidio nobis

tholicae Religioni occurrunt, eidem Sanctissimo D. N. adscribi debere". Verba igitur ista temerarie et contra veritatem prolata ad denigrandam famam SSmi D. N. gravissimam libelli famosi speciem constituere, nemo recti iudicii denegabit. Nam si libellus famosus dicitur compositio quae continet alicuius infamiam .. multo magis erit scriptura praefata .. l. c. fol. 85 sq. Propositiones nennullae, ex S. Theologiae fontibus excerptae, quibus Emi Dni Card. Borgiae Protestatio nuper in Consistorio pronunciata parum congruere vel potius manifeste adversari videtur. Prima Propositio est, Christianum Pontificem canonice electum atque in Petri solio legitime sedentem, omnes Christifideles (qui illius oves sunt) summa reverentia et observantia, imo etiam pietate prosequi debent.. Quinta et ultima Propositio. Summum Pontificem publice ac solemniter corripere nullus mortalium potest, nisi erret in materia fidei . . Haec vero dicta sunt, ne quisquam facile audeat in personam papae irreverenter insurgere . . Rogamus autem provolutis genibus Urbani Pontificis Sanctitatem, quatenus ex sua urbanitate ac benignitate excusare dignetur Catholicae Maiestatis optimam intentionem, reputans summum religionis zelum summamque reverentiam, qua semper celsissima Hispaniarum Corona Apostolicam Sedem et Rom. Pontifices est prosequnta. Excuset etiam rectam animi praetensionem Emi Card. Borgiae, qui quum piissimus sit, non est verisimile ea mala praecogitasse, quae ex illius protestatione consequuta sunt.

conferendo a Cardinalibus pro Statu Ecclesiastico tuendo, Tusolus te opposuisti, et debebamus in Te animadvertere, sed Te dileximus plusquam merereris. Respondit ille, se prius assensum dedisse. Tunc SSmus respondens subdidit: Tanto peius, quia recessisti a bono consilio. Inter haec non acquiescebat, et volebat pertinaciter propositum sermonem continuare. Iterum dixit Pontifex altius attollens vocem: Velles excitare turbas, et me de Domino facere servum? Taceas, tace; merereris, ut iuberemus te egredi. Tunc Cardinalis S. Onuphrii zelo commotus, cum videret non praestari a Cardinali Borgia debitam obedientiam Pontifici, a suo loco se contulit ad Borgiam instans, ut taceret et obediret. Sed Sua Sanctitas iussit, ut acquiescerent ambo. Dum haec gerebantur et ex utraque parte dicebantur, Cardinalis Barberinus stans, sed a suo loco non recedens, dixit: Reume Dne recorderis, quod egomet obtuli Dominationi Tuae pleraque ex his quae petis, et Ipsa renuit; et bis repetiit hoc, intelligens de missionibus faciendis, ut tractari efficacius posset concordia inter Principes. Et quia Cardinalis ulterius interrumpens Pontificem loquentem dixit: Loquor uti Protector: respondit Cardinalis Barberinus: Ad Protectorem non spectat hoc Officium, sed versatur tantum in tuendis nationalibus Ecclesiis, et illis proponendis, cum vacant. Tandem addidit idem Cardinalis Barberinus: Dum tali ratione agitur, per haec dissidia sacrificamus haereticis, volens innuere, gratas futuras hasce tumultuosas altercationes haereticis. Retulit etiam idem Barberinus esse constitutam Congregationem Cardinalium super hisce rebus Germaniae, dicens: Hesterna die intimata est dicta Congregatio et plerique Cardinales qui adsunt, hoe seiunt. Interea Card. Columna, ad quem spectat pulsare campanulam, quia ab aliquibus Cardinalibus innuebatur ut eam pulsaret, dixit quaedam verba Card. Borgiae, ut acquiesceret, qui Card. Borgia surgens et valde iratus contra Card. Columnam: Nihil mihi, ait, tecum est; obedio Suae Sanctitati; petens ut Sua Sanctitas vellet recipere scripturam quam prae manibus habebat;1

Quoad primum, existimo Cardinalem praefatum incidisse in poenam inobedientiae atque periurii, necnon et excommunicationis latae sententiae,

¹) l. c. fol. 140 sq. Quaeritur de duobus: Primum an Cardinalis qui in Secreto Consistorio protestationem interposuit vel interponere attentavit Regis cuius erat Orator, in praeiudicium SSmi et pluries ab eodem SSmo tacere iussus non acquievit, sed protestationis libellum dimisit in manibus eiusdem SSmi et Capitum Ordinum, ac soluto Consistorio eundem protestationis libellum in aliquos evulgavit, inciderit in aliquam poenam. Secundum an dicta protestatio sit alicuius valoris censenda.

quam S. S. recepit et quae sequuntur verba protulit: Ad Nos pertinet cura Religionis Catholicae, cui diligenter incubuimus et incumbemus: dilectum filium nostrum Regem Catholicum amamus et plurimi facimus, ut ex effectibus ostendimus. Hie tumultuosa

Charissime in Christo Fili Noster Salutem. Nulla habita ratione reverentiae Nobis et huius S. Sedis culmini debitae, Cardinalis Borgia eo processit audaciae, ut in Consistorio nostro secreto nuper habito, nedum Nostra non praevia facultate, verum Nobis penitus ignaris locutus sit in Nostro conspectu et coram sacro Cardinalium Collegio in sententiam, quae in pagina hisce Nostris litteris adiuncta continetur, ea perpetrans, quae a cardinalitia auctoritate et ab obsequio erga Summum Pontificem debito prorsus sunt aliena. Haec ille a Nobis increpitus animadvertens obtendere coepit, se pro Tua Maiestate apud Nos substinere personam Oratoris, abutens iniuncto sibi munere, et suam tegens hoc clypeo contumaciam. Legati enim Principum in Secretum Consistorium non admittuntur nullaeque ibi sunt eorum partes; quod quidem illi obiecimus, atque in loco qui Oratoribus convenit, sicut pluries praestiteramus, eum tanquam Oratorem audire offerentes, silentium in praefato Consessu uti Cardinali imposuimus; aegre tamen illum reluctantem seria admonitione in officio potuimus continere. Patienter eum audivimus, donee non est egressus exhortationis terminos, licet statim praecipere debuissemus, ne loquerctur. Dedimus hanc indulgentiam paternae charitati. qua Tuam Maiestatem ex corde prosequimur; alioquin res tam pravi exempli absque severa animadversione non fuisset transmittenda. Pro certo habemus, a Maiestate Tua facti seriem esse ponderandam ea pietate et prudentia qua pollet, et quae congenita est religiosissimae Austriacae familiae, nec Maiestatem Tuam futuram sui dissimilem erga Nos qui eius experti sumus obsequium, quod etiam professa est epistola nuper suo nomine Nobis tradita. Hisce igitur cognitis speramus, a Maiestate Tua suam erga Nos filialem dilectionem et reverentiam comprobandam. Innotescent enim facili negotio Catholicis Principibus ea quae acciderunt, cum palam adeo gesta sint, ut diu latere non possint, iamque ea vulgari praesentimus. Consideret Maiestas Tua, quid consilii pro sua pietate capere debeat, et qualem se erga Nos in hoc rei successu praestare. Neque enim ambigimus, exploratum esse Maiestati Tuae, quod notum est oculis Dei atque hominum, quanta sollicitudine laboremus et assidue laboraturi simus, numquam cunctantes, ut christiana Respublica perfruatur optata felicitate, et Catholici Principes in salubrem concordiam coalescant, ne inimici Crucis Christi ferocius Catholicae Ecclesiae insultent. Confidimus fore ut Pontificia mens apud Divinum tribunal probetur, et nullius etiam actatis oblocutiones formidet. Utinam Pater misericordiarum, in cuius manu sunt corda regnantium, annuat votis et consoletur conatus sollicitudinis nostrae. Quamvis enim officia nostra non semper optatum felicitatis eventum sortiantur, ponimus tamen in Deo spem nostram, et in eo sperantes non infirmabimur. Nuncium nostrum fusius haec eadem negotia disserentem eadem qua Nos ipsos fide cupimus audiri a Maiestate disceptatio coepit subsidere et quiescere, et Pontifex dixit: Prosequamini Propositiones, et tune Card. S. Onuphrii coepit proponere Ecclesiam etc.

Nos infrascripti testamur in verbo veritatis omnia praeinserta ita accidisse,¹ et pleraque verba praecise prolata esse, sed saltem a sensu quem exprimunt, nihil discrepare, et alia gesta esse ut referuntur, et sic asserimus, quia omnibus et singulis interfuimus, ea vidimus et audivimus, in quorum fidem nomen nostrum manu propria subscripsimus hac die Jovis decima octava mensis Martii 1632 in cubiculo, ubi solet haberi Congregatio S. Officii.

Ego Guido Card. Bentivolus affirmo et attestor ut supra, praeterquam de illis verbis quae de Protectore asseruntur dieta a Card. Barberino, quae prolata fuerunt a Sanctissimo D. N.

Ego Fr. Desiderius Card. de Cremona affirmo et attestor ut Card. Bentivolus.<sup>2</sup> (Cod. S. Petr. in Vinc. A. E. XI. 75 fol. 4 sq. = 69 sq.<sup>3</sup>)

62. Die 18 Martii 1641 Sanctissimus D. N. alloquutus est Reumos Dnos Cardinales: Religioni catholicae diuturna bella in omnibus fere partibus christiani orbis multiplices iacturas intulerunt, et licet pluries ad Deum publicis Orationibus tantis malis remedium implorare studuerimus, non solum discrimina non avertuntur, sed in dies magis ac magis crescunt, ita ut divina Majestas videatur ad nos loqui in ira sua. Recogitantes igitur divinam bonitatem super malitiam praestabilem esse, iterum indicere

a qua (excepto mortis articulo) non potest absolvi nisi a Rom. Pontifice cum expressione causae..

Quoad secundum, protestatio nullius est censenda roboris et momenti.

1) Regi Catholico Urbanus PP. VIII. (Codex B. S. Petri a. Vinc.

A. E. XI. 75 fol. 209 sq.)

Tua, cui paternam benedictionem amantissime impartimur. Dat. Romae die 9. Martii 1632 a. 9.

Cfr. etiam Codd. Corsin. 691 (Raccolta di Scritture diverse T. XXIII) fol. 127 sq. (Instruttione per l'Illmo Sgr Cardinale Francesco Barberino Legato di N. Sgre Papa Urbano Ottavo alla Maestà del Re Cattolico) et Sessorian. CCCLXXXVIII (Relazione Diaria di viaggi che fece in Francia e Spagna il Card. Francesco Barberini, scritta dal Cav. Cesare Magolotti).

<sup>&#</sup>x27;) Factum Borgiae ansam dedit huic Urbani Decreto (Cod. S. Petri a. V. cit. fol. 144 sq.): Licet antiquis moribus cautum fuerit, ut nullus Cardinalis in Consistorio Secreto de aliqua re vel negotio loqui deberet, nisi super articulo ab ipso Summo Pontifice ad discutiendum proposito.. Videntes nihilominus laudabile hoc institutum... a quibusdam negligi... Quamobrem... decernimus nemini Cardinalium licere in Consistorio Secreto quicquam dicere... sive proprio sive alieno cuiusvis etiam regali aut imperiali nomine, quocunque praetextu... nisi super negotiis a Summo Pontifice in Consistorio ipso dicutiendi causa proponendis... Ac praesens Decretum in Actis Consistorialibus ad perpetuam rei memoriam registrari mandamus.

Cfr. Analecta Juris Pontif. 1873, pag. 1025.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sequantur subscriptiones quinque aliorum Cardinalium idem affirmantium et attestantium.

<sup>3)</sup> Autographon et apographon.

statuimus supplicationes et indulgentias in forma iubilei visitantibus Ecclesias et alia exequentibus, quae latius in nostris litteris expediendis exprimuntur. Monemus itaque ut iciuniis et orationibus curetis placare divinam indignationem. (Cod. Corsinian. 42 fol. 509.)

63. Oratio habita ab Alexandro VII<sup>1</sup> ad Cardinales in Consistorio secreto die 24 Aprilis 1656. Venerabiles Fratres. Praeteriit iam annus, ex quo placuit illi, sine quo factum est nihil, et a quo omnia, ad quem omnia et per quem omnia facta sunt, ut vestris omnium sententiis, nullis nostris meritis suffragantibus, ad summum pontificatum eveheremur. Novitas et gravitas illius alienum atque imparem animum adeo repente perculit pressitque, ut sua imbecillitate corruens atque in lacrimas solutus unam in Deo poneret fiduciam exclamaretque: Domine quid me vis facere? Tu Deus meus et Dominus meus. Hanc divinam voluntatem ut ubique quae qualisve sit cognoscere atque adimplere valeamus, quotidianis precibus a Deo poscimus, et a vestris consiliis atque sententiis libenter exquirimus. Videmus in tot congregationibus et consultationibus, quam crebro convenitis, quam distincte, ordinate docteque discutitis ardua negotia, quae quotidie ad easdem remittimus. Videmus quo amore atque concordia vos inter procul a saecularibus affectibus commodisque pro S. Sede et pro Ecclesia laboratis; et quamquam sponte ac feliciter currentibus minime opus esse stimulis arbitramur, ut animos tamen faciamus, non aliis utemur verbis, quam quae hesterno referuntur in Evangelio canonicae scilicet monitionis in trina pacis denunciatione a Christo Salvatore exhibita. Cum enim nulla essent inter Apostolos bella, nullae scissurae, nullae animorum dissensiones, voluit tamen Salvator noster coniunctiores eos in sui amorem reddere, ita ut omnium ipsorum esset cor unum et anima una. Hoc idem speramus (adiuvante Deo) de vestra probitate ac nobis pollicemur ideoque ut idonee apteque pronuntiemus Pax vobis, praemittimus quo ad nos attinet antecedens sacrae paginae praeceptum. Stetit in medio eorum, hoc est neque huc neque illuc deflectentes pari benevolentia unumquemque vestrum in corde nostro complectimur, ac unius Dei gloriam prae oculis habentes repetimus cum Davide verba, quae in primo scrutinio exhibuimus: Providebam Dominum in conspectu meo semper, sperantes adiungendum: quoniam a dextris es mihi ne submovear; et quoniam

iannis clausis intravit Dominus ad discipulos, sciant Fraternitates Vestrae, cum maxima negociorum momenta pendeant a secreto. nil gratius, nil iucundius nobis accidere posse, quam cum intelligimus nihil eorum eliminari, quae inter vos tractantur, et falsa atque per odium confecta esse ea quae aliquando sparguntur, nempe divulgari passim, imo et verbotenus communicari, et scripto ad manus laicorum derivari, nulla censurarum habita ratione, quaecunque in Congregationibus discutiuntur. Pergamus itaque mutua animorum concordia procul a saecularibus commodis, et servato secreto ad unam Dei gloriam Sanctae Sedi inservire, et vestra consilia eo tendentia uti libentissime semper audivimus, ita audiemus in posterum. Unum fuit super quo saepius interrogati audire ac respondere non tam negavimus quam distulimus, nempe de iis qui nos proxime sanguine attingebant, gravioribus scilicet ac vere nostris occupati negotiis. Maluissemus ut illi nihil de suo statu mutantes inter Primarios patriae suae sub optimo Principe, eius iustitia ac clementia fruentes, eandem pacatam gessissent vitam, quam Nos ipsi usque ad 27. aetatis nostrae annum cum summa hilaritate expertos fuisse gloriabamur. Verum expugnatos se vestra aliorumque humanitate excusarunt ob delatos titulos, aliasque honorum exhibitiones, ut et domum et famulorum numerum ultra vires adauxerint. Nos tamen ne obolum quidem ex Camera refudimus, et cum olim tam monitionibus praesentes quam litteris absentes ut viam Domini currerent, hortaremur, ab anno nullas dedimus, nullas accepimus litteras, et tantum illos generatim Deo commendavimus. Modo post annum audiemus opportune vestras sententias, an ipsorum curam particularem habere, an eorum opera, si apti sint, in servitio S. Sedis uti Nos deceat. Haec seorsum secreto, ac si placeat, brevi scripto suo tempore poterunt indicari, ut facilius nos decernere valeamus quod conducibilius in Domino iudicabimus. Interim ad refectionem aliquam virium a laboribus hyemis transactae, et ad confirmandam verno tempore valetudinem, caelum per aliquot dies mutare Nobis persuasum est, ad quod invitamus Fraternitates vestras, ut vegetiores una omnes redeamus ad labores. (Cod. Corsinian. 722 f. 58 sq. 1)

<sup>1/</sup> Diario del principio del Pontificato della sa. mem. di Alessandro VII (Cod. Chisian. B. II. 15). Eundem Papam eiusdem Bibliothecae Chis. Codices a I. 1, 23, 41, 44 sq. concernunt.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. etiam Discorso fatto a Cardinali da Alessandro VII in punto di morte. (Cod. S. Petr. i. Vinc. 75 fol. 397.)

Die Veneris 15 Aprilis (1667) de mane Sanctissimus D. N. vocato Sacro Collegio suscepit Sacratissimum Viaticum de manu Cardinalis Nini Pontificiae Domus Praefecti, deinde habuit orationem ad Cardinales in hunc sensum.

Dixit SSmus se iam in lectulo mortis positum et moriturum optavisse etiam antea alloqui Cardinales, Medicorum tamen iudicio distulisse. Gravissimos et internos dolores passum fuisse, ac tales ut vix maiores in morte esse crederet. Defecisse tamen Dei gratia cruciatuum vehementiam, et imminutos si non sedatos dolores, se divinae voluntati conformari etiamsi adderet dolores, dummodo augeret patientiam. In illius sperare misericordia, cuius non est numerus, ac orare ut sui misereatur nec reminiscatur delicta sua vel majorum suorum, aut vindictam sumat de peccatis suis, quando quidquid divina bonitas de suo facit est ex misericordia, quidquid ipsi patimur est ex institia. Sanctitatem Suam septuagesimum prope annum attigisse ac decimum tertium, ex quo Pontificium onus humeris suis longe impar, etiamsi nihil tale cogitaret atque appeteret, Cardinalibus ita volentibus suscepit. Quietam atque tranquillam vitam incundiorem sibi fuisse futuram. Magistratum gessisse prout potuit, semperque bonam habuisse voluntatem, nam licet fervida ipsius natura facile interdum erumperet, nihilominus brevi aliis auditis remittebat sese, ac pro Sancta Sede paratum semper fuisse, sese ac omnia exponere, sed Cardinalium consiliis acquievisse.

In sacro cultu servando ac aedificiis tum sacris tum publicis impendisse, nec praetermisisse eleemosinas etiam extra Italiam in Helvetia, in Germania et in Gallia; quodsi in aliquo defuerat, cum homines simus, ant quempiam contristaverat vel scandalizaverat, veniam a Cardinalibus petebat.

Commendavit ir sis Apostolicam Sedem, quibus sapientiam et prudentiam non deesse sciebat. Meminisse vero in praeterito Conclavi tam candide omnia gesta fuisse, nt tunc Sanctitas Sua saepius diceret non posse ea haereticum ullum sine apertissimo mendacio carpere. Subiunxit deinde aliquid de consanguineis suis, eos Cardinalibus annuentibus ad inserviendum vocasse, eorum alterum Cardinalibus satis notum nullum verbum nuquam contra aliquem protulisse, alios tum bona indole, tum ingenuitate loquendi probavit. De rebus domesticis et negociis suae familiae nihil sedulo et attente cognoscere voluisse. Addidit etiam alacri studio ut animorum in Cardinalibus una esset propensio ad S. Sedis servitium, id se optare, ut omnes eius obsequio adhaererent. Aliquando in Cardinalium promotione respectu Nationum et Principum non potuisse ut desiderasset exactius omnia scrutari, cum opportune videretur illis satisfaciendum.

Cardinales Sanctitatis Suae Creaturas Conclavi non alias interfuisse, prudentia tamen ac rerum experientia pollere.

Demum cum Orationes et preces Cardinalium ad Deum efflagitasset, apostolicam eis benedictionem est impartitus.

Nomine Collegii subiunxi ex ore et nutu omnium et singulorum grates, quas debere se agnoscerent, et pietatis intimos sensus, melius S. S. accipere posse, quam ex mea oratione, quam licet minimus Cardinalium, senior ex munere offerebam, unum pro certo affirmabam, quod exempla et verba S. S. omnes Cardinales semper erant corde habituri.

Post haec ex nutu S. S. allata est Professio Fidei, quam singillatim Sanctitas Sua recitavit, et iurciurando super s. Evangelia confirmavit.

V

## ANECDOTA BORGHESIANA.

Bibliotheca Angelica Patrum Augustinianorum in Urbe libris referta ad miraculum optimis 1 mihi suppeditavit volumina MSer. ad Pontificatum Pauli V pertinentia numero vigintiquinque, quibus quam pretiosa sint inclusa documenta, iam ex speciminibus potuit diindicari, quae a. 18632 prelo subjicienda esse curavi. Quattuor ultimis exceptis omnia ista volumina in genere inscripta" Registro di Lettere del Secretario Porfirio Feliciani" (Codd. Angell. S. 6. 7-18; S. 7. 1-9) principaliter complectuntur<sup>3</sup> epistolas a. 1609 et seq. a Scipione Pauli V Nepote S. R. E. Cardinali Borghesio<sup>4</sup> ad Nuntios Apostolicos in Germania, Francogallia, Hispania, Flandria, Helvetia, Sabaudia, Lusitania et alibi residentes ex officio datas. Quaenam autem ratio inter Felicianum Antistitem Fulginatensem<sup>5</sup> et Cardinalem Nepotem mutua sit statuenda, edocet nos commentatio in Codice Corsiniano 8896 fol. 186 sq. (Istruzione per il Segretario di Stato del Papa?) asservata, cuius auctor anonymus posteaquam de duobus Brevium Secretariis eorumque in Curia Romana obligationibus disseruit, fol. 187 ita pergit: "Il terzo Segretario ch'è il domestico, e si chiama il Segretario di Stato e di Lettere de Prencipi, ha audienza fuorche il di inanzi la signatura ogni giorno dal Papa, a cui riferisce le lettere di tutti li Nuntii in tutti li Regni. A mio tempo fu capo il Cardinal

1) Zur Kirchengeschichte etc. pag. 76 sq.

5) Gams Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae pag. 696.

<sup>&#</sup>x27;) Mabillon et Germain Museum Italicum. I, 1: Iter Italicum Litterarium. Lutetiae Paris. 1724. pag. 91.

<sup>3)</sup> id quod glossa marginalis "per il Cardinale Borghese" indigitare solet.

<sup>4)</sup> quem coaetanei titulo "delizia di Roma" ornabant. Cfr. Novaes Storia de' Sommi Pontefici IX, 90 et Mocenigo Relatione di Roma a. 1612 ap. Ranke Päpste III, 368.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Memorie Istoriche e Politiche della Città e Corte di Roma. Raccolte da Niccolò Signorile sotto il Pontificato di Martino V e da altri.

<sup>7)</sup> Cfr. Codd. Urbin. 859 fol. 72 sq. (= Urb. 854 fol. 29 sq. Informatione del Secretario et Secreteria di Nostro Signore et di tutti gli offitii che da quella dependono. Del Sgr Giovanni Carga. 1574. Monument. Vatican. pag. 455 sq.) et Corsinian. 696 fol. 172 sq. (Discorso circa la soppressione del Collegio de' Secretariati Apostolici fatta per la Santità di N. Sgre Innocenzo XI). Bangen Die Römische Curie etc. Münster 1854. p. 426 sq.

Lanfranco di pia mem., al quale successe il Vescovo di Foligno, che con molta laude, diligenza e fede, e con immortal gloria del suo nome, l'esercitò quasi tutto il Pontificato di Paolo. Questo Segretario, se ben non sottoscrive lettere, come li altri due sudetti sottoscrivono li Brevi, suole nondimeno sottoscrivere (ancorche Prelato) quando il Nepote del Papa sta infermo, comme succedè in tempo di Papa Paolo, quando s'infermò Borghese, che sottoscrisse Lanfranco, e due altre volte Foligno dopo la morte di Lanfranco, et in tempo di Gregorio XV ha sottoscritto Agucchia per l'infermità di Ludovisi. Se bene il sottoscrivere le Lettere è proprio offitio del Nepote del Papa . ."

Hine igitur factum est, ut huic Mantissae sectioni censerem nomen esse dandum Ancedotorum Borghesianorum, quorum contextui haud parum lucis afferunt Schedae Ubaldinianae ex Codicibus Corsinianis 512—5171 desumptae et in Notis pluries allatae.

1. Al Nunzio in Praga.<sup>2</sup> Sodisfa a Nostro Signore la diligenza di V. Sgria in procurare riparo, accioche capitando il libro del Re d'Inghilterra<sup>3</sup> non sia ricevuto dall' Imperatore. Ma quando

') Lettere del Sgr Cardinal *Ubaldini* nella sua Nunziatura di Francia degl' anni 1608-1615. Cfr. l. m. *Zur Kirchengeschichte* pag. 167 sq.

È venuto quà di nuovo un libro dell' Arciprete d'Inghilterra, come dicono gl' Inglesi, pestilentissimo a favore del giuramento. Sono avvisalo,

per altra via ne capitasse alcuno, et si publicasse, et qualche Padre Giesuita mosso da zelo volesse responderle, et mostrare la falsa et perniciosa dottrina contenuta in detto libro, Sua Santità commanda, che non si venga alla publicatione di tal risposta, senza che prima se ne sia mandata qua copia. In tanto V. Sgria faccia, che si eseguisca, ch' è il fine con che di cuore me le raccommando. Di Roma li 15 d'Agosto 1609. (Cod. Ang. S. 6. 9. fol. 23.)

2. Eidem. Se bene con altre mie V. Sgria è stata avvertita da me per ordine di Nostro Signore dell' offitio ch' Ella haveva a fare con S. Maestà Cesarea intorno all' esecrando libro, che il Re d'Inghilterra ha fatto stampare! contro la nostra santa fede cat-

che è stato mandato al Padre Personio costi. Io fo tradurre qualche parte d'Inglese per mandare a V. Sgria Illma, e se potrò avere tutto il libro, procurarò anco d'inviarglielo. (Cod. Corsinian. 512 fol. 90 sq.)

¹) Cfr. Apologia Roberti S. R. E. Cardinalis *Bellarmini* pro Responsione sua ad Librum *Jacobi* Magnae Britanniae Regis, cuius titulus est *Triplici nodo triplex cuneus*, in qua Apologia refellitur Praefatio monitoria Regis eiusdem. Romae apud Bartholomaeum Zannettum 1609.

Rudolpho Secundo Imp. Caesari semper Augusto, caeterisque Regibus ac Principibus, qui Deum Patrem et Ecclesiam catholicam Matrem agnoscunt, Dominis suis clem. Robertus Card. Bellarm. felic. a Dom. semp. prec.

Ante annos circiter tres Jacobus Magnae Britanniae Rex iuramentum subditis suis Anglis Catholicis suscipiendum proposuit: in quo sub specie fidelitatis, quae Principibus debetur a populis, fidei Catholicae abnegatio continebatur. Admonitus de hac re Summus Pontifex Paulus V, ad quem sollicitudo omnium Ecclesiarum pertinet, pro suo pastorali munere binas litteras in forma Brevis ad Anglos Catholicos dedit, instruens eos et docens ut caverent insidias; iuramentum enim illud sine pernicie animarum suscipi non posse. Et quoniam Archipresbyter Anglorum, qui caeteris Dux esse debuerat ad periculum vitandum, primus in foveam cecidit; ego ad eum, cum quo mihi olim necessitudo intercesserat, exhortatoriam Epistolam scripsi. Haec officia pietatis cum ad Regem delata fuissent mirum in modum eius animum pupugerunt. Itaque librum edidit, tacito nomine auctoris, quo et Brevia Summi Pontificis et Epistolam meam vehementer exagitavit. Libri inscriptio erat, Triplici nodo triplex cuneus. Ad eum librum, cum primum is ad manus meas pervenit, breviter et modeste respondere studui, ne forte libellus regius fructum illum nobis eriperet, quem Brevia Summi Pastoris et Epistola mea in animis fidelium Anglorum gignere coeperant. Quia vero regius liber nomen auctoris non praeferebat; visum etiam mihi est iustis de causis, nomen meum ita tegere, ut tamen iuxta regulas Ecclesiasticas nomen alicuius docti viri liber gereret, qui, si opus esset, de libro edito rationem redderet. Hanc meam necessariam defensionem Rex in deteriorem partem interpretatus, excanduit, rursusque in arenam descendens, non solum priorem libellum recudi iussit, se auctorem professus; sed etiam addidit Monitoriam Praefationem, qua ita responsionem meam carpit potius quam refellit, ut simul Maiestates et Celsitudines Vestras ad perfidiam sollicitare atque ab Ecclesiae Catholicae complexu abstrahere et ad sinum adulterae pellicere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Antonius Caietanus Archiepiscopus Capuanus. (Series Nunciorum ad Imperatores et Romanorum Reges n. 21. in Pii VI. Resp. super Nunciaturis Apostolicis. Romae 1789. pag. 259 N. 334.) Cfr. Instruttioni per Mgr Antonio Caietano Arcivescovo di Capua destinato Nuntio alla Maesta Cesarea a. 1607. (Analect. Roman. pag. 27.)

<sup>3)</sup> Ubaldini al Card. Borghese. Di Parigi 1 Aprile 1608. Per il Conte Boschetti ho inviato a V. Sgria Illma il libro del Re d'Inghilterra in risposta al Breve di Nostro Signore, et alla lettera del Sgr Cardinal Bellarmino. Io non ho avuto tempo di leggerlo, instando, quando mi fu portato, la partita del Conte, però sapendo, che è pieno di veleno, e di dottrina da far quà gran danno appresso li Politici, ho procurato già d'impedire, che non si vendino ne si stampino. Il Re si è burlato meco di questo libro e del Re d'Inghilterra, che si vanta di esserne l'autore, e mi ha detto, che è pieno d'errori in Istoria, e me n'allegò particolarmente due, l'uno, che asserisce, che il Reame di Navarra fosse tolto dal Papa al padre di S. Maestà Christianissima; l'altro, che li Cardinali di Perona e d'Ossat, quando il Re fu assoluto da Papa Clemente Ottavo, come suoi Procuratori fossero malamente bacchettati e vestiti di abiti indegni. Mi ha anco soggiunto, che accortosi quel Re d'errori così ridicoli, fa hora ristampare il Libro, con haverli corretti. Mi ha anco il Sgr di Villeroy in questo proposito soggiunto, che Sua Santità doverebbe fargli rispondere non da un Cardinale, ma da un semplice Frate, o pur Pedante per mostrare il poco conto che si fa in Roma di quest' opera, della quale il Re d'Inghilterra si gloria tanto e si mostra si ambitioso.

tolica pieno di tutte quelle heresie, che ella ha veduto notate nel foglio, i che le fu inviato, con tuttociò vedendo Sua Santità che

non dubitaverit. Ego igitur Apologiam hanc meam.. Vobis Reges.. dicandam esse censui..

pag. 1 sq. Fides quam Rex defendit, non potest esse vere Christiana, nisi Christi verba sint falsa. Damnat Rex.. transsubstantiationem panis in corpus Christi.. negat Primatum Apostoli Petri.. affirmat Romanum Pontificem esse Antichristum..

pag. 168 Primum Breve Pontificium ad Catholicos Anglos.

pag. 192 Secundum Breve ad eosdem.

pag. 195 Epist. Card. Bellarm. ad Archipresbyterum Angliae. -

Brevi huic conspectui institutae inter Jacobum et Bellarminum concertationis litterariae (de qua cfr. etiam Spondani Annales Eccles. a. a. 1606, IV) subiungam tres Scripturas in Codice Corsiniano 25 (Scritture sopra varie materie appartenenti al S. Offizio dal 1719 al 1721 mandate a Mgr Alamanni, Segret. della Cifra) repertas, in quibus pariter de formula quadam iuramenti Anglis Catholicis suscipiendi ita agitur, ut controversiae ineunte saeculo XVII exortae habeatur respectus:

a) fol. 424 Dal S. Offizio 4 Marzo 1719.

L'Assessore avendo ricevuto ordine dalla Secretaria di Stato di mandare a V. Sgria Ill. un Decreto emanato da questa Congregazione l'anno 1717 toccante il Giuramento, che prestano i Cattolici d'Inghilterra insieme con la copia del Memoriale presentato da alcuni Cattolici di quel Regno, le acclude copia di detto Decreto, e quanto al Memoriale le significa, che questo non vi è, ma la risoluzione emanò sopra una lettera di Mgr Firrao, scritta da Dornac 16 Febraro 1717 e rimandata in Secretaria di Stato; ma per sua notitia manda copia della formola del Giuramento, sopra cui fu discorso. Aggiunge ancora, che, vedute le scritture della detta proposizione, ha osservato, che non fu havuto considerazione ne notitia d'un Breve di Paolo V emanato Decimo Kalendas Octobris 1606, e stampato nella Risposta del Cardinal Bellarmino al Libro del Re Giacomo d'Inghilterra intitolato Triplici Nodo triplex Cuneus, che concerne il Giuramento allora preteso da Cattolici, e che in tali congionture è necessario essaminare e considerare, che è quanto può con la comandata sollecitudine significare a V. S. I.

b) fol. 425 Feria quinta die XI Maii 1717.

Sanctissimus auditis votis Emorum dixit, nihil aliud esse respondendum, quam quod consulant Theologos, et Sanctitas Sua dignabitur agere cum Principibus Catholicis, ad hoc ut per suos respective Ministros assistant Catholicis Anglis, ne a Parlamento opprimantur, eosdemque hortari, ut aperiant Cappellas in suis domibus pro usu Ritus Catholici ad commodum Catholicorum ibi degentium.

c) fol. 426 Copia del Giuramento.

Io giuro e prometto, che averò una vera et intiera sommissione alla Maestà del Re Giorgio, e che non turberò in alcuna maniera la pace et il riposo di questo Regno, e che non assisterò ad' alcun, ne direttamente ne indirettamente contro alla detta Maestà ne il presente Governo. Io dichiaro ancora, che non mi servirò già mai d'alcuna dispensa del Papa, ne da chiunque mi possa venire per me desobligare dal sudetto giuramento.

1) Nota de principali Articoli ed errori mostruosi contenuti da cotesto

l'Inglese manda in diverse parti, et sino in Italia per disseminarlo. et non cessa di trovar modi per spargere la sua velenata, empia e perversa dottrina, considerando insieme l'importanza di questo grave negotio, ha pensato di scrivere un Breve alla Maestà Sua. che sarà con questa mia del tenore che V. Sgria vedrà per la conia, che se le manda, et insieme ha voluto, ch'io l'accompagni con queste righe, sicome faccio volentieri, trattandosi della fede cattolica, per laquale siamo obligati a spargere il sangue. Potrà dunque V. Sgria ricapitarlo quanto prima ella potrà, et accomnagnarlo anch' ella con quel talento, che Dio le ha dato come V. Sgria saperà fare con la sua prudenza, che comparendogli detto libro, o essendogli offerto, che in niuna maniera lo riceva, anzi lo recusi come pestifero et contrario alla nostra santa fede. e come particolarmente dannato e prohibito qua dalla Congregatione del Santo Offitio. Sua Maestà non lascierà per se stessa di ricusarlo e supprimerlo se le verrà dato, come quella ch' è celebrata nei sacri Canoni per proprio e principale Avvocato della Chiesa Cattolica. Tuttavia non sarà se non bene a rappresentarle anco l'esempio di altri Principi, che in modo alcuno non hanno voluto ne meno vedere, non che leggere o publicare, et per quanto hanno potuto, l'hanno del tutto soppresso. Queste christiane et generosi attioni devono essere communi a tutto il Christianesmo, poiche fin dal principio della primitiva Chiesa fu vietata la lettione de libri heretici<sup>1</sup> e l' commercio con esso loro. ma deve anco esser propria de Principi, i quali possono sperare solo per questo effetto di riportarne dal Signore Iddio singolarissime gratie per le loro imprese. Nel resto me rimetto a V. Sgria alla quale mi offero con tutto l'animo. Di Roma il 15 d'Agosto 1609. (Cod. Ang. S. 6. 9. fol. 24 sq.)

3. Al Nuntio alli Svizzeri. Del libro ch'il Re d'Inghilterra ha fatto stampare pieno di esecrande heresie, di che s'è scritto altre volte a V. S., mi occorre hora di farle sapere, come ch'egli fra gli altri luoghi l'ha fatto penetrare fino in Italia, ma per gratia di Dio se n'è fatto dai principi quel conto che l'opera meritava, et il Santo Offitio l'ha voluto particolarmente dannare et prohibire, non contentandosi ch'egli fusse compreso nelle Regole generali de libri heretici, che sono prohibiti per se stessi. Se

infame libercolo condannato dal S. Offizio (Cod. Bibl. Casanatens. X. VI. 22. Cfr. Analect. Rom. pag. 26 n. 11).

<sup>1)</sup> Cfr. Fessler Censur und Index (Verm. Schriften. Freiburg 1869.

<sup>2)</sup> Cfr. Animadversiones m. in Decreta Concilii Ruthenorum pag. 18 sq.

a sorte penetrasse anco in coteste parti come facilmente può avvenire, dice Nostro Signore che V. Sgria faccia ogni offitio possibile con quei Signori del Senato acciò non l'accettino, anzi lo ricusino et suppremino, et rimettendomi al valore di V. S. che sappia in questo rappresentare le raggioni, che bisogneranno per attione così importante alla conservatione della religione cattolica, me le raccommando con affetto. Di Roma li 15 d'Agosto 1609. (Cod. Ang. S. 6. 13.1)

4. Al Nunzio in Spagna. Crede Nostro Signore che la Maestà del Re per la sua pietà et zelo verso la nostra santa religione sia da se stessa per detestare il libro composto dal Re d'Inghilterra, che contiene falsa dottrina et abominevoli heresie come per l'incluso foglio; tuttavia la Sua Santità per eccitare maggiormente S. Maestà Cattolica all' odio et prohibitione del detto libro nei suoi regni et stati gli scrive l'aggiunto Breve, che deverà essere presentato da V. Sgria parlando con la Maestà Sua di questo negotio tanto efficacemente quanto comporta la qualità sua, et il desiderio di Nostro Signore, che si estingua non pur detto libro, ma s'è possibile la memoria di esso. Sopra di che deverà V. Sgria trattare anco col Sgr Inquisitore maggiore, affinche si faccino inciò tutte le provisioni et prohibitioni opportune, et a V. S. mi raccommando. Di Roma 18 di Agosto 1609. (Cod. Ang. S. 6. 10.2)

5. Al Nuntio in Fiandra. Ottima et zelante fu la deliberatione di Sua Altezza in proporre tra se medesima di non voler accettare il libro del Re d'Inghilterra, et fedele et diligente esecutore della sua mente fu il Presidente Ricciardotto nel parlare di questa materia con l'Ambasciatore del detto Re, et ben si mostra espressa al vivo nella lettera di V. S. delli 8 la bontà et virtù di S. Altezza et la buona et diligente opera di Ministro. Pero desidera Nostro Signore che quante volte ne viene occasione, tante V. Sgria rappresenti a S. Altezza et al Presidente il piacere et sodisfattione, che S. Beatitudine ne ha sentita. Et a lei mi raccommando. Di Roma li 29 d'Agosto 1609. (Cod. Ang. S. 6. 12.3)

') Registro di Lettere scritte a Mgr Vescovo di Venafro Nuntio di N. Sgre alli Svizzeri negli anni 1609 sq.

<sup>2</sup>) Reg. di Lettere scritte a Mgr Arcivescovo di *Damasco* Nunzio in Spagna dal mese di Agosto 1609 sino al mese di Febraro 1612.

3) Registro di Lettere scritte a Mgr Arcivescovo di Rhodi Nunzio del Papa in Fiandra negli anni 1609—1613. Huic Nuntiaturae originem debent complures quae in Codice Sessoriano CCCCIII (Raccolta di Lettere

6. Al Nunzio in Francia. L'opera di V. Sgria con S. Maestà nerche si prohibisse la traduttione del libro del Re d'Inghilterra i

del Cardinal Bentivoglio) continentur Epistolae; postea Bentivolius loco Ubaldinii in Aula Francogallica residebat tanquam Sedis Apostolicae Minister ibique a. 1619 relationem concepit, quam exhibet Cod. Urbin. 861 fol. 499—508 (Breve relatione del modo, col quale si governano in Francia gli

Ugonotti nelle cose della Religione e dello Stato).

<sup>1)</sup> De eiusdem Jacobi (qui Cod. Urbin. 855 fol. 524 recte , nhuomo di lettere et particolarmente di Theologia" nuncupatur) alio libro a. 1598 sub titulo "βασιλικόν δώρον seu Regia Institutio ad Henricum" (filium) evulgato in Codice Corsiniano 680 fol. 64 sq. (Discorso sopra il libro composto dal Re di Scozia) censura exstat haec: Ho letto il libro del Re di Scotia, et mi è parso in verità molto erudito, et più di quello che si potesse aspettare d'un Re, et quel che mi fa stimare maggiormente l'ingegno suo et la dottrina, è che dai concetti dell' ordine, dallo stile, et da tutta la tessitura si vede che è parto suo.. Io credo che se gli possi dar titolo non solo del più dotto Re, ma del più dotto Principe di tutta la Christianità. Tocca molti punti in questa scrittura che mi fanno credere, che dal principio la sua intentione sia stata che la resti segreta et in casa et non esca altrimente in publico come ha fatto, perche quel che dice del bastardo di Scotia suo zio, il quale con la propagatione et protettione dell' heresia, et con le fraudi solite di coloro che nei nostri tempi in diverse Provincie hanno infettato i popoli per farsene capi, cercò di torre il Regno alla Madre.. Ma quanto alla somma del trattato tutto sicome è molto erudito et dotto et maraviglioso per un Re, così la sostanza di tutta questa dottrina politica che egli mette inanzi al figliuolo per regola del governo che ha da tenere nel suo Regno, pare che sia apunto una fabrica magnifica et bella, si, ma locata nell'arena per non dir nell' aria et senza alcuno stabile fundamento. Egli medesimo vuole che la base della giustitia et ben regnare et ben governare i Popoli, sia il timor di Dio et la Religione, et approva per buona la Religione abbracciata da lui et introdotta nel suo Regno senza specificare alcun particolar dogma di essa, et per quanto si può raccorre da quel che in più luoghi dice contra i Puritani e contra i Ministri heretici et dal modo con che parla anco de Catholici, chiamandoli Papisti, convien credere che sia qualche mistura accommodata alla conditione de tempi et piena di tutti quelli errori, ne quali cadono sempre tutti quelli che presumono d'accommodare la Religione al gusto et all' appetito suo et non di sottometter l'appetito et il gusto alla Religione. Ma il Re essorta il figliuolo che lega attentamente le scritture sacre.. Principio.. di certi i quali essendo allevati nell' heresie et opinioni fluttuanti che ogni giorno mutano faccia non si acquietano in esse per la varietà et .. restano come quelli che habent quod fugiant, non habent quod sequantur.. Le scritture sacre sono ben un fonte dal quale si cavano i divini precetti et il culto che si deve dare a Dio.. Ma essendo l'intelligenza delle medesime scritture molto difficile et piena di boschi oscurissimi l'interpretatione et la dechiaratione di esse non è di ognuno.. l'interpretarle o dechiararle tocca solamente alla Chiesa et al Sommo Sacerdote che ne è capo, la qual Chiesa S. Paolo chiama fundamentum et columnam veritatis... Se Dio facesse gratia a questo Principe di capitar nella prattica et conversatione d'alcun Catholico dotto et destro che non per via di dispute, ma

è stata zelante, et tanto più grata a Nostro Signore quanto è stata fruttuosa, havendo trovata in ciò la Maestà S. ben disposta, poich' ha fatto come V. S. scrive con la sua di 4. prohibire al Ministro heretico la traduttione prefata, et dell' altro pieno di bestemmie, che si stampava et vendeva publicamente alla Rochella ha pur dati gli ordini, che si desideravano, perche non si venda più ne si stampi, attioni tutte non men pie che generose et degne della Maestà S., alla quale deverà render gratie per parte di Sua Beatitudine efficacemente rappresentando il piacere che n'ha sentito, et la laude che le ne da, et potrà con questa occasione redurle a memoria, ch' havendo Sua Maestà altre volte inteso che si era stampato un libro simile a quello che hora si vendeva alla Rochella se ne era tenuto offesa, et ne haveva fatto risentimento, et tornando hora gli Heretici a fare l'istesso, mostrano havere in disprezzo l'authorità Regia et l'honore di Sua Maestà, alla quale senza dubbio non è honorevole il vedere, che si vendino et stampino nel suo Regno libri si perniciosi. Quanto a far respondere al libro del Re Inglese si è detto a bastanza con le passate, però non aggiungo da vantaggio, ben deve V. Sgria stare attenta et invigilare, che la traduttione sopradetta sia dismessa affatto, et che altri non tentasse l'istesso. Intorno poi alla straordinaria licenza delli stampatori, i hora che il Re si mostra caldo in volerla reprimere, ancorche il mal costume sia invecchiato non è però, che se S. Maestà dirà da dovero non si possa sperare di levarlo. Però non desista V. S. da gli offitii et instanze cominciate. E di cuore me le raccommando. Di Roma il primo di Settembre 1609. (Cod. Angel. S. 6. 7.1)

7. Eidem. Piacciono a Nostro Signore le diligenze usate da V. S. perche il libro del Re d'Inghilterra non si stampi ne si traduca costi ne in altri luoghi del Regno, sopra di che bisognando deverà rinovare gli officii oportuni con S. Maestà et Ministri; ma circa il rispondere al detto libro o provedere de chi le faccia la risposta, dice Sua Santità che V. S. non si debba intromettere, essendosi risoluto così nell' ultima Congregatione del Santo Offitio Sua Beatitudine presente con voti conformi et con ragioni molto gravi. L'altro libro, che V. S. ha mandato stampato, come si crede in Londra pure di pessima qualità, è da provedere che non si stampi et venda anco in Francia, et me le raccommando. Di Roma li 14 di Settembre 1609. (l. c.)

8. Eidem. Se la pietà Christiana prevalessi quanto deveria alla ragione di stato, troverebbe l'Imperatore et l'Imperio non pur compassione allo stato di miseria, in che è addotto, ma aiuto et sollevamento da chi potrebbe darglielo, ancorche non si possa negare, che quella Maestà troppo manchi a se stessa dando occasione di rallegrarsi agli emoli suoi et della sua casa. Nostro Signore non manca per sua parte di quello che può et sà, ma può meno di quello che saria di bisogno. Di Roma li 15 di Settembre 1609. (l. c.)

9. Eidem. È forse peggiore l'errore delli Ecclesiastici nel lodare et tener per buoni et per dotti i libri scritti et stampati contra l'authorità del Papa et della Sede Apostolica che non è quello

de familiari ragionamenti gli esplicasse bene non gli errori dell' heresie, che questi si vede che'l Re gli conosce per se medesimo, ma la verità dell' opinioni catholiche et le ragioni della Chiesa, io per me crederei che si potesse sperare assai della sua reduttione, et che havendo così bell' ingegno et così esquisita notitia delle lettere, si ridurria facilmente all' auttorità della Chiesa; nella quale sola invenitur requies animabus nostris, et conosceria che chi non naviga in questa nave, non è possibile che si conduca in porto. Questa per finire come ha fatto esso con versi, è quella Nave Cui militat Aether et animati veniunt ad classica venti.

<sup>&#</sup>x27;) È grande in Parigi e per tutto il Regno la licenza che si pigliano, o si concede a Stampatori e Librari da stampare e vendere libri perniciosi contro questa Santa Sede et autorità Pontificia, e finalmente contro la santa fede Cattolica, et benche più volte se ne sia per parte di Nostro Signore fatti offitii col Re e con la Regina Madre e Ministri, accioche si trovasse rimedio et provedesse opportunamente a tanto disordine et di pessime conseguenze ad ogni modo non si è ancora provisto a sufficienza; saramo però le parti di V. Sgria non solo all' occasione di risentirsi dell' audacia dei librarii, ma anco di tener amicitia et intelligenza con alcuni di loro, delli quali le parerà potersi fidare, accioche invigilino alle opere che si dano alla stampa, et capitandone alcune contro la santa fede et contra l'autorità et dignità di questa Santa Sede ne l'avvisino subito, nel qual caso ella doverà darne avviso al Cancelliere, perche mandi commissione alla stamperia per levarne i fogli et l'originali et per scomporre i caratteri. (Instruttione

a Mgr Bentivogli Arcivescovo di Rhodi destinato Nuntio in Francia dalla Santità di N. S. Papa Paolo V; Aug. 1616. Cod. Corsinian. 468 fol. 410 sq.)

<sup>&#</sup>x27;) Registro di Lettere scritte a Mgr Vescovo di Montepulciano (Ubaldini cfr. Gams Series pag. 744) Nunzio del Papa in Francia negli anni 1609.

<sup>2)</sup> A solio Imperatoris ad sellam se Opificis transtulit: nec semel illud, aut quo amabili insaniae et vitio humanae curiositatis satisfieret; sed tantum alienissimis studiis indulsit, ut universam Reipublicae tractationem remitteret, e qua prorsus alienus, vix putes meminisse illum se Imperatorem esse.. hinc tumultus fere quotidiani, et effrenis male conciliatorum hominum audacia.. sed ne his quidem stabit malum, in exitium domus Austriacae et eversionem priscae fidei conspirabitur.. (Danielis Ermitae Belgae Iter Germanicum sive Epistola ad Camillum Guidium Equitem, scripta de Legatione ad Rudolphum II Caesarem Aug. et aliquot Germaniae Proceres. a. 1609. Cod. Sessorianus CCCCLII fol. 555 sq.)

degli Heretici et male affetti in haverli composti et divolgati, si che non può Nostro Signore non sentir con dispiacer dell' animo quanto V. S. avvisa succedere in questa materia con la sua de 16 di Settembre,¹ nella quale è di più, ch' il libro del Re d'Inghilterra si era per arte del suo Ambasciatore fatto tradurre in Francese, et stampare secretamente et si andava disseminando. Però dice Sua Santità che V. S. si faccia sentire gagliardamente in questa materia de libri, che costi et per tutto il Regno si stampino ogni giorno contra questa Santa Sede, che si tiene non passi se non con conniventia dei Ministri di Sua Maestà, che ingannano la Maestà S. laquale se volesse potrebbe ben riparare, come fa sempre che vuole in cose di maggiore importanza, et procuri V. S.

Ho avuto finalmente la Tortura Torti et anche la risposta del Pseudovescovo Linconiense al Padre Personio. Li mando tutti due con queste a V. Sgria Illma, perche non ho ancora nova che costi siano comparsi per altra via.

Ho d'avvertire V. Sgria III. che quel libro di Barcleo sopra l'autorità del Papa, che io le mandai un mese fa, è qui in grandissima riputazione, e quel che è più meraviglia e miseria, li più principali Sorbonisti lo commendano, e tre di loro particolarmente che sono stimati li più dotti, i più savii, i più pii et i più antichi dicono, che in questa materia non è uscito mai il più utile libro; mi è anco riferito che il Cardinal di Perona doppo haverlo letto, disse queste parole: Questo è un dotto e buon libro, benche non sarà stimato tale in Roma.. In questi propositi d'Inghilterra mi disse il Sgr di Villeroy, che era molto dispiacciuto al Re quel che Sua Santità haveva risposto al Sgr di Breves, che il Re d'Inghilterra ardiva di voler far credere al Papa un' opinione creticale, proponendo di fargli negare l'autorità di deporre i Re. Io gli risposi che non doveva questo dispiacere a Sua Maestà, che era figlio si divoto et ubbidiente di Santa Chiesa, ma che non doveva già Sua Santità rispondere altrimente in proposizione così temeraria.

Mi disse che li Teologi di Francia non danno quest' autorità al Papa di poter deporre i Re; risposi che non è meraviglia mentre hanno prohibizione sotto pena di ribellione di sostenere quell' opinione, ma che sanno bene quel che dicono sopra ciò li Concilii Generali e gli altri Dottori, che scrivono con libertà e senza passione, ma che meglio di tutti sapeva questa verità la Francia, la cui corona fu già circa mille anni tolta a Chilperico dalla Sede Apostolica e data a Pipino, e che più d'ogni altro era Sua Maestà obligata a difendere quest' opinione, possedendo Ella come Successore di Pipino il Regno di Francia per autorità della Sede Apostolica, e qui finimmo ridendo il raggionamento. (Cod. Corsin. 512 fol. 385 sq.)

efficacemente che si cavi qualche buon ordine dalla Maestà Sua per levare l'inconveniente et lo scandalo, a che deverebbe pur Sua Maestà haver l'occhio potendo molto ben conoscere, che quanto più cresce l'authorità degli Heretici con falsa dottrina o in altro modo, più crescono nemici et forze contra la sua Corona, et che se bene egli poco teme al presente conscio del proprio valore, egli ha nondimeno a provedere di lontano quel che possa avvenire nel suo Regno, et in pregiuditio de chi le succederà. Si è ricevuto il libro Tortura torti con la risposta del Pseudo-Vescovo Linconiense al Padre Personio, et non accade dirne altro. Con che a V. S. di cuore mi raccommando. Di Frascati li 13 d'Ottobre 1609. (l. c.)

10. Eidem. Con grande aversione senti Nostro Signore da principio parlare i Signori Venetiani di concessioni di Decime,

<sup>&#</sup>x27;) Ubaldini al Card. Borghese. Li 16 Settembre 1609. Questo Ambasciatore d'Inghilterra ha fatto tradurre il libro del suo Re in Francese et l' ha in una di queste stampe fatto imprimere. Io ne fui avvisato, e feci andare li Sbirri due volte in quel luogo dove si stampava, ma non fu mai trovato niente per l'esquisita cautela che ha usata l'Ambasciatore; lo va hora spargendo per mezzo de suoi confidenti. Ho fatta fare diligenza anche nelle librarie, ma non se ne trova.

<sup>&#</sup>x27;) Ex intrusis in omnes Sedes Episcopales in Anglia a Regina Elisabetha nullus fuit verus Episcopus. 1. Nullus successionem legitimam habuit. 2. Nullus debitam electionem seu vocationem. 3. Nullus habuit veram ordinationem, quia defuit tum in Ordinatis tum in Ordinantibus intentio seu recipiendi seu conferendi sacerdotium a Christo institutum ad sacrificium legis gratiae et remissionem peccatorum. 4. Quia usurpatae non fuerunt vel forma vel materia a Christo et Ecclesia institutae: imo agnoverunt se constitutos Episcopos laica Reginae et Comitiorum auctoritate. 5. Ordinantium nullus erat Episcopus. 6. Ideo, qui forma et methodo a Comitiis Regni sub Eduardo VI constitutis, sub Regina Maria, ob haeresim traditi sunt brachio saeculari, non fuere ab ordine Episcopali degradati, utpote non Episcopi. 7. Isti primi Protestantium Episcopi omni industria usi sunt, sed inutiliter, ut vel unum Catholicum Episcopum inducerent ad ordinandos se: et ipsi primi defensores istius Cleri agnoverunt, nullum catholicum Episcopum ad id induci potuisse. 8. Ideo in suam defensionem praetenderunt dein, nullos fuisse in Ecclesia Romana post Gregorium Magnum veros Episcopos; et ideo recurrerunt ad auctoritatem laicam Reginae et Comitiorum, ut eum ipsis dispensaretur in defectibus ordinationis, rehabilitarenturque atque constituerentur Episcopi. 9. Demum ut Oxoniensis apud ipsos Theologiae Doctor Sebastianus Beninfield libro de Sacerdotio Christiano typis dato a. 1610 asserit: Cum successionum tres sint species, prima personarum simul et doctrinae; secunda personarum tantum; tertia doctrinae tantum; prima desiit esse (inquit) sub Gregorio Magno. Non negat secundam in Ecclesia Romana permansisse, sed mere externam, adeoque cadaver esse successionis. Tertia in ecclesiis reformatis spiritum dat et vitam estque successio verae doctrinae apostolicae per homines extraordinarie vocatos praedicatae, quae, quamvis desideretur successio Episcoporum, per impositionem manuum consecratorum, per se sufficit ad verum in Ecclesia ministerium constituendum. (Cod. Angel. C. 7. 12.) Cfr. Die Ungiltigkeit der anglikanischen Weihen mit Rücksicht auf "The question of anglican ordinations discussed by E. E. Estcourt M. A. F. S. A., canon of St. Chad's Cathedral, Birmingham. With an appendix of original documents and facsimiles. London 1873" besprochen von Bellesheim. Archiv für kathol. Kirchenrecht von Vering. T. XXXI. Mainz 1874. pag. 3 sq.

parendogli che la dimanda non cadesse in tempo opportuno, et che la poca sodisfattione che riceveva da loro lo ritrahesse dal gratificargli. Tuttavia l'Ambasciator Mocenigo ne ha fatte instanze si humili che Sua Santità come benignissimo Padre mosso a pietà verso figliolo, già disubidiente poi supplicante, s'è indotto a fargli la gratia, prevenendo in questo il consiglio di Sua Maestà, ancorche

sappia che l'attione non sarà opportuna da tutti, et da quelli in specie che sono informati meglio del procedere loro; tuttavia

tempo, che haveva occasione di fare tutto il contrario, che quanto alle decime, che io stimavo che coll' istessa benignità Sua Santità fosse per concedergliene, se hoggi vi concorressero quelle cause, senza lequali non hanno costumato li Pontefici di darle, essendo in alta pace e senza occasione straordinaria di honesto e necessario dispendio. Non mi replicò a questo il Re. ne si fermò d'avantaggio in quest' istanza, ma chiamò Villeroy, e gli comandò che mi facesse poi vedere le medesime lettere di Compiegny, che prima di far quell' espositione in Collegio e far leggere quella lettera di Ginevra, communicò questo negozio ad alcuni senatori di auttorità, e buoni cattolici, che tutti l'esortarono a fare l'ufficio quanto prima, anzi lo necessitarono dicendogli che se esso non lo faceva, essi erano obligati a darne conto agl' Inquisitori di Stato et al Consiglio de Dieci. Rilevò dalla copia della lettera il nome del Doge, il quale veniva nominato dal Ministro per inclinato all' eresia, e per non offenderlo e rovinare il negotio nel bel principio, ma che voleva avvertirlo, et essortarlo in nome del Re a fare attioni tutto contrarie; che haveva anco levati via dieci periodi, dove faceva mentione de Gesuiti, per torre via ogni sospetto, e che fosse inventione loro, e che era stato molto a proposito, perche un Senatore principale haveva procurato di persuadere, che questa era una lettera finta, e che era una machina fabricata da Gesuiti per via del Padre Cotone appresso il Re per mettere in mal concetto la Republica. Che sapeva il Re quanto haveva esso Compiegny fatto rumore in Collegio, e detto che il suo Re trattava verità, e che era tanto savio, che nessuno l'ingannava, che la lettera era vera e non finta, e che il Re gle la metterebbe sempre loro per tale, che la maggior parte del Collegio restò attonita nel leggere della lettera, che ivi alcuno divenne bianco, che il Senato alquale subito se ne diede parte, si mostrò stramamente commosso, e che si è parlato molto male di Fra Paolo e di Fra Fulgenzio, de quali faceva mentiône la lettera, e non volse Compiegny levarli, che si facevano gran diligenze di qui innanzi intorno a questa materia, che il Padre Inquisitore sarebbe più rispettato, e potrebbe più che prima essercitare il suo carico. Che la fattione contraria a Sua Santità haveva con diabolico artificio spinto l'Ambasciatore d'Inghilterra a far quell' acerba doglianza, e protestare di andarsene per la prohibitione fatta del libro di quel Re, acciò il Senato facesse qualche risoluzione a sodisfare l'Inghilterra intorno al libro, che cagionasse poi nuova controversia con Sua Santità, e che solo mirano per introdurre nella patria la libertà della conscienza. Che questa querela d'Inghilterra poteva apportare qualche principio di gran male, se l'esposizione che fece Compiegny il giorno seguente non havesse volto gli animi a molto diversi pensieri, che havevano eletto l'Ambasciatore Foscarini ambasciatore straordinario in Inghilterra per dar sodisfattione a quel Re del fatto dell' Ambasciatore Veneto in Londra in materia di quel Prete, e libri trovati in casa sua, e per dolersi anco del mal procedere dell' Ambasciatore Inglese in Venezia in questa occasione del libro e far instanza che sia levato, che questo è il vero soggetto di questa legazione, benche altri discorressero, che fosse per trattar di lega, della quale Compiegny si ride e sostiene, che la Signoria non si collegarà mai con l'Inghilterra in questi termini, benche alcuni pochi e cattivi persuadessero, che Sua Santità

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Ubaldini al Card. Borghese. Li 13 Ottobre 1609. Il Re mi ha dato un lungo e minuto ragguaglio di quanto ha ultimamente passato a Venezia l'Ambasciatore Compiegny; mi ha detto, che dal giorno che vidde Sua Maestà quella lettera scritta dal Ministro di Ginevra intorno alle prattiche eretiche che s'introducevano a Venezia, restò Sua Maestà tanto commossa dall' indegnità di questo fatto e dal pericolo in che vedeva la Religione e la salute di quella republica, che diede subito ordine a Compiegny, mandandogli copia di una sua lettera che la portasse in Collegio, e fatti avvisati quei Signori di quanto passava gli essortasse con ogni efficacia ad aprire gli occhi et invigilare per ovviare opportunamente, quando vi fosse bisogno, a pericolo si grande. Che Compiegny ha eseguito tutto questo ad intiero gusto di Sua Maestà et è stato preso l'ufficio in ottima parte dal Senato, che se ne sperava gran profitto e di già gl' Inquisitori di Stato facevano diligenze straordinarie per questo rispetto. Che li Teologi temevano e procuravano di guardarsi più dalla Signoria che da Sua Santità. Che Fra Fulgentio non predicarebbe più e che Fra Paolo haveva perduta la maggior parte del credito. Che il Senato haveva per scritto fatto ringraziare in Collegio Sua Maestà dell' ufficio fatto e dell' avviso dato come della maggior grazia che avesse ricevuta la Signoria dalla Maestà Sua, dalla quale professava d'averne ricevute di molte grazie. Al Re che mi riferiva queste cose con un' estrema allegrezza, e con un compiacimento eccessivo di queste attioni sue, io resi affettuose grazie per parte di Sua Santità, ne le fui parco di quelle lodi, che ne aspettava Sua Maestà, alla quale non lasciai di dire che manifestamente richiedeva Dio questo officio da lei, perche gli aveva fatto venir in mano quella lettera, accioche non potendo ella più ignorare li mali de Veneziani corresse coll' autorità sua al rimedio e conoscesse una volta le vere radici delle controversie e delle dissenzioni, che hanno avuto fin qui quei Signori con Sua Santità, laquale come restarebbe contentissima e darebbe ogni piena lode a Sua Maestà della pronta ed efficace opera interposta col mezzo di Compiegny in questa presente occasione, così per vederne gli effetti necesarii, per il rimedio ne richiederebbe da Sua Maestà la continuazione, laquale speravo non cessarebbe, poiche Sua Maestà con sodisfare alla sua coscienza et al debito del Re Christianissimo et acquisterà anche augumento d'amore ed obligazione dell' istesso Senato, mentre egli pigliava questi ufficii in si buona parte. Soggiunse il Re che seguirebbe e che sperava che la fattione nemica di Sua Santità l'aiutassi con dimostrarsi amorevole della Republica, e particolarmente con concedergli le decime, o di motu proprio, o per intercessione di Sua Maestà, o pure a prieghi dell' istessa Signoria. Io replicai che si governava Sua Santità con loro conforme al parere di Sua Maestà, e che di fresco nel negozio dell' Abbadia l'haveva mostrato chiaramente; non havendo guardato ne ad interesse alcuno privato ne alla liberta che haveva di quella collatione per gratificare il Senato in

S. Beatitudine usa volentieri la benignità anco per confirmarsi col giuditio di un Re di tanta prudenza. V. Sgria si serva di questo successo con S. Maestà per porla in obligo maggiore di tenere appresso quei Signori le parti di Sua Beatitudine et di questa Santa Sede, et a dar commissioni, come si è detto in un' altra, a Campigni accioche riscaldi il negotio in questa congiuntura, nella quale conviene che i male affetti restino confusi, et i migliori con piena contentezza et sodisfattione. Con che resto raccommandandomi a V. S. Di Roma li 10 di Novembre 1609. (l. c.)

11. Card. Borghese a Mgr Patriarca di Venetia. L'interpretationi e sensi di Fra Paolo ai Privilegi concessi da Sommi Pontefici alla Republica sono simili a lui et al suo male animo verso la Religione Cattolica, et non è altro il suo fine, che sotto velo di ben publico fare il suo privato, et ingannare chi non sà, o chi non vuole sapere, si che fa V. S. molto laudabilmente, e molto sodisfa a N. Sgre procurando di scoprire la mala intentione e peggior dottrina di questo Frate, confortando i Senatori di buona mente ad havere parere di altri Theologi, che questa è via da ribattere la sua audacia, e da scoprire le sue male arti, perche se ben si guarda, egli non si contiene dentro ai termini di consultore, ma anela et ambisce il seggio di arbitro e giudice inappellabile.

Nel fare instanza, che i pregioni Ecclesiastici sieno rimessi al suo foro, fa V. S. quello che ben conosce, che le conviene, e quello anco ch'è sua dignità e gloria, perche e difende la giurisditione Ecclesiastica, et fa il servitio di Dio; col qual fine di cuore me le raccommando. Di Roma li 12 di Dicembre 1609. (Codex Angel. S. 6. 8.)

12. Al Nuntio in Fiandra. I Padri della Compagnia della Missione Anglicana costi sono in odio di Inglesi et perseguitati

farebbe molto bene a concedere le Decime alla Signoria, e che profittarebbero pure assai. Questo in ristretto è il sommario delle lettere di Compiegny lunghissime, nelle quali egli veramente si mostra un buon zelante Cattolico, rimostrando al Re, che bisogna discreditare in ogni modo la Setta contraria a Roma, perche il fine di quella è l'eresia, e non il difendere la libertà. Dice gran male di Fra Paolo e di Fra Fulgentio, e riscalda il Re efficacemente a continuare gli ufficii suoi. La maniera anco con laquale egli scrive di haver fatte l'esposizioni in collegio è veramente efficacissima, et io confesso, se veramente è così in effetto, che io non mi sarei tanto promesso di lui, mi è parso di non tacerlo, perche forsi parrà a Sua Santità di farlo ringraziare e lodare. Mi ha detto il Re, che non communicò quest' ordine dato a Compiegny se non al Signor de Villeroy, perche temeva, che non fosse guasto col sapersi da altri. (Cod. Corsin. 512 fol. 407 sq.)

da loro perche sono contrarii alle loro opere, et l'Ambasciator d'Inghilterra procura anco di levarli dalla gratia et favore del Serenissimo Alberto. Nostro Signore vuole, che V. Sgria gli habbia in continua protettione et osti ai disegni dell' Ambasciator prefato sostenendoli appresso S. Altezza con offitii opportuni, et con desterità secondo che le parrà convenire costi dove haverà già saputo, che per ordine di Sua Altezza si sono fatti partire di Fiandra due Padri con una mortificatione tanto maggiore dei buoni Cattolici, quanto più certi sono, che ne riceverà nuovo notabile augumento l'audacia et temerità dei loro persecutori, i quali Padri sarebbe convenientissimo anco per questa causa che fossero restituiti. Et qui di cuore me le raccommando. Di Roma li 19 di Decembre 1609.

(Cod. Ang. S. 6. 12.)

13. Al Nuntio in Praga. Delle prime lettere scritte da Mgr Arcivescovo di Praga a Nostro Signore circa il miserabil stato della Religione cattolica costì e per tutta la sua Diocesi, diedi a V. Sgria notitia con le passate, et a lui S. Beatitudine rispose per Breve, ehe fu anco accompagnato da me, confortandolo ad usare della sua virtù e costanza, e non cedere ai mali, ma sostener la causa sua e di Dio, quanto le fosse possibile, e perche forte si doleva dei depravati costumi de Frati Francescani e Domenicani, e chiedeva facultà di poterli visitare, si spedi sopradiciò Breve, che fu mandato in mano di V. Sgria l'ordinario passato, accioche considerato bene il tutto deliberasse di dargliene o no, secondo che havesse giudicato esser bene o male. Hora ci sono a S. Santità nuove lettere del medesimo Arcivescovo de 23 di Novembre, per lequali significa tentarsi dagli Eretici il poter tirare gli Ecclesiastici di qualunque ordine e stato al foro laico, e che egli grandemente temeva, ch' havendo essi ottenuto tante altre cose a voglia loro, non ottenessero anco questa. Però dimandava favore et aiuto appresso a l'Imperatore. Nostro Signore ancorche non creda esser il negotio a si estremo termine, non ne havendo avisso da V. Sgria, anzi potendo, per quel che avvisa nuovamente con le sue de 30 di Novembre, stimare il contrario; tuttavolta per il suo zelo in cosa di tanta importanza non ha potuto non sentire commotione in se stesso, et pensar di far tutto quel che può in un caso tale e di tanto pericolo. S'è però Sua Santità mossa a scrivere un Breve a S. Maestà in raccommandatione della giurisditione e cose Ecclesiastiche, con la clausula credentiale in V. S. la qual vuole, che se mai ha mostrato ardire et animo, che l'ha mostrato sempre in defender l'honor di Dio e la giurisditione Ecclesiastica, hora lo mostri più che mai, per impedire, che non si venga a tal concessione, perche sarebbe costi l'intiera eversione della nostra santa fede. V. S. saprà valersi de mezzi che più giudicherà opportuni. Onde non accade aggiungere altro, se non che aiuti gagliardamente e faccia cuore all' Arcivescovo, il quale ha cominciato ad haver ricorso a Cardinali, e massimamente a Bandino. Dia poi conto di tutto che seguirà in questa materia, e di cuore me le raccommando. Di Roma li 19 di Dicembre 1609. (Cod. Ang. S. 6. 9. f. 99.)

14. Eidem. Il Capitolo della Chiesa Cathedrale di Wratis-lavia scrive a Nostro Signore come per l'aggiunta copia, dolendosi dei presenti tempi, nei quali pigliano in quelle parti tanto vigore gli Eretici che minacciano l'eccidio totale della Religion Cattolica. Onde supplicano a S. Beatitudine che voglia trattare con l'Imperatore che o si cassino o si moderino alcuni capitoli firmati a detti Eretici. S. Beatitudine scrive a S. Maestà un Breve credentiale in persona di V. Sgria, alla quale dice che parli in favore della Religione nel modo che più parrà a lei, e di cuore me le raccommando. Di Roma li 26 di Decembre 1609. (l. c. f. 100.)

15. Eidem. È stato animo di Nostro Signore che non s'impacciassero suoi Ministri in publicare la risposta del Sgr Cardinale Bellarminio al libro del Re d'Inghilterra, per non dare occasione a nuovi irritamenti, ma non è però, che non desideri che occultamente se ne favorischi la divulgatione, e che si lasci anco correre s'alcuno volesse ristamparla, nel qual senso si è voluto dichiarare a V. S. la mente di N. Signore, e di cuore me le raccommando. Di Roma li 26 di Dicembre 1609. (l. c. f. 101.)

16. Al Nunzio in Francia. Una delle principali cause, che mosse Nostro Signore a gratificar Venetiani delle Decime, fu il conseglio e richiesta di Sua Maestà, laquale da questa si amorevole dimostratione e da altre che sono precedute, può esser chiara della somma clemenza e mansuetudine che usa loro Sua Beatitudine. Contuttociò mal corrispondono a tanta benignità, anzi par che studino ogni giorno più di riconoscere l'amorevolezze et i benefitii con ogni atto d'ingratitudine. A questi giorni hanno

atto carcerare diversi Ecclesiastici, etiam per cause leggieri, et negato rimetterli al foro Patriarcale come dovevano o pure almeno chiamare il Vicario del Patriarca, ch' intervenisse all' esamine, secondo il Privilegio, che pretendono da questa Santa Sede. Sono anche proceduti a peggiori termini, che un Prete fatto prigione come essi dicono per furto è stato da loro di propria autorità condennato alla morte, e fatto morire, senza che pur sia preceduta la degradatione necessaria, cosa non pur udita e piena di scandalo, e che ne il Nuntio ne altri ha potuto riparare, che non segua. Onde sono incorsi in varie censure, e non ne sentono alcuno rimordimento, segno non meno della poca riverenza e rispetto che portano a Nostro Signore et a questa Santa Sede che della poca cura, che hanno della salute delle loro anime, per lequali attioni si manifesta, che tengono poco conto della Religione et di Dio, et vanno a camino d'introdurre formalamente in quella Republica non una sola, ma più sorte d'Eresie. Onde per quanto S. Maestà stima l'honore et il bene di quei Signori che ha per suoi amici, e per quanto desidera di far cosa grata et accetta a S. Beatitudine, deve porre ogni studio et opera di ritrarli dal precipitio, ordinando a Campigni, che spesso rinuovi gli offitii, e mostri per beneficio loro proprio quanto S. Maestà desideri, che in quella Republica si conservi la vera et santa Religione Cattolica e si mostrino obsequenti verso il Papa, che n'è direttore per l'autorità che Dio le n' ha data, e si mantenghino seco in buona convenienza. In questo senso dice Nostro Signore che V. S. ha da parlare al Re, et accenderlo a questa impresa degna della pietà e grandezza del suo animo, e della gran fede, che S. Beatitudine ha nelle virtù della Maestà Sua. Con che a V. Sgria di cuore mi raccommando. Di Roma li 5 di Gennaro 1610. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

17. Al Nuntio in Fiandra. Vien fatto sapere a Nostro Signore che in Ibernia 1 la Religione Cattolica è già ridotta a mal termine,

¹) Il Vescovo di Vratislavia è Prelato di gran valore et bontà, devoto della Sede Apostolica et stimato dalla Maestà dell' Imperatore, ha gran potenza per le richezze, et per il Carico temporale, che ha dall' Imperatore, ma è circondato et oppresso da gran moltitudine d' heretici, et massime de Calvinisti, per estirpatione de quali si va adesso pensando di mettere li Padri Gesuiti nella Città di Vratislavia.. (Instruttione per Mgr Vescovo di Cremona Nuntio Apostolico appresso la Maestà dell' Imperatore lasciata da Mgr Patriarca Caetano. Cod. Casanat. X. VI. 22.) Cfr. Heyne Dok. Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau. T. III. Bresl. 1868. pag. 809 sq.

<sup>&#</sup>x27;) Quod culmen novem fere decenniis post miser iste Catholicorum Hiberniae status attigerit, ex supplici patet libello ad Innocentium XII transmisso (Cod. Angel. C. 7. 12.), cuius partem integram Edictorum ("Edits cruels et rigoureux qui ont été faits depuis peu dans le Parlement de Dublin contre tous les Catholiques Irlandois tant seculiers que reguliers") extractus summarius (1. On declare toutes les loix qui ont étez jusques ici faites par les precedens Parlements, contre les Ecclesiastiques, seculiers et reguliers, ratifiées et de nouveau confirmées. 2. Qu' aucun Catholique ne pourra heriter des biens meubles ou immeubles d'aucun Protestant, de maniere qu'un fils ou frère Catholique d'un père ou frère Protestant ne peut succeder en leurs biens, mais le plus éloigné parens Protestant a l'exclusion de plus

ma che sarebbe un gran riparo, operando che i Padri dell' Ordine Cisterciense erigessero in Francia et in Fiandra Seminarii per educare et insegnare la gioventù. Il che non possono però fare detti Padri senza aiuto et liberalità de Prencipi, onde hanno supplicato a Nostro Signore di ordinare a V. S. che dia lor mano col suo favore. Sua Santità dice, che V. S. in ciò faccia con l'Arciduca gli offitii, che le parranno opportuni, et me le raccommando. Di Roma li 16 di Gennaro 1610. (Cod. Ang. S. 6. 12.)

18. Al Nunzio in Francia. La lode che si da costi al libro del Sgr Cardinal Bellarminio, è meritata da lui per la virtù della sua dottrina, com' è degno di biasmo l'opera del Re d'Inghilterra, ch' altro non contiene che falsità, e poiche si va anco conoscendo da gli Eretici istessi non haverà quel Re conseguito quel che era suo desiderio. Quanto alla risposta del Padre Cofiteo all' istessa opera, V. Sgria si è governata prudentemente, et quando sarà stampata, sarà caro che V. S. ne mandi qua un esemplare, e me le raccommando. Di Roma li 23 di Gennaro 1610. (Cod. Ang. S. 6. 7.)

19. Al Nuntio alli Svizzeri. È mirabile il Signore Dio in tutte le sue opere, ma mirabilissimo quando fa cadere la vendetta sopra de chi dispreggia i santissimi sacramenti, et fa vedere il castigo dinanzi agli occhi di coloro, che viddero il dispregiatore, come V. Sgria avvisa essere accaduto nella repentina morte di quel Mercante d'Ulma heretico, che si beffò della processione del Santissimo Sacramento, successo, che come è a gran gloria di prochain heritier Catholique. 3. Que nul Catholique ne peut achéter, ou acquerir ancune terre, possession, ou autre bien quelconque pour soy, ou pour ses heritiers. 4. Nul Ecclesiastique seculier on regulier ne peut entrer dans le Royaume d'Irlande sous peine de crime de lese Maiesté. 5. Les Seculiers, qui en vertu de la Capitulation de Limerick ou autrement pourront exercer les Offices d'Avocats, Procureurs, ou autres Charges dans les Tribunaux du Royaume d'Irlande, n'y aient plus la faculté qu' après avoir prêté le serment d'abiuration. 6. On ne souffre aucun College, Seminaire ou Ecôle pour l'instruction de la Jeunesse Catholique dans tont le Royaume, et il n'est pas permis d'envoyer les enfants Catholiques dans les Pays orthodoxes pour y étudier) efficit cum clausula: Voilà, Très Saint Père, les Edits sanglans, qui viennent d'être faits et confirmés. Ces Edits reduisent les personnes de qualité a une extreme pauvreté, le commun peuple dans les tenèbres de l'ignorance la plus grossiere, la plus part des Catholiques au desespoir etc. Cfr. Daniel O' Connell von Reinh. Baumstark. Freib. 1873. pag. 18 sq.

') Nicolaus Coeffeteau O. S. Dom., vir inter primi nominis theologos haeresisque calvinianae debellatores sua aetate celebratissimus, linguaeque gallicae purioris parens vulgo dictus. (Quetif Scriptores O. Praed. II, 431 ap. Hurter Nomencl. I. pag. 565 sq.)

Dio, così debbe essere a gran consolatione de fedeli, et augumento della nostra santa fede, onde è stato gratissimo a Nostro Signore l'avisso, et ne da laude alla Divina Maestà che con questi segni confonde i nemici suoi et nostri, et a V. S. mi raccommando. Di Roma li 30 di Gennaro 1610. (Cod. Ang. S. 6. 13.)

20. Al Nunzio in Francia. S'è veduto quanto V. Sgria ha ritratto dal ragionamento, che tenne seco l'Ambasciator Foscarino, il quale con dar biasimo alla risposta fatta dal Sgr Cardinal Bellarminio al libro del Re d'Inghilterra è fin qui singolar tra Cattolici nel giuditio di quel opera, e per non fraudarlo del merito si può tener per molto sospetta, et a V. S. di cuore mi raccommando. Di Roma li 2 di Febraro 1610. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

21. Al Nunzio in Francia. Il Mastro del Sacro Palazzo et la Congregatione del Santò Offitio<sup>2</sup> nella prohibitione de libri, non ha altra intentione, che tener lontano il veneno, che può occider l'anime, e questo è fine pieno di zelo et approvato da N. Signore, a cui appartiene precipuamente l'invigilare alla salute universale de Fedeli. E perche l'historia del Presidente di Thou,<sup>3</sup> e l'ora-

<sup>1)</sup> Ubaldini al Card. Borghese. Di Parigi li 5 Gennaro 1610. L'Ambasciatore Contarini (leg. Foscarini), che doppo essersi fermato qui dieci giorni, parti la settimana passata per Londra, mi ha detto, che il soggetto della sua legazione è la proibizione fatta in Venezia del libro di quel Re, al quale vuole la Signoria per suo mezzo rimostrare la necessità del fatto, e la poca occasione, che egli ha di dolersene. Si è meco steso larghissimamente nelle lodi di Sua Santità, et ha mostrato di credere, che ben presto sia per stabilirsi una confidenza intiera con la Republica; mi ha biasimato la Risposta del Sgr Cardinal Bellarmino, e pronosticato per causa di essa l'ultimo esterminio de Cattolici in Inghilterra; concetto, che ancora io non ho udito in Francia. Si è partito, ma non intieramente sodisfatto del trattamento, che si aspettava dal Re. È malissimo contento del Foscarini, mi ha accennato, che nel ritorno, che bisognera forsi per qualche commissione ch' egli abbia, faccia il camino d'Alemagna. (Cod. Corsin. 513 fol. 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Il primiero e maggior intento che debba haver il Papa per bene essercitar l'ufficio da Christo N. Sgre commessogli di suo Vicario in terra, è di mantenere et ampliare la fede christiana e la religion cattolica, e come ogn' altra cosa spettante al suo carico possa trattare et adempire per Ministri da lui deputati, questa però egli è obligato a curar per se stesso, mettendo ogni studio et industria, accioche se sia possibile da tutto il mondo sia abbracciata; e quindi è che Pio V S. P. questo conoscendo, institui la Congregatione del Santo Ufficio, primiera non solo in dignità, ma in tempo di tutte l'altre Congregationi determinate, ordinando che si dovesse tener sempre con la presenza dell' istesso Pontefice etc. (Cod. *Urbin.* 861 fol. 296 sq.) Cfr. *Lunadoro* Relazione della Corte di Roma ed. *Zaccaria*. Roma 1774. Part. II. pag. 61 sq.

<sup>3)</sup> Auctor "Historiarum sui temporis" (1543—1607. Cfr. Nicerons Nachrichten, herausg. von Baumgarten. T. X. Halle 1754. pag. 184 sq.), Frontonis
Laemmer, Mel. Rom. Mant.

tione di M. Antonio Arnaldo cum annexis,¹ erano giudicate di non buon sensi e di opinioni non cattoliche, fu molto conveniente il prohibirli, di che non deverebbe ne il Re ne Ministri alterarsi, e molto meno minacciar di far abbrugiar quello Editto, devendosi alla Congregatione del Santo Offitio et a questa Santa Sede riverenza e rispetto; il che ben suole il Re per la sua pietà. Ma per dare a Sua Maestà sodisfattione, e per evitare maggior scandali Sua Santità si è contentata, che conforme al temperamento proposto da V. Sgria,² si formi un nuovo Editto, nel quale si tralasci il far mentione dell' oratione dell' Arnaldo con li annexi.

Ducaei amicus (Cfr. Petri Lambecii Comment. de Bibl. Caesar. Vindobon. Liber I. pag. 159 sq.) a critico quodam (Cod. S. Petr. i. Vinc. A. E. Xl. 74. Raccolta di diversi Manoscritti fol. 300 sq. Uomini eruditi mancati nel secolo decimo settimo) describitur "poco amante della Chiesa Cattolica". In Testamento (Cod. Sessorian. CCCCLII fol. 621 sq.) Jacobus Augustus Thuanus quemadmodum Deo gratias agit maximas quod ipsum ex fidelibus parentibus nasci voluerit et in Ecclesia sua per sacrum lavacrum regeneraverit. ita Denm testatur et homines, se Historias suas ad Dei gloriam et publicam utilitatem sine odio et gratia conscripsisse. Quoad Thuani cum Puteano et Rigaltio necessitudinem (Cfr. Histoire Universelle de Jacques Auguste de Thou. A la Haye 1740. X, 613), haec Testamenti verbe sum notaturus: "Bibliothecam meam 40 amplius annorum spatio magna diligentia ac sumptu congestam quam integram conservari non solum familiae meae sed etiam rei litterariae interest.. Eius custodiam Petro Puteano cognato meo et multis nominibus mihi charo, donec filii adolescant, committo, qui et libros Mscr. iis qui opus habebunt utendos dare poterit, modo de eis restituendis idonee caveatur. Eum praeterea et Nicolaum Rigaltium in Senatu Advocatum et Regiae Bibliothecae Curatorem, virum doctissimum ac iuxta probum, 1090 ut filiorum meorum in litteris institutionem consilio et industria sua adiuvent".

¹) Inter annexa opnscula in specie "l'Arresto contro Giovanni Castelli" ansam scandalo praebuit. Cfr. Instruttione a V. S. Mgr Maffeo Barberino Arcivescovo di Nazaret destinato Nunzio Ordinario di N. Sgre al Re Christmo in Francia [a. 1604. Auctor Instructionis est Alexander Octav. Card. Medici de Florentia, postea Leo PP. XI], Cod. Corsin. 859 fol. 73 sq.: .. Quando fu ferito Sua Maestà, fu fatto un' Arresto dalla Corte di Parlamento et scritto publicamente in una Colonna in Parigi, che vi è ancora con parole ereticali et contra la Chiesa et autorità di Nostro Signore, che pone in dubbio anco l'assolutione del Re, se si considera bene: questo mi ha promesso di far levare S. Maestà. V. Sgria ne procurerà et solleciterà l'espedizione in ogni modo.

2) Ubaldini al Card. Borghese. Li 15 Gennaro 1610. L'Editto dei libri proibiti publicato costi sotto li 14 di Novembre ha fatto grandissima commotione in questo Parlamento, non solo per rispetto dell' Istoria del Presidente di Thù, ma più per l'oratione di Marc' Antonio Arnaldo, che si proibisce con gli opuscoli annessi et in specie l'arresto contro Giovanni Castelli, che fu fatto morire qui per aver ferito il Re con animo d'ammazzarlo, inferendo, che per questo Editto la Sacra Congregazione del Sant' Uffizio, et il Maestro del Sacro Palazzo venghino ad approvare che sia permesso d'am-

Il Presidente Thou ha scritto in materia del suo libro prohibito al Sgr Ambasciator di Francia una lettera del tenore, che

mazzare il Re, e che il Re oggidi regnante non fosse quando successe questo caso, nella Chiesa Cattolica, non essendovi ancora stato ricevuto dal Papa; proposizioni dannate in detto arresto, e riprovate come qui si suppone, da questi Teologi. Onde ad istanza del Servino uno degli avvocati di Sua Maesta, huomo per la sua grande empietà e per il poco rispetto, che in tutte le cose porta alla Santa Chiesa, molto ben conosciuto, come credo. di fama anche costi, mosso dalli sudetti rispetti et anco dall' amicizia, che tiene col sudetto Presidente di Thou, non dissimile a lui di pensiere, e che nell' intimo dell' anima sente lo smacco che apporta l'Editto alla sua Istoria, haveva l'istesso Parlamento presa risolutione di dichiarare per arresto l'Editto abusivo e contrario ai Canoni, e di poi farlo stracciare et abbrugiare in publico per mano del Ministro della Giustizia, di che essendo io stato subito avvisato da un mio confidente, il quale però mi disse, che l'Editto non dispiacesse per altro che per causa del Presidente Thou, fui dal Sgr Cancelliere e datogli con termini opportuni conto di tutto li dissi che non mi metteva fastidio veruno di questo rumore, assicurandomi che la pietà di Sua Eccellenza havria prevalso all' empietà altrui, ne haveria mai permesso, che si venisse ad un' attione di tanta irreverenza e di si gran pregiudizio all' autorità della Santa Sede Apostolica per cosa massime, che non ha esempio alcuno de tempi passati et in cui si tratta dell' interesse di un privato senza punto toccare quello del Re e del Parlamento, et in tempo che passa ottima intelligenza tra Sua Santità et il Re, di che mostrando il Cancelliere di non haver ancora sentito cosa alcuna come credo fosse vera per la diligenza che usò chi mi diede quest' avviso, mi promise Sua Eccellenza di far subito chiamare a se gl' Agenti del Re, et intendere quello che fosse, e di procurare che Sua Santità non havesse occasione di dolersi del Re, che avesse tolerato cosa tale; ma valendosi gli agenti di Sua Maestà non del pretesto dell' Istoria Thouana, ma delle conseguenze. che si potevano dedurre dal vedersi proibito detto Arresto, fecero grandissima istanza al Sgr Cancelliere e poi al Re medesimo, perche non fosse il Parlamento impedito di fare quello che concerne il servizio di Sua Maesta, la conservazione dei diritti e la libertà della Francia e la riputazione di questo Senato; il che nondimeno non volse il Re concederli, cosi consigliato dall' istesso Cancelliere e dal Sgr di Villeroy, anzi commandò loro espressamente di non innovare in ciò alcuna cosa fino ad altri ordine di Sua Maestà, laquale commesse a Villeroy, che fosse a trovarmi et ad espormi non solo le querele del Parlamento, ma anco il sentimento, che ella haveva che in questi tempi e senza alcun soggetto si fosse cosi proibito un' Arresto, nel quale si condanna come reo di lesa Maestà uno, che ha attentato sopra la vita sua, quasi che ciò sia permesso fare e si debba tollerare, et a dirmi la ferma speranza che haveva, che Sua Santità facilmente e col suo paterno amore e molta prudenza trovaria modo per contentare in questo la Maestà Sua, et a protestarsi, che quando cio non fosse seguito non havria potuto impedire il Parlamento dal provedersi nel sudetto o in altro modo che gli fosse parso più opportuno contro l'istesso Editto; il che essegui con molta efficacia il detto di Villeroy, il quale non lasciò d'addurmi essempii di Bolle venute da Roma, state per ordine del Parlamento abbrugiate in altri

V. Sgria vedrà all' aggiunta copia, communicata da lui con Sua Beatitudine, e perche pare che il Presidente si mostri capace di

tempi, et in particolare quelle di Gregorio Decimo Quarto di felice memoria di Marzo del 1591, essendo qui Nuntio Mgr Landriano, ed aggiungere ai sudetti punti, che sapeva benissimo, che il Maestro del Sacro Palazzo non ha bavuto in far queste proibizioni altro fine, che di mettere in male intelligenza il Re con il Papa, il che argomentò da che non è da suoi Prede. cessori stata censurata l'Orazione di Arnaldo con detto arresto, benche stampata sin dall' anno 1595, e dal non essersi contentato di dire Oratio Arnaldi cum annexis opusculis, il che non haveria già dato tanto fastidio, ma haver volsuto specificare detto arresto, dicendomi di più, che si era aspettato di publicare l'Editto in tempo, che non era alcun Cardinal Francese nella Congregazione del Sant' Officio, e che si maravigliava, che prima di publicarlo non fosse stato communicato al Sgr di Breves. Io in risposta lodai il zelo, che haveva impedito lo scandalo, che era per partorire la da tutti ben conosciuta eccessiva vehemenza del Servino, mentre si tratta di battere l'autorità della Sede Apostolica e la riputazione de ministri di essa. Ringraziai il Sgr di Villeroy come ho poi anche fatto al Sgr Cancelliere della parte, che ha havuta in si buona e pia risolutione del Re, dissi che quando il parlamento in qualche caso ha per il passato fatto abbrugiar Bolle di Roma, ciò è seguito in tempo, che li Re di Francia stavano poco bene col Papa, et in Bolle, che immediate si dovevano eseguire in questo Regno, qualità che non concorrono nel tempo e caso presente; mostrai, che sebbene io non havevo inteso alcuna cosa dell' editto e delle cause, perche vi fosse espresso l'arresto, credevo nondimeno di poter affermare, che cio sia non perche in esso sia dannata la propositione detta da quel Castello, che fosse permesso d'ammazzare il Re, laquale considerato in universale, non ha dubbio che è falsa e reprovata da tutti, ma perche nell' istesso arresto si qualifica come eretica l'altra proposizione che teneva il medesimo Castello, cioè che il Re d'oggi non ricevuto ancora dal Papa non fosse nella Chiesa, il che era impossibile di tolerare in Roma, dove il Papa, i Cardinali e tutti li Prelati Ecclesiastici havevano tenuto questa stessa proposizione, considerato massime, che non tocca a Giudici ecclesiastici e secolari di determinare un' opinione come eretica, e che questo è solo permesso al Papa o al Concilio unicamente congregato.

Cercai di persuadergli, che il Maestro del Sagro Palazzo non poteva essersi a ciò mosso con disegno di seminar zizzania tra Nostro Signore et il Re, ma per debito del suo offitio, che consiste principalmente in ovviare, che tra Cattolici non abbiano corso libri et opere si perniciose che bisogna fermamente credere, che se fosse l'Arresto venuto a notizia de suoi Antecessori, anche essi l'haveriano proibito. Che la specificatione dell' Arresto era stata necessaria acciò costasse, che egli era proibito non solamente come annesso all' orazione di Arnaldo, ma anche principalmente per se, e separato dalla detta oratione, e che il Sgr Cardinal di Giury, che è nella Congregatione del S. Offitio non abbia potuto impedire la publicazione dell' editto, quando anche fosse stato in Roma e vi fosse opposto, bastando che il maggior numero de voti ancora per pigliare una risoluzione, e che non è solito che si communichi ad Ambasciatore il Segreto. Et in fine affermai, che Sua Maestà haveva gran ragione di assicurara, che Nostro Signore

correttione, si farà vedere se fosse possibile di purgare il suo libro da gli errori, che hanno data causa alla prohibitione in

procurava di darle tuttavia quella sodisfazione che potrà, salva l'autorità e la dignità della Sede Apostolica, e che però mi saria stato caro di udire da lei alcun partito, per contentare Sua Maestà. Mi replicò il Sgr di Villeroy molte cose per persuadermi quanto fosse in quel tempo necessario di fare arresto e dichiarazione tale a fine che cessassero li scrupoli, che avevano molte persone semplici, che il Re senza l'approvazione del Papa non fosse Cattolico e nella Chiesa Cattolica, da che procedeva che di quando in quando si scuopriva alcuno, che disegnava sopra la vita del Re; ma a quello, che io particolarmente mi fermavo, cioè che quando anche il Parlamento havesse volsuto e potuto dichiarare, il che noi neghiamo assolutamente, che il Re fosse nella Chiesa, non doveva almeno qualificare per eretici quelli, che tenevano la contraria opinione, che supponeva per certo essere la causa finale della proibizione dell' arresto, non trovò mai risposta sufficiente com' in effetto non vi si può trovare, discorso, che per sodisfare al Re e quietare il tumulto del Parlamento, non se gli presentava partito più pronto, che Nostro Signore facesse rivocare l'editto, quanto al punto, di che si tratta dell'Oratione di Arnaldo coll' Arresto, affermando che contento per questo capo il Re, non haveria permesso, che per il privato interesse del Presidente di Thoù havesse il Parlamento attentato cosa alcuna contro l'Editto. Io risposi nel resto opportunamente e quanto alla revocazione dell' Editto, dissi che non haverei avuto mai animo di proponerla come cosa di troppo pregiudizio alla dignità della Sede Apostolica, se non in caso, che il Parlamento havesse prima levato dall' arresto le parole, che sono state causa di detto editto, e che io assicuravo che se egli ciò considerava bene, come lo pregai di fare, non havria manco esso potuto approvar questa proposta e consigliarmi a farla a Nostro Signore; a che dicendomi Villeroy, che non si saria mai alterato ne anco in una minima parola, restammo concordemente di pensare ad altri partiti, de quali essendosene di poi discorsi molti, e con lui medesimo e col Sgr Cancelliere finalmente parmi di poter fermamente credere, che poiche detti Signori come l'hanno molto espressamente affermato, che quando si stampi ben presto un nuovo Editto con tutti o con alcuni de libri compresi in questo, di che si tratta, e con alcuni altri di nuovo, senza parlare dell' Oratione d'Arnaldo cum annexis e per conseguenza senza l'arresto, ne sarà Sua Maestà compitamente sodisfatta, e cosi svaniranno li pessimi concetti di chi pensa di fare con questa occasione un gran torto a cotesta Sacra Congregazione et al Maestro del Sacro Palazzo, e restaranno confusi molti di questi più empii Eretici, liquali arrivato questo rumore aspettavano con gran desiderio l'esito, quale speravano e predicavano saria senza dubbio et in tutto conforme alla risoluzione del Parlamento.

ll Padre Cotone è stato anche lui a trovarmi per questo fatto in nome del Re e del Cancelliere et a pregarmi, che io scriva per qualche conveniente sodisfattione al Re, acciò da si piccolo soggetto non nasca alcuna mala intelligenza tra Nostro Signore e Sua Maestà, et ho anche con lui tenuti gli istessi propositi, che ho havuti col Cancelliere e con Villeroy, et egli più d'ogn' altro mostrò d'haver ben conosciuto dove sia il punto del negozio, e qual possa esser stata la causa finale dell' editto quanto all' arresto, e mi promise farlo toccar con mano anche al Re medesimo, et io all' incontro

modo che cgli ne resti poi quieto. Ma la vera via sarebbe che esso proprio ne fosse il correttore, e fatta la fatica, la sottoponesse assolutamente al giuditio di Roma, e si lascia che V. Sgria gli lo faccia penetrare per qualche buon mezzo parendole nel qual caso sarà ben tanto più necessario ch' ella si guardi dall' entrare in alcun obligo seco, quanto che si presuppone, che il libro sia intolerabile quasi tutto e sia conseguentemente per haver una impresa difficilissima alle mani chi vorrà darli altra forma, e di cuore me le raccommando. Di Roma li 2 di Febraro 1610. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

22. Al Nuntio in Fiandra. Gran segno di unione con Dio è quando i Cattolici sono unanimi et concordi tra loro, et questo desiderarebbe Nostro Signore che sempre fosse, tenendo il contrario quando il seminatore della zizania li tiene in contentioni et discordie, onde ha per pericolose le fattioni diverse, che regnano tra i Cattolici d'Inghilterra, et essendosi veduto il Memoriale dato a V. S. da una delle parti, et mandato qua da lei si è compreso, che la loro petitione habbia bisogno di consultatione più matura. Però mi riserbo a risponderle più precisamente con altre, et me le raccommando. Di Roma li 13 di Febraro 1610. (Cod. Ang. S. 6. 12.)

23. Eidem. Nel particolare delle differenze tra li Benedettini et Giesuiti, delle quali et loro adherenti V. Sgria scrisse con le sue de 23 di Gennaro, le se dice che sono sopite con le regole che Sua Santità prescrisse all' una et all' altra parte, lequali l'assicurai, che havrei rappresentato il tutto a Nostro Signore con il partito discorso di sopra, il quale come non parmi, che detragga punto alla dignità della Sede Apostolica, non si facendo atto contrario alla di già fatta e publicata proibitione di detto arresto, benche si publichi un nuovo Editto, così spero, che non sia per dispiacere a Sua Santità, et in questo caso non sarà a questi Signori di disgusto che si proibisca di nuovo quest' Istoria del Presidente di Thoù e di più il libro anonimo del Consigliere Gilot, intitolato Traietez des Droietz et Libertetz del Eglise Gallicane a Paris, ches Pierre Chevallier 1609, del quale sebbene per mancamento dell' occasione non ho mai mandato l'essemplare nondimeno si vede dal memoriale, che diedi sopra detto libro al Cancelliere, di cui mandai a mesi passati copia a V. Sgria Illma, quanto egli sia degno di essere proibito, e qualche altro dei compresi in detto Editto di Novembre, e quando Nostro Signore non si compiacesse della proposta, è per ogni modo necessario di pensare ad altro modo per contentare il Re, acciò non arrivi quello, di che pur troppo si permetteria al Parlamento l'esecuzione, come espressamente si sono dichiarati e protestati meco in nome del Re li sudetti Signori di Villeroy e Cancelliere, con dirmi, che la commissione data sopra il non innovarsi in ciò cosa alcuna, è per aspettar quello che risolverà Nostro Signore. (Cod. Corsin. 513 fol. 4 sq.)

banno operato si buono effetto, che, et da gli avvisi havuti di Inghilterra, et da quello si vede qui tra essi trattano con grandissima carità et concordia, conversando insieme amorevolissimamente, cosa che da 28 anni a dietro mai si è potuta conseguire, come gli istessi Religiosi confessano, et fanno professione di riconoscere questa gratia dalla benignità et molta pietà di Sua Beatitudine.

Quanto alle altre suscitate di nuovo tra li Preti Appellanti et il resto del Clero, Nostro Signore havendo fatto vedere le pretentioni loro hine inde dalli Signori Cardinali Bianchetti et Mellino, ha risoluto di non ampliare ne limitare la giurisdittione dell' Arciprete, ma che solo esserciti quella che gli fu concessa dalla santa memoria di Papa Clemente VIII, si come nel primo anno del suo Pontificato Sua Santità dichiarò per un suo Breve particolare volendo, che il Breve del suo Predecessore non possa ne debba essere interpretato, se non prout est ad litteram, et cosi si è fatto intendere dal Sgr Cardinal Bianchetto all' Agente di detto Arciprete. Et a V. S. mi raccommando. Di Roma li 20 di Febraro 1610. (l. c.)

24. Al Patriarca di Venetia. V. Sgria nel procurare, che sieno rimesse al suo foro le persone Ecclesiastiche fatte carcerare da quei Signori, o che nei casi, ch' han luogo i privilegi, sia chiamato all' esamine il suo Vicario, defende la giurisditione Ecclesiastica in commune, e la sua propria in particolare, nella qual si può dir che consista l'Eccellenza del grado e dignità sua patriarcale. Onde non par molto necessario andar ricordando, che pugni per la difesa e manutentione di essa. Tuttavia laudando Nostro Signore tutto quello ch' ella fa a questo fine, per il quale vada unito col Nuntio, la conforta ancora a non stancarse, ma fare incessantemente quel che sopra di ciò appartiene al suo offitio, acciò che il tacere non si prevede per consenso in pregiuditio della sodetta giurisditione, ch'è quanto in questa materia m' occorre dire alle sue de 6. e di cuore me le raccommando. Di Roma li 20 di Febraro 1610. (Cod. Angel. S. 6. 8.)

25. Al Patriarca di Venetia. Parrebbe molto honesto, ch' i Giudici costì di potestà secolare, che sono si presti a far carcerare Preti o altri Religiosi, non fossero cosi tardi a farli consignare al foro Ecclesiastico, non toccando a loro il giudicare a quanto si estendono i Privilegii, e nelli casi che entrano haverebbono sempre a chiamare all' esamine il Vicario Patriarcale. Il Prigione fatto nella Chiesa di S. Giovanni e Paolo deverebbe esser consegnato al Tribunal di V. S. la quale sà, che la cognitione

dell' articolo, se il Reo goda o non l'immunità Ecclesiastica, spetta al Giudice Ecclesiastico. Onde Nostro Signore desidera, che V. S. non cessi dalle sue istanze, che detto Prigione si rimetta al suo foro, e di cuore mi raccommando. Di Roma li 6 di Marzo 1610. (Cod. Angel. S. 6. 8.)

26. Al Nunzio in Francia. Niuna cosa suole essere più salutare alle Religioni, che le Visite dei Generali, i quali vedono per questa via con gli occhi proprii le piaghe e le curano. Di questo rimedio la Religione di S. Domenico in Francia ha tanto bisogno, quanto è trascorso lo spatio d'anni quaranta, che quelle Provincie non sono mai state visitate. Onde il Generale moderno mosso da gran zelo viene com' è ragione per visitarle, et introdurvi, perche tutto è rilassato, il viver Religioso e la regolare osservanza. Egli haverà da trattare con la Maestà del Re, che dia mano all' essecutione dei buoni ordini, e faccia restituire alla Religione quei beni, che godono i secolari, per haverli usurpate nelle occasioni delle guerre, et insiem' proveda, ch'i Frati disobedienti e discoli non siano sentiti dai Tribunali secolari, et che nelle Terre franche, dov' è la libertà della coscienza non sia da loro ricetto per evitare ogni scandalo d'Apostasia. Nelle quali trattationi deverà V. S. dargli tutti quelli aiuti et indrizzi che per lei si potranno, che sarà molto conforme alla mente di Nostro Signore, che ne scrive un Breve al Re, et a quel ch' io desidero per il mio carico di proteggere la Religione sodetta, con che fine a V. S. di cuore mi offero. Di Roma li 3 d'Aprile 1610. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

27. Al Nunzio in Praga. Le concessioni fatte da S. Maestà agli Slesiti contra la Religione e contra l'honesto cominciano assai per tempo a produrre amari frutti contra la sua propria Casa, poiche l'Arciduca Carlo si trova già per l'insolenze degli Eretici in quell' affanno et angustie, che V. S. scrive, e quel ch'è più senza forze et aiuto da poter resistere a tanta violenza, laquale non è da credere, che sia per cessare per offitio, che faccia il Maggiordomo spedito da Sua Maestà Commissario da quelle parti, anzi è da temere, che per questo non procedano a peggio, potendo parer loro, che l'Imperatore non voglia ch' habbino effetto i Privilegi, che gli ha concesso, mentre ne dissuade l'esecutione, onde potrebbe avvenire che la medicina accelerasse l'interito; il che Dio cessi. V. Sgria in tutto quello che può giovare agl' interessi di quell' Altezza e della Religione Cattolica in Slesia non manchi, perche la fo certa, che non può fare a N. Signore cosa più grata di questa, ne più degna del carico ch' ella sostiene,

e di cuore me le raccommando. Di Roma li 17 d'Aprile 1610. (Cod. Ang. S. 6. 9. fol. 170.)

28. Al Nunzio in Spagna. Essendo venuto a notitia di Nostro Signore, che in Francia sieno state stampate le scritture, che già passarono fra i Cardinali Colonna et Baronio nelle materie di Sicilia, la Santità Sua se n'è attristata molto et ha dato ordine

<sup>1)</sup> Ascanii Card. Columnae de Monarchia Siciliae in Baronium Censura et Baronii Responsio (Cod. Vallicellan. Q 42 cfr. Q 47 f. 91 sq.; Urbin. 860 f. 187 sq.; Casanaten. X. VI. 23; S. Petri i. Vinc. A. E. XI. 74 f. 187 sq.) -"Si allegava da' re di Sicilia una Bolla di Urbano II al Principe Ruggero; dalla quale intendevano darsi loro per diritto ciò che di fatto s'arrogavano, una potestà pressochè pontificia sulle terre di quel Reame. Tanta difformità collo spirito e colla divina istituzione della Chiesa cattolica, gli abusi e le lesioni della disciplina ecclesiastica erano intollerabili; e Cesare si accinse a svellere il male dalla sua radice, mostrando con invincibili prove alterata la suddetta Bolla, e trattene le parole a subdola e falsa significazione. Quanto rumore si sarebbe levato per questa scrittura egli non ignorava, ne questo il ritenne dal pubblicarla. Anzi, oltre l'amore della verità e della Chiesa che ve lo spinse, v'ebbe anche un suo secreto fine l'umiltà, laquale presentiva che i sentimenti quivi espressi non gli gratificherebbero gran fatto alcuni potenti del secolo, e chiusa cosi troverebbe, quando che fosse, la via al Papato. 'Ma giova da lui stesso udire ciò che a confidenza d'amico ne scrisse al Talpa: 'Quanto alla mia scrittura sulla Monarchia della Sicilia, sappiate che già dal Sommo Pontefice Pio V per mezzo del Card. Alessandrino, mandato per ciò legato in Ispagna, di poi da Gregorio XIII, per mezzo del Nunzio Facchinetti (che fu poscia Innocenzo IX) si venne a trattare di quell' affare, e niente s'ottenne; poiche il Re si limitò a dar parole e a prolungare il negozio; e queste trattative distese in carta stando presso di me. Pertanto oltre le cose da me scritte, molte altre ne furono scritte prima, e mandate in Ispagna, ma senza alcun frutto. Ora poi giacchė mi è stato mestieri scrivere su questa materia, ho creduto pregio dell' opera spendere tutto lo studio e tutta l'arte nel trattarne, e valermi d'un genere di dire assai energico, c qual' è proprio d'un cardinale di S. R. C., a cui mal s'addice di parlare timidamente e, come suol dirsi, fra' denti. Se non che attenendomi al vostro giudizio e alla vostra volontà, ho cangiato alcuna cosa, per conservare il dovuto onore e rispetto alla Real Maestà. Sappiate altresi che il Pontefice stesso ha letto con molta attenzione questa scrittura, e ha giudicato doversi pubblicare, dopo tolte pochissime mende; e conforme al suo è stato il parcre di alquanti cardinali. Io poi della miglior voglia a ciò m' induco, massimamente perchè confido tornerammi a grandissima utilità, cioè del conservare l'umiltà. Poichè si darà occasione agli Spagnuoli, che nel Conclave (a tale omai siam giunti) mi si mostreranno contrari. Del che io fo assai conto. Ma questo sia con voi. Vi ho mandato poi questa scrittura perchè mi facciate conoscere in qual senso sembrerebbe doversi accogliere nel Regno di Napoli; non già perchè voglia astenermi dal pubblicarla, ciò facendosi per volontà e comando del Pontefice.' Così egli." Sarra Vita del ven. Card. Cesare Baronio. Roma 1862. p. 157 sq. Cfr. Sentis Die Monarchia Sicula. Freib. 1869. p. 33 sq.

che si procuri di sopprimere in quanto sarà possibile tutti gli essemplari, che ne verranno in Italia, della qual diligenza et disgusto di S. Beatitudine deverà V. Sgria dar costi parte a qualche

Praeter Codices supra citatos necnon Cod. Vallicellan. Q 38 fol. 2 sq. pro quaestione nostra maxime eiusdem Bibliothecae Orat. MScr. N 2 signatum (Raccolta di varii Trattati utilissimi e rari sopra la Monarchia di Sicilia) respici meretur, in quo sequentia insunt:

a) Tractatus de iurisdictione ecclesiae super regnum Apuliae et Siciliae, ex recollectis Nicolai Card. de Aragonia.

b) Historia Sicula ab Arcadio usque ad Carolum Andegavensem.

c) Lettera di D. Filippo Germinario Baronio scritta al Card. Baronio, in cui parla di molte scritture mandate e che manda al medesimo toccanti alla Monarchia di Sicilia (Palermo, 20 Gennaro 1606).

d) D. Joannis Baptistae Larosa Decani et Thesaurarii Ecclesiae Panormitanae Tractatus de Monarchia Siciliae, in quo praeclariora ad eam rem monumenta collecta habentur cum ipsius notis in fine.

e) Tractatus Anonymi de Monarchia Siciliae, ex quo plura excerpsit Card. Baronius quae Tom. XI. Annal. inseruit.

f) Trattato havuto dal Cardinal Alessandrino con Filippo II nella Corte di Spagna nell'anno 1571 intorno alla Monarchia di Sicilia, et altre Scritture appartenenti alla detta materia, date al Card. Baronio dal Card. Antonio Facchinetti Pronipote d'Innocenzo IX.

g) Scrittura di Domenico Rinaldi a Papa Clemente VIII contro la Monarchia di Sicilia, con un Biglietto al Card. Baronio, qual prega a presentarla a S. Santità.

h) Copia di Lettera del Card. Baronio a Filippo III Re di Spagna in difesa del suo Trattato contro la Monarchia di Sicilia.

i) Risposta al Card. Ascanio Colonna sotto questo titolo: Responsum ad scripturam incerti Auctoris inscr. Iudicium eorum quae Caesar Card. Baron. de Siciliae Monarchia scripsit. ("De historicorum scriptis qui iudicium facit, rationem habeat necesse est inter caetera, primum personae scribentis, deinde rerum de quibus agitur, tum modi quem sibi praescripsit auctor scribendi.. Annalium igitur Ecclesiasticorum auctor non est privatus homo, sed publicus, insignis literis et probitate, S. R. E. Cardinalis, Summi Pontificis Consiliarius idemque (quod hic adiiciendum censeo) Bibliothecarius. Scripsit is suam historiam non privatae sed publicae rei causa, non suo ductu, sed Summorum Pontificum iussu. Huic tanto viro omnes apostolicarum scripturarum intimi reconditique thesauri, nedum Bibliotheca Vaticana cui praeest, patuere, ut nudam dumtaxat veritatem expromeret.")

k, l, m, n) Documenta ad Bar. Tractatum spectantia.

o) Tre Scritture di Risposta doppo la publicatione del Trattato

a) Lettera dell' Ambasciator di Spagna in Roma al Vicerè di Sicilia sopra la publicatione del Trattato del Card. Baronio.

β) Estratto del Trattato, fatto da un Ministro Regio.

r) Trattato della Monarchia di Sicilia in risposta al Card. Baronio composto dal Duca di Feria Vicerè di quel Regno.

p) Scrittura di Mario di Gregorio a favore della Monarchia.

q) Discorso istoriale della Monarchia di S. di Fr. Angelo di Sciacca Minore Osservante. Ministro più principale, et a chi parcrà a lei quando sentisse qualche querela, nel qual caso cerchi di dissuadere con ogni desterità et industria ogni pensiero, che ci potesse essere di rispondere et publicare nuove scritture, ma non ne sentendo parlare non ha ne anche V. S. a muoverne parola, et di cuore me le raccommando. Di Roma a 27 di Aprile 1610. (Cod. Ang. S. G. 10.)

29. Al Nunzio in Francia. Dispiace a Nostro Signore che l'opera del Cardinal Baronio nelle materie di Sicilia, e risposta a quel che si scrisse in quelle occasioni il Sgr Cardinal Colonna sia stata stampata costi, se bene è manco male, che gli Spagnoli non ne faccino rumore o querela. Sua Santità procurerà che

s) Ferdinando de Avalos d'Aragona, Relazione historica della Mon. d. Sic.

t) De praeeminentiis ecclesiasticis Regni Siciliae Auctore Mario de Gregorio Advocato Fiscali et Praesidente Regii Cons. in eodem Regno.

Cfr. Theod. Amidenii Summ. Pontif. etc. Elog. (Cod. Corsin. 238 f. 137 sq.)

') Ubaldini al Card. Borghese. Parigi 18 Marzo 1610. Fu nell'anno passato impressa qui a parte l'opera del Sgr Cardinal Baronio di pia memoria contro la giurisdittione del Re Cattolico in Sicilia, con l'Apologia del medesimo a quello, che scrisse in favore del Re il Sgr Cardinal Colonna, che pure è aggiunto nell' impressione, ne mai n'hanno fatto motivo o querela alcuna gl' Ambasciatori di quella Corona, che sono stati qui, ne credo, che la faranno manco nell' avvenire, o che però di qui non si cagionerà materia di disgusti, come non l'hanno data libri molto più perniciosi a quella Corona stati senz' alcun riguardo stampati qui, in che però starò oculatissimo, acciò succedendo cosa in contrario, s' impedischino le male conseguenze, che potriano da piccolo soggetto avvenire.

Del libro, che ha inteso Nostro Signore esser stato stampato in Inghilterra per prova del diretto dominio, che quel Re pretende sopra questo Regno, con tutta l'esquisita diligenza usatane con i Librari et altre persone curiose de libri, non ho potuto haverne rincontro alcuno; questo è ben certo, che non è almeno capitato quà, e concernendo materia tale, nessuno s'avventurerà di farlo venire e ritenerlo in quest' Università, quando pur fosse vera la

voce della sua impressione. (Cod. Corsin. 513 f. 56 sq.)

Eodem die ad eundem haec scripta est ab Ubaldinio Epistola: Il Sgr Cardinal de Sourdis mi avvisa ultimamente di Bordeaux, che a Fontariè Terra di Poitù si stampa un libro perniciosissimo, intitolato in nostra lingua: "Carità della Bestia Romana", nel quale la malignità dell' Autore propone, che il Papa sia l'Anticristo, e mi dice di più, che il Governatore di detta Terra da credito all' opera, e la fa stampare. Io ho pregato con ogn' efficacia questa Maestà et il Sgr Cancelliere di provisione opportuna, perche opera si scandalosa non venga alla luce, et acciò ne sia trovato e castigato l'auttore, e spero, che io sarò essaudito quanto al primo capo della mia petitione, per il sentimento che hanno le loro Maestà di si temeraria e sfacciata impresa, e lo sperarei anco dell'altro capo, se la libertà della Francia in simil materia

r) Lettera di Filippo II al Cardinal di Granvela Vicerè di Napoli sopra ciò che haveva trattato con esso scco il Card. Alessandrino Nipote di Pio V toccante la giurisdittione ecclesiastica in Napoli (28 Decbr. 1571).

si supprimano quanti exemplari ne capiteranno in Italia, et haverò caro, che V. S. ne mandi uno, e me le raccommando. Di Roma li 27 d'Aprile 1610. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

30. A Luigi Re di Francia. L'atroce caso del Re' di gloriosa memoria, padre di Vostra Maestà, ha gravemente commosso non fosse arrivata a segno, che ne anco lascia castigare quelli, che publicano Invettive contro il Re medesimo, et a me; a questi giorni n'è stata impressa una a favore del Prencipe di Condè, per quanto mi ha riferto Sua Maestà, et a V. Sgria Illma faccio humilissima riverenza. Il Titolo si sfacciato di questo libro merita, che Sua Santità ne faccia querela col Sgr di Breves. (1. c. f. 48 sq.)

1) Relatione della morte dell' Inv. Arrigo Quarto Re di Francia e di Navarra, e della Coronatione della Regina Maria sua moglie con la successione del Delfino nel Regno. Stampata in Bologna 1610. Fundata est ista relatio super notitiis Parisiensibus ad Rempublicam Venetam transmissis et recepta ab Angelo Roccha in Codicem Ang. Q. 4. 12 (Miscell. ad Francogalliam spect.), in quo etiam reperitur folium MScr. (Aviso d'una predica fatta in Francia da un Prete dopo la occisione del Re Enrico Quarto) huinsce calumniis referti tenoris: Fu fatta una predica in Parigi alli giorni passati da un Prete, quale due anni sono si ritrovava in Roma, il quale volendo essagerare la morte del Re, disse, che Francesco Ravagliac l'haveva amazzato per molte cause, cioè per essere stato fomentato da gente grande per essergli stato persuaso, che se gli dava con un pugnale con alcuni caratteri, si come fece, sarebbe stato invisibile; il che non gli era riuscito, e l'altra che fu la prima che l'indusse a cascarli in animo di fare un tale eccesso, era sicome detto Reo haveva confessato d'haver letto in un libro, che era lecito senza pena amazzare il Tiranno, e che haveva dall' istesso libro cavato, che il Re era Tiranno. Questo Prete, lasciate l'altre causc, disse, che voleva trattar solo della prima, dicendo che la Dottrina di questo libro era falsa, e come tale stimata, pochi giorni prima era stato abrucciato, e che l'autore di quella era Spagnole di natione nemica alla Francese, e quello che era peggio d'uno di quelli Religiosi, che fanno professione di portare il nome di Dio in fronte, e dentro sono lupi. Dopo haver detto questo cominciò un' Invettiva contro a tutti i Giesuiti, poiche tale era l'autore di quel libro, dicendo che l'incolpava tutti, attesoche niente si stampa fra loro, che non lo sappia il Superiore; e cominciò a raccontare quanti disgusti da questi per il passato haveva havuta la Francia, e ne disse molti, e che con ragione altre volte erano stati sbanditi dalla Francia, come nemici di quella. Al fine dopò havere mostrato per diversi capi, che questi si dovevano un' altra volta sbandire, cominciò a dire che erano come quella zitella, laquale essendo avezza a mangiare veleni, mangiava al fine vivande avelenate, senza che gli nocessero, e tutti quelli che seco mangiavano, morivano; così è intervenuto a te Francia mia (disse quel Prete) per volere mangiare la Dottrina et i consegli di questi Giesuiti, ti è tolto hora il tuo Re, e se durarai pigliare et mangiare la sua Dottrina, morirai, et anderà l'ordine in dispersione tutta; e seppe tanto ben dire quel Prete, che commosse tutto il populo contro i Giesuiti, e se non rimediava la Regina a petitione di due Giesuiti familiari, le cose andavano molto male, e già si sà, che Sua Maestà ha ordinato che detto Prete sia preso e se disdica.

l'animo di Nostro Signore et mio, et Sua Beatitudine se ne conduole vivamente con V. Maestà per l'affettuoso et paterno amore che le porta, et per quello che portava a chi manca. Io poi non so esprimere a bastanza alla Maestà Vostra l'acerbità del mio dispiacere, essendo tale che a pena può imaginarsi, ma debbo ben dirle, che la devotissima mia servitù si continuerà constantemente verso la sua persona. Rinuovi il Signore Dio con gli anni in Vostra Maestà l'esempio del paterno valore et della fortuna fuor che nel fine, et la conservi lungamente per gloria et felicità del suo Regno e della religion Cattolica. Il resto intenderà dai Nuntii Mgr Ubaldino et Arcivescovo di Nazaret, ai quali mi riporto, et alla Maestà V. bacio humilmente le mani. Di Roma li 24 di

Maggio 1610. (Cod. Ang. S. 6. 8.)

31. Alla Regina di Francia. L'infelice caso del Re, al quale io era servitore così divoto, ha commosso si gravemente l'animo mio, che non si trovò forsi mai più turbato; s'aggiugne a questo il considerare in che amaritudine et affanno ne rimane Vostra Maestà et in che travaglio et pensiero per la tenera età in che si trova il nuovo Re suo figliolo. Onde molte et gravissime sono le cause, per lequali mi condoglio ben humilmente et affettuosamente con la Maestà V. di tanta perdita. Ma come questa parte è senza rimedio, così conviene acquietarse, come già s'intende far V. Maestà con fortissimo animo e grandissima virtù et valore attendere al governo del Regno, et cura del Delfino divenuto successore in età così tenera. Onde Nostro Signore è tanto più disposto ad amarlo e protegerlo come suo dilettissimo figliolo, e di non cedere alla Maestà V. medesima in desiderare et procurare il suo bene e di tutto il Regno, il che deve essere a V. Maestà di consolatione. In tanto io prego Dio Signor nostro a dar parte nel suo regno al re morto, et al nuovo assistere con la sua gratia laquale prego anco pienissima a Vostra Maestà et le bacio humilissimamente le mani, rimettendomi a quel più che le dirranno per mia parte in questa occasione Mgr Ubaldini et l'Arcivescovo di Nazaret. Di Roma li 24 di Maggio 1610. (Cod. Ang. S. 6. 8.)

32. Al Nuntio in Spagna. La novità grande della morte del Re di Francia per il modo con che è seguita, haverà portato in ogni luogo gran meraviglia et commiseratione. Qui certo s'è inteso il caso con molto dispiacere, ma perche i giuditii di Dio sono occulti, dobbiamo acquetarci in quello che è stato sua volontà et procurare, che la pace et quiete publica, ch'era per turbarsi per una causa non si turbi per un' altra. Al Re si porge opportunità grande di mostrare la sua pietà et zelo et altezza

del suo animo col disporsi a desiderare et procurar la quiete di quel Regno, et nessuna cosa potrebbe esser più degna di Sua Maestà ne più gloriosa al suo nome di questa et forse ne anco più accommodata al publico bene et al suo particolare et della Fiandra spetialmente, perche quando seguissero perturbationi nella Francia si unirebbono gli heretici a far il peggio, che potessero in ogni parte, et crescendo in numero et forze sarebbe pessima cosa per tutti, dove se la Maestà Sua mostrarà di voler essere congiunta in ogni buona intelligenza et amore, et dirò anco in protettione del Re Successore che si trova in età si tenera, si manterrà la quiete publica e si freneranno i consigli et l'opere dei male affetti verso l'una et l'altra Corona et verso la nostra santa fede. Onde V. Sgria deverà insieme con l'Arcivescovo di Chiesi se sarà giunto farne quelli offitii, che giudicherà a proposito secondo l'intentione di Nostro Signore, che altro non desidera, che il riposo publico, et in particolare che le heresie non faccino progresso nelli stati di S. Maestà Cattolica. Et a V. S. di cuore me raccommando. Di Roma a 24 di Maggio 1610. (Cod. Ang. S. 6, 10.)

33. Al Nuntio in Praga. La morte del Re di Francia. della quale già sarà venuto avviso costà, si rappresenta un atto tragico e di molto spavento, e da muovere la commiseratione in ciaschuno. Ma perche i giuditii di Dio sono grandi et occulti, dobbiamo acquetarcene. Quel più che pare a Nostro Signore in un caso tale è che si procuri mantener quel Regno in quiete per mantenimento spetialmente della Religione, laquale con le guerre et divisioni sempre perde, massime dove l'eresie han già preso piede. Però Sua Beatitudine spedisce Corriero in Spagna per esortare quel Re a drizzare i suoi consigli et opera a questo fine, anco per benefitio de suoi stati e regni e della Fiandra particolarmente, per laquale non fa la commotione dell' armi per non dare occasione agli Eretici d'insorgere tutti uniti a fare il peggio che si può in ogni parte, et per questa causa sarebbe forse bene di non dismettere il trattato d'accordo per le cose di Cleves, al quale è da credere che i due Principi eretici sieno per essere più disposti mancando loro per la morte del Re gli aiuti di Francia nei quali havevano si gran fede, et senza più a V. S. di cuore mi offero. Di Roma li 29 di Maggio 1610. (Cod. Ang. S. 6. 9 fol. 198.)

34. Al Nunzio in Francia. Venerdi alli 28 si fecero l'esequie del Re, et un Francese vi recitò l'oratione funerale, commendando et laudando egregiamente le virtù et attioni di valore operate da Sua Maestà che sia in cielo. Due volte sole a memoria d'huomini sono state fatte simili orationi nella Capella Pontificia presenti

i Pontefici, et non mancava chi dicesse essere stati dui abusi. Contuttociò Nostro Signore per mostrare maggiormente la paterna volontà portata al Re defonto, et quella che porta al Re successore s'è contentato, che l'oratione si faccia nella sua Cappella Sua Beatitudine presente et il sacro Colleggio... Alla Regina oltre alla conservatione et buona educatione del Re et degli altri suoi figlioli tre cose principalmente pare a Nostro Signore che si debbano ricordare. L'una è che la nominatione delle Chiese vada in soggetti qualificati. L'altre due sono che Sua Maestà et Ministri si disponghino a volere attendere alle cose proprie, et non implicarsi in quelle delli altri, et che guardino bene a chi commettono l'armi del Regno in mano... Di Roma li 30 di Maggio 1610. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

35. Al Nunzio in Francia. Quando fossero vere le parole benigne, che secondo l'avviso havuto dall' Arciprete d'Inghilterra quel Re ha usate nella Dieta generale dei Primati del Regno verso i Cattolici, ad ogni modo si debbono haver per sospette, massime havendo toccato di una nuova forma di giuramento da prestarsegli. Onde Nostro Signore vuole, che V. Sgria faccia intendere all' Arciprete sodetto ch'i Cattolici di quel Regno non ammettano forma alcuna di giuramento da prestare a quel Re, che prima non la mandino qua, ove sarà considerata, et se ne risponderà quello, che parrà conveniente, come deverà significarlo più a pieno il Sgr Cardinal Mellino. In tanto si lauda la risposta che già V. S. haveva data ad esso Arciprete, e di cuore me le offero. Di Roma li 21 di Giugno 1610. (Cod. Ang. S. 6. 7.)

36. Eidem. Oltre all' avviso dato da V. Sgria del libro del Padre Giovanni Mariana Giesuita 1 fatto abbruciare costi, n' ha dato anco conto a Sua Beatitudine il Signor di Breves, et il modo non può non esser dispiaciuto grandemente alla Santità Sua . . . Di Roma li 5 di Luglio 1610. (l. c.)

37. Eidem. Dell' arresto fatto dal Parlamento contra il libro del Mariana della Compagnia del Giesù con quel più, che fu poi eseguito contra detto libro già significai a V. S. che s'era sentito dispiacere, et havendone Nostro Signore parlato gagliardamente con Breves,<sup>2</sup> et mostratoli quanto dispiaceia che si faccino questi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mariana De rege et regis institutione. Tolet. 1598. Cfr. Buss Die Gesellschaft Jesu. Mainz 1853. p. 900 sq. Riffel Die Aufhebung des Jesuiten-Ordens. Mainz 1845. p. 286 sq. Walter Naturrecht und Politik. Bonn 1863. p. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De Brèves 8 Jul. 1610 (ap. Gaillard Notices et extraits des Mss. Paris 1804, p. 331): Sa Sainteté m'a répondu qu'elle ne pouvoit que blamer grandement semblables écrits, et confessoit qu'ils méritoient d'être brûlés

pregiuditii alla libertà et giurisditione Ecclesiastica, egli ha promesso di scriverne costà con molta efficacia, il che V. S. deverà procurare d'intendere se così habbia fatto, come si sia inteso il negotio, et che frutto se ne possa sperare; con che fine di cuore me le raccommando. Di Roma li 20 di Luglio 1610. (l. c.)

38. Eidem. Ci sono avvisi, che in Inghilterra è nuovamente preparata una persecutione la maggior che sia stata ancora contra i Cattolici. Sua Beatitudine per il zelo che tiene della Religione, et di quelli, che per questa causa sono in quel Regno esposti a tanti pericoli, sente di questa cosa passione inestimabile; e pensando che le raccommandationi et offitii della Regina possano qualche cosa in questo fatto presso a quel Re, vuol la Santità Sua, che V. S. ' operi efficacemente, accioche essa Regina si muova

et ceux qui les font chatiés; mais qu'il auroit été plus à propos que le dit livre eût été brûlé par ordre de l'evêque de Paris ou des cardinaux qui sont en France, que non par l'autorité et ordonnance de la dite cour.

') a. Ubuldini al Card. Borghese. Parigi li 29 Ottobre 1610. I Cattolici d'Inghilterra hanno pur bisogno d'aiuto, et hoggi più che mai per i nuovi Editti promulgati contro di loro, et esseguiti con raggione veramente barbara, perche vengono astretti li mariti a pagar la pena per le mogli Cattoliche, o a metterle in carcere.

Per gl' ufficii, che io feci, già diede la Regina ordine all' Ambasciatore suo d'Inghilterra di adoprarsi in favor loro appresso quel Re e Ministri, et egli rispose, che lo farebbe, e che lo faceva, ma i frutti si sono visti tutti contrarii. È veduto quell' Ambasciatore partiale assai del Re d'Inghilterra, e che in materia della persecutione, che patiscono quei Cattolici, egli vada quanto più può giustificando il Re, et estenuando il rigore, con che si procede contro di loro. Ne parlarò nella mia audienza con la Regina, dandogli parte e querelandomi di questi nuovi mali; la premerò d'avantaggio di porgervi la mano della sua intercessione, obligandola maggiormente a quello la nuova oppressione, che patiscono le Donne Cattoliche. (Cod. Cors. 513 fol. 246.)

b. Ubaldini al Card. Borghese. Parigi li 29 Novembre 1610. Mando a V. Sgria Illma l'ultima lettera, che mi scrisse l'Arciprete d'Inghilterra, e la nota delle formule, con che pensano molti di quelli Cattolici di poter con buona coscienza prestare il giuramento, che se gli propone, affinche Ella veda il pericolo, in che sono li Cattolici, massime Laici di quel Regno, et i punti, in che desidera l'Arciprete di sapere la mente di Nostro Signore per più sicuramente governarsi in quella Carica. lo in risposta l'ho lodato del zelo, con che si affatica in dissuadere quell' anime dal pigliar il detto primo giuramento sotto qualsisia di quelle formule, se prima non s'approvino da Sua Santità, l'ho rincorato quanto più efficacemente ho potuto a perseverare nel suo buon proposito; gli ho promesso di rescrivergli subito quel che intorno alle sue domande mi farà commettere Nostro Signore, e l'ho assicurato del sentimento, che ha Sua Beatitudine di si gran persecutione, di quanto Ella prema di procurargli qualche sollevamento, delli continui ufficii, che io fò per questo con la Regina, e dell' ottima dispositione,

ad interporvi le sue intercessioni, che n' haverà merito grande appresso a Dio, et ne farà piacere tanto grato a Nostro Signore quanto si possa maggiore, col qual fine a V. S. di cuore mi raccommando. Di Roma li 4 d'Agosto 1610. (l. c.)

39. Al Nuntio in Fiandra. Compatisce Nostro Signore con tutte le viscere dell' animo suo tanto a sacerdoti quanto a tutti gli altri Cattolici in Inghilterra, che patiscono si nuova et fiera persecutione, massime per conto del giuramento di fedeltà, et

che trovo in Sua Maesta, e di quel che io farò, perche Ella l'incarichi molto espressamente al.. destinato Ambasciatore residente a quella Corte, acciò in tutte le occasioni faccia ogni buon' ufficio con quel Re per la causa loro; et in fine gli ho detto quanto io gli hò di già raccommandato, e quanto io gli raccommando di nuovo efficacemente a detto Ambasciatore in nome di Sua Santità. (Cod. Corsin. 513 fol. 281 sq.)

') Cfr. "Il Martirio del Padre Georgio Gervasio Monaco Benedettino Inglese nel mese d'Aprile 1608 per alcune lettere d'Inghilterra delli 23 dell' istesso." (Cod. Corsin. 406 fol. 83 sq.)

Sendosi Sabbato passato la Sessione a Londra ivi ne fu sententiato a morte il P. Georgio Gervasio et la cosa passò in questo modo.

Prima essendo interrogato chi era, rispose lui essere Sacerdote e Monaco dell' Ordine di S. Benedetto. Domandato poi dal Giudice, se egli voleva pigliare il giuramento d'allegiance come la chiamano, sicome haveva già fatto l'Arciprete, il Giardiniero, il Rodo e diversi altri Sacerdoti, rispose che con buona coscienza egli non lo poteva pigliare. Replicando il Giudice che questo non era altro ch'un giuramento di fedeltà, il quale quando esso non voleva pigliare, che lo farebbe impiccare, rispose che ogni giuramento di mera fedeltà egli pigliarebbe volentieri, ma che questo giuramento era di natura molto differente, ne poteva essere da lui preso e che l'impiccarlo però era in suo potere.

Allhora il Giudice l'interrogò di nuovo et lo strinse gagliardamente a rispondere, se il Papa haveva authorità di deporre dal suo Regno Giacobo Re d'Inghilterra, al che rispose che la decisione di questo particolare non toccava a lui, onde instando egli et volendo discere, se il Papa poteva deporre altri Re et Prencipi christiani per cause giuste, disse che questo quesito era sanguinolente e che però non lo sforzasse a rispondere, ma premendogli egli tanto maggiormente a dare risposta direttamente, dopo havere fatto un poco di pausa, soggionse Poiche volete che ad ogni modo che io vi dica la verità, Dico che il Papa può deporre Re et Imperatori, quando lo meritano. Finalmente tornando il Giudice al detto giuramento ne potendoli in alcun modo persuadergli che lo giurasse, pronuntiò contro di lui la sentenza di morte, quale suole essere data contro convinti di lesa Maestà. Onde ritornato alle Carceri vi stette tutta la Domenica seguente, accompagnato dal Dottore Mortone Predicante Eretico et altri Ministri, che cercavano di pervertirlo et farle pigliare il giuramento, ma non potendo rimuoverlo dalla sua coscienza, Lunedi mattina fu levato di prigione et legato sopra una veminea crate, et tirato a codardi cavalli a Tiborni, luogo di giustitia in circa 3 miglia lontano dal loco delle Carceri, non lassando mai li Ministri di persuaderlo essendoli sempre attorno di vivere pigliando il giuramento. non potendo altro loda et benedice quelli che si mostrano di più virtù. In Francia si è scritto caldissimamente alla Regina, che voglia interporsi con quel Re a favore de Cattolici, per liquali se potesse anco il Serenissimo Arciduca operare qualche cosa, V. Sgria isti che lo faccia, et che essi Cattolici sappino che S. Beatitudine fa loro quanto può, con che fine a V. S. di cuore mi offero. Di Roma li 28 Agosto 1610. (Cod. Ang. S. 6. 12.)

40. Al Nunzio in Francia. Quanto più la mutatione del Presidente di Thou è repentina, tanto più è sospetta, et pessimi riescono quelli, che per conseguir qualche grado hanno stimolo di esser buoni; si che prudentissimamente fa la Regina a non gli haver fede, et a tenerlo però lontano dalla pretendenza del primo Presidentato, se ben egli con varii mezzi et arti procurerà conseguirlo; sopra di che V. S. deverà invigilare e porre in studio che sia in darno ogni sua opera, poiche di troppo grande importanza è quel luogo, e Dio la prosperi sempre. Di Roma li 26 d'Ottobre 1610. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

Arrivato che fu a Tiborni luogo di supplicio, gli domandò il Scerif cioè il soprastante della Giustitia se haveva ancor voglia di conservare la vita e ritornare a Londra e mostrarsi obbediente et fedele suddito pigliando il giuramento. Rispose che a questo haveva gia risposto et che volentieri non voleva perdere questo tanto di viaggio che haveva fatto.

Levato dunque dal crate fu messo in un carro alto, spogliato in camiscia con il laccio al collo, dicendoli allhora il Scerif che era ribelle e traditore. Rispose che non haveva mai fatto ne consentito a tradimento alcuno, ma che era Sacerdote et Religioso dell' Ordine di S. Benedetto, dal quale l'Inghilterra riconosceva havere ricevuta la fede christiana e che moriva volentieri più presto che pigliare tale giuramento contro alla sua coscienza.

Allhora un Ministro Eretico domandò, se voleva fare oratione con la Congregatione; rispose essere prohibito a noi altri Cattolici di communicare in Oratione con gl' Eretici, della quale risposta sdegnato il Scerif commandò fosse levato il carro, e lasciatolo appiccato per manco spatio dire Pater Noster fece tagliare la corda, onde egli cascato in terra e ne i suoi sensi volse subito levarsi, se non fosse stato calpestrato e tenuto basso con i piedi da sbirri che vi stettero insino che il boialo strascinò al loco dove era il foco, ove aprendole il ventre buttò prima nel fuoco le pudende, poi l'interiora e finalmente il cuore, et fatto quattro parti del corpo e levatoli la testa li portò a distribuire secondo gli era ordinato a diverse parti della città per attaccarli.

La morte sua fu pianta universalmente. Et è stato abbrugiato il Borgo di S. Edmundo Terra principale del Contado di Suffolchia nella quale questo Martire è stato educato et per quanto si è detto da più persone fu abbrugiato nell' istesso giorno et istessa mattina, che egli fu fatto morire.

Vid. etiam *Challoner* Denkwürdigkeiten der Missionspriester und anderer Katholiken, die in England ihrer Religion wegen den Tod erlitten haben. Paderborn 1852.

41. Al Nuntio in Fiandra. Ci mostra la lettera scritta a V. Sgria dall' Arciprete di Inghilterra lo stato de Cattolici in quelle parti, le angustie de quali ci si rappresentano ancora per il nuovo Editto del Re, che vuole, che il giuramento di fedeltà si pigli secondo il puro senso delle parole, onde vanno a terra le modificationi o interpretationi, che danno alcuni al detto giuramento per renderlo men grave ad essi Cattolici, ai quali si prega fortezza et perseveranza nella nostra santa fede. A. V. Sgria si darà conto a suo tempo di quello che potesse occorrere in questa materia.. Di Roma li 6 di Novembre 1610. (Cod. Ang. S. 6. 12.)

42. Al Nunzio in Francia. Sono molte l'arti delli Eretici contra la vera Religione, et alle volte con loro si accompagnano quelle dei mali Cattolici. Le persecutioni, che patiscono in Francia i Padri Giesuiti, i non sono se non perche insegnano e defendono

') Ubaldini al Card. Borghese. Li 14 Settembre 1610. Non dovranno parere ai Padri Gesuiti si gravi le persecuzioni, che hanno in Constantinopoli, poiche in questo Regno e massime qui, dove pure la divina gratia si conosce, e si professa la verità della fede e Religione Cattolica Apostolica Romana, per l'augumento della quale è si propria e necessaria l'opera loro, ne patiscono non solo dall' Eretici e Cattolici troppo politici, ma da Teologi, Preti Curati e Religiosi tante e tali, che ne anco è bastevole la pietà della Regina e di questo Consiglio privato, che li proteggono e favoriscono con vivo effetto, di superarle.

Havrà V. Sgria Illma veduto che nel foglio dell' avvisi dello spaccio passato, che si era in gran speranza, che a quest' Ottobre, nel qual tempo si apriranno qui, secondo il solito, tutte le scuole potessero detti Padri aprire il loro Collegio, perche oltre l'esser state spedite a questa Cancellaria le lettere della grazia sopra ciò fattali dal Re, ne havevo anco per decreto ottenuto il consenso di questa Università de Teologi, de Decretisti e de Medici, onde ne restava, che di verificare le dette lettere al Parlamento, di cui si sperava ogni bene per i gagliardi ufficii di propria bocca fattine dalla Regina col primo Presidente, che aveva promesso a Sua Maestà di fare quanto havesse potuto per servizio loro, e con il Sgr di Servino Avvocato Regio, e per la protettione, che il Presidente di Thon ed i tutti li suoi seguaci professavano di haverne preso, ma datosi tempo al tempo, non so per colpa di chi, congregatisi di nuovo li Teologi per la maggior parte de voti, è stato rivocato il primo loro decreto, principalmente per l'opposizione di quasi tutti i Curati di Parigi, dei Capi di questi Collegii e dei Professori regii, quasi che dall' aprirsi delle scuole de Gesuiti dipenda la loro ruina. Di più sono in questo stesso tempo usciti due perniciosissimi piccoli libri, l'uno intitolato Anticotone, l'altro in forma di rimostranza fatta alla Regina in nome di quest' Università, ne quali sfogato prima il veleno dell' invidia e dell' odio contro il Padre Cotone e tutta la Compagnia, in fine si conclude, che non solo non siano i Gesuiti d'ammettersi nell Università et a poter aprire il loro Collegio, ma che saria espediente, di cacciarli dal Regno; libri che senza dubbio hanno gli autori ritardato di far stampare fino al punto in che si doveva in Parlamento trattare della risolutione delle dette lettere la vera et soda dottrina, e però hanno si acerbi contrasti, in che anco si adopera il livore d'alcuni. Vedrà hora V. S. dalla copia di un Sommario di lettera uscita sotto nome dell' Università di Parigi, della quale il Foscarino ha mandati diversi transunti a

per impedirla maggiormente, e che non si doveva trattare della detta riso-Intione sino al primo di questo mese. Il Rettore dell' Università vi si onpose e la fece differire sino alli 6, et allora pure anche impedi la proposizione del negozio sino alli 7, che fu l'ultima audienza nella quale comparve egli medesimo, e dolutosi di non aver potuto trovare avvocato che riferisse le raggioni dell' Università, che d'Ugonotti non conveniva che si servisse, e di Cattolici ciascuno rifiutasse di servirla per dubbio di non essere scommunicato in Roma opponendosi ai Gesuiti, concluse che la Corte gli deputasse un Avvocato ex officio, e differisse la spedizione del negotio fino a S. Martino, che il Parlamento ripiglia i negotii, e sebbene furono per parte de Padri allegate molte cose perche si procedesse alla determinazione e l'Avvocato Regio concludesse anch' egli a suo favore, prevalse nondimeno la maggior parte de voti, onde furono le parti rimesse alle prime audienze e fu ex officio commandato ad un Avvocato tutto politico, che allora difendesse l'Università; risolutione di che triunfano gli avversarii parendogli così d'aver guadagnato la causa, credendosi che quando anche si verifichino le lettere a S. Martino non possano aprire le scuole prima che da Ottobre ad un anno, et in questo tempo sperano d'inventare nuove calunnie per opporseli e farli in fine cadere in disgrazia della Regina e del Consiglio. Se il Presidente di Thoù sia andato sinceramente in loro aiuto, non se ne può dar certezza, e perche egli non si trovò il giorno che più bisognava in Parlamento, si può piuttosto sospettare il male che credere il bene, sebbene che tra tutti nessuno arringò più acremente contro di loro, che il Consigliere Gilot, benche sacerdote, e che gode dignità e rendite Ecclesiastiche per molte migliara di scudi, et al voto di lui si rapportarono tutti quelli che gli sono simili in costumi et in fede, delle quali cose quanto più si scuopre il bisogno che hanno questi Padri dell' assistenza e favore di V. Sgria Illma può assicurarsi che io me gli mostro e gli sono in effetto prontissimo di tutti quegli ufficii, che stimo di loro proposito, a quali trovano ottima occasione e corrispondenza nella Regina, laquale come conosce quanto essi siano utili al servizio del Re et all' avanzamento della Religione Cattolica, così mi ha ultimamente affermato, che non l'abbandonerà mai del suo aiuto, favore e patrocinio, e mi promise di dare strettissimi ordini, perche sia proceduto rigorosamente contro un ligatore di libri eretico, il quale fu fatto prigione per esserli caduti per strada alcuni fogli del sudetto libro intitolato Anticotone, acciò si penetri in quanto sarà possibile, chi sia stato l'autore di questo o di altri libri pestilenti stampati da due o tre mesi in qua, e sebbene li Deputati degl' Ugonotti fanno grandissima instanza per liberarlo, con tutto ciò intendo da buonissimo luogo che domani deve esser messo alla tortura, e che si procederà severamente; e per quello che tocca i Padri che sono in Constantinopoli, mi promise la Regina di fare non una, ma molte volte replicare a quell' Ambasciatore, che gli assisti efficacemente, perche non siano scacciati di nuovo di dove gli ha condotti la pietà del Re defonto. (Cod. Corsinian. 513 fol. 197 sq.)

Venetia quello che contra detti Padri si va per ogni via machinando, ma Ella debbe favorirli et protegerli, et procurare ancora che sieno ripresi gli Eretici, come quelli che cercano distruggere in un con la Religione anco il Governo temporale, il qual punto studi d'imprimer bene nell' animo della Regina, accioche vi apri ben gli occhi, et non lasci crescer l'audacia dei nemici di Dio e del Re, et a V. S. di cuore mi offero. Di Roma li 9 di Novembre 1610. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

43. Al Nuntio in Fiandra. Crescendo tuttavia la persecutione de Cattolici in Inghilterra Nostro Signore che li compatisce con tutte le viscere sue dopò haverli raccommandati con le orationi a Dio che li assista con la sua gratia, et li mantenga constanti et forti nella sua fede, non può altro che pregare i Principi Christiani, che hanno qualche autorità appresso quel Re, che voglino efficacemente raccommandare i detti Cattolici, di che già si è scritto in Francia et Spagna con ogni caldezza, et la Regina di Francia ne ha già mossi i suoi offitii. Hora vuole Nostro Signore che V. Sgria procuri vivamente, che anco cotesti Principi faccino tutta quell' opera, che possono a favore di essi Cattolici. Et perche sappiamo che ella è piena di carità et non ha bisogno in questo negotio di stimoli, vogliamo più tosto che riscaldarnela aspettare d'intender quello, che haverà operato, et con che frutto. E Dio la prosperi sempre. Di Roma li 27 di Novembre 1610. (Cod. Ang. S. 6. 12.)

44. Al Nunzio in Francia. S'è penetrato che costi in Parigi si tratti di scrivere un libro contra la risposta del Sgr Cardinal Bellarminio a Guglielmo Barcleo. 1 Il che Nostro Signore vuole

<sup>1)</sup> Ubaldini al Card. Borghese. Parigi li 11 Ottobre 1610. La risposta del Sgr Cardinal Bellarmino al libro del Barcleo, com' era necessaria per ben' imprimere negl' animi di chi ha cognitione delle lettere, quello che è dell' auttorità del Papa, e quello che ne hanno tenuto gl' Auttori di tutte le nationi, e molti Concilii universali contro l'empia e pericolosa dottrina dell' auttore, cosi stimo essere espediente, che io ne habbi qui molti esemplari per distribuirli a chi io conoscerò esser di profitto, sapendo io, che il libro di Barcleo ha avuto anco qui qualche credito anco appresso persone stimate pie e dotte, si per la qualità dell' auttore, che è morto in opinione di buon Cattolico, e di molto credito, si anco per haver professato di rispondere con qualche apparente colore alle raggioni et auttorità portate dal detto Sgr Cardinale nella sua Controversia De Summo Pontifice. E perche la difesa di questa verità sarà dalli troppo politici di qui stimata pregiuditiale all'auttorità regia, però non ho volsuto incontrar occasione di disgusto, col dare ad alcuni di questi stampatori l'essemplare, che mi ha mandato V. Sgria Illma per imprimerlo, e parmi, che si possa occorrere al bisogno, con ordinare ai Ministri di Nostro Signore in Avignone o in Fiandra, che lo faccino

che V. S. procuri d'impedire per ogni via, et ne dia conto alla Regina, al Cancelliero et a chi altri bisogna rendendoli capaci, che nel libro di esso Cardinale Bellarminio non contiene dottrina nuova, ma quella, che hanno sempre insegnata et tenuta tutti li Dottori Cattolici, et fu Sua Signoria Illustrissima forzata a scriverlo per difender santa Chiesa et se stesso dalle calunnie del detto Barcleo, il libro del quale essendo stato stampato in Inghilterra da Eretici sarebbe di grave scandalo, che in Francia si prendesse la sua difesa, et si desse occasione a multiplicar risposte, e far nascere nuova contesa tra li Scrittori Italiani et Francesi con somma allegrezza delli Eretici, contra i quali sin hora sono stati uniti. Però V. S. ponga ogni studio et opera, che si ripari all' inconveniente, e Dio la prosperi sempre. Di Roma li 7 di Decembre 1610. (Codex Angel. S. 6. 7.)

45. Al Nuntio in Fiandra. È stato sottile il trovato de Ministri Regii d'Inghilterra per ingannare i Cattolici, poiche hanno sparsa voce come V. S. scrive, che da Nostro Signore si sia lor conceduto di frequentar le Chiese di Eretici, et insieme pigliare il giuramento di fedeltà nella forma prescritta. Ma acciò che l'inganno non serpa et faccia progresso nelle menti di essi Cattolici et specialmente di semplici, haverà V. S. da procurare per qualche buon mezzo, che si sappia tutto esser falsissimo, et resti deluso l'artificio dei sodetti Ministri. Qui si attende a pregare Dio che doni aiuto et constanza ai suoi fedeli, et faccia cessare le tanti et fiere persecutioni, che patiscono per la vera religione. A gli altri avvisi non ho che dire se non che piacciono le diligenze di V. S. nelle quali perseveri. Et di cuore me le raccommando. Di Roma li 11 di Decembre 1610. (Cod. Ang. S. 6. 12.)

46. Paolo V alla Regina di Francia. È tale la commotione, ch' habbiamo sentita nell' animo Nostro per l'accidente dell' Arresto del Parlamento contra il libro del Cardinal Bellarminio, che non ci lascia trovar quiete, laquale ci sarà più tosto impossibile che difficile di ricuperare, se V. Maestà non rimedia perfettamente al gravissimo male, che da esso deriva. In quella parte di rimedio, che la Maestà Vostra ha applicato sin hora, riconosciamo la pietà et il zelo di lei et del suo Consiglio di stato, ma è conveniente

et necessario che si faccia molto più, come V. Maestà intenderà in voce dal Nostro Nuntio, al quale le piacerà di prestare intiera fede, et di credere, che tutto quello che desideriamo da lei in questo fatto è non solo per honor di Dio et dignità di questa Santa Sede, ma anco per il bene della Francia, che amiamo con singolar affetto. Dio Nostro Signore assista alla Maestà Vostra con la sua santa gratia, et le conceda ogni prosperità più vera. Dat. nel Palazzo Nostro Apostolico li 22 di Dicembre 1610. (Cod. Ang. S. 6. 8.)

47. Card. Borghese al Nunzio alli Svizzeri. Il Signor Cardinal Bellarminio fece una risposta al libro di Guglielmo Barcleo heretico Inglese, et per occasione datali da questo autore tratto

') De potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus contra G. Barclaium. Romae 1610.

stampare in uno de detti luoghi, e me ne mandino quà cento copie per servirmene opportunemente, se cosi sarà di gusto a Nostro Signore et a V. Sgria Illma, et in tanto farò vedere al Sgr Cardinal di Perona detta risposta subito, che egli sia in termine di poter esser visitato da che l'ha per molti giorni impedito certa febre lente, che anco li è molto molesta. (Cod. Corsin. 513 f. 240 sq.)

<sup>2)</sup> Guilielmum Barclaium nec haereticum nec Anglum, sed catholicum et Scotum fuisse constat. Cfr. Hefele (Kirchenlexikon von Wetzer und Welte I, 762: "Dieser damals nicht unberühmte Jurist, der, aus Schottland geboren, wegen seines katholischen Glaubens in seinem Vaterlande kein Amt erhalten konnte, war Professor der Jurispradenz zu Angers in Frankreich geworden und hatte hier vor kurzem ein Werk: de potestate papae veröffentlicht, worin er den Papalrechten engere Grenzen anzuweisen suchte. Diese Schrift wurde erst fünf Jahre nach seinem Tode [† 1605] von seinem Sohne Johann herausgegeben, gerade zu der Zeit als Bellarmin mit König Jakob in Fehde lag") et Walter (Naturrecht und Politik. Bonn 1863 p. 548, ubi Barclaii De regno et regali potestate adversus Buchananum, Brutum, Boucherum et reliquos monarchomachos opus Paris. 1600 editum commemoratur). Quod pertinet ad librum a Bellarmino impugnatum, eius exemplar quo equidem utor, hunc prae se fert titulum: "De Potestate Papae: An et quatenus in Reges et Principes seculares ius et imperium habeat: Guil. Barclaii I. C. Liber posthumus. Reddite Caesari quae sunt Caesaris, et quae Dei Deo. Anno MDCIX." In praefatione ad lectorem anonymus quis de auctore: "In hoc," inquit, "libro vox hominis Catholici non praeoccupata, non corrupta; et in ea sensus Catholicorum omnium qui nec ineptiunt, nec sua iudicia ad privatas utilitates cogunt. Quid autem hunc Authorem impulerit, illustris memoriae virum, ut de hac Pontificis potestate scriberet, ut ab eius intimis accepi sic referam. Nam de eius religione tot testes sunt quot illum aut in Lotharingia aut Andibus noverunt. Acerrimus Catholicae ac Romanae fidei assertor, ne quidem minima impietatis aut haereseos suspicione inundatus. Ipsa quoque Jesuitarum sententia vir eximiae supra doctos religionis et supra Laicos pietatis. Istum librum ante annos plus minus viginti exorsus est, furentibus bellis et pene in supremo Galliac fato. Henricus III. parricidio Monachi ceciderat, et Lotharingia, ubi tune degebat, ad miseri foederis societatem accesserat. Barclaius in sententia constans, cum res parum verbis iuvaretur, scriptis incubuit; Reges tum a Pontificis tum a populi potestate asserens. Et quidem De regno libros, quibus popularem ambitum exagitabat nulla dissimulatione conscripsit. Sed hoc opus secreto aggressus est, cum tunc aliquid Pontifici negare haeresis censeretur. Sedatis tandem rebus ipse per ocium recensere primas curas,

della Potestà del Papa, et è opera dignissima, laquale essendo pervenuta in Francia non piacque ne alli heretici ne ai politici.

et opus iam maturum Clementi VIII Pont. Max. vovere. Verum domesticis negotiis avocatus a communi cura, retraxit a typographia iam fugientem foetum. Nec infelix mora fuit, quamquam longa et annorum pene decem. Multa in eo addita, emendata plura, sed et detractis levioribus ingens volumen commode ad pauca revocatum. Accendebant hominem et pietate et iam senecta liberiorem illae turbac quas multi ominabantur; cum Pontifex in Anglum Venetosque districtus, illum quidem iam a sacris nostris alienum acerbare, hos autem alienare videbatur. Sed tam pium conatum intercepit felix et in Christo obitus. Amici autem hunc posthumum foetum a paterno sepulchro exemerunt. Accipe igitur, Lector, hoc scriptum, quod ut imperfectum fine caret, ita et morte."

Barclaius qui in Epistola ad Clementem VIII dedicatoria se opus non Principum, sed religionis et veritatis studio aggressum esse et quidquid huius negotii sit, examini summi Pastoris relinquere profitetur, ansam ipsi de Papae potestate scribendi datam in principio libri sic edisserit: "Multi de hac quaestione, nostro praesertim saeculo, multa varie et varias ob causas scripserunt: sed nemo doctius et luculentius, quam illustrissimus Cardinalis et eruditissimus Theologus, Rob. Bellarminus, in libris quos de Summo sive Romano Pontifice inscripsit: qui si ut spiritualem et Ecclesiasticam Pontificis Romani potestatem egregie comprobavit, ita temporalem illam potestatem, quam ex quorundam Theologorum sententia dicit eum habere indirecte, solidioribus authoritatum et rationum momentis stabilire potuisset; non esset quod in illo tractatu aut iure carperet aliquis aut desideraret. Si itaque complures tum Theologi tum Iurisconsulti, alii post alios, in eandem hanc quaestionem excutiendam incubuerunt, nec priorum de ea iudicium sequentium scriptorum sententiis praeiudicavit; cur non et ego aliquem indagandae veritatis locum (quandoquidem in eo studio aetatem consumpsi) meo mihi quodammodo iure vendicem?"

Duplicem Catholicorum hominum Pontifici nimis addictorum de ista quaestione distinguit Barclaius opinionem. Unam Canonistarum, qui Papae iura omnia caelestis et terrestris imperii a Deo concessa et quicquid in terrarum orbe potestatis sit, sive temporalis et civilis sive spiritualis et ecclesiasticae, id omne in Petrum et eius successores a Christo collatum esse affirment. Alteram quorundam Theologorum, qui, quum fundamentum Canonistarum neque Scripturae auctoritate neque Apostolorum traditione neque veteris Ecclesiae praxi neque antiquorum Patrum doctrina et testimoniis liquido comprobetur, illorum opinionem convellentes Pontificem statuant ut Pontificem non habere directe ullam temporalem potestatem, sed solum spiritualem: attamen ratione spiritualis habere saltem indirecte potestatem quandam eamque summam disponendi de temporalibus rebus omnium Christianorum. Neutra quidem opinio, quantum ad temporalem potestatem, satis firma videtur Barclaio; Canonistarum autem quam Theologorum, si inter se conferantur, sententiam facilius posse defendi arbitratur, cum saltem non repugnet ordini naturae, quo quis imperium sibi in alios concessum iure suo exerceat, ac proinde nihil continent advirator. Atvero Theologorum opinione, qualis sit a suis assertoribus proposita, naturalem rerum ordinem everti, qui velit ne quis potestate et imperio in alios utatur, quod neque sibi nominatim conperche vedevano abbattute le loro chimere; fecero però opera, che

cessum neque sit ad explicandas res suae fidei mandatas prorsus necessarium. Barclaius igitur duas potestates, quibus mundus in officio continetur. ecclesiasticam scilicet et politicam, ita iure divino vult distinctas et separatas esse, ut (quamvis ambae a Deo sint) utraque suis terminis conclusa, in alterius fines invadere suo iure nequeat neutrique in alteram imperium sit, prout sanctissimus Pontifex Nicolaus I in Epistola ad Michaelem Imperatorem doceat, quod licet olim "Pagani Imperatores iidem et maximi Pontifices dicerentur", tamen "cum ad verum ventum est eundem Regem atque Pontificem, ultra sibi nec Imperator iura Pontificatus arripuit, nec Pontifex nomen Imperatorium usurpavit: quoniam idem mediator Dei et hominum, homo Christus Jesus, sic actibus propriis et dignitatibus distinctis, officia potestatis utriusque discrevit, propria volens medicinali humilitate sursum efferri, non humana superbia rursus in infernum demergi, ut et Christiani Imperatores pro aeterna vita Pontificibus indigerent, et Pontifices pro cursu temporalium tantummodo rerum imperialibus legibus uterentur". Hinc auctor noster, quamquam summum Pontificem Urbis Romae Antistitem (utpote vicarium Christi et legitimum D. Petri successorem atque adeo universalem et supremum Ecclesiae Pastorem) spirituali potestate profitetur super omnes Reges et Monarchas christianos praeditum esse, inque eos imperium habere et exercere posse, quod in omnes animas Petro Apostolo datum fuisse Scriptura testetur, ligandi scilicet et solvendi; non tamen adducitur, ut aeque credat eum Reges et Principes saeculares in sua potestate temporali continere, aut illis in Deum vel homines delinquentibus, vel suo alioqui munere abutentibus, imperium abrogare sceptraque auferre et aliis conferre ullo modo posse: aut denique ius aliquod temporale in homines laicos, cuiuscunque sint ordinis vel conditionis obtinere, nisi id civilibus et legitimis modis acquisierit. Eiusmodi sententiam argumentis ex ratione et auctoritate petitis probare studet Barclaius, qui, antequam refutationem inchoat disputationum Bellarminianarum, c. XIII pag. 101: "Nemo omnium", ait, "Pontificiae partis, rationes aut diligentius collegit aut argutius proposuit, aut brevius et subtilius conclusit, quam insignis Theologus Bellarminus, quem honoris causa nomino, qui licet quantum honeste potuit, et plus etiam quam debuit Papae authoritati in temporalibus tribuit: satisfacere tamen non potuit ambitioni imperiosissimi hominis Sixti V, qui se supremam in omnes Reges et Principes universae terrae cunctosque populos, gentes et nationes non humana sed divina institutione sibi traditam potestatem obtinere affirmabat. Itaque parum abfuit quin omnia Doctoris illius opera, quae haeresim summo hodie successu oppugnant, Pontificia censura magno cum Ecclesiae detrimento aboleret; ut illius Ordinis Patres, cuius tunc erat Bellarminus, serio mihi narrarunt. Quae res me reficit, si forte, quod nolim, Pontifex aliquis pari ambitione praeditus, librorum meorum lectionem ob similem causam Catholicis interdicet. Quicquid volet sane faciat, at numquam efficiet, ut ego Catholicam, Apostolicam et Romanam fidem, in qua a puero ad gravem hanc senectutem versatus sum, unquam deseram, aut in alia fidei professione moriar, quam quae a Pio IV praescripta est".

Haecce sufficiant ad demonstrandum, quibusnam fuerit addictus Barclaius principiis.

Cfr. Gosselin Pouvoir du Pape. T. II. Louvain 1845. pag. 441 sq.

si prohibisse dal Parlamento di Parigi, come segui per un Arresto, contro la mente et espressa volontà della Regina, laquale convocò subito il Conseglio di Stato, fece che detto Arresto del Parlamento si sospendesse per altro arresto et decreto di esso Conseglio, et S. Maestà conforme alla sua molta pietà et zelo è anco d'intentione, che si faccia la totale revocatione del sodetto Arresto del Parlamento, come il Vescovo di Montepulciano farà di ordine di Nostro Signore efficacissime instanze, et si spera bene. Si da a V. Sgria conto di questo fatto, acciò che sentendone ragionare sappia quello che passa. E Dio la prosperi. Di Roma li 25 di Dicembre 1610. (Cod. Ang. S. 6. 13.)

48. Al Nunzio in Francia. Temerario fu l'attentato del Parlamento contra il libro del Sgr Cardinal Bellarminio, i et giustissimo

il resentimento di V. S. et la provisione fatta dal Consiglio di Stato sospendendo l'Arresto uscito dal detto Parlamento . . Di Roma li 4 di Gennaro 1611. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

49. Al Nunzio in Francia. Se non si da rimedio alla tanta licenza delli stampatori costi come tante volte si è detto di voler fare, ne nasceranno ogni giorno nuovi inconvenienti. La lettera latina che si finge scritta da Lucifero, che serve per risposta al libro del Sgr Cardinal Bellarminio, è detestabile, et della medesima lega è la rimostranza ristampata di nuovo contro li Padri della Compagnia del Giesu. Onde è necessario che V. S. avverta la Regina, che se S. Maesta non preme gagliardamente a reprimere questa si grande audacia, ne nasceranno effetti perniciosissimi che non haveranno poi rimedio. Se ne parlera qui ancora all' Ambasciatore, ma V. Sgria non cessi di reiterarne spesso i suoi offitii costi, perche si tratta di cosa molto importante, e di cuore me le raccommando. Di Roma li 2 di Febraro 1611. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

50. Al Nunzio in Francia. Li due Preti Secolari che V. Sgria avvisa l' haver nelle prediche dell' Avvento fatto discorsi cosi scandalosi et pieni di veneno contra l'autorità de Papi, et contra i Padri Giesuiti et altri Religiosi reformati, se si lasciano andare impuniti della loro impietà, tireranno molti a crederli, et daranno anco animo ad altri ch' hanno sensi perversi et simili alli loro.

occorrenze fosse questo corpo per essere, quale conviene per la dignità et autorità de Sommi Pontefici, e di cotesta Santa Sede. (Cod. Corsin. 514 f. 30 sq.)

<sup>1)</sup> a. Ubaldini alla Regina di Francia. Li 29 Novembre 1610. Doppo esser stato questa mattina col Signor di Villeroy ho visto publicato et impresso l'Arresto di questo Parlamento contro il libro del Sgr Cardinal Bellarmino pieno di tal temerità, e di tal numero di bugie, che non puol' esser sofferto da huomo Cattolico, ne da bene, poiche ardisce il Parlamento non solo di usurparsi la cognitione della dottrina della Chiesa, ma non si vergogna di qualificare essa dottrina con termini si indegni, oltre la publica ingiuria, che ne riceve un Cardinale, e Cardinale si benemerito di Santa Chiesa. Io non veggo come possi restar qui più con la dignità di Sua Santità, se forsi non mi ritiene il fare Vostra Maestà professione, che tutto ciò sia seguito contro l'espresso ordine e commandamento suo, come pur' è seguito contro la parola alla Maestà Vostra, et il rimedio, ch' Ella vuole, che io speri, ma non sò se questi rispetti mi scuseranno con Sua Santità, se io non mi parto, poiche difficilmente potrà Sua Beatitudine credere, che l'auttorità di Sua Maestà sia si poca, che avvisatane da me tante volte e si instantemente, non habbi prima potuto impedire un eccesso si grande, o almeno non habbia sin' a quest' hora fatto alcun publico risentimento contro gl' auttori. Et a V. Maesta faccio humilissima riverenza. (Cod. Corsin. 513 f. 326 sq.)

b. Ubaldini al Card. Borghese. Li 29 Gennaro 1611. Su i primi rumori, che si fecero qui del Libro del Sgr Cardinale Bellarmino, si dubitò, che l'empietà del Parlamento non eccitasse anco quella d'alcuni Teologi, e massime di questi Sorbonici a fare alcuna dichiaratione in pregiuditio dell' auttorità, che è dovuta alli Papi, conforme alla dottrina di detto Sgr Cardinale, et alla verità Cattolica; onde mi risolsi d'avvertirne molti, tra loro miei confidenti, rimostrandoli, che questo saria stato un principio di un scisma manifesto, dal quale saria venuta in conseguenza la rouina della Religione in questo Regno, di che hebbero essi tanta apprensione, che mi assicurarono, che si sarianno più tosto assentati da Parigi, che acconsentire a cosa di si grande e mala conseguenza. Ringraziato Dio, che il Parlamento non si risolse di tentare l'opinioni de detti Sorbonici, perche ancorche ve ne siano de buoni e pii, si può però temere, che gl' altri havessero superato il numero di questi, i quali se potessero havere un capo si buono e di tanta autorità in questo Collegio, qual saria quello, di che scrissi a V. Sgria Illma con le passate, potressimo sperare, che il loro partito si fortificaria, e che nell'

<sup>1)</sup> Ubaldini al Card. Borghese. 1 arigi li 4 Gennaro 1611. Tra quelli che hanno predicato l'Avvento passato qui ci sono stati due Predicatori secolari, l'uno de quali è Sorbonico e Curato d'una di queste Parrochie, che nei loro ultimi sermoni hanno discorso molto empiamente e scandalosamente dell' autorità de Papi e dei Giesuiti et altri Religiosi riformati, di che mi sono grandemente dolsuto con alcuni di quelli che bisognava, et aspetto che torni di Bretagna Mgr Vescovo di Parigi, che, com' intendo, sarà qui tra tre giorni, per dolermene efficacemente seco, e per animarlo al severo castigo, che merita tant' audacia e temerità, che a parer mio non deve esser minore di quello, che portarà il privare il Curato della Parocchia, e l'uno e l'altro della predicazione in perpetuo, essendo così necessario, e per evitare maggior scandalo, e per levare quell' anime dal pericolo d'infettarsi d'Eresia, e di rendersi scismatici. E perche io non ho da dubitare della pia mente e zelo del Vescovo, ma solo da temere l'abuso dell' appellationi a questo Parlamento, i capi del quale fomentano simil sorte di gente scandalosa et empia, e questo Curato in particolare, che senza dubio vi haverà ricorso, perciò mi conviene in ciò unire la volontà della Regina, del Cancelliere e d'altri Ministri principali con quella di detto Monsignore, acciò quello egli farà per debito del suo uffitio pastorale sia sostenuto ei esseguito con l'autorità di Sua Maestà, se però sarà questa bastante contro quella, che in ogni cosa si usurpa il Parlamento. (Cod. Corsin. 514 fol. 1.)

Però V. Sgria faccia efficacemente gli offitii che si richiedono in questo fatto, che se non serviranno per ottener tutta la provisione che converrebbe, serviranno almeno a raffrenare in qualche parte huomini tali, e Dio la conservi. Di Roma li 2 di Febraro 1611. (l. c.)

51. Eidem. I Theologi di cotesta Università, et della Sorbona specialmente degenerano molto ai loro Predecessori, che erano soliti pugnare per l'autorità de Pontefici et di questa Santa Sede, la quale autorità alcuni di essi cercano hora deprimere, et in particolare quel Richer, del quale V. Sgria scrive con le sue lettere di 4 del passato, il cui ardire merita veramente d'esser ripreso, et V. S. ha da procurarlo tuttavia appresso la Regina et i suoi Ministri di buon senso con estraordinaria efficacia, et per tutti i modi possibili. Qui si procurerà il ritorno del Corellio Vecchio Sindico, ma non si sà se sarà facile il persuaderglielo. In tanto Ella perseveri a fare la sua parte costì, come si spera, che sia per fare, e Dio la prosperi sempre. Di Roma li 2 di Febraro 1611. (l. c.)

52. Paolo Quinto al Confessore del Re Cattolico. Per quel che si è inteso qui che in Sicilia sia stata fatta una certa prohibitione dell' undecimo Tomo degli Annali Ecclesiastici del Cardinal Baronio, et per quel che può causare di scandalo et di mal

esempio, habbiamo ordinato al Nostro Nuntio di trattarne a nome Nostro con Sua Maestà et di darne anco parte a V. Reverentia, laquale con adoprarsi, come confidiamo a persuaderne il rimedio, farà cosa degna della professione et del carico suo, et dell' opinione che portiamo della sua bontà. Nel resto ci riportiamo al medesimo Nuntio, e Dio le conceda ogni aumento di gratia. Dat. li 4 di Marzo 1611. (Cod. Ang. S. 6. 8.)

53. Al Nunzio in Francia. Quelli ch' hanno tanta apprehensione delli Ugonotti, che per rispetto loro ritardano il deliberare contro l'Autore del Theatro dell' Antichristo, et contra il libro istesso, hanno riguardo a chi meno doveriano senza pensare a quello che più converria, come sarebbe il reprimere l'audacia degli Ugonotti, et di chi gli aderisce, massime circa queste materie, che concernono l'autorità di Papi et della Sede Apostolica, che pur sà la Regina et i suoi buoni Consiglieri quello ch' importi di sostenerla; ma non perche V. Sgria scopra ogni giorno difficultà nuove circa questo fatto ha da cessare da suoi offitii, anzi vuole Nostro Signore che ne l'interponga tanto più vivamente quanto più ve n'è il bisogno, perche la Santità Sua vuol pure sapere che debba finalmente produrre qualche frutto, et se ne cavarà almeno questo che gli Eretici saranno meno audaci, et quando non si ottenga altro che pur V. S. ha da procurare con ogni studio di ottenerlo, veda per ultimo che la Regina si dichiari di sentir male tante maledicenze, et restarne offesa; e Dio la conservi. Di Roma li 19 di Marzo 1611. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

54. Al Nunzio in Francia. È qui sommamente piaciuto l'avviso che i Predicatori di questa Quadragesima costi si sieno portati bene et modestamente, et che i due Preti secolari che predicarono l'Avvento passato scandolosamente, sieno stati represi; et se Mgr Vescovo di Parigi et più S. Maestà come quella, della quale più temono, anderà perseverando di contenerli in offitio, ne seguiranno molti buoni effetti, aggiunta massime la vigilanza di V. S., alla quale per fine mi offero con tutto l'animo. Di Roma li 12 d'Aprile 1611. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

55. Al Nunzio in Francia. Mostrando la Regina di havere gran compassione dei poveri Cattolici d'Inghilterra, mostra la sua pietà laquale deve tanto più riscaldarsi a favorirli, quanto è più fiera la persecutione che patiscono, et più debole la speranza del sollevamento. Però V. Sgria perseveri nei suoi offitii appresso

¹) Con la Sorbona bisogna che V. Sgria si mostri offitioso et amorevole, e tenga confidenza particolare con quelli che le dirà il Sgr Cardinal Ubaldini et quello che si può fare grandemente amare et stimare V. S. et che ella non mostri desiderare et procurare apertamente, che i Gesuiti siano ricevuti in quella Università, non potendosi toccare questo tasto senza gran sentimento della Sorbona, in cui si trovarono pochi Dottori che non vi si opponghino, anzi sarà servitio della propria Compagnia, che V. Sgria divertisca i Gesuiti dal tentare per hora questa recettione, perche non pure come si vede non l'otterrebero, ma si renderiano maggiormente odiosi, esorti però quando bisogna a differire il tentativo almeno sino che il Re sia d'età perfetta, affinche con l'autorità sua possa dissolvere una volta l'ingiuste difficoltà, che vi sono attraversate sin qui; soggiungendosi a V. S. che è di molta importanza anzi necessarissimo il conservare la detta Sorbona devota et osseguente a questa S. Sede. (Instruttione a Mgr Bentivogli Arcivescovo di Rhodi destinato Nuntio in Francia. 1616. Cod. Corsin. 468 fol. 410 sq.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quad controversias quas auctoris Historiae Conciliorum Generalium in quatuor libros distributae (ed. Colon. 1683) opus "de ecclesiastica et politica potestate" inscriptum excitavit cfr. R. Bauer Geschichte der Auflehnung gegen die p\u00e4pstliche Autorit\u00e4t. X. (Stimmen aus Maria-Laach. T. IV. Freib. 1873. pag. 20 sq.)

<sup>3)</sup> Cfr. Cod. Vallicellan. Q 38. (Scritture spettanti alla Monarchia di Sicilia) fol. 92 sq. Philippi III Edictum datum die 3. Octobris 1610 contra Tractatum Card. Baronii de Monarchia Siciliae ("procedendo mas en forma

de accusation y invettiva, que de relacion historica"; quae quidem ratio in Edicto allata abhorret a veritate).

S. Maestà vivamente com' anco con l'Ambasciator residente appresso quel Re, accioche si faccia qualche bene, et quando altro non si possa, i sodetti Cattolici non si tengano abbandonati da noi. Il che è fine di questa, e di cuore me le raccommando. Di Roma li 10 di Maggio 1611. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

56. Eidem. I buoni Religiosi, e spetialmente i Claustrali di santa vita sono di confusione agli Eretici, et guida a Cattolici; onde sicome si reputa che l'ammissione costi de Padri Carmelitani Discalzi sia per essere utile alla salute dell'anime et alla Religione, cosi Nostro Signore ha sentito molto piacere di quanto V. Sgria avvisa esser finalmente succeduto a lor favore per opera del primo Presidente cecitato anco a ciò dalla pietà della Regina, e dagli offitii di V. Sgria con la Maestà Sua et con lui, di che a tutti si da laude, e Dio la conservi. Di Frascati li 8 di Giugno 1611. (l. c.)

57. Eidem. I buoni ordini posti dal primo Presidente per raffrenare l'audacia et impietà degli Stampatori, accresceno qui la buona opinione che si ha di lui, et la paterna dilettione che Sua Beatitudine le porta, di che per darle testimonio più vivo s'inviò a V. S. con le passate un Breve per la congratulatione del suo nuovo grado, et con quel più ch' Ella baverà potuto vedere dalla copia; si desidera però che V. Sgria continui di haver buona intelligenza seco per servitio publico, e Dio la prosperi sempre. Di Frascati li 8 di Giugno 1611. (l. c.)

58. Card. Borghese al Nunzio in Spagna. Ancorche Nostro

Professa il Primo Presidente grand' obligatione a Sua Santità, e promette di tener meco un' ottima intelligenza, della quale io procurerò di valermi con profitto. L'ardore con il quale ha Sua Santità proseguito la querela dell' arresto, ha hora fatto l'effetto suo, ne si può sperare d'avantaggio. (Cod. Corsin. 514 fol. 136 sq.)

Signore habbia operato, che diversi Principi Christiani facessero offitio col Re d'Inghilterra a favor de Cattolici, come hanno fatto et reiteratolo più volte, non è pero che ne sia seguito alcun frutto, anzi cresce tuttavia la persecutione contra di loro, come siamo avvisati da persone gravi. Onde si vede chiaramente che non è tempo di pensare a matrimonii con quel Re, come pare che si pensi da certi proponendo il matrimonio con Savoia, et tanto meno, quanto che si comprende il fine di quel Re essere di spargere et propagare l'Eresia in queste nostre parti d'Italia. Però se V. Sgria ne sentirà parlare, come facilmente può succedere, si lasci intendere quale sia il senso di Nostro Signore, anzi se le paresse di prevenire qualche Ministro confidente, perche si sà che Spagnoli sono assai perti in esso matrimonio, se ne riporta Sua Beatitudine alla prudenza di lei, laquale Dio Nostro Signore conservi. Di Roma a 21 di Giugno 1611. (Cod. Ang. S. 6. 10.)

59. Al Nunzio in Francia. Vedra V. Sgria dall' aggiunto foglio in copia quello ch' è stato fatto sapere a Nostro Signore in materia del giuramento che il Re d'Inghilterra vuole che si debba prestare da Cattolici. Sua Santità dice che V. S. cerchi di chiarirsi se sia vero ch' il Cardinal de Perone habbia detto quello che si presuppone, et essendo vero veda d'indurlo a retrattarsi con scrittura che habbia da publicarsi, perche restando in essere un' opinione tale di persona tanto grave et constituita in una dignità Ecclesiastica tanto eminente, partorirebbe malissimo effetto; usi nondimeno la solita sua desterità per non offendere il Cardinale, e Dio la conservi. Di Roma li 22 di Giugno 1611. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

60. Eidem. Essendosi Sua Santità voluto informare dal Sgr Cardinal di Gioiosa dello stato presente della Religion Cattolica in cotesto Regno, come dolendosi di non sentire quel buon

<sup>1)</sup> Ubaldini al Card. Borghese. Li 29 Marzo 1611. Habbiamo finalmente un Primo Presidente huomo da bene, ha Sua Santità cagione di restarne contentissima si per la riputazione, attribuendo la Corte agl' ufficii suoi questa deliberazione, si per il benefitio segnalatissimo, che ne risulterà alla Sede Apostolica, alla quale soprastava dal Governo di prima pericolo evidentissimo, e già si odono con grand' allegrezza de buoni le querele degl' Eretici, i quali altamente si dogliono, che solo in odio loro et in gratia di Sua Santità è stato escluso il Thuano, disperato hora in maniera per vedersi anteposto uno più giovane di lui, e di contraria fattione, che vuol uscire affatto dal Parlamento. Merita gran lode la Regina, perche gli è bisognato servirsi dell' autorità per vincere l'ostinatione del vecchio Primo Presidente, il quale non voleva lasciar la carica se non a favore del Thuano, spero, che ben presto si leverà anco il Servino, il quale essendo nemico antico del nuovo Primo Presidente, va dicendo agl' amici suoi, che la libertà del Parlamento è perduta, e che egli va pensando di vendere quanto possiede in Francia, et andarsene a vivere a Venezia.

<sup>&#</sup>x27;) Ecclesiae in Francogallia statum ideo quod publicatio Concilii Tridentini de die in diem differebatur miserum fuisse nemo ignorat. Cfr. "Instruttione a Maffeo Barberino etc." Cod. Corsin. 859 (exc. in l. m. "Zur Kirchengesch." pag. 125) et Ubaldini al Card. Borghese. Li 18 Decembre 1614: Su' l'oppositioni, che si sentono fare da questi Politici alla publicazione del sacro Concilio di Trento, ho giudicato espediente, che il mio Auditore facci alcune brevi osservationi per poterne parlare di buon senso, e conforme anco alle leggi della Francia, et agl' Editti Regii, con chi bisognerà, et in particolare con questi Prelati, i quali hanno in queste materie bisogno d'aiuto e di chiarezza, lequali osservationi si mandano a V. Sgria Illma con le prefate oppositioni messe in Latino, e con due altre scritture stampate in Francia a favore e contro la detta publicatione. Lo scopo mio è stato di prepararsi contro l'auttorità de Dottori Francesi soli, e però degl' altri se non n'allega alcuno, e di più dimostrare quanto è stato possibile,

progresso che havrebbe desiderato nella disciplina Ecclesiastica, il detto Cardinale ha certificato Sua Beatitudine, che almeno non restava dalla Regina che i Vescovi non potessero al presente meglio che in alcun tempo sodisfare al debito loro, come era manifesto per le favorevoli risposte date da Sua Maestà agli articoli, che in quest' ultima Assemblea il Clero gli presento, per lequali risposte si sono rimossi di molti ostacoli ch' essi havevano: di che come Sua Santità ha sentito particolar consolatione, così vuole che sia rappresentata da V. S. a S. Maestà con lodare in ciò la singolar sua pietà et prudenza, poiche questo è il modo di dare augumento al culto di Dio et alla Religion Cattolica, laquale insegna ai populi che debbano anco prestare la dovuta obedienza a Principi temporali, onde poi si conservano i stati in riposo, et che però Sua Beatitudine prega Sua Maestà a continuare ai Vescovi et a tutto il Clero la sua protettione, affinche risiedano più volentieri, et faccino le funtioni che devono in servitio dell' anime e Chiese loro. Può anco in questo proposito V. Sgria rimostrare alla Maestà Sua, che durante la minorità del Re Dio le porge occasione con questi mezzi di acquistare appresso Sua Divina Maestà gran merito et una singolare obligatione con la Chiesa non senza sua perpetua lode appresso la posterità oltre la presente riputatione et commodo che ne riceve, ne a questa rimostranza è Sua Santità mossa ad altro che dal dispiacere ch' ha di vedere che si diminuisca la Religion Cattolica, si accreschino l'Eresie, et si perdino tante anime per gli impedimenti che in molte maniere la Chiesa et suoi Ministri ricevono nelle loro funtioni. Questi medesimi offitii et discorsi potrà V. S. passare col Cancelliere, col Villeroy, et col Presidente Giannino, si perche questi sono stati come s' intende quelli che favorirno le dette risposte, si anco perche sono di autorità principale nel Consiglio di Sua Maestà.

Dopo questo potrà V. Sgria trattare col Sgr Cardinal di Perona et farli noto che il Sgr Cardinal Gioiosa ha referto a Sua Beatitudine la gran cura con laquale esso Sgr Cardinale di Perona si è adoperato in quest' ultima Assemblea a benefitio del Clero tanto che tutti quei beni che erano succeduti si potevano riconoscere principalmente dal zelo, valore et autorità di Sua Sgria Illma, che però S. Santità n' è restata molto contenta, et le da gran lode, desiderando che tuttavia tenga in modo la mano alle sudette cose che non rimanghino senz' effetto et senza frutto, et che in ciò sarà aiutato sempre da S. Beatitudine in tutto quello, che dependerà da lei, ma che Sua Santità gustarebbe havere avviso et consiglio da S. Sgria Illma per saper bene, che strada si può tenere a promovere cose tanto necessarie per servitio di Dio, bene della Religione et salute dell' anime. Questi istessi o simiglianti propositi sarà bene che V. Sgria tenga con altri Vescovi, i quali ella conoscesse essere stati o poter essere di servitio alle cose sudette, per lequali il Sgr Cardinal di Gioisa ha nominati a Sua Beatitudine fra gl' altri gli Arcivescovi d' Ambrun et d' Aix, et i Vescovi di Parigi, di Angres et di Nantes che si ritrovano spesso costi.

Potrebbe forse anco parere espediente, di che però Sua Beatitudine si rimette alla prudenza di V. S., ch' ella parlando alla Regina et suoi ministri et alli Vescovi, facesse cadere a proposito come da lontano il dire, che conoscendo Nostro Signore che per tutto et in ogni tempo il servitio di Dio et il bene della Religione et dell' anime non depende da altro che dal buono et cattivo governo de Vescovi nelle loro cariche, pensa di volere esser più informata delle Chiese di tutta la Christianità, di quello che si è usato doppo qualch' anni, et fare come già facevano i Papi suoi Predecessori, dicendo a S. Maestà et Ministri, che da questo risulterà un bene di contener i Prelati nel loro offitio et debito, et ad essi Prelati che S. Beatitudine intende ciò fare per aiutarli col consiglio, et con la protettione ad adempire gli oblighi loro. Si allarghi nondimeno V. Sgria più o meno, come parerà a lei per la risposta et prudenza sua, affinche gli offitii che si faranno habbino da produrre l'effetto che si pretende, e Dio la conservi et prosperi sempre. Di Roma li 5 di Luglio 1611. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

61. Al Nunzio in Francia. Non può che giovar molto la dichiaratione fatta dal Sgr Cardinal di Perona a molti Inglesi costi dell' opinione oppostali falsamente da quel Prete Sildonio, ma molto più giovarebbe ch' egli se ne dichiarasse in scritto. Però si starà attendendo quello che sarà seguito dopò l'ultimo offitio di V. S. in questa materia, nella quale deve premere tuttavia, et rimostrare al Signor Cardinale che conviene alla dignità et estimation sua, che essendosi publicata la calunnia si publichi nell' istesso modo anco la difesa; e Dio la prosperi sempre. Di Roma li 16 d'Agosto 1611. (Cod. Ang. S. 6. 7.)

62. Al Nunzio in Spagna. Desidera Nostro Signore che quando sarà tempo, V. S. Illma tiri inanzi il negotio della revocatione dell' Editto di Sicilia sopra il libro del Cardinale Baronio

che non è difforme la dispositione del Sacro Concilio a quella dei Concilii Nationali o Provinciali antichi e moderni della Francia, et a quello che si è di già osservato, si procurerà di aggiungere qualch' altra cosa, che possa rendere anco più deboli l'oppositioni. (Cod. Cors. 516 fol. 326 sq.)

pia memoria, da che la malatia et convalescenza del Sgr Duca di Lerma et del Padre Confessore hanno ritardato che non se ne sia potuto venire a capo fin quì.

Il negotio delli Sponsali tra le due Corone non è cosi vicino come fu presupposto, il che V. Sgria I. intenderà meglio da Mgr Arcivescovo di Capua, al quale mi riporto. Del trattato del matrimonio di Savoia con Inghilterra piacerà a Nostro Signore che V. S. Illma procuri di sapere quello che porta il Conte della Motta, et che ella vada anco negotiando conforme al bisogno.

Se V. S. I. intenderà altro della mutatione del Contestabile, sarà caro ne avvisi. E le bacio ecc. Roma il primo di Novembre 1611. (Cod. Ang. S. 6. 10.)

63. Al Nuntio in Fiandra. L'instanze fatte dal Re d'Inghilterra per il castigo di quelli Inghlesi, che per la via di Santo Homero mandarono quei libri, che poco piacquero al Re, meritano di essere tenute in poco conto da Sua Altezza, si come V. Sgria scrive haver fatto, il quale avviso è stato caro, et sarebbe cosa di molta meraviglia, et assolutamente contraria alla pietà dell'Arciduca, che si havesse a prohibire la missione in Inghilterra di libri Cattolici per la via di Fiandra mentre per tante vie se ne mandano delli eretici nelle provincie cattoliche, et a V. Sgria di cuore mi raccommando. Di Roma li 26 di Novembre 1611. (Cod. Ang. (S. 6. 12.)

64. Al Nunzio in Francia. Merita molta laude la pietà della Regina, et la veneratione che porta alla pia mente della Madre Teresa 'Fondatrice dell' Ordine riformato del Carmine, et per rispetto della Maestà Sua Nostro Signore darà ordine che si tiri inanzi il Processo, ma le canonizzationi non si fanno cosi frequentemente per le cause che possono esser note ai pari di

V. Sgria, alla quale di cuore mi raccommando. Di Roma li 7 di Dicembre 1611. (Cod. Angel. S. 6. 7.)

65. Eidem. I Cattolici d'Inghilterra fanno intendere a Nostro Signore, che sono abbandonati del tutto dagli Ambasciatori et Ministri di nostri Prencipi, che dove prima solevano haverli in protettione, hora vanno più tosto secondando gli huomori di quel Re. In che se ben S. Beatitudine considera, che chi ha bisogno d'aiuto non li pare mai haverne tanto che basti, et se non l'ha pienamente si duole delle persone da chi l'aspettava, ad ogni modo è facil cosa, che li detti Ambasciatori si vadino per qualche rispetto raffrenando nei loro offitii quando deveriano essere più caldi, onde S. Santità desidera che per quello che può toccar all' Ambasciator Francese V. S. operi che la Regina le commetta seriamente di favorire et protegere quei Cattolici con quanto può, affinche quel Re si tempri dalle tante et si continue persecutioni loro, et a V. S. di cuore mi raccommando. Di Roma li 22 di Dicembre 1611. (l. c.)

66. Al Nuntio in Spagna. Mi pare superfluo di replicare a V. S. Illma quanto Nostro Signore desideri che Ella porti qualche buona risolutione intorno alla revocatione o sospensione dell' Editto publicato in Palermo contro il libro del Cardinale Baronio, massime che oltra al rispetto della sodisfattione di Sua Beatitudine a lei s'accresce stimolo di procurar tutto ciò per la dignità di questa Santa Sede, et per honore della memoria di chi è stato del nostro Ordine, et gli ha accresciuto ornamento et splendore con la sua virtu. Et a V. Sgria Illma bacio humilmente le mani. Di Roma a 5 di Gennaro 1612. (Cod. Ang. S. 6. 10.)

67. Al Nunzio in Francia. L'opusculo del Casabuono Calvinista non può se non essere simile a lui, quale V. Sgria ci

<sup>&#</sup>x27;) In Codice Corsiniano 42 (Decreta Consistorialia 1498—1644) f. 371 s. d. 14. Januarii 1622 reperitur Relatio super vita, moribus, gestis B. Theresiae de Avila, necnon in Mscr. Sessoriano CCXLV fol. 164 exstat Votum ab Octavio Episcopo Praenestino Card. Bandinio manu propria scriptum "pro Canonizatione B. Theresiae" et in Consistorio semipublico d. 23. Februar. 1622 lectum, quae quidem duo documenta cum Bulla Canonizationis "Omnipotens Sermo Dei" d. 4. Id. Mart. 1622 (Acta S. Theresiae a Jesu illustr. a Josepho Vandermoere. Bruxell. 1845. fol. 309 sq.) cohaerent. Ad eandem Sanctam vitae spiritualis Magistram spectant Codices Vallicellani H 48 fol. 167 (S. Ther. Vita et Cultus per annos digestus), C 126 (Memoriae historicae), P 197 n. 24 (Varia Excerpta ex eiusdem Vita) et n. 19 (Officium proprium pro Ordine Carmelitarum Discalc. cum Octava), P. 178 n. 18 (Instructiones et Documenta orationis mentalis et contemplationis collecta ex eius Operibus).

<sup>&#</sup>x27;) De eodem, quem Scaliger eruditorum Phoenicem appellabat, Casaubono profecisse se per Baronium non semel professo (Alberici II, 141) cfr. Ubaldini al Card. Borghese. Li 20 Maggio 1614. Il Casabuono Calvinista ha finalmente publicato in Inghilterra, ove gli è ancora alli stipendii di quel Re, l'osservationi contro il primo Tomo degl' Annali del Sgr Card. Baronio piene di tanta empietà, e furore contro cotesta Santa Sede, i Sommi Pontefici, la pia memoria di Sua Sgria Illma, e quelli che l'hanno nei loro scritti seguitato, che molti delli stessi Calvinisti in Inghilterra ne sono, come intendo, rimasti confusi e scandalizzati. Jo sebbene non ho veduta l'opera, non essendone comparso ancora alcun' esemplare in queste librarie, mosso nondimeno dagl' avvisi venutine di Londra, dalla voce commune, che se n'è sparsa qui, e dal sapere, che tutti i parti di simili ingegni sono mostruosi e pestiferi, ho interposto i miei più efficaci ufficii col Sgr Cancelliere, affinche facci con ogni studio e diligenza impedire, che non si divulghino qui delle Copie, il quale havendo prima da Londra ricevuta l'opera e trascorsa

significa non si potendo da cattivo arbore produrre buon frutto. Con tutto ciò se Ella ne potrà havere un essemplare, sarà caro lo mandi, com' è disposta di fare. Ben deverebbe la Sorbona risentirsi, ch' egli si sia fatto lecito di dire, che nel punto di revelar la confessione sacramentale, quando si tratta della vita d'un Principe, l'opinione sua sia l'istessa con quella di essa Sorbona, laquale se si lasciasse persuadere a farne una autentica dichiaratione in contrario, come V. Sgria con quanto può deverà procurare che faccia, discreditarebbe questo huomo e la sua dottrina, et si scoprirebbe la sua male arte di havere adulato a quel Re, benche questo è antico costume d'Eretici con tutti i Principi, et a V. S. di cuore mi raccommando. Di Roma li 5 di Gennaro 1612. (Cod. Ang. S. 6. 16.)

68. Eidem. Alla voce che corre costi dei pericoli di Fra Paolo i ha dato occasione una cosa vera, laquale è che per una

e trovatala empiissima, ha con molta prontezza promesso di fare quanto potrà, acciò non si esponga e communichi qui, et ha di più mostrato l'ardentemente desiderare, che vi si risponda quanto prima, il che acciò si facci più compitamente et a maggior confusione dell' auttore, è stata S. E. di parere, che detta opera si spartisca in due o tre valentissimi huomini, l'uno de quali osservi in particolare gl' errori da lui commessi nello stile, l'altro commessi nella congiuntione delle lingue, et il terzo quelli dell' Istoria, e si mandino tutte le prefate osservationi a chi haverà la principal carica di rispondere, il quale giudica il medesimo Cancelliere debba essere il Padre d'Eudemon Joannes Gesuita, il cui stile e modestia nello scrivere gli sono sempre infinitamente piaciuti, il qual discorso siccome ho fatto sapere ai principali di questi Padri della Compagnia, si perche tra di loro ce ne sono qui alcuni, che sariano attissimi a fare le dette annotationi, si anche perche riavvisino il loro Padre Generale, perche facci sapere a detto Padre, che posposta ogn' altra cosa, si dia tutto a quest' attione, cosi ho voluto rappresentarlo riverentemente a V. Sgria Illma, acciò muovendo con l'efficacia de suoi ufficii il Padre Generale, ci assicurino, che il predetto Eudemon Joannes si doni incontinente e con ogni diligenza e fervore a fatica si meritoria, nella quale havrà questo vantaggio molto considerabile di sapere, che l'intraprende con gusto e desiderio di questo Ministro di questa Corona, e che saria qui gradita e favorita assai, supponendosi però, che scrivi colla solita sua moderatione, e che senza espressa necessità, et allora molto sobriamente non tocchi quei punti, che dispiacciono ai gusti di questi Politici. Et a V. Sgria Illma faccio humilissima riverenza, et auguro ogni più vera felicità. (Cod. Corsin. 516 fol. 186 sq.)

') Cfr. Ubaldini al Card. Borghese. Li 11 Settembre 1612. Giache Sua Santità haveva parlato a Breves delle lettere di Fra Paolo, io ne ho dato un' assalto a Villeroy e lettoli l'istesse lettere, lequali egli ha veramente sentite con meraviglia e con dolore. Mi ha detto, che Breves ne haveva scritto caldamente non solo qui, ma anco a Venezia al loro Ambasciatore, dal quale intendevano non haver anco quelle cose mutata faccia, essere il nuovo Doge freddo e di poco spirito, ne potersi sperare per i migliori

parte tenuta da quei Signori gli è interdetto l'adito all' Archivii delle scritture più secrete della Republica. La verità è che dalla banda nostra non é uscita cos' alcuna delle scritture havute di esso Fra Paolo, perche da Venetia siamo stati avvisati da persona grave, che per far colpo sarebbe stato necessario di haver cose molto chiare, e che non fossero portate da noi di qua, ma dall' Ambasciatore ivi di S. Maestà Christianissima. Ma perche le lettere 1 più importanti sono, come V. Sgria sà, scritte in Cifra et sottoscritte sotto nome d'altri, se bene si tiene fermamente che sieno di esso Fra Paolo per le conietture vehementi altre volte ponderate da lei, tuttavia non parendo che le cose sieno in stato tale, che li suoi fautori che sono potenti lo dovessero haver per convinto, non ci siamo mossi fin qui. Se si potesse muover qualche cosa col mezzo dell' Ambasciatore Francese in Venetia per ordine della Regina, sarebbe il partito migliore; sopra di che intenderà Sua Beatitudine volentieri il parere di V. Sgria. Certa

fini grand' acquisto, ne si presto, oltre a questo esser' hora la Signoria disgustata di Sua Maestà per il fatto della lega con i Grisoni, congiuntura poco opportuna per fare simili ufficii, liquali non deve Sua Maestà muovere con altri fini e pretesti, che del bene di quella Republica e delle interessi che ha nella sua conservatione doppo il zelo dell' honor di Dio e della nostra santa fede, e però richiedono un' intiera confidenza per esser ben ricevuti, e per conseguenza efficaci. Jo li risposi, che con la morte del Doge era certo esser mancato il maggior fautore di Fra Paolo, che il nuovo inclinava più tosto alla pietà che altrimente. Che il Collegio, dove dovrebbe l'Ambasciatore esporre il negotio, si muta spesso, et è talvolta pieno di migliori, da che possono esser' aiutate assai le deliberationi del Pregadi, che tra quelli, che sostengano Fra Paolo, è credibile, che siano anco molti, che lo stimino nemico del Papa, come zelante dell' auttorità della Signoria, non come Eretico, il che quando toccassero con mano; cambiarebbero il parere, il che farebbero forsi in apparenza anco li più perversi per riputatione, che non poteva quest' ufficio essere che ben ricevuto, come fu quell' altro, che fece il Re defonto, essendo materia si importante alla salute di quella Republica, et essendo mosso con tanto fondamento, ne sarebbe in ogni caso senza efficacia, poiche almeno perderebbe il Frate la riputatione. E perche egli mi replicava pure, che bisognava per non perderlo star provisto di quanto occorre, però quando esso inclinasse ad opera si santa e si gloriosa, lo pregava a scriverne al loro ambasciatore a Venezia, acciò n'invigilasse e conserisse confidentemente col Nuntio, dal quale potrebbe havere quanto bisogna, e mi promise di farlo, e mi parve di lasciarlo benissimo disposto. ll negotio dipende tutto dall' Ambasciatore, col quale bisogna, che s'adopri il Nuntio, a che stimo necessario, che s' inviino gl' originali di tutte le lettere, perche l'une verifichino l'altre. (Cod. Corsin. 514 fol. 298 sq.)

<sup>1</sup>) Vid. Excerpt. in "Istoria del Concilio di Trento scritta dal P. Sforza Pallavicino. Parte Seconda. Roma 1657" (Praef. Joannis Casoni). Cfr. Opuscoli inediti o rari. Florent. 1845. I, 331 sq.

cosa è che detto Frate ha macchinato contra loro Macstà scrivendo, e persuadendo che gli Ugonotti dovessero dimandare molte cose, che tornano in pregiuditio grave del Re et del Regno. <sup>1</sup> Ma se ci fosse modo di havere qualche altra scrittura contra di lui chiara et indubitata, sarebbe il colpo maggiore; deverà però Ella porvi ogni industria. <sup>2</sup> E Dio la conservi e prosperi. Di Roma li 31 di Gennaro 1612. (Cod. Ang. S. 6. 16.)

69. Al Nuntio a Venetia. Successe la morte dell' Imperatore che sia in cielo, et dovendosi venire a nuova elettione si temono travagli degli Elettori eretici et altri Principi della setta in Germania. Onde Nostro Signore ne sta in gran pensiero et perplessità, se bene non è per mancare dalla sua parte di tutto quello, che appartiene all' offitio suo per il luogo in che Dio l'ha posto, accioche la futura elettione cada in un soggetto pio et cattolico et degno di grado così eminente. Et a quest' effetto finche si habbia maggior lume di quel che passa ha la Santità Sua scritto Brevi alli Elettori Ecclesiastici Cardinali, Prelati et altri Principi Cattolici della natione essortandoli a star uniti, et procurare che si elegga con prestezza un Principe dotato di tal prudenza, pietà et zelo, che possa sanare le piaghe dell' Imperio afflitto et della

<sup>1</sup>) Cfr. P. Daniel Histoire de France (ed. a. 1729) X, 394 et Reumont Beiträge zur italienischen Geschichte II, 155 sq.

<sup>3</sup>) Cfr. Cardinal Klesel. Quellenm. bearbeit. von Ant. Kerschbaumer. Wien 1865. pag. 183 sq.

religione Cattolica in quelle parti, et durante l'Interregno stieno attenti et avvertiti che non ricevino nuovi pregiuditii la religione et le Chiese. Si è commesso ancora instantemente alli Nuntii che muovano con efficacia i loro offitii con chi bisogna per condurre a quel segno cosi grave et importante negotio, ne si è lasciato di scrivere sopra l'istesso vivamente alla Regina di Francia et al Re Cattolico, il quale deve premerci oltre il rispetto della Religione per interesse della sua screnissima Casa come si crede, che farà onninamente. Di tutto si è voluto dar a V. S. conto per sua informatione. In tanto Suo Beatitudine prega il Signor Dio ad inspirare nelle menti delli Elettori quello, ch'è più servitio della santa fede et di tutta la Christianità, et a V. Sgria di cuore mi offero et raccommando. Di Roma a 11 di Febraro 1612. (Cod. Ang. S. 6. 15.)

70. Al Nunzio in Francia. Si come è stato uffitio molto conveniente alla pietà e zelo di quei Prelati il convenire insieme avanti il Sgr Cardinale di Perona per la censura del pernicioso libro De Potestate Ecclesiastica et Politica, così Nostro Signore li giudica degni di molta commendatione per essersi opposti così pia e generosamente all' impietà dell' autore, et alla sua abominevol dottrina. Vuol però la Santità S. che V. S. ne dia loro

<sup>2)</sup> Della persona di Fra Paolo Servita V. Sgria ha piena notitia. Jo non favellarò de mali che faccia, ne delle pessime dottrine et opinioni che sparge, e de perniciosissimi consigli che aporta, tanto più rei e malvaggi, quanto più sono coperti dal manto della sua hipochrisia.. ma le dirò brevemente che Nostro Signore non ha lasciato di parlarne come si conviene a Signori Ambasciatori . . e però quanto a Fra Paolo hanno risposto non essere stimato da loro, ne tenuto in credito niuno appresso la Republica, ma starsene colà ritirato, ne doversene però haver ombra o gelosia veruna, e benche si sappia publicamente il contrario, V. S. potrà nondimeno osservare di fresco i suoi andamenti e ce ne farà la più vera relatione che potrà haverne, perche S. Santità pensarà a continuare gl' officii o ad altro opportuno rimedio, e V. S. successivamente ci anderà proponendo quello che più riuscirebbe. Si potesse adoperare al mano per levarlo di colà e farlo ritirare altrove a viversi quietamente riconciliandosi con la Chiesa, ma finalmente non è da sperarne molto, converrà aspettarne il rimedio da Dio, essendo tanto inanzi negl' anni che non può esser grandemente lontano dalle sue pene, e solamente si dee temere, che non si lasci dietro degli scolari e degli scritti, e che ancora morto non continui ad essere alla Republica pernicioso. (Instruttione a Mgr Vescovo di Montefiascone destinato Nuntio residente in Venetia, 1 Giugno 1621. Cod. Casanat. X. V. 14.) Cfr. Joh. v. Müller Werke. T. 32. Stuttg. 1835. pag. 8.

<sup>1)</sup> Ubaldini al Card. Borghese. Li 29 Febraro 1612. Quanto andava il libro di Richer serpendo furiosamente tra li Cattolici di Francia; tanto più ci era necessario un grande e presentaneo rimedio, quale solo poteva essere una rigida e solenne Censura fatta da un Corpo de Prelati Francesi, quale è stata questa del Concilio Provinciale, che si è spuntato finalmente doppo infinite et incredibili difficoltà da ogni banda, essendo animato il Parlamento dagl' aperti disgusti de Prencipi del sangue con Sua Maestà, dall' offerte e prattiche delli Eretici, e degl' Ambasciatori d'Inghilterra e d'Olanda esasperati per i sponsali con Spagna, e per queste considerationi intimidita la Regina et i Ministri. Non siamo però anco sicuri, che non prorompa il Parlamento in qualche nuova e maggior temerità, arrabbiato fuor di modo, che contro la sua prohibitione habbino i Prelati parlato, ma possiamo sperare, che l'auttorità di Sua Maestà e del suo Consiglio, con il cui consenso si è fatta la censura, la conserverà ancora contro ogn' altro attentato. La Regina, come io gli ho proposto, ha fatto hoggi chiamare dal suo Consiglio il Primo Presidente, e dichiaratoli, che quello ha fatto il Concilio Provinciale, l'ha fatto con ogni raggione, e conforme alla mente della Maesta Sua, e con sua communicazione, però che si guardasse il Parlamento di fare atto alcuno in contrario, perche cominciarebbe Sua Maestà da lui a farsi pagare la pena. Se continueranno questi Ministri a parlar cosi fuor de denti, come io procuro, confido, che non nasceranno nuovi disordini. Mi pare, che habbiano giovato le libere querele, che io ho fatte alla Regina, non dell' intentione, ma della freddezza del Cancelliere, perche egli doppo si è meglio portato. Certo è, che Sua Maesta et i Ministri sono stati in angustie tali

piena laude per sua parte, ct l'essorti a perseverare in così degna opera, della quale ne saranno laudati dal mondo et premiati da Dio, et a V. S. di cuore mi raccommando. Di Roma li 28 di Febraro 1612. (Cod. Ang. S. 6. 16.)

71. Eidem. È tanto pieno di veleno e di abominevol dottrina il libro di Richer de Potestate Ecclesiastica et Politica, et la Declamatione dell' Avvocato dell' Università contra Giesuiti che meritarebbono severo gastigo non meno gl' Impressori che gli Autori stessi, e pur si comportano costi con tanto scandalo de buoni, e con si pessimo essempio, di che sente Nostro Signore acerbissimo disgusto, parendo stravagante cosa che ogni giorno eschino costi libri contra l'autorità Pontificia, et contra questa Santa Sede, et alla parte nostra, dalla quale è tanta giustitia

per questo libro, che per non rientrarmi di nuovo, si dovrebbe sperare, che siano per provedere anche a Servino con un poco di tempo. Mi danno larga intentione, che si levarà Richer alla prima assemblea della facoltà. Aspetto però, che le prime lettere di V. Sgria Illma mi diano nuovo fiato, e mi faccino forte per quest' effetto. Al Cardinal di Perona si deve assai et ai Vescovi di Parigi e d'Angiers, e generalmente a tutti questi Prelati, perche con grand' unità sono caminati al bene, fuori che i Vescovi di Bones e d'Orleans, benche anche questi habbino finalmente ceduto all' opinione de migliori, ma tutti sono tanto fiacchi di spirito e d'auttorità, che non havrebbero ardito di fare quel che hanno fatto senza espresso consenso di Sua Maestà, e de suoi Ministri. De Prencipi non ho trovato in quest' occasione ne più fedeli ne più costanti che Nivers et Vmena. (Cod. Corsin. 514 f. 236 sq.)

¹) Pluribus annis posteaquam sequens S. Francisci Salesii documentum epistolare Romae descripseram, ipsius apographum novi in Bibliotheca Parisiensi Suppl. n. 1193 exstare a Vivesio repertum (cfr. Oeuvres complètes de S. François de Sales. publ. par Migne. T. V. Par. 1861. pag. 865 sq.); quapropter variantes istius exemplaris lectiones praecipuas uncis inclusas duxi esse addendas. Jam vero titulus et tenor recensionis Romanae hic est:

Lettera mandata da San Francesco di Sales Vescovo di Ginevra l'anno 1612 a Mgr Arcivescovo di Tarantasia, e da detto Arcivescovo mandata a me Angelo Magnisio per darla al Sgr Card. Borghese, come la diedi con una lettera di detto Arcivescovo. (Codex Bibl S. Petri a. Vinc. A D 9. 60. fol. 1 sq. = Cod. Corsin. 724 fol. 318 sq.) Per avvisi particolari ricevuti da Parigi e da Lione (Digion), e per libretti stampati in detti luoghi si vede chiaramente, che quella disputa dell' autorità del Ssmo Papa sopra li Regi si va tuttavia dilatando, come ancora quell' altra della comparazione delli (de') Concilii con i Sommi Pontefici. Et è chiaro, che la maggiore parte de' Parlamenti et huomini di stato et catolici inclina dalla banda, ch'è marco favorevole, o per dir meglio, ch'è pur (più om. ch') contraria alla Autorità Papale, stimando che sia più convenevole e giovevole alla autorità Reale, e se le cose vann' avanti (innanzi), v'è pericolo, che non si facci una notabil perdita e lamentabile divisione in quel Regno, et massimamente perche il Re fra tre o quatt' anni dovendo pigliare la Amministrazione di quel regno sarà facil' cosa, che si inclini verso la fazzione di quelli (cosa

non sia permesso manco di rispondere alle calunnie et falsa dottrina degli Avversarii, et proporre la verità Cattolica per levar

alla fazzione di quelli ctt. om.), che sono contrarii all' autorità della Santa Sede, e si pieghi (di piegarlo) da quella banda nella quale egli vederà qualch' apparenza da aggrandire (d'ingrandire) le sue raggioni, essendo che (om.) gl' huomini tanto inclinati alla soperiorità ed independenza (superiorità independente), come si vede massime in questi tempi, ed anco per l'età (all' età) giovenile, che per natura è temeraria et audace; se bene è da credere, che quel Re sia di bonissima et christianissima inclinazione. Essendo poi questa (om.) impresa di (da) scuotere ogni giogo un male contagiosissimo nassarebbe pian piano di Regno in Regno, e di Corona in Corona, come si vede, ch' altri simili mali sono passati; onde pare che il pericolo sia grande. Il rimedio non par che sia il volere col mezo di valenti Theologi disputar la Quistione, perche quanto più sara fervente la disputa, tanto più s'accenderanno gl' animi, e si farà grande la (om.) divisione, oltre che le raggioni degl' Avversarii sono grate all' orechie de' Grandi, non per esser vere, ma per essere giovevoli all' intento loro; ne mancaranno Theologi, che per diversi rispetti abbracciaranno (abbracino) la parte della divisione, si ch' il rimedio più efficace sarebbe, che mentre governa la Regina (Madre add.) et il Parlamento (Consiglio), si tratasse amichevolmente (amorevolmente) con lei per parte (dalla parte) di Sua Santità lamentandosi, che non essendo già mai nata alcuna differenza tra Sua Beatitudine ed il Re, anzi Sua Beatitudine havendo in ogn' occorrenza mostrato un' anim) veramente paterno ed affezzionatissimo e desiderosissimo del bene (e add.) stabilimento e (della) grandezza di quella Corona, nondimeno di presente insorgono (pur adesso spuntino) certi cervelli pungenti, inquieti, et inimici della santa unione, che tra Sua Santità e Sua Maestà si ritrova! quali (che) vengono imprudentemente a ridurre in dubbio, se Sua Santità sia affezzionata a quella Corona, movendo quell' inutili et intempestive dispute, per mezo delle quali generano (si add.) negl' animi deboli ed infermi diffidenza (diffidenze) del sincero affetto di Sua Beatitudine verso il Re et il Regno. E (om.) che per tanto sia contenta S. Maestà d'imporre silenzio a tali temerarie et infruttuose questioni (seditiose dispute), lequali oltre che sono inutili fra Catolici, sono perniciosi fra gl' Eretici, e servono di distrazzione e diversione alla conversione de medesimi, liquali fanno trionfo di queste divisioni. In somma è espediente per adesso, che si anneghino ed affoghino quelle dispute nel silenzio si da una banda come dall' altra. E se bene è da lodare il zelo di quelli Predicatori, che si sono opposti all' insolenza degl' Aversarii, tutta via già che si vede, che la continuazione di litigare, disputare ed alterchare non smorza (spegne), anzi accende il fuoco, sarà molto più giovevole il silenzio, che la disputa, ed invece di venire all' Hipotesi sarebbe stato meglio d'incholcare (di ben inculcare) la Tesi, nella quale tacitamente si comprendono l'Hipotesi. Ed in questa guerra è certo, che la (pia add.) destrezza, prudenza e dolcezza è molto più utile che l'infocata dottrina ed ardore di spirito. Spreta vilescunt (exolescunt', si irascaris, cognita videntur. E spesse volte pur che stabiliamo (stabilischino) bene la Tesi, la miglior risposta, che si possa fare all' importunità di questi spiriti turbulenti, è non stimarli degni di risposta, e così sarebbe bisogno, ch' adesso in Francia tutti li Predicatori soavemente e non turbolentemente inculchassero ed insinuassero (om.)

d'errore chi fosse ingannato. Deverà però V. Sgria farne con la Regina e Ministri quel gagliardo resentimento, che conviene, rappresentando il gravissimo dispiacere, che ne riceve Sua Santità, et la giusta causa ch' ha di dolersi, toccando loro che in questa maniera non si può pretendere egualità con altri, e che si darà occasione a S. Beatitudine di credere che non si habbia costi quell' osservanza che si deve verso la sua persona, autorità sua et della Sede Apostolica, poiche si lascia libero il freno a ciascuno di dir ciò che li pare in loro offesa, meravigliandosi forte Nostro Signore che cio sia tolerato dalla pietà della Regina, che pur sà quanto importa al suo interesse e del Regno, che l'autorità Pontificia stia in suo vigore. Onde se non se ne fà apparire una volta castigo esemplare moltiplicheranno ogni giorno disordini et inconvenienti, et si ridurranno a tal segno che non vi si potrà

l'unità Ecclesiastica, e la devozione delli Catolici verso il supremo Pastore, senza venire a disputare di quell' autorità in particolare, ch' ha sopra i Principi; ed a quelli che della autorità Pontificia parlano male, non bisogna rispondere direttamente, ma indirettamente lamentandosi che questo facciano senza necessità, e con maligna intenzione per metter' in odio la Santa Sede, laquale è tutta dolcissima et affettuosissima Madre di quel Regno, ed invece di rispondere alle loro propositioni, sarebbe meglio d'impugnare le loro intenzioni, affine di renderli odiosi come perturbatori della quiete, e fra tali discorsi interporre soavemente quelli due capi dell' unità ecclesiastica e christianismo (christiana), e dell' amore, overo della divotione verso la Santa Sede, nodo di quella, e (di quell' unione o) communione Ecclesiastica. Sarebbe anco bene, che col mezo de Prelati affezionati e prudenti si procurasse unione e buona intelligenza fra la Sorbona e li PP. Giesuiti, acciò che congiungendosi quelli due bovi (boni) in un' sol giogo, si lavorasse nel sacro campo più efficacemente, e questo si poterebbe ancora fare, se con destrezza e discrezione se ne trattasse con la Regina (regnante) mostrando, che con quel mezo l'Eresia sarebbe molto indebolita, si come è vero; perche se in Francia li Prelati, la Sorbona e li Religiosi fossero ben' uniti, l'Eresia non starebbe in piedi dieci anni; e questa Unione non sarebbe difficile da procurarsi, dando buona (bene) notitia alla Regina (madre add.) dell' importanza d'essa, ed havendo huomini, che con destrezza aiutasse (aiutassero) Mgr Nunzio, e che potessero adomesticare (addimesticar) gl' uni coll' altri, ed a questo poterebbe servire il racomandare la cosa alli Provinciali e Generali degl' Ordini, e mandare Brevi suavissimi all' Università, ed imparticolare alla Sorbona, ed anco a Prelati, ed in tutti mostrare l'affetto paterno di Nostro Signore verso la conservazione di quel Regno, e quanto si (Sua Santità) desideri, che tutti amaestrino i Popoli nella vera e sincera obbedienza e somissione delli sudditi a quella Corona; ma prima di fare questa diligenza sarebbe necessario d' haver trattato colla Regina (madre add.) ed il Parlamento (e col Consiglio), ed acciò servirebbe grandemente, che Sua Santità ne trattasse in Roma coll' Ambasciatore e con li Cardinali Francesi mostrando un gran desiderio, che quelle tali dispute scandalose siano lasciate: Sero medicina paratur, cum mala per longas invaluere moras.

più rimediare. In conformità di che Sua Beatitudine ne ha trattato seriamente con Breues, et dettoli che in tempo del Re defunto si procedeva in altra maniera. Egli ha promesso di scriverne gagliardamente come si crede che farà, et a V. S. di cuore mi raccommando. Di Roma li 28 di Febraro 1612. (1. c.)

72. Al Nunzio in Fiandra. L'imprestito, che dimanda il Re d'Inghilterra ad ogni persona del suo Stato, che habbia commodità di denari, non basterà come V. S. avvisa alla prodigalità sua, ma farà bene apparire, che chi è per natura profuso del suo appetisce volentieri quel' d'altri. I Cattolici ai quali si motiva dal Secretario di quel Re, che pagando al presente ottanta milia filippi, et successivamente ogni anno cento venti mila, potrebbono ottenere l'abolitione di tutte le leggi penali, et il libero esercitio della vera Religione, hanno giusta causa di temere dell'inosservanza del patto, che quando fosse stabile, sarebbe forse conditione men dura che quella, che provano di presente. Et a V. S. di cuore mi offero et raccommando. Di Roma li 24 di Marzo 1612. (Cod. Ang. S. 6. 12.)

73. Al Nuntio a Venetia. Il libro de potestate ecclesiastica et politica stampato in Francia è stato censurato da tutti i Vescovi della Provincia Senonense in forma di Sinodo Provinciale avanti il Sgr Cardinale di Perona loro Metropolitano et ciò anco consentiente la Regina, della qual Censura si manda l'aggiunta copia, accioche V. Sgria sia informata di quello che passa, non perche ne parli se non in caso, che conoscesse esservene di bisogno. Quando sarà stampata, se le inviarà uno o più essemplari et le ordinerà quel più che si giudicherà espediente. Le si dice intanto, che al medesimo libro è stata fatta una nuova risposta da Andrea Duval Professore regio di Theologia nell' Università di Parigi et è opera molto commendata, come anco la pietà et bontà dell' Autore. Et a V. S. di cuore mi offero et raccommando. Di Roma a 7 di Aprile 1612. (Cod. Ang. S. 6. 15.)

74. Al Nuntio in Francia. È stato esposto a Nostro Signore per parte d'alcune nobili Zitelle Inglesi, che per fuggire la fiera persecutione, et il giuramento a che sono astretti i Cattolici di quel Regno, si sono ritirate in Francia per monacarsi dell' Ordine di San Benedetto, et hanno ottenuto dal Re di potere erigere costi un Convento per se et altri che aspettano d'Inghilterra, sotto il governo dei Padri del medesimo Ordine; desiderano però

<sup>&#</sup>x27;) Ubaldini al Card. Borghese. Li 22 Novembre 1612. Mi danno li Preti Inglesi, che sono qui, speranza di stabilire tra loro una vera concordia, e per mezzo di questa di riunirsi tutti fraternamente con i Padri della

licenza, che si possano cavare una o più Monache fuori di altro Monasterio, e trasferirle nel loro per il buon governo et ammaestramento di esse. Sopra di che Sua Santità dice che V. Sgria le aiuti presso alla Regina, et faccia quanto a se nella petition loro quello che le parerà espediente, e Dio la conservi e prosperi. Di Roma li 25 d'Aprile 1612. (Cod. Ang. S. 6. 16.)

75. Al Nunzio in Spagna. Preme la revocatione della sospensione fatta in Sicilia dell' Undecimo Tomo degli Annali del Baronio quanto V. Sgria sà. Onde è piaciuto molto ch' Ella habbia

Compagnia di Giesù, e di tenere nell' avvenire buona intelligenza con loro, il che se succederà con effetto e sinceramente, sarà una delle maggiori benedittioni, che possa venire alla causa de Cattolici di quel Regno. Jo c'interpongo volentieri et efficacissimamente tutta l'opera mia. L'Ambasciatore d'Inghilterra ha per ordine espresso del Re fatti si caldi ufficii con la Regina e con li Ministri qui per impedire la fondatione del Monastero, che era stata di già promessa qui in Parigi per monacarvi dell' Inglesi, che si buon' opera resta interrotta, ma dissimuleranno nondimeno Sua Maestà e li detti Ministri, che facendosi il Monastero per dette Francesi, vi siano di presente ammesse due o tre Inglesi con speranza di fra qualche tempo lasciarne ricevere anche qualchedun' altra. (Cod. Corsin. 514 fol. 368 sq.)

1) De Annalium Ecclesiasticorum Epitome ab Henrico Spondano cum permissu Baronii (Alberici II, 232) elaborata cfr. Ubaldini al Card. Borghese. Li 23 Aprile 1613. È uscito ultimamente dalla stampa l'Epitome degli Annali del Sgr Cardinal Baronio di pia memoria col Privilegio Regio, e con approvatione di due Dottori Sorbonici, per opera del Padre Spondano Bearnense, da lui cominciata alcuni anni sono costi con licenza e per ordine del Cardinal medesimo, laquale quanto è per essere più fruttuosa et è però sommamente piacciuta a tutti i buoni, et in particolar ai Vescovi del Regno, che si sono trovati qui, che di commun consenso lo rimunerorno subito di un annua pensione di sc. 500 di oro, tanto ha dato più sul naso a questi Politici, et in particolare all' Avvocato Servino, il quale alli 19 stante mandò oltre ai termini della sua ginrisdittione a levar dalla bottega dello Stampatore gli esemplari, che vi si trovarono legati, et a sequestrare tutti li sciolti con parole piene di rabbia e di furia contro l'Autore, gli Approbatori, e l'Impressore sino a minacciarli di forca; poi il giorno seguente dopo una grande invettiva che fece il medesimo in Parlamento contro tutta l'opera, et in specie contro i luoghi, che mando a V. Sgria Illma annotati in foglio a parte, cocluse, che doveva esser prohibita, come troppo pregiuditiale ai diritti di questa Corona.

E perche l'opera e diligenza del Primo Presidente, che in ciò si portò molto pio e prudente, impedi la resolutione che pretendeva Servino coll' haver, rimesso il negotio a più matura deliberazione, tornò costui a replicare le sue istanze, le quali ne anche gli fecero conseguire il suo pessimo intento, non havendo il Parlamento che deputato due de più vecchi consiglieri per collationare l'Epitome con gli Annali stessi, per riferire di poi alla Corte, se vi è alteratione di parole o di senso, in che fa hora Servino travagliare persona della medesima farina per infine giungere, dove egli troppo appassionatamente desidera.

ravvisato il negotio con quei Consiglieri di Stato, e ne speri bene. Ma quanto le cose caminano costi tarde, tanto hanno più bisogno di esser ricordate spesso, il che deverà V. Sgria far particolarmente in questa espeditione, della quale è sommamente desiderata da Sua Beatitudine, et a lei di cuore mi offero et raccommando. Di Roma li 25 d'Aprile 1612. (Cod. Ang. S. 6. 14.)

A che cerco io con ogni sorte di più efficace officio di ostare appresso questo Primo Presidente et altri principali Ministri, a quali come è noto il grandissimo merito della memoria di detto Cardinale con la Francia, et in particolare col Re defonto, la stima, che sua Maestà fece di lui, gli honori con che dopo la sua reconciliazione alla Chiesa Cattolica lo trattò in vita et in morte, il frutto che fanno gli Annali suoi in questo Regno contro gli Ugonotti, e quanto in essi habbi operato, commendate alla posterità l'osseguio e liberalità dei Re di Francia verso cotesta Santa Sede, e massime nel Tomo dove si trattò della traslatione dell' Imperio di Carlo Magno, il cui epitome riprende sopra ogni altra cosa Servino, dedicato al Re defonto, cosi non ho gran difficoltà di persuadere loro alcuni di questi punti, oltre de' quali gli ho rimostrato, che l'Epitome non contiene che ottima e cattolica dottrina, et il senso del Baronio, non ostante che in alcun luogo dell' Epitome si possi trovare qualche parola mutata, e che però, come gl' Annali hanno havuto sempre corso e sono stati sempre ricevuti qui, deve parimenti esservi aggradito il loro Epitome, e se le parole, che mi danno in particolare il Cancelliere, Primo Presidente e Villeroy havranno effetto, non ne seguirà a nuovità di disgusto, di che cercarò d'assicurarmi anco maggiormente appresso la Maesta della Regina subito che si potrà negotiare con Sua Maestà e con fare, che anco questi Prelati in corpo ne faccino le loro supplicationi, come si mostrano dispostissimi quando il bisogno lo richieda per quanto mi ha accertato il Sgr Cardinal Gioiosa.

Ne ho lasciato quest' occasione ne senza di nuovo additare a questi Ministri, il che farò anco con la Regina, i pessimi et impiissimi concetti di Servino drizzati non al bene della Francia, di cui egli si serve solamente per pretesto, ma all' oppressione della dignità Pontificia et autorità Ecclesiastica, come costa pur troppo manifestamente di vedersi, che di un opera tale egli si scandalizzi e quereli, e che di tanti perniciosissimi libri usciti contro la Religione e contro lo Stato, ed in particolar di quello del Turchetto, che non poteva esser più criminale di lesa Maestà, non ne habbi fatto mai strepito alcuno ne detta una sola parola. Il Volume dell' Epitome prefato è un gran foglio e molto grosso, però non è possibile di mandarlo senza buona occasione. L'autore ne ha due esemplari legati a posta per la Santità di Nostro Signore e V. Sgria Illma, ch s'inviaranno subito, che si presenti la commodità, alla quale invigilarò quanto devo. Con che fò a V. Sgria Illma humilissima riverenza. (Cod. Corsin. 515 fol. 194 sq.) Sequuntur fol. 198 numero quatuor, ad iurisdictionem ecclesiasticam et relationem inter sacerdotium et imperium mutuam spectantia "Loca Epitomes Annalium D. Cardinalis Baronii piae memoriae, contra quae potissimum declaravit die 16 et 18 praesentis mensis in Senatu Parisiensi Servinus in dicto Senatu Advocatus Regius eo consilio, ut per Senatum dicta Epitome e Regno Gal-

liae eliminaretur".

76. Eidem. È cosa perniciosa e di male esempio, che gli Ecclesiastici ricorrano a Tribunali laici, ma questo è anco peggio, quando si fa da Prelati, e da quelli massime, a quali più che ad ogn' altro appartiene il procurar la conservatione dell' immunità Ecclesiastica. Onde Sua Santità non crede che il Sgr Cardinal di Toledo possa haver scusa legitima, che per causa sua la Religione Jerosolimitana sia costretta a proseguir lite nel Consiglio Regio, e tanto più mentre la controversia pende qui nella Rota, parendo grande assurdo che un Cardinale e spetialmente della qualità e conditione ch' egli è, si vaglia di simili ricorsi. Desidera però Sua Santità che V. Sgria vada di ritirarnelo con buon modo, e con la destrezza ch' è sua propria, e Dio la conservi e prosperi. Di Frascati li 23 di Maggio 1612. (l. c.)

77. Eidem. Giudicò Nostro Signore che l'esser stato rimesso al Consiglio di Stato il negotio della revocatione dell' Editto fatto in Sicilia sopra il libro del Sgr Cardinal Baronio, fosse un voler dare l'esclusione con le lunghezze; hora si conferma tanto più in questa sentenza, quanto per lettere di V. Sgria di 14 d'Aprile ha veduto che s'è levata la causa dal detto Consiglio di Stato, et rimessa a quello d'Italia, cosa che anco da lei viene interpretata per artificio di non dare espressa negativa, ma tirare in lungo senza mai risolvere cos' alcuna. Il che Sua Santità ha imaginato sempre, tuttavia ha voluto che si faccino le debite instanze per rifrenare almeno l'ardire di non fare in altre occorrenze simili Editti, et a V. S. di cuore mi raccommando. Di Frascati li 23 di Maggio 1612. (1. c.)

78. Al Nunzio in Francia. Da conto il Cecilio del miserabile stato in che si trovano i Cattolici d'Inghilterra, massime che quel Re da ad intendere ai Principi di Francia, ch' essi Cattolici non patiscono nel suo Regno. 1 Desidera però S. Beatitudine che

V. S. ne tenga proposito con la Regina, e scuopra l'inganno delli Eretici, che procurano di occultare la verità, laquale è che ogni giorno crescono le persecutioni contro detti Cattolici, come si avvisa d'Inghilterra. Il medesimo Cecilio faceva instanza che si raccommandassino alla Regina Margarita, perche continuasse in loro la solita carità e sovventione, onde è parso a S. Beatitudine di dire a V. S. che faccia per ciò tutti gli ufficii che giudicherà opportuni, mostrando ad esso Cecilio et agli altri che gli è a cucre la causa loro, e Dio la conservi e prosperi. Di Roma li 20 di Giugno 1612. (Cod. Ang. S. 6. 16.)

79. Al Nuntio in Praga. La frequenza et devotione che V. Sgria scrive di haver veduta nelle processioni del Santissimo Sacramento, ha portato a Nostro Signore tanta consolatione quanto si possa dire, et ne da laude e gratia a Dio, il quale prega che voglia metter nell' animo del nuovo Imperatore un vero zelo di restaurare la Religione Cattolica in Germania, dove fin hora s'è fatta tanta perdita in questa parte, et a V. S. di cuore mi raccommando. Di Roma li 14 di Luglio 1612. (Cod. Ang. S. 6. 9.)

80. Al Nuntio in Francia. È fatta efficace instanza a Nostro Signore per parte dell' Arciprete d'Inghilterra et di molte persone Ecclesiastiche, acciò Sua Santità si contenti di creare in quel Regno alcuni Vescovi, et si presuppone ch' oltre alla ne-

<sup>1)</sup> Quaenam artes ad veritatem occultandam mentesque decipiendas habitae fuerint licitae, patet ex Epistola, quam nuncupavit Ubaldinius Archipresbytero Angliae die 10 Decembris 1613: Roggerii Widringtoni Angli, qui se Catholicum asserit, superbia et impictas eo ascendit, ut libellum suum novissime nomine suo editum, cui titulus est Responsio theologica de Juramento Fidelitatis, Sanctissimo Dno Nostro Papae Paulo Quinto dedicare ausus sit; quod aegro animo tulit Sanctitas Sua, quae nec doctrinam in libello contentam orthodoxam, imo pluribus erroribus et haeresibus plenam, nec Widringtonum filium Sanctae Matris Ecclesiae nec Catholicum agnoscit; unde cum dedicationem non acceptaverit Sanctissimus Papa, ipsumque libellum damnaverit Sanctitas Sua, mihi per literas Illmi et Reumi D. Card. Millini S. Congreg. S. Officii Prosecretarii datas Romae 25 Octobris proxime praeteriti mandavit, ut sensum mentemque Sanctitatis Suae circa praedictum libellum tibi aperirem, ut tu eandem istis veris Catholicis significes, ne forte

ex praedicta dedicatione et silentio eiusdem Sanctissimi deciperentur incauti, ob id eos moneas, ut a supradicti libelli perniciosissima lectione omnino abstineant, quod te maiori qua poteris fide et celeritate facturum certo scio. Interim Deum enixe oro, ut in istis tentationibus angustiisque ita te caeterosque Catholicos praeservet, et augeatur verus fortitudinis et constantiae spiritus, ut huiusmodi certamine legitime absoluto, coronam iustitiae reddat vobis omnibus omnipotens Deus, qui illam diligentibus se veraciter promisit, et tuis orationibus me etiam atque etiam commendans, tibi operam studiumque meum offero. (Cod. Corsin. 515 fol. 485 sq.)

<sup>1)</sup> Cod. Corsinian. 283 (Relazione d'Inghilterra) fol. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. quod ad tempus posterum pertinet, Summarium Scripturarum Cleri Anglicani. (Codex Bibl. Ottobonian. 2536 fol. 260.)

Dubium. An attento statu et circumstantiis catholicae Ecclesiae quae est in Anglia, in eadem restitui debeant Episcopi.

Pro negativa

Primo adducitur periculum excitandae persecutionis, si restituantur Episcopi.

Secundo sententia quorumdam Religiosorum Ordinis N. qui restitutioni Episcoporum se opponunt.

Tertio quorumdam Laicorum sententia idem prorsus continens.

Pro affirmativa adducitur

Primo Institutio Reipublicae Christianae a Domino constitutae cum ordine hierarchico Episcoporum, Sacerdotum, Diaconorum.

cessità di tenere ordinationi et dare la confirmatione saria cosa molto utile et espediente per servitio della Religione. All' incontro viene avvisata Sua Santità, che questo trattato dispiace a quasi tutta la nobiltà Cattolica et a gran parte delli Ecclesiastici per parergli che questa novità possi eccitare maggiori persecutioni senza nessuna speranza di frutto, et che da quei Vescovi che si creassero sariano facilmente ordinate persone indegne et poco atte a far frutto alcuno, anzi a generare scandali in quelle parti, dove non potriano poi esser puniti. In questa perplessità essendo il negotio gravissimo, desidera Nostro Signore prima di pigliare risolutione di sentire il senso di V. Sgria et haverà anco caro, che senza strepito ella procuri di sapere che senso vi sia in Inghilterra, et che effetto si giudica che ne potesse nascere, per

Secundo Usus perpetuus Episcoporum ab exordio Ecclesiae usque in

Tertio Necessitas Episcoporum in Ecclesia ob sacramenta Confirmationis et Ordinis, et ob pastorale officium adeo gregi necessarium.

Quarto Commune votum Cleri saecularis et regularis et Laicorum Anglicorum, exceptis praefatis Religiosis et Laicis qui eos sequantur.

Non obstat periculum persecutionis

Primo quia hoc tempore vanissimum est: nam Rex Angliae Puritanorum parlamento obstitit, eorum decreta cassavit, conventum eorum publico edicto solvit, executionem legum contra Catholicos prohibuit, catholicos consiliarios sibi assumpsit, carceratos ob fidelitatis iuramentum liberavit, religionis catholicae usum permisit. Et Rex in huiusmodi sententia est, quod in qua Republica non sunt Episcopi animarum rectores, in ca Reges gubernacula tenere non possunt, idque saepe Puritanis et verbo et scripto dixit. Quae nisi essent vera, Clerus et populus catholicus Angliae, qui periculo est expositus magis quam alii, non exponeret nec praedictam instantiam faceret, et in hac re eis magis credendum est, cum de corum vita et fortunis, et de salute aeterna agatur.

Secundo Christus Dominus scivit et dixit Catholicos suos persecutionibus non esse carituros, et nihilominus in ordine hierarchico voluit esse Episcopos.

Non obstat sententia Religiosorum Ordinis N., quia si Catalogus quem contra hanc sententiam producunt exhibeatur, non carere imposturis demonstrabitur, et simul ostendetur eos quaerere quae sua sunt, non quae Jesu Christi; cum tantilla sit eorum pars laborantium in Vinea Anglicana.

Non obstat sententia Laicorum

Primo quia parvi faciendum est laicorum iudicium in hoc negotio plane ecclesiastico;

Secundo est minima pars Laicorum Angliae, quae sequitur negativam sententiam, et

Tertio sunt sectatores Adversariorum. -

Hactenus Summarium, cuius contextui lucem afferunt commentarii instar ea quae in Codice Corsiniano 473 fol. 950 sq. (Instruttione per Mgr Ceva circa le cose del Clero d'Inghilterra) leguntur.

potervi poi far sopra la consideratione, che conviene, et a V. S. di cuore mi offero et raccommando. Di Roma li 15 d'Agosto 1612. (Cod. Ang. S. 6. 16.)

81. Al Nunzio in Spagna. Di nuovo la Religione di Malta fa grand' instanza che si faccia opera, che il Sgr Cardinal di Toledo desista di procedere avanti a Giudici secolari, come cosa molto pregiuditiale alla giurisditione Ecclesiastica et a privilegi et immunità d'essa Religione; onde non deverebbe Sua Sgria Illma lasciarsi tanto impressionare da suoi Avvocati, et dal proprio affetto, che non considerasse quanto suvi male ch'un Cardinale ricusi il foro Ecclesiastico. Però desidera Sua Santità che V. S. non manchi di procurare efficacemente, che si pigli in questo negotio qualche honesto temperamento, e Dio la conservi e prosperi. Di Roma li 8 di Novembre 1612. (Cod. Ang. S. 6. 14.)

82. Eidem. Stando il negotio del libro del Cardinal Baronio ridotto in mano di S. Maestà, come V. S. scrive con lettera di 26 di Settembre, se ne può sperare qualche esito degno della prudenza e zelo della Maestà Sua, alla quale et al Sgr Duca di Lerma siamo sicuri ch' ella non mancherà di darne memoria opportunamente, accioche non se ne differisca la speditione più oltre, e Dio la conservi e prosperi. Di Roma li 8 di Novembre 1612. (l. c.)

83. Al Nuntio in Francia. In absenza del Sgr Cardinal d'Arigone è surrogato il Sgr Cardinal Mellino ad esaminare insieme col Sgr Cardinal Lancellotto la concessione, che desidera il Signor di Berul 1 di potere constituire costi una Congregatione di Preti Secolari con l'osservanza di quelle Constitutioni, ch' egli giudicasse opportune, e già s'è ordinato che si attenda alla speditione. Onde egli può sperare che ben presto sia per terminarsi con sodisfattione sua; poiche Sua Santità è molto inclinata che gli si dia, come quello ch' ha preso buon concetto dell' opera e dell' autore, massime ch'è tanto commendato da V. S. alla quale per fine mi offero et raccommando. Di Roma li 6 di Dicembre 1612. (Cod. Ang. S. 6. 16.)

84. Eidem. Non ha V. Sgria bisogno, che le siano raccommandati i Cattolici Inglesi, che dimorano costi, et molto meno li Dottori Bisopo, Smiteo,2 et Campaneo, la conditione de quali a

21

<sup>1)</sup> qui postea ab Urbano VIII ob singularem suam pietatem in Cardinalium ordinem adscriptus est. Cfr. Vita Joh. Morini (Ecclesiae Orientalis Antiquitates. Lips. 1683) pag. 2 sq.

<sup>2) ..</sup> Fu da Paolo V stabilito Guglielmo Bisopo col titolo di Vescovo di Calcedonia, e poi con un Breve di Gregorio XV datagli facoltà d'Ordinario non meno dell' Inghilterra, che della Scotia, quale per li richiami delli Laemmer, Mel. Rom. Mant.

lei è ben nota, nondimeno perche hanno richiesto per lettere loro di esserle raccommandati, perche li protegga appresso Sua Maestà e Ministri dalle persecutioni d'Eretici, et in spetie dall' Ambasciatore d'Inghilterra, che cerca impedirli lo scrivere contro gli Eretici, al qual officio sono stati destinati dall' Arciprete et Assistenti d'Anglia. Sua Santità dice che V. Sgria li consoli, et non gli lasci desiderare i suoi officii per questa parte, ma vuole ancora, che prima che l'opere loro si stampino, o siano vedute da lei, o si mandino a vedere qua. Chiedono ancora che si tenga protettione del Collegio Inglese in Duai, et non vi si lascino far novità, sopra di che ella potrà dir loro, che già si è ordinato, che non si alteri la forma del governo, al resto provederà Mgr Nuntio in Fiandra, come più vicino; et a V. Sgria di cuore mi offero et raccommando. Di Roma li 15 di Marzo 1613. '(l. c.)

85. Al Nunzio in Spagna. Quanto più fiero diventa ogn' hor l'odio e la persecutione contro i Cattolici in Inghilterra, tanto è maggiore il bisogno che hanno quei miseri d'esser aiutati e protetti. Onde se ben si crede, che cotesti Signori sieno per dare in ciò ordine a D. Diego di Sermiento colà destinato Ambasciatore, ha nondimeno V. Sgria da procurare che sieno efficacis-

Scozzesi gli fu subito levata. Giunto dunque alla sua residenza il detto Vescovo e stimandosi per le parole del Breve vero Ordinario, et in autorità fosse uguale al Papa, si diede a dividere in molte parti il Regno, et a dare a chiascheduna d'esse un Archidiacono per capo superiore dei Cattolici del suo distretto, et institui alcuni Decani rurali quasi foranei dei medesimi Archidiaconi, et a loro subordinati, et accioche nelle cause più gravi fosse più presto il ricorso, deputò 5 Vicarii Generali residenti in diversi luoghi. Di tutti i sopradetti Archidiaconi, Decani, Vicarii compose un immaginario Capitolo, a cui diede per capo un Decano, volendo che appresso a quello, sede vacante restasse la giurisdittione Episcopale nell' Inghilterra, per la cui conferma havendo egli più volte fatta instanza non meno a Gregorio XV che Urbano VIII non gli fu mai conceduta. Ma morto poco tempo dopo il sudetto Vescovo gli fu surrogato Riccardo Smitteo con l'istesso carattere di Vescovo di Calcedonia, quale arrivato in Inghilterra turbò più che mai lo stato di quei Cattolici, mentre subito pretese essere l'Ordinario d'Inghilterra et anco di Scotia, si oppose alli Missionarii Apostolici, formò tribunale, confermò il Capitolo, impose pensioni ai laici et in somma suscitò una fiera contesa fra lui et i Regolari. Onde la s. m. d'Urbano nel 1627 dichiarò nella Congregatione del Santo Offitio, ch' il Vescovo Calcedonense non era Ordinario d'Inghilterra, ma semplice Delegato con facoltà limitate e revocabili a beneplacito del Pontefice. Sentita mal volentieri dal Vescovo questa dichiaratione, renunciò ad ogni cura pastorale di quel Regno passandosene in Francia, dove arrivato fu d'ordine della Sede Apostolica trattenuto, acciò non ritornasse, essendosi subito pentito della detta rinuntia. (Relazione d'Inghilterra, Cod. Corsin. 283 fol. 9 sq.)

simi, come già ella mostra di voler fare, perche in somma la necessità non può esser più grande di quello ch'è, e Dio la conservi e prosperi. Di Roma li 27 di Marzo 1613. (Cod. Ang. S. 6. 14.)

86. Eidem. S'intende che l'Ambasciatore Inglese costi habbia fatto et faccia instantissimo offitio con Sua Maestà, perche levi di Madrid il Collegio degli Inglesi, anzi di ciò habbia già ottenuto dalla Maestà Sua, e se ben non si crede ne si può credere che un Re Cattolico e di tanta pietà ad instanza di Prencipe Eretico sia per far mai cosa di tanto pregiuditio a quel Collegio et alla Religione Cattolica et di scandalo universale a tutta la Christianità, e tanto meno non ce n'essendo alcun avviso da V. Sgria, ha con tutto ciò voluto Nostro Signore ch'io le dia parte di quello, che s'è inteso qui in questa materia, et l'incarichi con tutta l'efficacia possibile a stare attentissima a questo motivo quando ne sia, et a procurare, che non si dia orecchie a simili petitioni, ponendo in consideratione che solo il sospetto, che s'ascolti l'Ambasciatore Inglese in tal proposito, può essere non solo di detrimento grande a Cattolici, ma anco di diminutione alla dignità e fama della Maestà Sua et di pessimo esempio, e che però si tenga lontano l'ardire in ciò dell' Ambasciatore sudetto, anzi gli s'imponga silentio, poiche facendosi altrimente ne nasceranno infiniti disordini. Torno però a dire che V. S. ci stia vigilantissima e faccia quanto s'è detto, ch'è il fine con che di cuore me le offero et raccommando. Di Roma li 27 di Marzo 1613. (l. c.)

87. Eidem. Cresce ogni di più l'inhumanità et crudeltà del Re d'Inghilterra contra i miseri Cattoliei di quel Regno, come s'intende da più bande, il che viene anco confirmato dall' Editto publicato ultimamente in Irlanda inviatoci da V. S. con la sua di 18 dell' antecedente; et si come da quello apparisce assai manifesta l'impietà di lui, così resta Nostro Signore meravigliatissimo che i Prencipi Cattolici pensino ancora di parentarsi seco, che non ha altra mira che di estinguere affatto la memoria della nostra santa Religione in ogni parte, et a V. S. di cuore mi offero. Di Roma li 22 di Maggio 1613. ! (l. c.)

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Ubaldini al Card. Borghese. Li 18 Giugno 1613. Alcuni Sacerdoti Inglesi, che risiedono qui, m' hanno significato, che havendo ultimamente il Pseudoarcivescovo di Canterbury supplicato il Re di far morire alcuni Preti, egli glielo negasse con molto sentimento, dicendo di non volere in cio più secondare i suoi consigli, che lo mettevano in mal' odore appresso gl' altri Prencipi, et in particolare appresso questa Regina, che l'haveva anco di fresco fatto pregare d'astenersi da simili esecutioni. Il che come mi ha consolato grandemente e per la cosa in se, e per vedere,

88. Al Nuntio in Francia. Il frutto che si spera del nuovo Oratorio de Preti Secolari instituito costì, fa desiderare il suo buon progresso, al quale non ci meravigliamo, che si opponghino i mali spiriti, proponendo, ch' i Dottori Sorbonici che v' intrassero fussero privati di Privilegi della Facultà, in che sarebbe appunto succeduto il contrario di quello che si doveva, poiche a quelli che si avanzano in buone opere si debbono non scemare, ma accrescere i Privilegi. È stato però sommamente caro a Nostro Signore l'intendere che sieno prevaluti i consegli migliori, aiutati dalla pietà della Regina, apresso laquale et appresso ogn' altro che bisogni vuole Sua Beatitudine che V. S. presti ogn' aiuto e favore all' Oratorio sudetto. E Dio la conservi e prosperi. Di Roma li 2 d'Agosto 1613. (Cod. Ang. S. 6. 16.)

89. Al Nunzio in Fiandra. È stato avvisato Nostro Signore da buona parte che l'Ambasciator dell' Arciduca Serenissimo in Inghilterra fu chiamato ultimamente in Conseglio, dove il Cantuariense si querelò che contra la buona amicitia fra il Re et l' Arciduca permettesse l' Altezza Sua nei Stati suoi tre cose, l'una che si stampassero giornalmente libelli famosi et seditiosi in pregiuditio dell' honore degli stati et del governo del suo Re; la seconda che Sua Altezza havesse permessa l'erettione d'un nuovo Collegio di Giesuiti Inglesi, dal quale come da Seminario de seditiosi si mandavano in quel Regno suggetti, che non attendevano ad altro che a sedurre i sudditi del Re et sovvertire il suo governo; la terza che il Giesuita Gerardo dechiarato traditore et consapevole della congiura della polvere stasse publicamente su gli stati di Sua Altezza, dove per esser così vicino a quel Regno s'adoperava a sedurre quanti poteva dal suo Re, e di più, che il Giesuita Cresuelo fosse per andar presto in Fiandra per ordire qualche nuova congiura.

Alle quali querele rispose l'Ambasciator così prudentemente et con tanta prontezza che s'era guadagnati tutti gli animi di quelli Cattolici.

E quanto alla prima d'esse, che negli stati del suo Principe non si stampavano con approbatione sua o de suoi Ministri se non libri di devotione et controversie, i quali Sua Altezza come

Cattolico non poteva far di meno di fare stampare per esser in difesa della sua Religione.

Circa il Collegio de Giesuiti Inglesi in Lovanio, che quanto haveria l'Altezza Sua permesso ivi era per ricevere quei Religiosi, che sforzati d'andare in Esilio dalla Patria per la professione della lor fede si separavano per amor di Dio dal Mondo ritirandosi agli esercitii della virtu, et che a questi non può alcun' Principe Christiano con honor suo negar l'aria negli stati suoi, essendo persone Ecclesiastiche, et in conseguenza esenti da ogni giurisdittione de Prencipi Secolari.

Alla terza querela rispose, che quando negli stati di Sua Altezza fossero persone colpevoli di quei delitti, che diceva il Cantuariense, se gli dessero prove sufficienti, che prometteva che non sarebbe a questi tali dato ricetto nei sudetti stati, ma che il darsi licenza dall' Altezza Sua a persone qualificate come sono il Gerardo et il Cresvelo per semplice suggestione di lor nemici non sarebbe con honor suo, ne haverebbe del giusto, ne del christiano. Et ch' erano già quattro anni che Sua Altezza fidandosi permise, che partisse de suoi stati il Padre Balduino, il quale haveva tenuto prigione d'allhora in qua contro ogni giustitia, havendo egli tutto il mondo in testimonio della sua innocenza; onde non si poteva più dar credito alle accuse, che venivano date senza prova. Di che il Conseglio mostrò di restar molto sodisfatto, levatone il Cantuariense, et alcuni suoi Complici. Le predette risposte sono state sentite con infinito gusto da Nostro Signore, che però m' ha ordinato di scrivere a V. Sgria, che lo testifichi per sua parte all' Arciduca Serenissimo con rendergli molte gratie, e con mostrargli qual laude s' accresca al nome di Sua Altezza dall' attioni di questo suo Ambasciatore, sapendosi, che i Ministri si regolano dalla mente del lor Principe. Sarebbe anco molto caro a S. Santità che all' orecchio del detto Ambasciatore penetrasse quest' officio, et che gli fosse significato dall' Altezza Sua medesima, con laquale potrà Ella parendogli toccarne un motto; se non, procuri, che gli pervenga a notitia per quella via, che dalla prudenza di lei sarà giudicata migliore. E Dio la conservi et prosperi. Di Roma li 14 di Settembre 1613.1 (Cod. Ang. S. 6. 12.)

che questa Maestà preme da dovero nella protettione di quei poveri Cattolici, così ho rese a Sua Maestà gratie dei buoni ufficii, che io gli ho mostrato d'essere avvisato, ch' ella gli rende, e l' ho supplicata di continuarli con la sua solita somma pietà e zelo, di che mi ha promesso Sua Maestà di darne nuovi e più efficaci ordini al suo Ambasciatore residente colà. Con che a V. S. J. faccio humilissima riverenza. (Cod. Corsin. 515 fol. 296)

¹) Cfr. Ubaldini al Card. Borghese. Li 28 Gennaro 1614. L'Amico mio d'Inghilterra avvisa quello, che vedrà V. Sgria Illma dall' aggiunto foglio. Jo dubito, che quel Re tenga tale proposito più per modo di discorso, che perche habbi una sincera e costante intentione di cercare i mezzi opportuni per unirsi alla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, perche dall' altra parte s'intende, che la persecutione de Cattolici in quel Regno

90. Al Nunzio in Spagna. Si giudica superfluo il ricordar a V. Sgria di star vigilante che il libro del Menocchio della Giurisdittione Ecclesiastica temporale non si publichi senza la debita censura in caso che contenga cose pregiuditiali alla Sede Apostolica. È tale nondimeno il timore, che si ha non venga all' improviso stampato, che si desidera da V. Sgria in ciò una straordinaria accuratezza. Quanto a quello del Zeualles de vi regia già se li mandarono alcune censure, con lequali Ella haverà maggior campo di procurare la prohibitione, e ne seguira anco appresso una censura più esatta, che si sta tuttavia facendo, et a V. Sgria di cuore mi raccommando. Di Roma li 4 di Dicembre 1613. (Cod. Ang. S. 6. 14.)

91. Al Nunzio a Venetia. Ha letto Nostro Signore con gran suo sentimento il summario degli ordini dati dalla Republica al Podestà di Brescia intorno alle cause del Santo Offitio, et alla Santità Sua si aumenta tanto più il dispiacere quanto che vede, che mal si corrisponde all' affetto suo paterno et amorevole. L'attione veramente è dannabile et contra ogni ragione et honestà,

si faccia hoggi di più grave a causa di un Milord creato ultimamente Primo Presidente di quel Consiglio, il quale, oltre la naturale avversione sua dai Cattolici, irritato da certa scrittura, che gl' anni passati publicò contro di lui un Cattolico, si serve hora della sua auttorità per vendicarsene; onde haveva mandati fuori commissarii a fare persecutione de Cattolici, et in Londra gli astringeva con grandissima violenza a pigliare quel giuramento; per il qual avviso io non ho mancato di replicare i miei più efficaci ufficii qui, acciò si ordini all' Ambasciatore residente in Londra d'interporre vivamente l'intercessione di questa Maestà con quel Re, acciò non siano colà tanto angustiati quei poveri Cattolici. Et a V. S. J. bacio riverentemente le mani.

Copia d'Avvisi di Londra.

Da alcuni giorni in quà il Re ha parlato molto liberamente et alla presenza di molti, che egli desiderarebbe grandemente, che Sua Santità volesse convocare un Concilio Generale, al quale esso potesse mandare alcuni de suoi Vescovi o Ministri con sicuro Salvocondotto per disputare con i Prelati del Concilio, e riportarsi con ogn' humiltà a quello, che vi si risolvesse, che si potesse trovare qualche modo, o per una sorte di giuramento, o per qualch' altro espediente, col quale fosse facile di riconoscere e discernere tra i suoi sudditi Cattolici quelli, che gli sono affettionati, da quelli, che non sono, e se ne servirebbe per mostrare, che non ha altra intentione per il rigore del giuramento, che domanda, che d'assicurarsi contro la mala volontà verso del suo servitio, e non profittare de loro beni, ne di violentare le loro coscienze, che havrebbero molto a caro, che Sua Santità volesse dichiararsi nemica del tradimento della polvere, e che doppo questa dichiarazione trattarebbe meglio i suoi Cattolici, e che la Santità Sua volesse dichiarare, quale e quanta auttorità ella habbi; ma quest'ultimo punto, dice il Re, che desidera più che non lo può sperare. (Cod. Corsin. 516 f. 37 sq.)

perche si vede, che è altrettanto temeraria che ingiusta e mal fondata. Sarà caro nondimeno che se a V. Sgria occorrerà dir altro, avvisi perche intanto si penserà di qua a quello, che converrà di fare. Et Dio la feliciti. Di Roma a 21 di Decembre 1613.

(Cod. Ang. S. 6. 15.)

92. Al Nuntio a Napoli. Il P. Arzè nominato alla Chiesa di Cassano, Confessore del Sgr Vicerè, dopo il suo essamine1 fu a licentiarsi da Nostro Signore per ritornarsene a Napoli. Con questa occasione Sua Santità gli raccommandò la giurisdittione Ecclesiastica, et gli disse in particolare che il negotio della riduttione dei censi fatta in pregiuditio delle Chiese et persone Ecclesiastiche non stava bene, et che se vi era bisogno di rifermare et ridurre i Censi non lo doveva fare il Principe secolare in pregiuditio delle Chiese, ma toccava a questa Santa Sede, poiche è cosa certa et indubitata, et commune opinione dei Dottori antichi et probati, che i Chierici et persone Ecclesiastiche non litigantur legibus Principis saecularis nisi vi rationis, non vi legis, quoniam laicis quantumvis religiosis non competit aliqua facultas disponendi de rebus vel personis Ecclesiasticis, come dicono chiaramente i sacri Canoni et Concilii, et che peró se dovevano ordinare alcuna cosa in questo particolare dovevano far ricorso quà. Ne seppe risponder altro se non che il Cardinale Bellarmino teneva, che i Chierici si comprendevano in questa materia nelle leggi secolari, et Sua Santità rispose come il Cardinale haveva inteso in questa materia, et che era nella forma, che la Sua Santità gli haveva detto. A che il Padre non replicò altro. Gli parlò anco del Cap. Cum capell. de privileg. et gli disse, che i Dottori, che scrivono in quel capitolo dicono, che non viene levata per quel testo la giurisdittione agli Ordinarii dei luoghi, et che la Rota Romana l'haveva dechiarato con decisioni, le quali erano in mano di V. S. A che il Padre intendendo, che si trattasse delle facoltà del Cappellano Maggiore Regio, disse che bisognava vedere se erano personali cioè concesse all' Imperatore Carlo Quinto; ma S. Santità gli dichiarò, che parlava per rispetto di certa visita, che pretendevano di far a Bari.. Di Roma li 22 di Gennaro 1614. (Cod. Ang. S. 7. 3.)

93. Al Nuntio a Svizzeri. Il Capitano qui della Guardia de Svizzeri<sup>2</sup> non mi ha presentato ancora lettere de Signori de

<sup>&#</sup>x27;) Regula qua utuntur Examinatores S. D. N. Papae Pauli V ad interrogandos Episcopos ad episcopalem dignitatem promovendos (Cod. Sessorian, CCXLIII).

<sup>2)</sup> Cfr. Die Schweizergarde in Rom. Von Alois Liitolf. Einsiedeln 1859.

Undervaldo per la canonizzatione del Beato Nicolo Eremita, del quale parimente V. S. scrive con lettere di 15 de Febraro, e se detti Signori ne parlassero a lei di nuovo, Ella li potrà assicurare che in quel che si potranno consolare Nostro Signore lo farà volentieri, ma il negotio della canonizzatione, come Lei sà, è materia gravissima et vi si cammina con molto tempo e maturità.

Quanto al negotio dell' erettione del Conventó de Cappuccini ch' essi Signori di Undervaldo desiderano fare in quel luogo, saria conveniente, che si risolvesse nel primo Capitolo provinciale da farsi in quelle parti. Veda però V. S. d'indurli ad acquietarsi sino a quel tempo; fratanto si tratterà qui con questi PP. Cappuccini di quel che convenga di fare, et se le ne darrà avviso, e Dio ecc. Di Roma li 15 di Marzo 1614. (Cod. Ang. S. 7. 1.)

94. Al Nuntio di Spagna. Ritrovandosi i Collegii et luoghi pii d'Inglesi in Fiandra in stato di tanto bisogno quanto V. S. sà, sarà a Nostro Signore di grandissima satisfatione che i pagamenti si effettuino, potendo V. S. dire che la Santità S. fa anco le sue parti abondantemente. Quanto alla persona del Scioppio, piace assai il modo che V. S. tiene. Et Dio Nostro Signore la feliciti. Di Roma a 24 di Aprile 1614. (Cod. Ang. S. 7. 4.)

95. Al Nuntio appr. l'Imperatore. L' E pervenuto all' orecchie di Nostro Signore, che i Cattolici d'Hamburgo, che pochi anni sono havevano l'essercitio libero della Religione cattolica, il quale poi cessò per esser stati espulsi da quelle parti i Padri Giesuiti dal Sgre d'Altena ad instigatione di Luterani et Calvinisti, che sono nella medesima Città d'Hamburgh, ricevano dai medesimi notabili pregiuditii et aggravii. Et desiderando d'esserne liberati, et che si restituisca loro il libero essercitio, mi ha ordinato S. Santità come quella che sempre invigila al servitio et honor di Dio et alla salute dell' anime, et di quelle in particolare che sono più esposte al pericolo, che V. S. passi in ciò ogni più vivo offitio con S. Maestà Cesarea, et con chi altri giudicherà opportuno, et lo vada rinovando secondo il bisogno efficacemente, affinche si riporti dalla Maestà S. l'ordine che si desidera. Il quale si devria pur concedere, disponendo le Constitutioni dell' Imperio, che debbia esser libero a Cattolici nelle città imperiali l'essercitio della Religione non altrimente, ch'è libero a Luterani, et a V. S. di cuore mi offero et raccommando. Di Roma li 2 d'Agosto 1614. (Cod. Ang. S. 7. 1.)

96. Al Nunzio di Spagna. Capitò in Parigi il libro del

P. Suarez et causò grande alteratione per quello, ch' haveva trattato dell' interfettione di Re, intanto che i Politici et male affetti di questa Santa Sede gli declamarono contra, et operarono in modo come V. S. vedrà dalla copia della lettera et cifra di Mgr Nuntio di Francia in questa materia, che dal Parlamento uscì contra detto libro resolutione precipitosa et esorbitante et si promulgò un Arresto nella forma, che appare dalla copia che se l'invia. Di questo successo ha Nostro Signore sentita l'amaritudine, che V. S. può imaginare, et ne ha fatto grave risentimento qui con l'Ambasciatore et ha ordinato, che se ne faccia in Francia con la Regina et Ministri per mezo di Mgr Nuntio, al quale si sono inviate lettere di mano della Santità S. per S. Maestà et alcuni Brevi credentiali per tre Prelati et per tre Prencipi Secolari, affinche la Maestà S. voglia avocare a se et al suo Consiglio privato questo negotio et rivocare l'Arresto sudetto come è ben giusto, et acciò che V. S. sia pienamente informata, se le manda copia di tutto quel che se ne scrive a Mgr di Monte Pulciano; ma perche potrebbe avvenire che la novità seguita in Francia contra il libro sudetto desse occasione a qualche moto costi contra il medesimo libro, massime che V. S. con la sua lettera de 9 di Marzo prossimo passato scrive di sua mano ch' era stato alcuno che haveva havuto ardire di dire che bisognava prohibirlo come si fa in Roma con quelli che scrivono per l'autorità Regia; ha Nostro Signore voluto, ch' Ella sia avvertita di star vigilante di non permetter, che segua qualche stravaganza costi ancora per la medesima causa et particolarmente da quel Zevalles o da altro simile a lui, et in tal caso operi, che si quieti ogni rumore, acciochè S. Santità non sia posta in necessità di risentimento. A questo fine s'inviano tre Brevi credentiali in lei per il Sgr Cardinal di Toledo, Duca di Lerma, e Padre Confessore, et vengono con le copie, rimettendo Suo Santità alla prudenza il valersene secondo sarà bisogno, perche quando non ce ne sia bisogno non solo non occorrerà presentarli, ma ne anco trattar del negotio. Quest' articolo d'interfettione di Re è odiosissimo, et massime dove sono recenti le piaghe de simili casi, et l'Avvocato Seruino huomo pessimo et gran Politico, per non dir Eretico, ha posto nel fine di un' Estratto di propositioni, che egli ha cavato dal libro del Suarez alcune parole et tutte per aggravare, come V. Sgria vedra dalla copia.

<sup>1)</sup> Placidus Marra Episcop. Melphiten. (Series Vindob. Nunc. n. 23).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Cfr. Card. Borghese alla Regina di Francia in nome di N. Sgre. Dat. in Roma li 30 di Luglio 1614; Cod. Angel. S. 7. 2. (Zur Kirchengeschichte etc. pag. 88). Franz Suarez von Karl Werner. T. I. Regensb. 1861, pag. 96 sq.

Questo è uno de maggiori nemici che habbiano in tutta la Francia i Padri della Compagnia. Il Generale della quale per fuggir lo scoglio haveva provisto con Decreto sin dall' anno 1610 che da suoi Padri non se ne trattasse in modo alcuno. L'Arresto del Parlamento è stato ingiustissimo per molti capi, et il Sgr Cardinal Bellarminio ve ha fatto la Censura, che V. S. havrà aggiunta qui, che s'è mandata in Francia a Mgr Nuntio, affinche senza publicarla et senza lasciarla uscir dalla mano sua possa più fondatamente rappresentare l'aggravio et la ragione, che si ha d'instare per il rimedio. Si spera che la vigilanza et industria di V. S. sia per liberarci bisognando da ogni nuovo disturbo, che si potesse havere da cotesta parte per simil causa. In che ponga ogni cura et studio, perche il negotio è dell' importanza, ch' Ella può comprendere, et preme infinitamente a Nostro Signore, a cui si accrescerebbe in gran maniera il travaglio, se al primo male si aggiungesse il secondo, ricordandole come si è già detto a non trattare di questo negotio, se non ce sarà bisogno. Et a V. S. mi offero et raccommando. Di Roma a 3 d'Agosto 1614. (Cod. Ang. S. 7. 4.)

97. Al Collettore in Portugallo. Ha fatto rappresentare Sua Maestà Cattolica a Nostro Signore, che dalle negotiationi illecite, che si fanno da persone Ecclesiastiche nell' Indie Orientali, risulti pregiuditio notabile all' entrate della Maestà Sua in quelle parti, et a quest' effetto si è dato a S. Beatitudine un Memoriale, del quale si manda a V. S. l'aggiunta copia, instando per rimedio opportuno. E perche i Signori Cardinali S. Eusebio, Caraffa et Lancellotto, ai quali fu dalla Santità Sua rimesso questo negotio l'hanno discorso più volte, et trovato sempre pieno di molte difficultà, cosi per la delegatione della giurisditione da farsi in uno Inquisitore, come per le persone esenti, et in particolare per li Vescovi, contro li quali haverà facoltà di procedere, et dell' altro canto instando efficacemente li Ministri di Sua Maestà per qualche provisione, si è havuto per espediente di scriverne a V. S., et insieme dirle, che participi tutto questo negotio con Mgr Arcivescovo di Braga moderno V. Re, che si tiene che ne sia pienamente informato, et li dica che Nostro Signore porta si buona opinione di lui, et lo reputa cosi sincero, che non come V. Re, ma come Prelato Ecclesiastico et zelante dell' honor di Dio sia per dir il parer suo, il quale si desidera intendere ad ogni buon fine. In oltre V. S. s'informerà anco dal medesimo, se li Vescovi dell' Indie et parti Orientali havranno giusta causa di dolersi di queste delegationi quando si facessero, et il medesimo circa li

Regolari Esenti, et se il pregiuditio dell' entrate Regie per le dette negotiationi è vero, che sia cosi notabile o no; e che disordini potrà portare questa delegatione in quelle parti, et se ci è altra forma di rimedio, et quali; et in che cosa particolarmente consiste questa negotiatione delli Ecclesiastici, con tutte le altre particolarità e circostanze ch' ella potrà havere assai notitia.

Di tutto questo devrà anco V. S. pigliar informatione da altre persone prattiche di quei paesi, et intendere il lor parere, ma con questi ella devrà trattare come da se, e più secretamente che sia possibile per fuggire ogni sospettione, che potesse havere il V. Re di poca confidenza seco scuoprendo il fatto. Ne si lascierà di dirle ch' era stato detto da alcuni, che la delegatione si potria fare in uno Inquisitore in Goa come dependente dalla persona del Collettore di cotesti Regni, il quale dovesse dar conto sempre nel ritorno delle navi di tutte le cause fatte con copia delli processi, et nelle cause di Vescovi et di Regolari esenti non potesse venire a sentenza senza il parere del Collettore, et le condennationi s'applicassero alla Collettoria di cotesti Regni. Il che si dice a V. S. solo perche consideri il tutto, et con le informationi che piglierà scriva pienamente il suo parere, e Dio la conservi e prosperi. Di Roma li 14 d'Agosto 1614. (Cod. Ang. S. 7. 1.)

98. Al Nunzio di Spagna. Sono pochi anni, che i Cattolici di Hamburgo havevano il libero essercitio della nostra Religione, il quale cessò in quelle parti dopo ch'i Padri Giesuiti ne furono espulsi dal Signore d'Altena ad instigatione di Luterani et Calvinisti che sono nella Citta di Hamburgh, fuori della quale nel sudetto luogo d'Altena residevano detti Padri. Desiderariano mò quei poveri Cattolici, che fosse loro restituito il libero esercitio, et che non fossero tanto travagliati come sono da Luterani, Calvinisti et Hebrei, che dimorano in detta Città, et a questo proposito hanno fatto giungere all' orecchi di Nostro Signore questo loro giusto et pio desiderio, al quale volendo la Santità Sua corrispondere con quell' affetto paterno che conviene, trattandosi massime dell' honor di Dio et di aumentare et conservare la nostra santa Religione in quei Stati, mi ha ordinato S. Beatitudine ch'io dica a V. S., che tratti vivamente di questo negotio costi con chi giudicherà opportuno non una volta solo, ma quanto farà bisogno pigliando per particolare impresa di non quietarsi mai, finche non sia dato ordine, il quale non si devria negare, si perche conforme alle Constitutioni dell' Imperio nelle Città imperiali debbe esser libero a Cattolici l'essercitio della Religione non meno che ai

Luterani, come anco perche pochi anni sono la Maestà S. non solo diede audienza ai legati Hamburgesi, ma anco concesse loro alcune gratie stante la relatione che li fu fatta, che la vi fossero Cattolici et Sacerdoti, che amministrassero l'essercitio della nostra santa Religione. Et a V. S. di cuore mi offero et raccommando. Di Roma a 14 d'Agosto 1614. (Cod. Ang. S. 7. 4.)

99. Al Nuntio a Napoli. È novità molto pregiuditiale agli Ecclesiastici per la lunghezza dell' espeditione et per l'interesse quello che V. Sgria scrive, che si sia già cominciato costi in mandare al Tribunale del Cappellano Maggiore le provisioni di benefitii, che si spediscono in Dataria, perche si vedono, et si riferisca per concedere per l'Exequatur, et sarà però bene che Ella ne procuri il rimedio, il che sarà stato conveniente che si fusse fatto prima, mentre si vedeva, che nessuno de quelli che ci hanno interesse, si è mosso.

Circa all' altro particolare dell' estensione dell' abuso dell' Exequatur, 1 V. S. dopo haver rinovato tutti gli offitii, che giudi-

cherà a proposito, potrà procedere nel modo che scrive di voler fare. Ma è bene di avvertire, che nel procedere non si mostri

risposta, che questi pagamenti sono antiqui, e cosi si è usato a tempo degli antecessori di V. Maestà e similmente, perche in questi casi quanto l'errore è più antico tanto è maggiore, massime in queste materie che di sua natura sonano male. Molti esempii vi sono liquali io non gli ho distinti, che appartengono all' Exequatur, ma in altre materie non vi mancano molti altri aggravii, pero che la verità è, che il Concilio di Trento ha decretato che li Vescovi non siano chiamati o citati dal Papa a comparire in gindizio personalmente se non per causa grave, per laquale potessero essere deposti, et il Papa l'osserva con gran cura; nondimeno a Napoli e Sicilia per ogni minima cosa chiamano un Vescovo a comparire d'avanti li Sindici laici personalmente, e Dio voglia che una volta non ne ritengano alcuni, come che l'osservante regola della Religione non fosse più quello, che era prima, se il Prelato vuole proibire al suo Popolo che non si lavori la festa secondo il terzo precetto di Nostro Signore, gl' è impedito. Se il Nunzio ha voluto castigar certi questori falsi, che portavano Bolle del Papa falsificate, li sono stati levati di mano, e forsi lassati impuniti. Se il Prelato vuol castigare un Concubinario publico, gli è impedito. L'Arcivescovo di Napoli, e gli altri Prelati per una nuova pragmatica non possono più fare imprimere ordinazione ne cosa nessuna pertinente al suo governo spirituale, come han fatto finora, se non hanno licenza prima da Giudici laici, il che è contro la dispositione di un Concilio generale etc. (Memoriale dato da Mgr Castagna al Re Filippo II, Madrid 9 Febraro 1569. Cod. Corsin. 506 fol. 326 sq.) Cfr. Cod. Corsin. 508 (Lettere di Mgr Sauli Nunzio Apostolico in Napoli) fol. 3 sq. (al Papa a 29 di Novembre 1572) et Cod. Corsin. 692 fol. 72 sq. (Instruttione a V. S. Mgr Antonio Diaz Vescovo di Caserta per la Nuntiatura ordinaria di N. Sgre a Napoli. In Roma 15 Maggio 1626. Manu propria subscr. F. A. Card. S. Onof. C. Magalottus): .. In tutti i tempi sono nate co' Ministri Regii gravissime differenze, e tali che alle volte è stata molto vicina la rottura con lo stesso Vicerè.. La materia di queste contese è per lo più l'impedimento che si riceve nell'esecutione delle Bolle e Brevi Apostolici, delle sentenze e provisioni che da Tribunali ecclesiastici Romani si spiccano, e gli tanti aggravii che li Ministri Regii e Baroni fanno a Vescovi, a tutti gli Ecclesiastici et alle Chiese. È da considerare che questi pregiuditii per lo più vengono facendosi a poco a poco, e da piccole offese dissimulate derivano quelle di maggior momento, e maggiori conseguentemente accadono dopo i disgusti, e più difficili sono i rimedii; onde sempre veghi, e non lasci trascorrere alcuno, benche minimo disordine, che meriti l'opera e l'aiuto di lei per rimediarlo opponendovisi nel nascimento.. Ci è noto che molte persone del Regno per fuggire il foro secolare, e per godere l'immunità conceduta agli Ecclesiastici, e non per alcuna inclinatione alla vita Clericale pigliano la tonsura, e gli ordini minori, da che avviene che a non immuni crescono i pesi et i diritti fiscali, e quel ch' è peggio, que' tali, che in fraude della giurisditione laicale e delle rendite regie pigliano la tonsura, vivono anche scandalosamente, e col loro mal esempio corrompono i secolari. A questo notabilissimo disordine, e che potrebbe col tempo cagionare importantissimi disturbi nel Regno di Napoli vorrebbe S. Beat. porre efficace rimedio . .

<sup>1)</sup> L'Exequatur di Napoli (per quanto ho inteso) cominciò, perche parve giusta dimanda al Papa, che allora era, che non se dasse possessione di qualche Vescovato o benefizio in luogo forse ad uomo sospetto e della parte contraria in quel tempo delle guerre, ma che il Provisto della Chiesa si presentasse prima, accioche se per caso fosse diffidente o sospetto, si ricorresse a Sua Santità, e similmente per alcuna altra causa simile giustificata dalli sospetti di guerra e di fattioni e parti, che erano in quel Regno allora. Essendo cessate le dette cause, non è però cessato l'Exequatur, anzi passando da un genere di cause e di negotii, ampliandosi ogni giorno, è arrivato a tale, che non è cosa di nessuna condizione che sia che non vogliano che si espedisca l'Exequatur. Può essere che la tanta diligenza che quelli Ministri di V. Maestà usano in questo, sia ancora aiutata dal guadagno, che se ne cava, perche la verità è, che questo Exequatur si paga, e non se ha senza denari, ita che se un Vescovo vuole avere il possesso del suo Vescovato, non basta, che abbia l'Exequatur, ma bisogna, che lo paghi tanti ducati. Un povero Benefiziato che averà impetrato da S. Santità un Benefizio, avera speso nelle Bolle e nelle sue espedizioni, e nondimeno non averà mai la possessione, se non paga l'Exequatur. Una semplice citazione, che vogli qualsivoglia uomo far intimare per avere la sua giustizia, similmente bisogna pagare, et in somma in ogni cosa si vuole il denaro. E questa forsi è la giurisdizione Regia, che hanno tanto zelo, che non le sia tolta dall' ecclesiastica, onde non è meraviglia, se quando il Generale di S. Francesco Conventuale voleva andare a visitare li suoi Frati, non vollero lassare visitarli senza l'Exequatur (vid. Collectanea in us. Secr. S. Congreg. Episc. et Regul. cur. A. Bizzarri. Romae 1863. pag. 669). Che più, se il Papa vuol mandare a visitare un Prelato per vedere se fa il debito suo, e facendolo rimunerarlo, e non facendolo riprenderlo e con carità castigarlo, dicono che non si può fare senza l'Exequatur, e Dio voglia che fino alle Bolle delle Indulgenze non abbiamo d'avere l'Exequatur. Ne pare buona

di approvare l'abuso vecchio dell' Exequatur ne farne mentione, et caso che si facesse bisogna usare parole, che mostrino di non approvarlo, ma d'impugnarlo, et in ciò devrà Ella andare molto consideratamente per non causare pregiuditio. Et di cuore me le raccommando. Di Roma a 28 di Novembre 1614. (Cod. Ang. S. 7. 3.)

100, Al Cardinale Caraffa. V. Sgria Illma col significarmi quel che desidera a favore di cotesti Padri della Congregatione dell' Oratorio seguendo la beatificatione del Padre Filippo, m'obliga a procurarne l'effetto, dovendo io per l'osservanza che le porto haver congionta seco la mia volontà in sodisfattione massime de medesimi Padri molto amati da me. Ne ho però passato uffitio con Nostro Signore, dal quale ho havuto in risposta, ch'a suo tempo si havrà in consideratione la loro instanza; et io tanto in questa, quanto in qualsivoglia altra occorrenza farò ogni opera per dare a V. S. Illma veri segni della mia servitù con lei, et le bacio humilmente le mani. Di Roma il primo di Maggio 1615. (Cod. Ang. S. 7. 6.)

101. Al Collettore in Portugallo. S'è veduta la copia della lettera di S. Maestà scritta a V. Sgria sotto li 3 di Febraro presentatale dal Vice-Re, e circa la materia, ch' in essa si contiene, si dice a lei, che sarà bene ch' Ella faccia avvertito il Sgr Vice-Re, che nelli Brevi tanto della fel. me. di Sisto Quinto et Clemente Ottavo, quanto di Sua Santità non ci è proibitione contro quelli della natione che non possano promoversi ad ordini sacri, et che disponendo li Sacri Canoni che non solo li Cristiani nuovi descendenti da Hebrei, ma anco l'istesso Hebreo convertito alla santa

fede possa essere ordinato, la Sede Apostolica è stata solita sempre in conformità de' sacri Canoni non proibire loro la susceptione degli ordini sudetti. Onde la proibitione già fatta dalla Santa Sede è ristretta a Canonicati e Dignità di Catedrali, a benefitii curati et a vicarie perpetue e temporali di detti benefitii curati, e non agli Ordini Sacri, come pare che presupponga la detta lettera di Sua Maestà. Et a V. S. m' offero e raccommando. Di Roma il primo di Maggio 1615. (Cod. Ang. S. 7. 8.)

102. All' Ambasciatore Christianissimo Residente in Pera. Per eccitare V. Eccellenza a tener protettione et favorire nelle sue occorrenze il P. Zaccheria Vartabied Prelato delli Armeni in Costantinopoli i basteria la propria pietà di lei, et il sapersi, ch' egli per quel che s'intende fa continuamente buoni uffitii per render concordi in tutto gli Armeni con la S. Romana Chiesa. Onde è molto accetto et caro a Nostro Sgre² che per mover maggiormente V. E. ad abbracciare il patrocinio di detto Prelato ha voluto essortarnela, come fa vivamente per l'alligato Breve, dalla lettura del quale Ella conoscerà, quanto sia per esser grata in ciò l'opera di V. E. a commandarmi. Et le bacio le mani. Di Roma li 23 di Giugno 1615. (Cod. Ang. S. 7. 5.)

103. All' Internuntio di Polonia. L'avviso che V. S. si è compiacinta di dare a Nostro Signore circa le facultà, ch' i Vescovi di Polonia procurano d'impetrare per la visita dei Monasterii esenti, è è molto piacinto alla Santità S. non meno per

gio penetra sino ne chiostri de Religiosi e delle Monache.. onde ragione-volmente si teme, che sotto la simulazione del Rito Christiano non vada avvanzandosi il Giudaismo, in modo che poi il male si rende irremediabile. (Cod. Sessorian. CCCLXXXIV: Instruzzione a Mgr Pallotta Ministro Apostolico alla Corona di Portogallo). Cfr. Hefele Der Cardinal Ximenes. II. A. Tübing. 1851. pag. 260.

1) Cfr. Card. Borghese al P. Caniliach Rettore de Padri Giesuiti in Costantinopoli. Di Roma li 23 di Giugno 1615. (Zur Kirchengesch. p. 89.)

<sup>2</sup>) Paulus V tot tantaque Apostolica sollicitudine Ecclesiam Armenam prosequutus erat, ut Pater Armeniorum diceretur, et ab Armenis qui sub suo Pontificatu magno numero Romam frequenter adibant, tanquam amantissimus Pater colebatur. (Steph. Azarian Ecclesiae Armenae Traditio de Rom. Pontificis Primatu. Romae 1870. pag. 141.)

3) Cfr. Relazione di Polonia da Mgr Ruggieri, Cod. Corsin. 475 fol. 177 sq.

¹) Cod. Vatican. 8640 fol. 177 sq.: Bulla Clementis VIII de non conferendis beneficiis in Portugallia descendentibus ab Ebraeis usque ad septimum gradum, d. 18. Octobr. 1600: ... "supplicationibus Philippi Regis ac nonnullorum illius Regni Praelatorum arbitrantium ad publicam quietem et salutem non parum pertinere, si personis ex Ebraeorum genere seu stirpe descendentibus, quae sicut in orthodoxae fidei susceptione recentiores, ita plurimum in illa retinenda fragiliores existunt, ad dignitates et caetera alia praesertim animarum curam habentia beneficia ecclesiastica aditus praecludatur, donec in christiana pietate fortius roborentur et auctorum suorum memoria temporis progressu aboleatur, inclinati, hac nostra-Constitutione perpetuo duratura statuimus et ordinamus."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Can. Sicut neoph. 2. D. 48; Can. Statuimus. 8. D. 61. Cfr. Ferraris Biblioth. Canonica ed. Migne. T. IV. Par. 1865. pag. 816. Benedict. XIV De Synodo Dioecesana XII, 1, 4 ed. Ferrar. II, 146 sq. Giraldi Expositio Juris Pontificii ed. Rom. 1829. 1, 9.

<sup>3)</sup> Alla s. fede apporta notabil detrimento l'occulto Giudaismo radicato vivamente nelle viscere di quel Regno, che col suo mortifero contag-

<sup>&#</sup>x27;) Per restauratione della disciplina Regolare ne i Monasterii che n' havevano di bisogno, fu da N. Sgre dato carico a Mgr Arcivescovo di Gnesna di visitar gli esenti, che si trovano nella sua Diocesi. Et fra gli altri egli ha mandata qui relatione della visita fatta di quello di Lauda, nella quale ha quel Signore mostrata et impiegata la prudenza et il zelo suo solito. Ma perche si pretende da quel Abbate, che si sia proceduto

l'importanza del negotio, che per l'osservanza che si argomenta in lei verso questa Santa Sede. Mi ha però ordinato Sua Santità ch'io la ringratii, et la certifichi della sua buona volontà et che la vedrà volentieri al suo ritorno. Et io ratificandole la mia solita dispositione di servirla le prego per fine da Dio ogni contento. Di Roma 8 d'Agosto 1615. (Cod. Ang. S. 7. 6. ')

104. Al Nunzio di Spagna. Si scrisse a V. Sgria dell' arrivo quà dell' Ambasciatore Giapponese, et del ricevimento fattoli con ogni sorte di beneficenza et di stima, con laquale esso et tutti i suoi sono stati anco trattati per il tempo, che si sono trattenuti quì, et mostrano di restare sodisfattissimi. Hora tornandosene a lor viaggio che sarà per costà hanno fatto esporre le gratie, che vorriano da Nostro Signore per benefitio di quel regno et di Christiani che sono in esso, et sono l'infrascritte.

La prima che si mandino in quelle parti Religiosi Minori Osservanti di San Francesco con privilegii et indulti concessi ad altri Religiosi mandati nell' Indie. A che se gli è risposto, che si manderanno detti Religiosi necessarii per aiuto et benefitio di quelle anime, et propagatione della nostra santa fede, et che si scriverà a V. Sgria, come hora si fa d'ordine della Santità Sua, ch' ella tratti con S. Maestà del modo che si devrà tenere in mandarli, et che circa le qualità et numero di essi V. Sgria nel parli col Commissario Generale dell' Indie, accio si faccia scelta di migliori et più essemplari soggetti, ne per questa missione di Frati di San Francesco si prohibisce a gli altri di poterci andare, come si è fatto sin adesso.

La seconda lor dimanda è che si debba crear un Vescovo. Intorno a che dice Nostro Signore, che ciò pare necessario, et che però V. Sgria ne tratti con Sua Maestà et suo Consiglio rappresentandoli questa necessità, et quanto convenga far almeno

con troppo rigore, e dall' altro canto vuole Sua Santità, che i Decreti di Mgr Arcivescovo siano osservati, se n'è di nuovo commessa l'essecutione a lui medesimo unitamente con V. S. laquale potrà con desterità procurare, che si vada moderando il rigore, dove parerà che convenga, per facilitar in universale l'essecutione degli altri Decreti . . (Instruttione per Mgr Ruini destinato Nuntio da Paolo V al Re di Polonia. Del Feliciani Vescovo di Foligno. 26 Settembre 1612. Cod. Corsin. 468 fol. 254 sq.)

per adesso un Vescovo nel Regno di Voxù per propagatione della fede et salute di quell' anime.

La terza è che si faccia offitio con la Maestà del Re Cattolico, che voglia tener commercio et corrispondenza col Re di Voxu, 1 laqual satisfatione pare a Sua Santità che se gli possa dare. Vuole però che V. Sgria ne passi con Sua Maestà quelli offitii, che convengono al suo buon governo et stato. Ha supplicato insieme anco per l'investitura del regno stocco et cappello. Al che ha risposto Sua Santità, che quando il Re sarà battezzato, potrà fare trattare di questo, dandoli intanto tutta la speranza possibile, che si riceverà sotto la protettione della Sede Apostolica. Ha parimente supplicato per la nominatione de Vescovi et institutione de Capitoli. Di che Sua Beatitudine gli ha dato speranza dicendoli, che quando sarà fatto Christiano et haverà dotato le Chiese, si vedrà di darli la satisfattione che si potrà. Delle quali cose se il detto Ambasciatore tratterà con V. Sgria, potrà darli risposte in conformità, ma piene di amorevolezze, et espressione dell' ottima volontà di Nostro Signore verso quel Re.

Le dimande poi di Christiani del Giappone sono state, che si creasse un Arcivescovo, il che non si è giudicato ragionevole ne conveniente per adesso non vi essendo altro che un Vescovo.

Dimandavano anco, che si erigesse un Seminario. A che si è risposto, che a questo si può pensare dopo che sarà creato il Vescovo, et che risolvendosi di far il Vescovo nel regno di Voxù si devrà in quell' istessa Diocesi erigere il Seminario.

Havevano dimandato di più che si dechiarino per veri Martiri et Santi alcuni Religiosi di S. Francesco morti nel Giappone. Intorno a che la Congregatione di Riti, alla quale è stato commesso il negotio, farà quanto bisogna.

È stato anco fatta instanza che si confermino Fraternità et si concedino Indulgenze et Altari privilegiati. Et in questo se gli è data sodisfatione come anco nell' Indulgenze, et in concedergli alcune Reliquie di Santi, ma non però corpi, ordinandosi che fatte le Chiese si collochino et custodischino decentemente in esse.

S'è voluto dar parte a V. Sgria di tutte queste cose, perche ne sia informata. Et quanto a quello che havrà da trattare con la Maestà del Re et Ministri, ci assecuriamo ch'ella non mancherà delle sue parti conforme al solito suo zelo, poiche si tratta del servitio di Dio, et dell' aumento della nostra santa fede. Et a

Laemmer, Mel. Rom. Mant.

<sup>&#</sup>x27;) In Bibliotheca PP. Benedictinorum Romae (S. Paolo fuori le mura) tria asservantur Volumina Mscr. aa. 1615. 1616. 1619 (Lettere autografe del Card. Scipione Borghese Secretario di Stato a Mgr Sant' Angelo Nuntio di Polonia), quae praeterquam quod inprimis provisiones, beneficia, dispensationes attingunt, ad canonizationem S. Stanislai Kostka pertinent.

<sup>1)</sup> Cfr. Card. Borghese agli Ambasciatori del Re di Vexu. Di Roma a 22 d'Ottobre 1615. (Zur Kirchengesch. pag. 89 sq.)

V. Sgria di cuore mi offero et raccommando. Di Roma a 9 di Decembre 1615. (Cod. Ang. S. 7, 4.)

105. Al Nuntio di Napoli. Il Sgr Vicere non ha ragione alcuna di dolersi per conto di Beneficii. Prima perche quel che dipende dalla mera gratia di Sua Santità non si ha da pretendere con dolersi et per obligo. Secondariamente perche lui et suo fratello hanno havuto quel che V. Sgria vedrà per l'inclusa nota. laquale non se le manda, acciò gliela mostri, ma perche glielo possa accennare a bocca. Terzo perche alla Santità Sua conviene provedere a molti Curiali, liquali se si vedessero abbandonati della gratia di Sua Santità, non verranno poi a questa Corte. È vero che il Conte di Benevento, che haveva molti figlioli che potevano esser provisti di residenze in Spagna, hebbe alcune gratie, ma con tanto a un gran pezzo, come dice il Vicerè, et forsi successe in quel tempo per le molte eccettioni che vennero che non sono successe adesso. Ma tutto ciò procede dall' ingordigia di quest Ambasciatore, il quale con tutto che habbia havute molte gratie da Sua Santità et al presente per un suo figliolo benefitii semplici per duemila Ducati d'entrata senza pensione, perche la Santità Sua ha provisto di presente un suo Cameriere di Casa Mendozza raccomandatogli dal Re medesimo con due sue lettere, l'ha havuto tanto per male, che se n'è mostrato sdegnatissimo et ha messo su' il fratello a fare questa carriera con tutto che non domandasse il beneficio per il Vicerè, ma perche voleva quasi per forza et con mali termini, che la Santità Sua ne provedesse uno raccommandatogli da Don Roderico Calderone, et è solito suo, che quando gli si manca in qualche cosa, ancorche minima, tutto sia perso. Ma non è maraviglia, havendo et nel principio della sua Ambasciaria, nel mezzo et nel fine proveduto di far sempre molti disgusti alla Santità Sua. Et Dio sà a che fine, et questa non essendo per altro di cuore me le raccommando. Di Roma a 12 di Marzo 1616. (Cod. Ang. S. 7. 9.)

106. Al Collettore in Portugallo. Mgr Arcivescovo d'Evora

non devrebbe far quel che non fanno tutti gli altri Prelati di cotesto Regno in non voler dare, come V. Sgria scrive, la debita esecutione a Brevi Apostolici espediti a favor di Cristiani nuovi per poter ordinarsi in sacris. Et piacerà però che V. S. continui con dolce maniera di renderlo capace di quello, che mostra di non intendere. Ma quando voglia persistere nella sua pertinacia, faccia V. S. quello che vogliono i termini della giustitia. E tanto mi occorre in risposta delle sue di 20 di Maggio in questo proposito et di cuore ecc. Di Roma li 5 di Luglio 1616. (Cod. Ang. S. 7. 9.)

107. Al Nuntio a Svizzeri. È piaciuto molto a Nostro Signore la diligenza, che V. Sgria ha usata in ordinar sotto pena di scommunica a tutti gli Abbati e Regolari dell' Helvetia et Rhetia di non comparir inanzi a Deputati secolari, come erano stati citati, per render conto dell' amministratione di loro Monasterii et pagar un' annua sacra, et nell' istesso tempo scrivere ad essi Deputati di non constringerli a ciò, come non possono

¹) Cfr. Cod. Corsin. 743 fol. 120 sq. Minuta d'Instruttione per Mgr Accorambono Vescovo di Fossombrone destinato Collettore in Portugallo dalla Santità di N. S. Papa Paolo Quinto (cum notis marginalibus et emendationibus manu Card. Borghesii propria factis): . . Il maggiore et più importante pensiero, che Ella devrà havere, sarà la difesa et il mantenimento della giurisdittione et immunità Ecclesiastica stando attentissima sempre, che le usurpationi di essa non crescano in suo tempo, anzi si tolgano via, et si removano, a che sarà di non poco aiuto la publicatione in latino et vulgare della Bolla in Cena Domini . Deverà spesso et con prudenti termini inculcare agl' Ordinarii, quanto S. Santità porti buona opinione de Vescovi, che

amano et difendono la giurisdittione Ecclesiastica, et quanto sia disposto a protegerli et gratificarli nelle occasioni et per l'opposito quanto si disgusti di quelli che l'impediscono.. Ma molto maggiore impedimento riceve la giurisdittione et immunità Ecclesiastica in quel Regno da Ministri Regii et Magistrati secolari, i quali sotto pretesto di diverse Constitutioni et consuetudini cercano di pregiudicarle quanto più possono.. Nel mese di Agosto dell' anno 1610 fu publicata una Constitutione nel Regno di Portugallo, sottoscritta di mano del proprio Re, nella quale sotto pretesto di certe leggi antiche di quel Regno si ordinò a tutti i Monasterii et Communità Ecclesiastiche che non potessero acquistare beni stabili senza licenza del Re, et quelli che l' havevano acquistati dovessero renderli e spropriarsene fra un' anno . . Quella Constitutione oltre la gran confusione in che pone gli Ecclesiastici di quel Regno recò grandissimo dispiacere a Nostro Sgre . . Et perche alcuni Dottori Portughesi, et in particulare l'Agente del Re che sta in questa Corte hanno detto, che detta legge come molte altre furono concordate fra il Re D. Dionisio di Portugallo et li Prelati di quel Regno in tempo di Niccolo Quarto, et che quel Pontefice confirmò la concordia, si fece diligenza nei Registri di quel tempo, et si trovò la confirmatione di detta concordia seguita tra li Prelati del Regno con il Re D. Dionisio sopra 40 capi d'aggravii, che si facevano alli Ecclesiastici, per li quali erano state fulminate le Censure, et messo l'Interdetto da Gregorio Decimo in quel Regno, ma in nessuno di detti 40 Capi, sopra quali fu fondata la concordia, si fa mentione alcuna che si dia facultà al Re D. Dionisio o suoi successori di fare simili prohibitioni alli Ecclesiastici.. L'Editto è senza dubbio dannabile, perche è diretto contro la libertà Ecclesiastica et contrarissimo alle raggioni delle Chiese.. è mal corrispondente alla solita pietà di S. Maestà Cattolica, laquale par dura cosa, che mentre mostrò di sentir tanto male le cose di Venetia, et fece loro intendere, che ricorressero per rimedio alla Sede Apostolica, voglia adesso in simile materia dare a loro et ad altri così male essempio con detta sua Costitutione ...

ne devono non spettando a Laici il giudicar gli Ecclesiastici. Ne per testardi et ostinati che si mostrino detti Deputati a mutar opinione, havra V. Sgria da cessare d'instar tanto con loro finche conoschino l'error, che commettono con tanto danno delle anime loro. Et con questo fine me le offero et raccommando. Di Roma li 6 d'Agosto 1616. (Cod. Ang. S. 7. 9.)

VI.

EX SCHEDIS SIRLETI, BARONII, BELLARMINI.

¹) In Elvezia non sò se per privilegio o per antica consuetudine, tutte le Parochie e Canonicati sono provisti dall' istessi Signori delle Republiche, et in alcuni Cantoni, come Schuuitz et Appenzel, sono tutti li Curati amovibili ad nutum, in maniera tale, che quando quei Villani sono mal sodisfatti di un Prete lo minacciano di scacciarlo, e lo discacciano effettualmente; onde il povero sacerdote è forzato alcune volte a fare dell' indegnità per essere amato e confermato, e da questo fonte procede, che in quelle parti non si trovano soggetti buoni che vi vogliano servire, ma il mancamento è più deplorabile che rimediabile. (Cod. Corsin. 283 fol. 251 sq. [301]. Relatione spettante alla Nuntiatura de Svizzeri.) Cfr. l. m. Zur Kirchengesch. pag. 152 sq. et Haller Bibliothek der Schweizergesch. (Bern 1785) V, 783.

I. Ex Schedis Sirletianis. (Codex Biblioth. Vatican. 67922).

A, fol. 8 sq. Exhortatio ad Graecos³ e graeco sermone in latinum versa.

Cum iampridem schisma deplorandum inconsutilem Christi tunicam discindere conatum sit ecclesiaeque pulchritudinem et

<sup>1)</sup> Singulari pietati summam eruditionem Gulielmum Sirletum conjunxisse, multa ab eo exarata opera testantur. Scripsit enim Adnotationes in Psalterium, Biblicum Apparatum; Correctiones et Additiones in Jus civile, Epistolas multas eloquentia et eruditione praestantes, Tractatum de Monarchia Ecclesiastica, Tractatum item alium de Basilica S. Mariae Maioris de Urbe, cuius meminit Paulus de Angelis in eiusdem Basilicae descriptione, (Cod. Urbin. 859 fol. 120 sq. Trattato di Mgr Sirleto sopra la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Roma. Cfr. Giuseppe Maria Bargi Stato generale... dell' ins. Cap. Borghese in S. Maria Magg. di Roma. 1739. P. I. fol. 5 sq.) et librum unum de Basilicae Vaticanae praestantia, ut constat ex Lud. Jacobo a S. Carolo in Bibliotheca Pontificia. Nihil tamen ex suis operibus edere voluit, praeter variantes in Bibliis regiis Antverpiae excusis lectiones, sed ea fere omnia ms. adservantur in Bibliotheca Vaticana, quum ipse Sirletus testamento praeceperit, ut scripta quaecunque sua, quae defensioni aut ornamento Apostolicae Sedis esse poterant, eidem Bibliothecae adiungerentur. Novimus insuper ex Baronii in Romanum Martyrologium Commentariis ad diem tertiam Januarii, eundem Cardinalem Sirletum latinitate donasse pervetustum Menologium Graecum, quod propria manu maiori ex parte conscripsisse refert idem Baronius I. c. Certe Sirletus in absolutissima trium linguarum Hebraicae, Graecae ac Latinae cognitione magnopere excelluit. Eins autem opera usus est Marianus Victorius Episcopus in corrigendis seu restituendis S. Hieronymi scriptis; ut ipse testatur in Epist. Nuncupatoria ad Pium IV. Hic Pontifex Sirletum in Cardinalium collegium cooptavit. Obiit Romae 8. Idus Octobris a. 1585 et in Ecclesia sui tituli h. e. S. Laurentii in Pane et Perna sepultus est. (Raym. Albericius Epist. Baron. I, 175). Sirletum, quem Muretus spirans musaeum, Rescius vivam Christi bibliothecam appellabat et ad quem teste Stanislao Hosio (cfr. Der ermländ. Bischof und Cardinal Stan. Hosius von Eichhorn. Mainz 1854. II, 559) velut ad oraculum scientiarum recurrebant omnes, non solum missalis, breviarii et catechismi reformationi ad mentem Concilii Tridentini, ac demum indici librorum prohibitorum eorumque expurgationi incubuisse (Hurter Nomencl. I, 189), sed etiam inter Correctores Romanos de emendando Decreto Gratianeo optime meritum fuisse constat (cfr. Berardi Gratiani Canones genuini. Ed. 2. Venet. 1783. I. pag. XXXVI sq.). In Codice Vallicellano C 28 fol. 1-131 invenitur "Index Graeco-latinus librorum qui reperiebantur manu-

gloriam obscurare: periculum est, ne vos inveterati mali diuturna consuetudine triti et gravissimis interea usi calamitatibus, sanae pistis curam et concordiae sarciendae diligentiam pro nihilo ducatis, nec ad consequendam salutem magni referre putetis, totius fraternitatis et ecclesiae Dei unitatem sancire.. Ad concordiam autem quid accommodatius est, quam ut patres nostros, lumina orbis terrae, veritatis propugnatores atque agonothetas, iudices asciscamus, iisque controversiarum omnium disceptationem permittamus. Illi S. Petri honorem et apostolicae cathedrae primatum pie acceperunt et probarunt, Petrique successorum potestatem atque autho-

scripti in Bibliotheca Card. Sirleti S. R. E. Bibliothecarii: cuius memoria sit in benedictione: nunc vero reperiuntur in Bibl. Illmi Card. Ascanii Columnae." Cfr. Memorie Istoriche della Biblioteca Ottoboniana scritte dall' Abbate Costantino Ruggieri. cd. Ang. Mai. Roma 1825. pag. 40 sq. La biblioteca ottoboniana, di cui la Santità vostra (scil. Benedictus XIV) con gloria immortale ha fatto acquisto in questi giorni (a. 1749), riconosce la sua primiera origine dalla santa memoria di Papa Marcello II, il quale mentre era in minoribus ne raduno una gran parte con infinita spesa e diligenza... morendo la lasció al Sirleto che fu suo segretario. Passato dunque in mano di un tant' uomo questo inestimabile tesoro, egli ne fece quell' uso, che tutto il mondo sa. Ed essendo poi egli per i suoi grandi meriti, e per la sua immensa dottrina cresciuto in dignità ed in ricchezze, si diede tantosto ad accrescere questa sua biblioteca, facendo venire di Calabria e da altre parti d'Italia, ed anche di Oriente un prodigioso numero di codici greci c latini; laonde questa crebbe a tal segno, che si tirò dietro l'ammirazione di tutti gli uomini dotti di Europa. Il cardinal Baronio, mentre visse il Sirleto, fu uno di quelli, che profittò molto de' codici manoscritti di questa biblioteca; ed egli stesso ne fa menzione sovente nelle note al martirologio, e ne' suoi ammirabili annali, nei quali ha registrato più di una volta dei monumenti preziosissimi copiati dalla biblioteca di questo gran cardinale.. Il card. Sirleto mori nell' anno 1585, e gli eredi di lui non avendo forze bastevoli per custodire in casa loro una libreria così insigne, stimarono meglio di porla in vendita.. il card. Ascanio Colonna, uomo dotato di rari talenti ed amantissimo delle lettere e de letterati, rivolse l'animo a farne l'acquisto per crescere un lustro maggiore alla sua nobilissima famiglia. Ed in fatti egli la comprò per il prezzo di quattordici mila scadi, e la collocò nel suo palazzo, deputandovi per custode Pompeo Ugonio letterato di grido in que' tempi.. non mancarono i letterati di frequentarla e di ritrarne profitto. Il card. Baronio più volte la nomina, ed in particolare quando parla del sinodo allora inedito di Fozio, di cni dic' egli di aver ritrovato alcune lettere a Niccolò I 'dolis plenas in bibliotheca columnensi quae fuit cardinalis Sirleti.' Della biblioteca colonnese parlano ancora Pietro Morino nello sue lettere, il padre Jacopo Sirmondo, il p. Antonio Possevino, e molti altri etc.

2) Conspectum omnium Miscellaneorum quae hanc collectionem Sirletianam constituunt dedi in m. Analectis Romanis pag. 56 sq.

ritatem sanctam habuerunt . Nec vero sacerdotes solum ac populorum pastores, sed etiam imperatores ipsi hanc Romanorum Pontificum potestatem reveriti sunt . . Ne vero sophisticis et cantiosis adinventionibus fallamini, ecce salutis vestrae oblivisci non notest Sanctissimus D. N. Papa Gregorius, catholicae ecclesiae Eniscopus, beatissimique Petri sedem nunc obtinens. Jussit enim imprimi atque edi vobis Sanctam Oecumenicam Synodum, quae Florentiae ad communem charitatem sanciendam habita est:1 quaeone praeterea a Gennadio Scholario in eandem sententiam scripta sunt.<sup>2</sup> Sanctissimi autem Pontificis ac vigilantissimi Pastoris voluntatem et laborem adiuvans Illmus ac Reumus D. Cardinalis Sirletus, magnus ille vir, qui aetatem omnem in divinis oraculis, sanctorum patrum monumentis, conciliorum decretis, ecclesiasticisque historiis consumpsit haecque omnia in latitudine sui cordis inscripsit, 3 consulit saluti vestrae et reconciliationi, plurimumque adhibuit studii, ut per homines peritos haec diligenter correcta atque excusa vobis offerrentur. Quamobrem haec legite et cogitate, dari vobis benigno paternoque animo ab eo qui fratres suos confirmare jussus est . . . Aequitatem igitur animorum tandem

<sup>3)</sup> Cfr. Cod. Ottobonian, 2536 fol. 325 sq. (De Unione Graecorum ad Ecclesiam Dei.)

<sup>1)</sup> Ἡ άγια καὶ οἰκουμενική ἐν Φλωφεντία γενομένη Σύνοδος. Ἐτυπώθη ἐν Ῥώμη διὰ Φυαγκίςκου Ζανέτου ἔτει τῆς Θεογονίας, αφοζ΄ (1577). Cfr. m. Animadversiones in Decreta Conc. Ruthen, etc. pag. 52 sq. et Archivio Storico-Italiano. Firenze 1858 pag. 196 sq.

<sup>&</sup>quot;) Gennadio che venne huomo laico al Concilio di Fiorenza e fu poi fatto Patriarca di Costantinopoli.. scrisse con molta dottrina e buon zelo sopra cinque ponti principali, mostrando a Greci, che intorno a quelli non si poteva credere altrimente di quel che insegnava la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, et che chiunque si dipartiva da quella fede, dannava l'anima sua et si rendeva scismatico et heretico. Li Capi sono gli infrascritti: De Processione Spiritus Sancti; de Sacrificio in azymo vel fermentato; de Purgatorio; de Fruitione Sanctorum; de Primatu Papae. (Cod. Urbin. 839 fol. 80 sq. Relatione della Rossia etc.)

Apologiae huiusee Gennadianae exemplar ex Leonis Allatii Bibliotheca in Collegium Graecum de Urbe (Q. 4. IV) translatum hune prae se fert titulum: "Ερμηνεία τῶν πέντε κεφαλαίων κτλ. Explanatio Quinque Capitum definitionis S. Generalis Florentinae Synodi, iam olim pie conscripta, nune vero ad communem Graecorum utilitatem vernaculo eorum sermone dotata. Falso antea Gennadio Patriarchae adscripta. Romae 1628. In Codice autem Vallicellano K 17 (Collectanae de rebus Graecorum et illorum Collegio a Gregorio XIII P. M. Romae fundato) fol. 83 sq. inest dissertatio peculiaris ad demonstrandum destinata, auctorem libri Defensionis quinque Capitum etc. non esse Gennadium Scholarium Patriarcham Constantinopolitanum, sed Gregorium Protosyncellum. Patr. item Cpol.

<sup>\*)</sup> Cfr. Tiraboschi Storia della Letteratura Italiana. VII, 1, 345 sq. Ciaconii Vitae et res gestae Pont. R. et S. R. E. Cardinalium. Romae 1677. III, 974.

suscipite, deponite iniustum odium, coniungite vos cum ecclesiae capite, beati Petri throno reconciliamini; quique pie detestamini huius aetatis haereticos, aggressos orthodoxam fidem labefactare, cogitate nefarios eiusmodi homines hoc omnium scelestissime ausos esse, ut Ecclesiam Romanam blasphemarent atque inhonorarent.. Cum illis nefariis perturbatoribus orthodoxae religionis vos consentire, vestraque sententia illorum amentiae et impietatis adiutores fieri, par non est. Nos potius omnes convenit, consentientes inter nos, veritatem defendere, haereticae perversitati resistere, pacem tueri, discipulos eius esse, qui beatificavit pacificos, piaeque voluntatis ac devotionis mercedem exspectare ab ipso Domino nostro Jesu Christo, cui cum Patre et Sancto Spiritu sit gloria nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

B, fol. 36 Al Illmo et Rmo Monsigr il Cardinale Sirletto per il Arcivescovo de Brindisi et Oria.

Illmo et Rmo Mgr. Nella città et diocesi de Brindisi et Oria sono molti Greci, quali vivono al suo more greco; del che nascono duo dubii, de liquali humilmente dimanda resolutione da V. S. Illma il Arcivescovo Brundusino, et bisogniando confida che V. S. Illma si degnarà comunicarlo con Nostro Signore et responderli in scriptis.

Primum dubium: Che questi dicono, affirmano et observano che non si possa remaritar, chi ha havuto tre moglie, de dove

succede che molti de loro, volendosi remaritare dimandano licentia al Arcivescovo, et se la concede, ma li Greci exclamano, cioè li loro sacerdoti, et non lo lassano far, et lo peior è che molti hanno le concubine, perche non li lassano maritar con esse.

Secundum dubium: Che dicono non esser tenuti a jejunare il Sabato<sup>2</sup> etiam che sia de praecepto, del che naque che questi non guadagniano li Jubilei che Nostro Signore concede, dovè comanda expresse che dejuneno Mercordi, Venerdi et Sabbato; et se è vero che loro non habiano di dejunare il Sabbato, in tal caso sarebbe necessario advertir a Nostro Sgre che dechiarasse nelli tali Jubilei, che li Greci li possano guadagniare dejunando 2 di overo permutando il dejunio del Sabato al Lunedi, come essi Greci lo demandano.

<sup>&#</sup>x27;) De Professione fidei facienda a Graecis venientibus ad unitatem Ecclesiae Catholicae (Cod. *Vollic.* K 17 fol. 203 sq.) Cfr. *Denzinger* Enchiridion Symbolorum. Ed. 3. pag. 294 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Acta et scripta theolog. Wirtemberg. et patriarchae Constantinop. D. *Hieremiae*, quae utrique ab anno 1576 usque ad a. 1581 de Augustana Confessione inter se miserunt, graece et lat. ab iisd. theol. edita. Witeberg. 1584.

<sup>3)</sup> ἀποφαινόμεθα.. τέταυτον γάμον μηθενὶ τολμάσθαι, ἀλλ' εἶναι ἀπόβλητον παντελώς καὶ τὸν, εἴ τις ἐπὶ τοιοῦτο ἐλθεῖν συνοικέσιον προθυμηθείη, πάσης απεστερημένον είναι συνάξεως έκκλησιαστικής, και αύτης της προς τον άγιον ναον εἰσόδου ἀλλότριον, μέχρις αν ἐπιμένοι τῷ συνοικεσίῳ· τοῦτο γὰρ καὶ τοῖς προ ήμων άγιοις έδοξε πατράσι καὶ ήμεῖς δὲ τὴν γνώμην έκδηλοτίραν ποιούντες, ώς αλλότριον αυτον της χριστιανικής πολιτείας αποκηρύττομεν (Τόμος της ένώσεως a. 921; Σύνταγμα των θείων καὶ ίερων κατόνων ed. Athen. 1852 sq. V. 6 ap. Zhishman Eherecht der Oriental. Kirche. Wien 1864. pag. 441). Econtra definivit Benedictus PP. XIV (Const. Etsi Pastoralis de Dogmatibus et Ritibus ab Italo-Graecis tenendis atque servandis §. VIII; Bullar. Pontif. Sacrae Congr. de P. F. Tom. III. Romae 1840. pag. 39): "Quia secundum Apostolum mulier mortuo viro ab ipsius est lege soluta; et nubendi cui vult in Domino liberam habet facultatem, secundas et tertias et ulteriores etiam nuptias Graeci non condemnent, sed illas tamquam legitimas et validas approbent inter Personas, quae alias licite de iure ad invicem matrimonio iungi possunt."

<sup>1)</sup> Cfr. Punti diversi da esaminarsi nella Congregazione particolare di Soria e Palestina. Quesiti e risposte. (Cod. Corsin. 913 fol. 153 sq.) .. Pare che si possa determinare intorno al primo dubbio proposto dal P. Giovan. Tommaso della Croce Carmelitano Scalzo, per parte dei Melchiti Cattolici di Tripoli, che è questo: "Che restando vedovo un Coniugato della sua prima moglie, e volendo pigliar la seconda debba astenersi due anni dal Sacramento dell' Eucaristia, e volendo sposare la terza, morta che sia la seconda, debba inpero esser privo cinque anni della S. Communione." Pare, dico, che si possa determinare che questo rito non si debba tollerare. Primo perche in verun libro legittimo e cattolico dei Greci si fa menzione di un Rito cotanto strano. Secondo perche confessano i Teologi tanto della Chiesa Greca quanto della Chiesa Latina, che varie sono le occasioni, in cui i Fedeli debbono communicarsi; i Santi Padri raccomandono la communione frequente, e la Chiesa Cattolica con precetto particolare ha obbligato tutti i suoi figli a communicarsi almeno una volta l'anno cioè nel tempo Pasquale. Anzi che gastiga publicamente chi, essendo in stato di farlo, trascura di compiere a questa obligazione. Ne vediamo, che la legge fatta in tal proposito eccettui coloro che sono passati alle seconde ed alle terze nozze. Finalmente la Chiesa Cattolica è talmente desiderosa di dar parte a tutti i suoi figli dei vantaggi infiniti che si ricavano dalla sagra Communione, che in Italia ed in Germania non si nega nemeno agli uomini facinorosi condannati agli ultimi supplizi. Ma per qual ragione si ha da negare e da differire a chi passando alle seconde o terze nozze, adempisce ciò, che vien prescritto dall' Apostolo S. Paulo, allorche dice, che melius est nubere quam uri, e riceve un Sacramento istituito da Dio, che non è cosa puramente naturale e politica, ma segno di cosa sacra, che secondo l'istituzione di Gesu Cristo, nella nuova Legge, produce la grazia santificante; il che invicibilmente provano contro gli Eretici moderni tutti i Teologi Cattolici avvalorati dall' autorità della Sacra Scrittura, dei Sommi Pontefici e dei Santi Padri?.. V. et. Ristretto e Informazione sopra le controversie de' Greci Melchiti 1. c. fol. 3 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Jos. Papp-Szilágyi Enchiridion Juris Ecclesiae Orientalis Cath. M.-Varadini 1862. pag. 508 sq.

C, fol. 220 Charissimo in Christo Filio Nostro Henrico Francorum Regi Christianissimo et Poloniae Regi Illustri.

Charissime in Christo Fili Noster Salutem. Venerunt nuper ad manus Nostras Biblia tanquam ex communi Latina versione a Renato Benedicto i in Gallicam linguam fideliter translata, quae cum delectis Cardinalibus Librorum Indici praefectis commiserimus, post multam adhibitam diligentiam et accuratam animadversionem deprehensi sunt errores, haereses et blasphemiae intolerabiles tum in textu, tum in annotationibus, additionibus et praefationibus, ita ut sub Editionis Vulgatae nomine pro libris catholicis Biblia Gebennensium paucis immutatis populo catholico tanquam venena quaedam ad fidelium animarum perniciem proposita sint, quemadmodum Sorbonensium Theologorum Facultas in suis accuratis et eruditis censuris 2 annotavit; ne igitur tantum malum latius serpat, et Nos de illorum salute rationem reddituri simus, qui eiusmodi pestifera lectione depravari possunt, animarum saluti providentes, supradicta Biblia tollenda decrevimus cum suis annotationibus, additionibus et praefationibus, itaque illa sub anathemate prohibemus, et Maiestatem Tuam rogamus, ut eadem iubeat prohiberi. Novimus pietatem tuam, sanctaeque religionis ac Christi gloriae et animarum salutis zelum. Itaque non dubitamus quin hoc negotium non minus Maiestati Tuae quam Nobis ipsis cordi sit futurum. Dat. Romae apud S. Petrum d. 3. Octobr. 1575. Anno quarto.

D, fol. 298 Cardinali Sirleto.

Illme et Reume Domine. Rogavit Dominus Doctor Stapletonus<sup>3</sup> Theologus Anglus Academiae Duacenae me, ut Illmae

Dominationi Vestrae commendarem eius Memoriale, quod Sanctissimo D. N. porrectum cupit, ut aliquid subsidii vestra commendatione obtineat, vel ad editionem operis quod ego plane spero Ecclesiae Dei utilissimum futurum, vel ad viaticum reditus in Flandriam ad professionem suam theologicam, quem parat in septimanam paschalem. Commendo eum favori vestro prolixe, quia dignus est omni commendatione et favore, cum sit doctissimus et pientissimus et utile membrum S. Matris Ecclesiae quam contra haereticos saepe et cum magno fructu defendit. Est is Suae Sanctitati notus, eidem Sanctitati Suae per me commendatus et, credo, per alios quoque.

Ignoscat mihi Illma Dominatio Vestra, si audacter communi doctorum virorum patrono commendem virum doctum, et confidam de vestro erga me favore et erga Anglos Catholicos qui exulant propter Christum. Ex domo die 50 Martii 1577. Illmae et Reumae Dominat. Vestrae addictissimus sed inutilis servus Audoënus Ludovicus Archidiaconus Cameracensis.

E, fol. 502 Pius Papa Quartus.

Carissimo in Christo Filio Nostro Maximiliano Ungariae ac Bohemiae Regi Illustri, Electo Romanorum Imperatori.

Carissime in Christo Fili Noster Salutem etc. Ad aures Nostras pervenit exstitisse nonnullos, qui divini timoris immemores et conscientiae suae negligentes, invidia scilicet et pravis quibusdam studiis obcoecati, libellos quosdam contumeliis, probris, maledictis plenos disseminaverint adversus Ordinem totum Societatis Jesu, et quosdam eius professores nominatim, qui sunt caeteris notiores. Sane moleste tulimus laedi famam et violari existimationem eius Ordinis, cuius tam multa et tam insignia constant erga religionem catholicam officia ac merita; qua in re non modo eis iniuriam fieri putavimus, sed id agi intelleximus, ut pia opera, quae per eos in diversis orbis terrarum partibus effici consueverunt,

<sup>1)</sup> Renatus Benoist Sorbonista, episcopus Trecensis renunciatus, non autem confirmatus; quem quidem Perronius (Respons. ad Jacob. Reg. VI, 8) scribit haud ob factam in gallicum idioma versionem exagitatum fuisse, sed ob emissam in publicum Genevensium translationem, quam non accurate recognitam, ut arbitrabatur, at erroribus innumeris scatentem edidit.

<sup>2)</sup> Damnavit Sorbona versionem istam a. 1567.

<sup>3)</sup> Thomas Stapletonius in Sussexia Angliae Provincia nobili genere natus operam humanioribus litteris dedit Cantuariae et Vuintoniae; philosophiam Oxoniae didicit et docuit. Canonicatu Ecclesiae Cathedralis Cicestriensis potito ob persecutionem Reginae Elisabethae in catholicam religionem una cum parentibus Lovanium commigrandum fuit. In sacras litteras hic et Parisiis incubuit. Romam profectus pietatis causa, Lovanium rediit. Mox animum appulit ad scribendum adversus haereticos. Nascente Academia Duacena Theologiam primo Aquicincti docuit; tum anno 1566 renunciatus est Theologiae Doctor unacum Guilielmo Alano, postea Cardinali Mechliniensium Archiepiscopo nominato. Duaco profugus ob tumultum plebis, Romam revertitur; rebus compositis, Duacum denuo ad facultatem theolo-

gicam revertitur; donec anno 1590 Lovanium ad sacrae Scripturae professionem regiis auspiciis evocatur, ubi et inter Octo-Viros sacrae Facultatis Regentes adlectus est. A Clemente VIII Romam evocatus, sed senio podagricisque doloribus confectus, cursum vitae consummavit Lovanii die 12. Octobris a. 1598, aetatis suae 68. Multa scripsit partim anglice, partim latine, primum separatim edita, coniunctim Parisiis Tom. IV in fol. 1620. (Alberici I, 311, qui singula Stapletonii recenset opera recono epistolam ad ipsum a. 1592 a Baronio datam super quaestione critica ad Athanasii de Deipara sermonem pertinente publici fecit iuris.) Merito Döllinger (Verhandlungen der Versammlung kathol. Gelehrten etc. Regensb. 1863. pag. 34): "England," inquit, "konnte sich rühmen, in Stapleton der Kirche ihren besten Streiter gegen die neue Lehre gegeben zu haben."

talibus calumniis impediantur. Quia vero eos libellos non per Italiam modo, sed per Germaniam etiam divulgatos fuisse, et in Tuae quoque Maiestatis notitiam perlatos esse accepimus, Eam ignorare noluimus, Nos cum ad explorandam certius veritatem negotium dedissemus quibusdam Fratribus Nostris de Collegio Cardinalium, viris admodum gravibus, ut de criminibus, quae illi Societati et quibusdam de Collegio huius Urbis obiecta fuerant, quaererent eos, re diligenter quaesita, comperisse atque ita Nobis renunciasse ea probra et crimina falso illis et temere admodum a malevolis ad conflandum ei Societati odium et infamiam obiecta fuisse. Qua ex re non confirmata modo fuit Nostra et ipsorum Cardinalium opinio de huius Collegii ac Societatis universae piis et laudabilibus institutis, vitacque ac morum integritate, sed etiam non parum aucta, cum diligens de iis rebus inquisitio innocentiam eorum magis patefecerit in lucemque protulerit. Haec eo ad Te scripsimus, ut veritati et innocentiae testimonium debitum impertiamus: et ipse scias nullam omnino fidem contumeliosis illis et impudentibus scriptis habendam esse, hortantes Maiestatem Tuam et petentes, ut cum non ignoret iis quicunque pie et religiose vivere volunt, numquam deesse solere vexatores et obtrectatores, quippe qui ne ipsi quidem Domino et Salvatori nostro defuerint, eorum qui ex ea Societate sunt innocentiae faveat, sicut iustum et catholicum et sapientem Principem decet: prohibeatque ne obtrectatoribus eorum ulla facultas detur ad impediendos eos, quominus Dei honori et animarum saluti, sicut ad hoc tempus fecerunt, sedulo inserviant, collegiaque eorum omnia in Germania et aliis ditionis suae Provinciis, cum pro sua in Deum pietate, tum etiam pro Sedis Apostolicae reverentia studiose tueatur atque defendat. Pro quibus erga eos studiis Maiestas Tua tanto maiorem a Domino mercedem accipiet, quanto illi liberius et commodius Tuo defensi patrocinio et favore adiuti, Deo servire et curationi animarum vacare potuerint. Dat. Romae apud S. Petrum die XXIX. Decembr. Pontificatus Nostri anno quinto.1

II. Baroniana. 1

1. Caes. Baronius ad Patrem. Carissimo Padre. Questo Carnevale la passiamo assai allegramente, con sante e giuste recreationi ce ne andiamo alle 7 Chiese 2 con grandissima compagnia et andiamo alle volte a spasso per tutto il giorno ad un casale de' Massimi, quale è vicino et è loco ameno, et hoggi ci siamo in viaggio e vi è il Sgr Mastro di Casa di S. Fiore. Di Roma li 7 di Febraro 1563. (Codex Vallicellanus Q 463 fol. 35.)

2. Idem ad Matrem. Carissima Madre honoranda in Christo Jesu diletta. O quanto gran consolatione m'ha dato la vostra lettera, o quanto giubilo di cuore n'ho sentito, leggendo quella tutta piena di spiritual amore, che non par lettera di tenera madre, ma di perfetta Religiosa, ben somiglia una di quelle lettere, qual doveva scrivere S. Monicha a S. Augustino, o altre simili. Soppravanza tanto l'amor spirituale all'amor carnale di bontà et excellentia, che evvi infinita distantia fra di loro. L'amor carnale procede dalla carne, è pieno di timore, ansietà, fastidio, disperatione, dolore, inquietudine e d'ogni calamità. Onde pel contrario l'amor spirituale qual deriva dal spirito santo, anzi dalla Trinità stessa, è pieno di dolcezza, di pace, di quiete, è stabile, tranquillo, suave, quale inebriando li cuori humani, gli fa gioire d'infinita dolcezza. L'amor carnale qui comincia con pena e finisce in guai, l'amor spirituale qui comincia con gaudio et in paradiso

') Cfr. m. Analecta Romana P. III. pag. 65 sq. et Anecdota Baroniana (Anal. Juris Pontificii Rom. 1860) pag. 273 sq.

3) Monumenta historica spectantia ad vitam et actiones Card. Baronii extracta ex literis ab ipso Baronio scriptis ad Patrem, Matrem etc. Inde a fol. 28 Codex cit. Epistolas exhibet integras.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Buss Die Gesellschaft Jesu. pag. 731.

<sup>&#</sup>x27;) Itinerario sagro per la visita delle Sette Chiese solita farsi in comune più volte l'anno da' fratelli secolari dell' Oratorio di S. Filippo Neri. In Roma 1778. — Esercizio spirituale solito farsi da' fratelli dell' Oratorio.. nel visitare le sette chiese ogn' anno nel tempo di Carnevale. Roma 1781. — Modo di visitare le sette chiese praticato da S. Filippo Neri Fondatore della Congr. dell' Or. et osservato sempre da' Fratelli della stessa Congr. Roma 1785. Cfr. Sixti V. Const. Egregia populi Romani pietas d. 13. Februar. 1586 ("Quemadmodum Joannes Apostolus admirabilem illam Apocalypsim septem Asiae ecclesiis scribens universam Ecclesiam adumbravit.. ita Romae septem ecclesiae magno eiusdem numeri mysterio sunt institutae, ut totius Ecclesiae unio et perfectio in ipso capite, unde omnium ecclesiarum unitas dimanat, illustrius appareret") et Ant. de Waal, Die Wallfahrt zu den sieben Hauptkirchen Rom's. Freib. 1870. pag. 28 sq.

diventa perfetto. Però dunque dobbiamo sempre sforzarci di sradicar da noi questa pessima pianta dell' amor carnale e convertirlo tutto in amor spirituale, quale non consuma, anzi ingrassa, non attrista, anzi allegra e da piacere. Onde ringratio Iddio che v' habbia tramutato l' amor carnale all' amor spirituale, e certo over bisognaria lasciar lo spirito et amor d'Iddio ovvero lasciar l'amor terreno e carnale, perche nella via del Signore non vi puol capire l'amor carnale, perche è stretta la via per la quale si cammina alla salute. Et il Signore in questo mondo non ci ha promesso gaudio carnale e piaceri mondani, ma tentationi et angustie. Onde bisogna dar bando all' amor carnale e solo delettarci nello spirito. Assai mi sono care le esortationi quali prego che spesso facciate, e continuo pregate Dio per me, che mi dia il colmo delle sante virtù e perfettione, accio sia più laudata in me la sua Maiesta e possi ancor giovare agl' altri. Che volere giovare agl' altri chi non è ancora bono per se, si mette a gran pericolo di guastare se cogl' altri; sapete che chi vole cogliere da l'arbore gli frutti non ancor maturi, fa danno all' arbore et a se nulla utilità. Bisogna dunque lasciare ben maturare gli frutti, che così l'arbore da per se stesso gli vien a mandar giù all' altrui bisogno. Questo dico a mio proposito che non ho altro che frutti acerbi della mia vita, quali hora non sono atti a distribuirsi per uso commune. Ma spero che il sole della giustitia Christo Jesu con il calore della sua gratia presto gli maturira, e cosi diventeranno dolci e saporosi per tutti. Sapete che la braggia mentre è nel fuoco è lucida et ardente, come dal fuoco si discosta, diventa carbone negro e freddo. Cosi dico di me stesso, mentre converso con questi huomini santi, mentre odo si spesso la parola d'Iddio, appare agl' occhi dell' huomini, ch' io sia ardente e lucido, ma se da questo foco mi discostrassi, potrei diventar negro e freddo come carbone. Però è bisogno ch'io sia prima bene acceso, accio poi possi infiammar gl' altri. Spero in Dio che havendomi lui ritirato da molti e molti peccati con grave scandalo di tutti, così ancora mi darà la sua gratia d'esser tale che possi edificar tutti e far frutti in altrui. Voi dunque con le vostre orationi et insieme rallegratemi col vostro santo vivere, siate madre di pupilli et orfani, consolatrice di poveri, quali siano veri vostri figlioli, anzi quelli più che vostri figlioli dovete tenere, representando quelli Jesus Christus stesso. Conversate con humiltà con tutti, fuggite ogni contentione, ogni parlar otioso, siate esemplare a tutti, spesso confessatevi e communicatevi, altro non sia il vostro pensiero che Dio; siate eguale con li vostri inferiori,

patiente et humile con li servitori, obediente al vostro confessore, amorevole con tutti; corrigete con dolcezza di parole gl' errori altrui, praticate con virtuosi, e se volete gustare l'amor di Dio, ricorrete spesso alla oratione mentale. Non altro Jesu benedetto vi conservi in sua gratia. Di Roma li 10 di Decembre 1563. (l. c. fol. 38. 39.)

3. Idem ad Patrem. Carissimo Padre honorando. Ho ricevuta la vostra e visto quanto havete scritto della voluntà di mia madre, qual' ha di venir in Roma. Del tutto me ne contento pur che non sia in danno della sua sanità. De' libri che si scrivono già è finito il primo tomo, e se ben mi è richiesto di dargli in stampa, non mi par doverlo fare così presto per molte cause. quali hora non scrivo. Stampandosi siate sicurissimo che andera col mio nome; s'attende tuttavia a perfettionar l'opera, qual per gratia del Signore è stata vista da giuditiosi, e laudata. Statene allegro e date laude a Dio, qui infirma mundi elegit, ut confundat fortia. Venendo mia madre, venerete anco voi a fargli compagnia, e così vedrete il tutto, che si è fatto. Dovete sapere, che tal negotio più preme a questi Padri di casa, per honor commune della casa e congregation nostra, che a qualsivoglia altra persona, quali (se bene io, come dovevo fare per humiltà christiana di ricusar il titolo del mio nome) nondimeno tutti d'un parere han giudicato che si mette il mio nome solo, et in questo modo: Historia ecclesiastica controversa R. P. Caesaris Baronii Sorani Presbyteri Collegii S. Oratorii etc. etc. 1 Però come ho detto, ho caro, che si sopraseda per esser cosa a' tempi nostri

<sup>1)</sup> Cfr. Codices Vallicellani Q 7 (Ordo qui servandus proponitur in Historia Ecclesiastica pervestiganda ab adventu Jesu Christi usque ad XV eiusdem Saeculum: ".. Sin autem res gestas summa cum diligentia investigare cupis, parum tibi erit si in praedictis tantum auctoribus laborem insumas, nisi bibliothecarum nobiliorum pulverem verras, ac in his demum aetatem impendas.. In his omnibus ea primum proponitur servanda regula, ut temporum imprimis ordo servetur, qui si pervertatur inextricabilibus necesse sit implicari difficultatibus ac in errores incurrere.. Illi tibi auctores legendi sunt, eadem servata temporum ratione, qui suorum temporum res gestas scripsere, qui si desint, proximiores saltem habeas, iunioribus autem tantum credas, quantum antiquiorum nituntur auctoritate. Illarum historiarum, quae ab illorum temporum auctoribus sunt scripta, potior illa habetur maioremque fidem sibi vendicat illa, quae epistolaris historia nuncupatur, vel quae occasione aliqua inter diversas patrum scriptiones reperitur intexta..") et Q 8 (Adnotanda pro Annalibus Ecclesiasticis contexendis) necnon Lettres de Laevinius Torrentius et de Christophe Plantin au Card. Baronius par P. F. X. de Ram (Extrait du tome XI n. 1. 2. sér. des Bulletins de la Commission royale d' hist., Bruxell.).

molto importante, qual ha da posser restar a martello, non solo contra gl' heretici, ma ancora alle obiettioni d'ogni persona dotta. Non occorre altro, Dio sia con voi. Di Roma li 25 d'Aprile 1579. (l. c. fol. 47 sq.)

4. Idem Eidem. Carissimo Padre honorando. Ho ricevuto la vostra e visto quanto scrivete del felicissimo transito di quell' anima benedetta. Ne ho pigliato gran consolatione, se ben voi non mi scrivete, ch' habbia pigliata gli sacramenti della Chiesa et in particolare l'oglio santo, ne che vi sia trovato alla morte sua sacerdote alcuno, se ben son certo, che in quel ch' han mancato gl' huomini, Dio benedetto ha supplito. Mi piace haver inteso l'honor che havete fatto, il tutto si satisfara con la gratia del Signore. Non voglio che se gli manca di quanto honore sia possibile a darsi al santo corpo, sendo securo, che da Dio è stata honorata in cielo. Ho in animo farli fare una inscrittione in un marmo qui in Roma e mandarla, ma questo con commodità. Qui si è fatto e si fa e si farra sempre orationi per lei. Haverei desiderato che in questo ultimo alcuno gl' havesse ricordato che mi havesse benedetto, et avisatemi, vi prego, se l'ha fatto e del tutto scrivetemi la verità. Del pigliarne voi tanto dispiacere non mi piace; quel che dovete fare, che sarra di piacere a lei et a me, si è, attendiamo questo poco tempo, che ci resta a servire ferventemente il Signore, accio siamo degni andar, dove è andato lei. E questo vi prego attendiate con tutto il cuore e piangere non più l'anima sua qual è in gloria, ma gli peccati della gioventù nostra, dolendoci solo, che havendo havuto un tanto chiaro esempio di santità, n' habbiamo fatto poco frutto, dico di me stesso. Circa della disposition di casa, desidero che mi scriviate qual è l'animo vostro, o di ritirarvi con Martia o far altro che vi venghi in animo. Desideraria per ogni modo, che dessi ricapito a quella serva qual stava in casa, che hormai mi parrebbe tempo. Del resto siate sicuro che fin che viverete non mancaro aiutarvi con tutte le forze. Vi prego che in quel che possete teniate vite quelle elemosine, quale soleva fare quella benedetta

anima e massime a' preggioni il Venerdi. Se mi amate, vi prego, che almeno ogni Domenica vi confessiate e communicate, perche darrete gran contento a quell' anima benedetta, quale vi prepararia il loco in cielo, dove lei è. Ringratiate infinitamente tutte quelle donne, quali han fatigato intorno a lei, cioè Martia, Vittoria, Laura¹ e tutte l'altre. Dio sia in vostro aiuto. Di Roma li 18 d'Agosto 1580. (l. c. fol. 48.)

5. Idem Eidem. Carissimo Padre. Datemi nova se la sepoltura di quella benedetta anima è accommodata, se non è fatta, fatela fare quanto prima. Jo stò sano per gratia del Signore. Sua Santità si serve di me nella riformatione del Martirologio,² per laquale si fa una Congregatione d'huomini eccellenti,³ et il Reverendissimo Sirleto mi ha eletto per uno di quelli, il che certo è cosa di qualche importanza. Si son fatte finqui parecchie congregationi e per gratia del Signore sono in maggior concetto di quello che la mia bassezza merita. Datene laude a Dio benedetto, qui de stercore erigit pauperem, ut collocet eum cum principibus populi sui. Di Roma li 6 di Decembre 1580. (l. c. fol. 49.)

6. Idem Eidem. Carissimo Padre honorando. Domenica passata mi mandò a chiamare il Cardinal Sirleto e conferissimo insieme un pezzo sopra del Martirologio; dandoli bon conto delle cose che dubitava, mi disse: si cominciarebbe a stampare il mese di Febraro o al più al mese di Marzo, che già le fatighe sono a bon termine. Però fin che non sia finito di stampare, non si puol levare le mani di sopra, che bisogna attendervi fin all' ultima riga. Venerdi di prossimo passato mi mandò a chiamare il Cardinal Montaldo, qual ha fatigato un pezzo per la correttione dell' opere di S. Ambrosio, 4 et essendo hormai in precinto di farle

¹) Martiae Baroniae Viduae Religiosissimae Amitae Suae Caes. Baronius Presb. Card. Posuit. Vixit Ann. LXXXIII. Obiit. Kal. Decembr. Anno Dom. MDCV. (Ita sonat Inscriptio, quam legi in Ecclesia S. Gregorii Rom., in qua Baronius etiam illi magno Ecclesiae Doctori locorum antiquitate restituta sacram statuam posuerat et populo fideli venerandam proposuerat a 1602. Ibidem autem exstans Oratorium S. Sylviae ab eodem Caesare exstructum Scipio Tit. S. Chrysogoni S. R. E. Card. Burghesius laqueari ac picturis additis ornavit a. 1609.)

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Testamentum Caes. Baronii in Codice Corsiniano 684 (Raccolta di scritture diverse istoriche e politiche. Tom. XIII) fol. 313 sq.

<sup>2)</sup> Cod. Vallicell. Q 29 Martyrologium Romanum singulis anni diebus iuxta novam Kalendarii rationem accommodatum. Hoc parvo volumine Baronius usus est, quum suas adornaret primas notationes. Cfr. in Cod. Vall. Q 55 glossae et emendationes marginales ad Petri Galesinii recensionem Martyrologii Mediolanensem et in Cod. Vall. Q 47 fol. 30 sq. Epistolae spectantes ad Mart. Romanum.

<sup>3)</sup> Cfr. Initium Brevis Gregorii XIII d. 14. Januar. 1584 in edit. Mart. Romana a. 1873 p. XXVIII.

<sup>&#</sup>x27;) Felix Cardinalis de *Monte-Alto*, postea sub nomine Sixti V Pontifex Maximus, quum adhuc Generalem Ordinis Minorum ageret, auctoritate Pii IV ac Pii V ad suscipiendam *S. Ambrosti* Operum novam recensionem inductus est. In epistola nuncupatoria ad Gregorium XIII mentionem iniicit virorum doctrina et pietate gravium ac linguarum intelligentia et historiarum cognitione insignium, praeterea in scholastica theologia et Patrum le-

stampare, mi pregò ch'io pigliassi una fatiga in mettere insiemi quanto si trovasse di quà di là disperso nell' autori antichi sopra dell' attioni di detto Santo,¹ e correggere alcune cose, quali altri havessero poste, non come dovevano pare. Promesi di farlo, e farlo con diligentia. In quanto del studio dell' historia non posso attendere e rivedere e corregere come havemo incominciato. Ci è altri che voi, che mi stimula e sollecita e più d'uno. Però non si puol far più che tanto. Assai basta che le fatighe son state provate per utili e necessarie et all' altri più che a me stesso preme, che si diano in luce, il che si ha da fare nel suo tempo dove che da me haveranno l'ultima politura. Non altro, Dio sia con voi, attendete al servitio del Signore. Di Roma li 10 di Gennaro 1582. (l. c.)

7. Idem Eidem. Carissimo Padre honorando. Tornai da Napoli l'ultimo di Carnevale sano e salvo, per gratia del Signore. Non vi scrissi da che era mandato, ne a che fare principalmente, perche questo importava la sceretezza del fatto. Hora che la cosa è divulgata, la potete saper ancor voi, cioè ch'io sono stato mandato da Sua Santità motu proprio, per un negotio secreto, quale non sà persona alcuna, ne mi è lecito palesarlo. Me ne andai e menai meco M. Gio. Paulo nostro, quale venne meco a Sora, et habbiamo fatto questo viaggio felicemente. Siamo stati in Napoli 22 giorni accarezzati dal Arcivescovo, dal Nuntio et altri Signori in gran maniera. Tornato da Napoli andai a basciar gli piedi a Sua Santità e dar relatione di quanto da me si era fatto, e restò per gratia del Signore satisfattissimo del tutto con molta mia consolatione. Ne sia gloria di Dio benedetto. Di Roma 1583. 2 (l. c.)

8. Idem Eidem. Carissimo Padre. Ho ricevuto la vostra, dalla quale ho preso il solito dispiacere per haver inteso il vostro male, senza potervi rammediare come vorrei. Sà Dio il cor mio.

ctione admodum versatorum, quos sibi laboris socios adsciverit. Cfr. Maurinorum ista de editione iudicium (Patrolog. Lat. Tom. XIV. ed. Mign. p. 18).

2) In Cod. Vallicell. Q 63 Baronius propria manu hanc scripsit notitiam: "Anno Domini 1583. 20. Januarii Neapolim a S. D. N. missus sum. Viginti illic mansi dies apud Clericos Regulares in Ecclesia S. Pauli. Inde Romam reversus sum 20. Februarii."

Di cio che fin adhora è passato, ve ne domando humilmente perdono. Mando per il presente 12 scuti di moneta, spendetegli ner vostro bisogno. Mando 3 barattoli di conserva rosata Napolitana, quale dice il medico, che conferisce al vostro male. Mando insieme il Martirologio. Che l'historia ritardi, si è la causa, le tatighe quali me se vengono aggionte da' superiori. Il Cardinal Sirleto mi ha pregato ch'io facci una scholia sopra il Martirologio Romano, 1 nella quale si darra conto, cosa per cosa, e si risolveranno molte ambiguità. Sarra opera che avanzarà di tre tanto il volume del Martirologio, e già è in bon porto e sarra in ordine a darsi in stampa a questo anno che viene, qual opera è d'importanza e si leggera per tutta la Christianità, e se stamperà sotto il mio nome, quale ho speranza che vederete e goderete, e forsi ancora se piacerà a Dio l'historia sarra a tempo vostro. Del resto non vorria che sprezzasse gli medicamenti, che al fin ogni male ha rimedio. Non altro, accettiamo ogni male con patientia, che così facendo ogni male si convertira in bene. Altro ecc. Di Roma li 28 di Giugno 1583. (l. c. f. 50.)

9. Idem Eidem. Carissimo Padre hon. Ho ricevuto la vostra et inteso del vostro stato. Laudato sia Dio il quale vi ha riservato a far qualche bene in questo mondo. Havete a tenere per certo che queste tante visite del Signore non siano per altro, se ne perche vi habbiate a preparare ogni di più, approssimandosi il tempo di comparire avanti la sua Maestà. Et se bene non vi potete levar dal letto, nondimeno ricordatevi che il sacrificio che piace tanto a Dio si è quello, del quale dice David: Spiritum contribulatum et cor contritum et humiliatum Deus non despiciet. Il piangere li suoi peccati si puol fare in ogni luoco. Nel letto Ezechia pianse, conversus ad parietem, e così ottenne perdono de' suoi peccati; e cosi S. Augustino, quale s' haveva fatto scrivere gli salmi penitentiali da una banda del letto, et a quello rivolto con molte lacrime pianse i suoi peccati. Si che contentatevi di quel che Dio benedetto vole, e sappiate usar bene ogni occasione, et il tutto accettare per gran misericordia e beneficio di Dio. Attendete a sopportare con patientia ogni amaritudine, perche con questi si purgano gli peccati passati, e dite spesso quelle parole di David: Delicta inventutis meae et ignorantias meas ne memineris Domine. Datemi sempre la santa vostra benedittione. Di Roma li 11 di Novembre 1583. (l. c.)

¹) Cod. Vallicellan. Q 35 Vita Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanen. scripta a Caesare Baronio Sorano. Opus Autographum. Cfr. Alberici I, 167; Villarosa Memorie degli Scrittori Filippini. Napoli 1837. pag. 46 ("Questa Vita, che il Baronio scrisse per esortazione del Card. Felice di Montalto, non piacque a lui stesso, e la mutò poi e corresse ne' suoi Annali Ecclesiastici"); Fessler Institutiones Patrologiae. Tom. I. Oenipont. 1850. pag. 661.

<sup>&#</sup>x27;) Tractatio de Martyrologio Romano auctore Caesare Baronio. (Cod. Vallic. Q 31.)

10. Metius 1 ad Baronium. Illme et Reume Dne. Verti epistolam Joannis Papae octavi, 2 pseudepigrapham proculdubio. 3 Alteram (ut puto eiusdem farinae) inveni sub numero 253. Cum primum habuero Codicem graecum, et habebo propediem, vertam quam citissime. Interea mitto versionem prioris ad lapidem lydium Illmum Dnum meum; quem etiam rogatum velim, ut libros, quos nudius quartus mecum auferre minus valui, meo famulo tradendos mandet, ut invitua illa Theodori Studitae 4 de imaginibus ex Triodio 5 vertere valeam. Vale nostrum praesidium et Ecclesiae decus. Illmae et Reumae Amplitudinis Tuae inutilis Servus Federicus Metius. (Codex Vallicellan. C 29 f. 79.6)

1) Fridericus Metius, Episcopus Termulensis (1602-1612), adiutor Annalium C. Baronii (Gams Series Episcoporum Eccles. Cath. pag. 933). "Quanto avvi di passi di Autori Greci tradotti in Latino negli Annali Ecclesiastici, tutto deesi al profondo sapere del Mezio in quella Lingua, come lo stesso Baronio sinceramente confessa, ricomandolo perciò continuamente di somme lodi." (Tiraboschi Storia della Letteratura Italiana VII, I, 365). Cfr. v. gr. Baron. Annal. Eccl. a. a. 1116, VII (n. . illud satis perspectum, Chrysolanum adversus Graecos de Spiritu Sancto disputationem instituisse coram ipso Alexio Imperatore .. habetur textus Graecus in Vallicellana, quae nobis est usui libero, bibliotheca.. Porro ipsam disputationem Latinitate donavit noster consuetus interpres Federicus Metius Episcopus Thermularum .. "); a. a. 1159, XXIII ("Exstant ipsae in Graeco Codice citato saepe superius Federici Metii Th. Ep."); a. a. 1176, XXI ("Certum est inter alia ipsum [Manuelem] tentasse occupare Corcyram insulam, datis de hoc litteris ad Georgium Metropolitam ipsius. Non exstant illae quidem, sed habentur redditae ad Fridericum eiusdem Georgii litterae, quae reperiuntur una cum aliis ipsius Georgii epistolis in codice Federici Metii Episcopi Thermularum, ab eodemque Latinitate donatae et ad nos missae: cui reddat Deus pro his aeternam mercedem.") Ad haecce ultimo loco commemorata Georgii Metropolitae Corcyr. Opuscula et Epistolas, quae ex graeco sermone in latinum conversae partem Mscr. Vallicell. R 26 fol. 72-114 efficient integram, duae Metii mensibus Februar. et Mart. a. 1606 datae pertinent litterae, Cod. Vallic. Q44 pag. 323 sq. insertae, quarum posteriorem multa etiam de patria ac scriptis Nicetae Choniatis continentem evulgavit Albericius II, 224 sq.

2) C 29 fol. 83: Epistola S. P. R. Dom. Joannis ad Photium.. Non ignoramus etc. (a. mg. not. Baron. "Transtulit Federicus Metius.") Beveregii Eurodixór s. Pandectae Canonum II, 306 sq.

3) Cfr. Hergenroether Photius II, 541 sq.; Hefele Conciliengeschichte IV, 465 sq.; Prolegomena m. in Script. Graec. Orth. pag. 79.

') Κανών ψαλλόμενος εἰς τὴν ἀναστήλησιν τῶν ἀγίων εἰκόνων, ποίημα τοῦ άγίου πατρὸς Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. Cfr. Baron. ad a. 842 et Biblioth. Patrum ed. Lugdun. XIV, 898.

5) Leonis Allatii de libris ecclesiasticis Graecorum dissertationes duae: quarum una divinorum Officiorum potiores et usitatiores libri percensentur, altera Triodium, Pentecostarium et Paracletice examinantur. Par. 1645.

6) Photii Patriarchae Constant. Schismat. Epistolae Graecae et Latinae. Item Aliorum Epistolae in causa eiusdem Photii (ab Episcopo Bellunensi

11. Idem ad eundem. Illmo et Reumo Sgr et Padrone colendissimo. Mando a V. Sgria Illma l'epistola di Photio: poiche non l'ho potuto portar io, come havrei voluto, non sentendomi troppo bene da dui giorni in quà. Quest' huomo mi riesce tanto più tristo, quanto più leggo de le sue cose, et questa epistola in particolare, nella quale V. Sgria Illma vedrà un' arte pelasga mirabile: mentre egli lauda et biasma, accusa et escusa in un' istesso tempo di sorte, che non si può discernere, che cosa più pretenda di fare. Il che non si vede nell' altra epistola circolare simile, che V. S. Illma ha sotto nome di Sisinnio; et questo credo sia perche in quella tratta con homini d'altra tempra. Vedrò se nel libro, donde ho cavato detta epistola, vi sia altro a proposito;2 mando fratanto l'altro libro, il quale per degni rispetti mi par bene, che non vada per altre mani, stando specialmente maltrattato il modo che si trova. L'epistole 155 dello Studita sono alla fine col suo segno, et a V. S. Illma fo humilissima riverenza. Questo di 31 di Luglio 1601. Di V. S. Illma et Rma humilissimo et devotissimo servo Federico Metio. (l. c. f. 188.)

12. Notula autographa scripta manu Cardinalis Baronii, in qua narrat specialem visionem sibi ostensam tempore Conclavis Leonis XI, et quomodo dedit manum ad creationem dicti Pontificis, ut ipse se ab ea dignitate securum redderet, praecipue propter iuramentum quod fecerat de abstinendo a Summo Pontificatu. (Codex Vallicellanus Q 48 fol. 196 sq. 3)

ad Card. Baronium a. D. 1598 missae et partim a Metio translatae), fol. 125: E Graecis epistolis Photii quas ad Ill. D. Card. misit Ep. Bellunensis, hae sunt latine versae a Morino: Bardae Magistro Patricio ἐπὶ τὸ ἄλγος κτλ. (= Montacutius Phot. Epp. Londini 1651. pag. 65). — Fol. 128: Haec epistola est e Cod. Bibl. Columnensis a P. Morino conversa ("Cum mihi pont. magn."). Agitur de Photii Enthronistica, cuius solummodo textum latinum novi, quum a. 1857 de schismate (Papst Nikolaus der Erste und die byzantin. Staatskirche seiner Zeit. pag. 13 sq.) dissererem. Venetiis autem in Bibliotheca S. Marci a. 1853 praesto mihi erat volumen a Dositheo et Anthimo a. 1706 sub titulo Τόμος Χαρᾶς editum, cuius in principio graece impressa est ista ἐνθρονιστική ἐπιστολή τοῦ Φωτίου πρὸς τὸν πάπαν Νικόλαον τὸν πρῶτον.

1) C 29 fol. 190: Photii ad Archiepiscopum Aquileiae de illis qui blas phemo ore spiritum s. a filio etiam procedere affirmant. "Beatitudinis tuae litterae nobis allatae etc." Cfr. Baron. a. a. 883, V sq. Combefis. Auctar. noviss. I, 527 sq. Hergenroether Phot. II, 634 sq.

<sup>2</sup>) Vall. C. 29 fol. 213: Variantes lectiones et adnotationes ad monumenta de causa Photii. Eiusdem Metii meletemata ad Gennadium Scholarium et Michaelem Caerularium spectantia habentur in Codicibus Vallicellanis C 31 (fol. 247) et L 20, quemadmodum ex Mscr. sign. H 2-20 patet ipsum Antonio Gallonio pro collectione Vitarum SS. symbola suppeditasse critica.

3) Cfr. Cod. Vallic. Q. 46 pag. 84-94 (Epistolae ad Antonium Tal-

Ante votum et iuramentum emissum de abstinendo etc. re ipsa perfectum, in contrarium nisus laboriosissime ante ingressum, favi causae Cardinalis Florentiae, nec defui usque ad finem, ne incurrerem in iuratam abstinentiam, longe abesse conabar, adeo ut offerentes patrocinium suum sive suffragium reiicerem omnino. Insuper his absterrui ab hoc eos, quibuscum loquutus de longaeva meorum parentum aetate et senectute viridissima, adivi contrariae factionis antesignanum, cui secreto significavi longe abesse, ut aegre ferrem et male acciperem ipsius studium in contrarium urgens, quin potius gratias agere et hortari perseveranter agere, ut rem mihi valde proficuam procurantem. Alterum ex ante-

pam d.), Q 47 fol. 2 sq. (Regi Hispan. Id. Jun. 1605), Q 58 (Conclavi doppo la morte de Sommi Pontefici Clemente VIII e Leone XI), Q 72 pag. 490 sq. (Scrutinii del Conclave etc.).

1) Idem quod schedula illa autographa testatur vehemens Baronii ne in Summum Pontificem eligeretur studium, quamvis ipsius tempora potuissent tergemina fulgere corona, elucet ex argumento duarum epistolarum a Cardinalibus Jojosa et Perrone mensibus Martio et Maio a. 1605 ad Regem Galliae directarum, in quibus narrantur creationes Pontificum Leonis XI et Pauli V (Cod. Vallic. Q 48 fol. 158 sq.). Nonnulla saltem inde excerpta huc transscribere iuvabit:

a) Quoad Conclave Leonis XI: .. fol. 164: Il Mercordi nono (Mart.) il Decano dei Cardinali fece leggere una lettera in Espagnolo nella Congregatione, che il Duca di Feria escriveva di Sicilia al sacrato Collegio, per laquale gli mandava la copia d'una lettera, che scriveva a Sua Santità, non havendo ancora saputo la sua morte, per lamentarsi del Cardinale Baronius sopra di quello, che haveva scritto nell' Annali sopra della Monarchia di Sicilia, et pregava la Sua Santità di volerli dar ordine, et il sacrato Collegio di far questo officio appresso di lei. Sopra di ciò il Cardinale Baronius se levò, et fece una bellissima Apologia sopra de suoi scritti, comin ciando per il versetto del Psalmo: Deus laudem meam ne quaesieris, quia os peccatoris dolosi apertum est super me; et disse che havevano publicato, che le memorie et instruttioni, sopra delle quali haveva drizzato questo discorso, gli erano state mandate di Francia; ma che la Francia non l' haveria saputo fare, perche le pezzi, delle quali l' haveva composto, non si trovavano altrove che dentro della Biblioteca Vaticana, che non haveva fatto in questo, se non per il reiterato commandamento del Papa, il quale chiamava sempre Pietro, dicendo, che Pietro l' haveva letto et riletto, considerato et fatto vedere a tre Cardinali, et commandato espressamente che fusse publicato, ch' haveva sempre parlato in questo trattato con il rispetto del Re d'Espagna, del quale era nato vassale, e finisce dicendo tre volte, Dies mali sunt. Il Cardinale d'Avila a chi era stata data a leggere la detta lettera, se scusò dicendo haverla lette senza sapere il contenuto, che di quello, che Baronius haveva detto, ch'era stato publicato, che le dette memorie erano venute di Francia, che non l' haveva mai inteso, ma che era ben ragione d' havere esguardo alla Sua Maestà Cattolica, ch'era un tanto gran Prencipe, tanto divoto alla Chiesa, et che haveva tanti mezzi per servirla. Sopra

signanis adversariis exemplo David Semei lapidationes ad Deum referentis excusare studui, et ad Deum ista omnia iubentem retuli.

di ciò arrivò un gran rumore fra i Cardinali con accenti acuti, come di Bandini e S. Giorgio d'una parte, et di molte altre dicendo, che bisognava veramente haver esguardo al Re d'Espagna, ma che ancora si trattava qui della reputatione d'un Cardinale, il quale pativa per la giustitia, per la Chiesa, et per aver obedito al Papa, del quale volevano lacerare la memoria, appena essendo sepolto.. fol 168: Il Martedi 15 il Conclave essendo ben serrato, noi vedessimo una liga formata contro Aldobrandino.. fol. 169: La Congregatione che havevano fatto appresso di Visconti, diede tanto terrore ai nostri adversarii, credendo sicuramente che quella Notte dovevano fare Baronius Papa, che la più parte di loro dormirno vestiti, et fra gli il povero Cardinale d'Avila benche vecchio et ammalato ch' era .. fol. 176: Il Giovedi 24. il Card. Baronius hebbe 23 voci. Tutto il restante di quel giorno il rumore corse per il Conclave, che il giorno seguente si dovevano dare i accessi al detto Baronio, onde quelli che gli erano contrarii, hebbero tanta apprehensione che si congregorono la sera appresso del Card. d'Avila et giurorno di nuovo la sua esclusione. Il Venerdi 25. giorno della Annunciatione della Madonna Baronio hebbe 27 voci, onde quelli del partito contrario furno grandemente irritati, et principalmente Montalto che disse, che erano trattati da ragazzi, et che li volevano far paura.. fol. 178: La Domenica 27 il detto Card. Bar. hebbe trent' una voci, del che il partito contrario arrabiava, et particolarmente il Card. d'Avila, che diceva a alta voce ch' era trattar un Re troppo indegnamente di dare tanto esfacciatamente tutti i giorni tanti voti a un suo inlmico .. fol. 182: Il Mercordi 30 il Card. Baronius hebbe trenta due voti..

b) Quoad Conclave Pauli V. fol. 189 sq. .. Il Card. Aldobrandino ci fece sapere che havea risolnto di tentar quel giorno di fare Papa il Cardinal Tosco, et desiderava sapere se ci ne contentavamo. Jo gli dissi che ne trattarei con li Cardinali Francesi, et gliene renderei la risposta. Noi ci raddunassimo, et doppo un lungo discorso sopra questo negotio, durammo fatica a risolverci, per essere stato detto Cardinale di vita non troppo essemplare, colerico, di mediocre stato et educatione, et in somma per essere tale, che ne potevamo sperare poco progresso per il bene della Chiesa, et che saria forse tornato in opprobrio et dishonore a tutto il Collegio. Tuttavia.. per non dispiacere al Card. Aldobrandino, et finalmente giudicando, che quest' huomo saria più tosto ben inclinato verso i negotii di V. Maestà che altrimente, ci risolvessimo di assicurare il Card. Aldobrandino del nostro consenso a questa elettione. Mentre gli facessimo questa risposta, trovammo il negotio molto avanti, perche Aldobrandino havea già parlato a Montalto... Li due Cardinali si pigliorno per la mano, incaminandosi alla cappella, dove si dovea far l'elettione. Noi altri Francesi seguitavamo, poco curandoci di farci avanti, ne di haver gran parte in questa elettione. In tanto si fa inanzi il Gran Baronio, tale al mio parere si può chiamare in questa attione, il quale havendo sempre protestato ad Aldobrandino di non andare se non l'oltimo all' adoratione di questo soggetto, disse chiaramente a questa si grande et si confusa turba, volere che le parole quali era per dire, fossero sapute dalla posterità, et usando quell detto del Salmo, Scribantur haec in generatione altera, disse che quello, qual andavamo ad adorare, era indegno

Alterum ex iisdem qui stabat ab adversariis, pariter enixe secreto rogavi, significans ei non rem mihi pergratam operari, numquam nutu saltem ab adversariis benevolentiam captare videri volui, A nostrarum partium summo fautore enixe petii, ut abstinerent a suffragiorum in me profusa collatione, quae in aliorum invidiam quotidie agebatur. Quam vehementi studio egi apud eundem, ut absque mora urgeret in conferendo suffragia pro Cardinali Florentiae, quousque id perfectum est, alioqui semper hortatus collegas eligere aliquem in quem convenirent omnes. Conclavistae delecti penitus inertes ad negocia pontificatus tractanda processerunt iterum clam. Pleraque somnia, quae dixerim potius visiones. quae me diversis similitudinibus in summis constitutum periculis ostendebant, ut ex eis nullum esset effugium, nisi Deus ipse magno miraculo eripuisset. Inter alia illud unum commemorabo, in fluminis brevi insula esse videbar, cum statim e montibus torrentes in amnem magno impetu influentes magnam alluvionem facerent, sicque insula illa tegebatur paulatim aquis illis, mox universam operituris et me cum ipsa suffocaturis. Fecerunt cuncta ista in me, ut lucro ducerem, quando me a Pontificatu excluderent, censerem benefactores perturbatores, et quum tanti facerent alii illam

d'un tal carico, et che era un voler fare una piaga grande alla Chiesa, et quanto a lui, che non faria scisma, ma che non andaria se non l'ultimo all' adoratione. All' hora scorgemmo un zelo ardentissimo dell' honor di Dio, et un' essempio molto raro ch'un Cardinal solo nell' istesso facto dell' adoratione, ancorche vedesse tutti gli altri uniti, havesse nondimeno ardire di parlare con tanta libertà. Sopra queste parole il Card. Montalto si voltò al Card. Aldobrandino, et gli disse: Questo huomo santo, quale parla con tanto zelo, facciamolo Papa. Con questo il Card. Giustiniani si pose a gridare Baronio. Questa voce fu seguita da alcuni altri, et dalli altri fu gridato Tosco; et in questi gridi di Baronio et di Tosco, quali risonovano per tutto il Conclave, molti Cardinali fra di loro s'appigliorno con violenza l'uno all' altro tirando chi per Baronio et chi per Tosco, et vi furono delli Conclavisti tanto arditi, che si posero a tirare li Cardinali per li rocchetti et per le braccia, chi per Baronio et chi per Tosco. In questo rumore et confusione, quale andava tuttavia crescendo, andassimo nella sale grande, ove li Papi ricevono gli Ambasciatori Regii, nella quale sono due Cappelle, una chiamata Paolina, l'altra di Sisto, et serve per gli offitii che il Papa ordinariamente celebra con l'intervento de Cardinali. In essa si ritirano in queste occasioni li Cardinali, quando vogliono dare l'esclusione publica nell' atto dell' adoratione. Per sorte m'incammino alla Paolina, si perche vedevo ivi essere portato Baronio, il quale faceva tutta la resistenza possibile attaccandosi con i piedi et con le mani alle colonne et alle porte, gridando, Jo non voglio esser Papa, fate un' altro Papa degno della santa sedia; si anco perche era quivi il luogo dell' adoratione, che si doveva fare di commun consenso d'uno di questi due.. il Card. Borghese era grato a tutti..

summam dignitatem, ipse tamen contemnerem instar marcidi cuiusdam pomi. Unum illud tantum post haec nobis accidit molestissimum, quod egrediens exclusus, familiares domesticos moestos inveni, cruciantes suo moerore viscera mea, ut qui omnem spem quam conceperant iam evanuisse cognoscerent. Erant ex eis et complures spirituales homines, me leviter arguentes, quod nimis obstinate obstitissem Dei voluntati; ad quos illa mihi responsio, quod si Deus voluisset, omnia illa potius contulisset, quae contraria videbantur, sicut cum Elias aquam sparsit, ut ignem incenderet de coelo.

13. Votum Card. Baronii factum in Consistorio 17. April. 1606 contra Rempublicam Venetam.

Duplex est, Beatissime Pater, ministerium Petri, pascere et occidere. Dixit enim ad eum Dominus: Pasce oves meas. Audivitque Petrus e coelo vocem: Occide et manduca. Pascere oves est curam gerere obsequentium Fidelium Christianorum, mansuetudine, humilitate ac puritate oves et agnos prae sc ferentes. Cum vero non cum ovibus et agnis negotium est, sed cum leonibus et aliis feris animalibus refractariis et adversantibus agendum est, inbetur eos Petrus occidere; obsistere scilicet, pugnare et expugnare, ne tales sint penitus. Sed quod huiusmodi occisio non esse debeat, nisi ex summa charitate, quod occidit, praecipitur manducare, nempe per christianam charitatem intra sua viscera recondere, in se ipsum counire, ut sint simul unum et idem in Christo; quod dicebat Apostolus: Cupio vos in visceribus Jesu Christi. Sic igitur non est occisio ista crudelitas, sed pietas atque syncera charitas, cum sic occidendo salvat, quod eo modo vivere sinendo perierat. Est excommunicatio (ut Nicolaus Sanctissimus Papa docet) non ad occidendum venenum, sed ad sanandum aptatum medicamentum. Sicut videmus patrem amare vincula, quibus a medico ligatur filius frenesi laborans, sperantem iisdem posse curari. Perge ergo S. P. quod coepisti, in quo nemo te redarguere potest nimiae festinationis, cum dicat Paulus ad Corinthiorum scribens Ecclesiam: In promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam. In promptu hoc ille faciendum praecepit. Tua vero Sanctitas in his diutius est immorata, scribens saepius, dilationes iterans in hanc usque diem.

Atvero (ut ingenue fatear) exulto spiritu (dicam cum Apo-

¹) Cfr. Codd. Vallicell. Q 38 (Scritture spettanti . . all' interdetto di Venezia', L 27 (Collectanea Scripturarum spectantium ad Interdictum Reipubl. Venetae inflictum a variis Summis Pontificibus, nempe Clemente V, Pio II, Sixto IV, Julio II, Paulo V) et Cicogna Saggio di Bibliografia Veneziana Venezia 1847. pag. 125 sq.

stolo), superabundo gaudio videns in hac mea ultima senectute in Sede Petri sedere alterum Gregorium septimum sive Alexandrum tertium; hos scilicet praecipuos vindices collapsae penitus ecclesiasticae libertatis, ambos ex Senensi metropoli, unde Vestra Sanctitas originem ducit, vocatos ad Cathedram Petri, quorum alter expugnavit Henricum perversissimum imperatorem, alter vero mira constantia resistens Federicum penitus superavit. Idem tibi certamen modo ineundum. Ruina haec in manu tua (dicam cum Isaia). Erige collapsam, protritam sepultamque ecclesiasticam libertatem: certa speratur victoria. Etenim nobiscum Deus, verbum Christi est: et portae inferi non praevalebunt adversus eam. Positus es in Ecclesia successor Petri, ut in te promissiones ipsi factae proveniant et firmentur. De te puta dictum illud Ezechielis: Dedi faciem tuam ut petram durissimam. Et quod item dictum est Hieremiae: Posui te in columnam ferream et murum aeneum. Memor esto te in ecclesia positum esse in Petram, in quam omnes qui offendunt, confringentur; tu vero semper permanebis illaesus, coniunctus Christo, qui pro te et in te pugnabit et vincet. (Codex Vallicellanus Q 39 fol. 11.')

14. Roberti Card. Bellarmini<sup>2</sup> Epistola autographa ad Card. Baronium<sup>3</sup> scr. 9. April. 1607, in qua loquitur de donatione

Constantini M. facta Ecclesiae Romanae.¹ Illmo et Reumo Sgr mio ossmo. Havendo V. Sgria Illma l'approbatione del Papa, sarei di parere che non mutasse niente. Et così gli dirà senza dubio il Cardinal Perrone.² Quando Nostro Signore me ne parlò in Concistoro, mi disse che haveva inteso, che V. S. Illma metteva in dubio la donatione di Costantino. Jo gli dissi che la donatione non haveva fondamento,³ ma che nondimeno V. S. I. con refutare il diploma di Othone,⁴ veneva più tosto a difendere che a riprovare la donatione; ma che nel fine di quella narratione V. S. Illma riprendeva quelli, che fanno tanto conto di quell'

liae normam modumque composuit; laboranteque eo in extremis, quotidie ad illum officii causa veniebat, ac deinde adeo moleste eius mortem tulit, eiusdemque desiderium tam effusis lacrymis praesetulit, ut illas ne in publico quidem funere continere potuerit. (Albericius De Vita Ven. Caesaris Baronii Lib. II. Cap. XII. pag. 84 sq.)

<sup>2</sup>) Cfr. Baronii Epist. ed. Albericius II, 65; III, 185. Les Ambassades et Negotiations de l'Ill. Card. du Perron etc. Paris 1632. pag. 80.

4) Nuovo Esame dell' autenticità de' Diplomi di Ludovico Pio, Ottone I e Arigo II sul Dominio temporale dei Romani Pontefici Dissertazione di Marino *Marini*, Prefetto degli Archivi Pontefici. Roma 1822.

<sup>&#</sup>x27;) Autographon, fol. 23 apographon. Quae ibidem fol. 42 exstat Epistola d. 21. April. 1607 data, operam innuit a Baronio impensam, ut Venetis tribueretur beneficium absolutionis a censuris et interdicto. Cfr. quoque ipsius Paraenesis ad Rempublicam Venetam. Romae 1606 ac m. Anecdota Baroniana ("Quod haeretici sint habiti qui obstinate iura Ecclesiae labefactant") pag. 281 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Cod. Vallicell. I 19 Vite di varii Servi di Dio moderni che fiorirono dall' anno del Signore 1600 fin all' anno 1625. Raccolte et disposte dal S. Gio. Batt. Jacobilli da Foligno. Opera originale. II, 5 (Vita di Roberto Bellarmino).

s) Quamvis, ut in Bellarmini Vita testatum reliquit Petrasanctius, nonnulli exstiterint, qui inter eos (Baronium et Bellarm.) semel atque iterum prava aemulationum atque controversiarum semina spargere conati fuerint, nihilominus magna semper inter Caesarem nostrum ac Robertum, propter studiorum voluntatumque similitudinem, coniunctio fuit. Quare Baronium eidem Clementi Pontifici proposuisse ferunt, ut in locum demortui Cardinalis Toleti e Societate Jesu, Bellarminum eiusdem Societatis lumen egregium, in amplissimum Collegium ad Catholicae Ecclesiae splendorem utilitatemque subrogaret: ipsiusque Bellarmini postea Cardinalis assumptionem ad Capuanum Archiepiscopatum suis Annalibus Ecclesiasticis cum laude inseruit. Hinc vicissim Bellarminus et Baronium nostrum mirifice colebat et eius virtutes magnopere admirabatur; eumque "magnum pomparum mundi contemptorem" appellare, atque eius iudicio consilioque prope in omnibus uti consueverat. Unde ad Cardinalatum evectus domum familiamque suam ad Caesaris fami-

<sup>1)</sup> Αύγμα βασιλικόν γραφέν πραχθέν καὶ σοθέν τἢ ἰερᾶ καὶ ἀγία καθολικῆ καὶ ἀποστολικῆ ἐκκλησία τῆς ἑρώμης παρὰ τοῦ μακαρίου κωνσταντίνου τοῦ ἐν βασιλεῦσι πρώτου χριστιανοῦ. Ἐν τῷ ὀνόματι τῆς ἀγίας καὶ ἀδιαιρέτου τριάθος, τοῦ πατρὸς ὀηλαθή καὶ τοῦ υἰοῦ καὶ τοῦ ἀγίου πνιύματος κτλ. (Codex Vaticanus 973 fol. 39 sq.) — "Donatio Constantini Imperatoris, prout reperitur registrata in Bibliotheca Vaticana" Cod. Corsinian. 686 (Raccolta di scritture diverse istoriche e politiche Tom. XV) fol. 226 sq. — "Donatio Constantini Imp. et aliorum Principum in favorem S. Romanae Ecclesiae" Cod. Chisian. G. III. 67. Cfr. Luening Codex Italiae Diplomaticus. Tom. II. Francf. et Lips. 1726. pag. 686: Constantini M. Rom. Imp. Diploma seu Decretum, in quo Sylvestro I P. M. Sedique Romanae eas in Italia Provincias, quae vulgo Patrimonium Petri dicuntur, tradidit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) R. P. Natalis Alexandri Ord. FF. Praed. in S. Fac. Par. Doct. Historia Ecclesiastica V. et N. Testamenti. Ed. omn. novissima, op. et stud. Roncaglia. Tom. IX. Lucae 1740. Quarti Saeculi selectae Dissertationes. D. XXV. De Constantini Donatione. pag. 27: Asseremus Edictum illud Donationis Constantinianae suppositum esse ab Isidoro Mercatore, cum aliis epistolis pseudepigraphis veterum Pontificum. Convenit enim Isidori celeberrimi impostoris ingenio. Scholion I. Hanc Dissertationem religiosis Censoribus hunc in modum notare placuit: "Tota Dissertatio de Donatione Constantini, titulo et capite plectenda, stigmatizanda per singula." R. Actum est, lata sententia, stigmate inuretur, titulo et capite plectetur Dissertatio eversi figmenti, conscissique instrumenti apocryphi rea. Sex Propositiones sive Conclusiones, in quas Dissertationem partitus sum, expungendae, quamvis inconcussis historiae ecclesiasticae et profanae monumentis demonstratae sint, earumque veritas ipsis pene oculis subiecta, quia Religiosis Censoribus non placent. Merae criticae, historiae, et facti quaestio est.

Editto di Costantino, come se la Chiesa dovesse perire, se quella donatione non ci fusse. All' hora S. Santità disse, che tutti li Canonisti la tengono per cosa certa, et che per questo desiderava che non si mettesse in dubio. 1 Venne poi da me Don Costantino Benedettino, et mi portò un suo libretto, fatto in favore della donatione, et io letto che l'hebbi, gli dissi, che non provava niente. Il Sgr Card. Monreale notava quelle parole: Habemus firmiorem propheticum sermonem, et diceva, che questo non era a proposito per lo stato temporale, quale il Papa non defende haverlo de iure divino, 1ª et però harebbe voluto levare quelle parole. Jo gli dissi che quelle parole erano dette per provare l'autorità spirituale, laquale il Papa non ha da Costantino, come accenna quell' Editto, ma dalle parole dell' Evangelio. Jo prima era di parere che si levassero quelle quattro linee ultime: Haec dixisse et aperuisse voluimus etc. per compiacere al Papa et a Canonisti.2 Ma gia che Sua Santità l'ha letto, perche il Card. Monreale le lassò al Papa notate con una linea, et non gli dispiacciono, non ci farei altro, perche io non havevo altro motivo per mutare o levare qualche cosa, se non per non contristare il Papa. Questo è il mio parere, sottoponendo al suo così in questo, come in ogn'

altra cosa. <sup>1</sup> Con questo gli bacio le mani, et raccommando alle sue sante orationi. Di Casa li 9 di Aprile 1607. Die V. Sgria Illma et Rma humilissimo servitore Rob. Card. Bellarmino. (Codex Vallicellan. Q 47<sup>2</sup> fol. 20.<sup>3</sup>)

15. De officio primario Summi Pontificis ad Clementem Octavum Summum Pontificem. (Codex Biblioth. Urbinat. 859 fol. 504 sq.4)

Summus Pontifex triplicem gerit in Ecclesia Dei personam. Est enim Pastor et Rector Ecclesiae universae, Episcopus Urbis Romae proprius, et Princeps temporalis Ecclesiasticae di-

<sup>1)</sup> Cfr. Cod. Barberinian. Miscell. XVIII, 83 sq. Quae fuerit Caesaris quondam Card. Baronii de Dono Constantini Sententia. Illmo et Excmo Duci D. Francisco de Castro Regis Catholici apud SSmum Oratori. Ex verbis a Baronio Annalium suorum Tomo 12 sub anno Christi MCXCI pag. 84 et sex aliis sequentibus scripto posteritati traditis, in hanc nonnulli opinionem venere, non modo Constantini Edictum a Balsamone relatum improbare: sed vel omne aliud, cuiuscunque tandem illud formae fuerit, una cum ipsamet Donatione penitus etiam negare eum voluisse. Quod autem hoc ipsum a Balsamone positum reiicere Edictum conatus fuerit, ita manifestum est, ut nulla de eo amplius difficultas supercese possit. Edictum vero qualecunque licet illud exstiterit, abnegare ipsum attentasse, ex pluribus sane simul iunctis suarum lucubrationum locis haud difficulter cuilibet colligere licebit.. Levissima certe et neutiquam stringens coniectatio haec Baronii esse videtur; aliam multo magis ut vero similem ita et firmiorem citra dubium deceret necessario inducere coniecturam, nimirum quod Graeci superaddiderunt non Edictum quidem, sed partem Edicti.. Isidori Collectio refert integram Constantini ante Nicaenum Concilium factam Donationem .. An Baronium forte latebat, quam prompti sint haeretici ad arripiendam qualemcunque sibi putant oblatam occasionem etc.

<sup>1°)</sup> Cfr. Syllabus Err. d. 8. Decembr. 1864 § IX cum connexis Allocutionibus et Litteris Apostolicis ed. Ratisbon. pag. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hergenroether Kathol. Kirche und christl. Staat pag. 371: "Noch um 1570 zählte der berühmte Franz Bursatus 22 Canonisten und 73 Juristen mit Namen auf, die alle in der Annahme der Aechtheit einig seien" etc. Cfr. Biener De Collectionibus Canonum Ecclesiae Graecae. Berolin. 1827. pag. 72 sq.

i) Idem fecit Baronius respectu Bellarmini per aliam occasionem, quam si praeclarus Controversista in Autobiographia sua attingit, inde ipsum fuiese parum humilem non potest concludi, prout Card. Dominicus Passionei in Voto die 7 Aprilis 1753 Benedicto Papae XIV praesentate (Cod. Angelic. D. 2. 22: Voto dell' Emo e Reumo Sgr Cardinale Domenico Passionei fatto e presentato a N. S. Papa Benedetto XIV nella causa di beatificazione del Ven. Servo di Dio Card. Roberto Bellarmino) argumentatus est sub n. XX inquiens: In una Congregazione sopra la Riforma del Breviario, si oppose al Padre della Storia ecclesiastica Card. Baronio, il quale sottopose il suo giudizio a quello del Bellarmino. "Negabat Baronius, sed cum audisset sententiam N. et rationes eius, publice dixit se amisisse causam, et placere sententiam N. magis quam suam." Dirà il moderno Postulatore esser cosa lieve, che il Bellarmino narri la preferenza della sua erudizione a quella del gran Baronio sopra un punto della storia ecclesiastica etc.

<sup>2)</sup> a. mg. Carteggio del Card. Baronio.

<sup>3)</sup> l. c. f. 90 απόγραφον eiusdem epistolae.

<sup>&#</sup>x27;) = Cod. Bibl. S. Petri in Vinc. 75 fol. 424 sq. (Scrittura data dal Card. Bellarmino a Clemente VIII sopra l'elezione de' Vescovi) et Cod. Corsin. 219 fol. 61 sq. (De Officio primario etc. a. mg. Discursus Card. Bellarmini). Cfr. m. Analecta Romana pag. 50 sq. et Zur Kirchengesch. etc. pag. 47 et pag. 174. Quod voluerit Pontifex, ut Bellarminus quae ad Ecclesiae universalis bonum facerent, libere et sincere sibi aperiret atque indicaret, id Cardinalem apostolica praestitisse libertate nemo non fatebitur.

Bellarmini opusculum adiunctis ipsius Clementis responsionibus princeps edidit Romae anno 1678 Daniel Bartolus in Calce librorum quos de eiusdem Bellarmini vita conscripsit. Utrumque libellum iuxta Mscr. quae in Vallicellana Bibliotheca servantur, Raymundus Albericius (Bar. Epistol. Tom. III pag. 3 sq.) recudendum curavit simulque ostendit, Clementis responsiones Baronii foetum esse ab eoque lucubratas nomine Pontificis, apud quem Parens Annalium theologi munere et confessarii perfunctus est. Equidem tam consilia Bellarmini prudentia plena quam animadversiones Baronianas integras ex Codice Urbin. supra citato descripsi et hanc contextus recensionem ita excudendam duxi, ut varietates lectionum Albericii (α) et Bartoli (β) adnotarem. Responsiones Clementis seu Baronii in margine Codicis nostri obvias litteris A, B, C etc. signatas suo quamque loco lucubrationi Bellarminianae subiecimus.

tionis.¹ Sed inter omnia eius officia primum locum tenet sollicitudo omnium Ecclesiarum: hoc enim est primum, singulare, maximum. Primum quidem, quoniam Apostolus Petrus multo ante factus est Pastor totius Dominici gregis, quam Episcopus Antiochenus vel Romanus: singulare autem, quoniam multi sunt alii Episcopi nobilissimarum Civitatum, multi quoque Principes temporales; sed Pontifex Orbis terrarum, Christi Vicarius generalis, Pastor universalis Ecclesiae solus ipse est. Denique maximum, quia Episcopatus Urbis² Romae suos habet definitos limites, eosque satis angustos, ut etiam Principatus Ecclesiae temporalis. At Summus Pontificatus nullos habet in orbe terrarum limites, nisi quos ipse orbis terrarum habet.

Porro officium hoc tam antiquum, tam magnum, tam singulare, tam proprium sibi, tam necessarium Ecclesiae, facile poterit Summus Pontifex ipse implere, si ecclesiis singulis bonos Episcopos praeficiat, eosque suo muneri satisfacere curet, et si opus sit cogat. Siquidem boni Episcopi bonos eligent Parochos, bonos Concionatores, bonos Confessarios; itaque animarum salus, nisi per ipsas steterit, in tuto erit; ac si forte negligentia Episcoporum vel Parochorum aliquae pereant, sanguis earum de manu Pastorum particularium requiretur, Summus autem Pontifex animam suam liberabit, quippe qui fecit quod suum erat, ne perirent. Sin autem Summus ipse Pastor ecclesiis particularibus vel Episcopos dederit minus bonos, vel ut ii fungerentur munere suo, non diligentem operam dederit; tunc sane animarum illarum sanguis de manu Pontificis Maximi requiretur.

Id Concilium Tridentinum Sess. 24. cap. 1. his verbis monet: "Postremo eadem Sancta Synodus tot gravissimis Ecclesiae incommodis commota non potest non commemorare nihil magis Ecclesiae Dei esse necessarium, quam ut Beatissimus Romanus Pontifex, quam sollicitudinem universae Ecclesiae ex muneris sui officio debet, eam hic potissimum impendat, ut lectissimos tantum sibi Cardinales adsciscat, et bonos maxime atque idoneos Pastores singulis ecclesiis praeficiat; idque eo magis, quod ovium Christi sanguinem, quae ex malo negligentium et sui officii immemorum Pastorum regimine peribunt, Dominus Noster Jesus Christus de manibus eius sit requisiturus."

Haec me consideratio ita vehementer exterret (A), ut nulli hominum magis ex animo compatiar quam Summo Pontifici, cui plerique omnes invidere solent. Quod enim Sanctus Joannes Chrysostomus Homil. 3 in Acta Apostolorum¹ magno cum animi sensu scribit, paucos ex Episcopis salvari, propterea quod difficillimum sit tot animarum sibi creditarum bonam rationem reddere, multo magis in Summis Pontificibus locum habere dubitari non potest. Neque nobis blandiri² debemus de bona conscientia, de recta intentione, de sanctis operibus, cum Apostolus Paulus dicat: Nihil mihi conscius sum, sed non in hoc iustificatus sum; et Apostolus Jacobus terreat nos illa formidolosa sententia: Quicunque totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus. Unum autem, in quo facillime peccatur et difficillime remedium adhibetur, est hoc de quo agimus.

Quare fretus Apostolica benignitate, deponam in sinum pientissimi Patris, seu potius ad pedes eius scrupulos meos, qui me, ut verum fatear, quiescere non sinunt.

Videntur mihi igitur<sup>3</sup> sex quaedam res esse, quae reformatione indigeant, nec sine periculo negligantur.

A. Hoc quoque nos terret, sed cum corda hominum soli Deo pateant, nec possimus nos nisi homines eligere, duo exempla aliquatenus nos consolantur. Primum quando D. N. Jesus Christus elegit XII Apostolos, praevia pernoctatione in oratione, quod nescitur, an in alia occasione fecerit, et nihilominus inter illos electos unus fuit Judas. Alterum exemplum est, quando XII Apostoli pleni omnes Spiritu Santo elegerunt Diaconos, inter quos unus fuit Nicolaus tam insignis haereticus, quae exempla pro sua infinita bonitate putamus Deum omnipotentem pro consolatione eligentium in Ecclesia reliquisse.

<sup>1)</sup> Cfr. Franc. Hallier De sacris electionibus et ordinationibus. P. III. Ed. 2. Romae 1740. Sect. V. Cap. 4. Art. III. pag. 60 sq.

<sup>1)</sup> Urbis om. a \beta.

<sup>3)</sup> Summus ipse Pontifex a \( \beta \).

<sup>1)</sup> οὐκ ἄλλως λέγω, ἀλλ' ὡς ἔχω καὶ διάκειμαι. Οἰκ οἰμαι εἶναι πολλούς ἐν τοῖς ἰερεῦσι τοὺς σωζομένους, ἀλλὰ πολλῷ πλείους τοὺς ἀπολλυμένους το δὲ αἴτιον, ὅτι μεγάλης τὸ πρᾶγμα δεῖται ψυχῆς. πολλὰς γὰρ ἀνάγκας ἔχει τὰς ἐξαγούσας τοῦ οἰκείου ἤθους, καὶ μυρίων αὐτῷ πανταχόθεν ὀφθαλμῶν δεῖ. οὐχ ὑρᾶς, ὅσα δεῖ τὸν ἐπίσκοπον ἔχειν; διδακτικὸν εἶναι, ἀνεξίκακον, ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγων. πόσης τοῦτο δυσκολίας; καὶ τῶν τοῖς ἄλλοις ἁμαρτανομένων αὐτὸς ἔχει τὰς αἰτίας κτλ. (S. Joannis Chrysostomi Opera ed. Migne. Tom. IX. Par. 1862. pag. 39 sq.)

<sup>2)</sup> blandiri nobis a.

<sup>3)</sup> igitur mihi a.

<sup>1)</sup> aliquando a.

<sup>5)</sup> nescimus \beta.

<sup>&</sup>quot;) postea add. a.

Laemmer, Mel. Rom. Mant.

Prima res (B) est diuturna vacatio Ecclesiarum; de qua re exstat Epistola Sancti Leonis ad Anastasium Episcopum Thessalonicensem, in qua iubet sine mora provideri ecclesiis, ne gregi Domini 1 diu desit cura Pastoris. 2 Exstat etiam decretum Innocentii III in titulo de Elect. ubi dicitur: Ne pro defectu Pastoris gregem Dominicum lupus rapax invadat, aut facultatibus suis ecclesia viduata grave dispendium patiatur, volentes in hoc etiam occurrere periculis animarum, et ecclesiarum indemnitatibus providere, statuimus, ut ultra tres3 menses Cathedralis Ecclesia vel Regularis Praelatio non vacet. Estque hoc decretum cum multis aliis maturo consilio in Synodo generali amplissima confectum, Exstant quoque plurimae apud Sanctum Gregorium epistolae, in quibus admonentur ii ad quos spectat electio, quam citissime Pastorem eligere; et si forte necessaria fuisset aliqua mora, consueverat idem Pontifex vacantem ecclesiam commendare vicario4 Episcopo, non ut fit hoc tempore ad fructus percipiendos, sed ad sellicitudinem eius ecclesiae interim gerendam. Itaque studebant sanctissimi illi prudentissimique Pontifices continuo vacantibus

B. In hac prima re sive in hoc primo capite fatemur nos peccasse et peccare, sed plerumque in caussa est difficultas inveniendi personas idoneas.<sup>5</sup> Et quamvis saepe multi nobis proponantur, cum nos<sup>6</sup> per nosmetipsos nequeamus sumere informationes, et aliquando<sup>7</sup> experti simus, illos quibus hanc curam demandavimus, nos vel decepisse vel ipsos ab aliis deceptos fuisse, tutius aliquando<sup>8</sup> memores sententiae B. Pauli, Cito cuiquam<sup>9</sup> manus non imponas, differre, ne decipiamur. Et <sup>10</sup> recordamur etiam tempore<sup>11</sup> Magni Gregorii affuisse ecclesias, quae din vacarunt; <sup>12</sup> et hae de causa ipsum solitum fuisse uni Episcopo aliam commendare, ut interim curam illius haberet.

Ecclesiis providere, ne rei efficerentur animarum, quas ob defectum pastoris perire contingeret: difficile enim esset paucis explicare, quantum detrimenti capiant Ecclesiae viduatae; in quae vitiorum abrupta se Grex praecipitet, dum caret Pastore, quantum silvescat vinea Domini, dum caret Agricola.

Secunda res (C) est promotio minus utilium Praelatorum; deberet enim provideri Ecclesiis de bonis personis, non autem personis de bonis Ecclesiis.2 Fateor quidem optimam illam esse provisionem, cum utrumque simul fieri potest, ut et personae bene merenti et ecclesiae vacanti utiliter provideatur; sed prima et maxima ratio Ecclesiae habenda est. Scribit enim S. Gregorius libro 6. in primum<sup>3</sup> librum Regum cap. 3. in aliis multis rebus salubrem esse dispensationem, sed ut indignus promoveatur ad Episcopatum, non posse nisi mortiferam esse dispensationem. Et ipse idem S. Gregorius libro secundo Registr. cap. 68 dicit se ob metum peccandi in electione, omnino decrevisse non se admiscere in electionibus Episcoporum. Ac ut alia nunc praeteream, Concilium Tridentinum Sess. 24 cap. 1 disertis verbis affirmat, peccare mortaliter eos omnes, ad quos quocunque modo spectat Episcoporum promotio, nisi eos praeficiendos curaverint, quos digniores et Ecclesiae magis utiles ipsi iudicaverint, quae est communis Doctorum sententia. (D)

Expavi, fateor, cum bis terve in Sacro Consistorio vidi, ad Episcopatus Cardinalitios promoveri aliquos, qui vel ob nimiam senectutem vel ob magnam corporis debilitatem vel ob defectum episcopalium virtutum tales erant, ut non modo non utiliores, sed vix utiles vel apti ad regendas animas iudicari possent. (E) At consuetudo id postulat, ut antiquioribus Presbyteris Cardinalibus, quicunque illi sint, ecclesiae illae committantur. Non opinor ullam consuetudinem unquam effecturam esse, ut corpora nostra curanda

<sup>&#</sup>x27;) dominico a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) pastoralis a. Cfr. S. Leonis M. Epist. XIV. (Patrolog. T. LIV. pag. 673.).

<sup>3)</sup> sex a. Lectio Cod. Urbin. congruit cum contextu Decretalium Gregorii IX. Lib. I. Tit. VI. de Electione et Electi potestate c. 41.

<sup>1)</sup> vicino a.

<sup>3)</sup> pastores idoneos 3.

<sup>&</sup>quot;) nos om. a, add. tamen.

<sup>7)</sup> plerumque pro aliquando a.

<sup>5)</sup> putavimus add. a.

<sup>9)</sup> cuiquam om. a.

<sup>10)</sup> et tamen a.

<sup>11)</sup> tempore etiam a.

<sup>12)</sup> vacabant a.

C. Scimus hoc, et quantum in nobis est, semper prae oculis habemus providere ecclesiis, non autem personis, nisi quando et ecclesiae et personae aeque provideri putamus.

D. Haec sententia vera est; sed si de dignioribus est agendum, nunquam providebitur Ecclesiae, quia nescimus modum, quem tenere possimus, ut sciamus, quis dignior sit.

E. Quoad istos Episcopatus inferius dicemus.

<sup>1)</sup> Christi a.

<sup>2)</sup> bonis ecclesiasticis a.

<sup>\*)</sup> secundum a.

<sup>1)</sup> nimiam B.

medicis antiquioribus committamus, si vel ob decrepitam aetatem vel ob aliam causam minus idonei sint ad curandum. Quod ergo facimus ob salutem corporis temporalem, cur non faciemus ob salutem aeternam animarum?

Omitto quod hoc tempore plurimi ambiunt Episcopatus (F). vel potius non ambiunt, sed aperte quaerunt et flagitant, nescientes omnino, ut Dominus ait, quid petant. Si enim iudicio etiam civilium Legislatorum non est dignus sacerdotio, nisi qui ordinatur invitus, quomodo non erit indignus, qui ultro se ingerit? Sanctus Gregorius libro 6, in primum Librum Regum cap, ultimo, rectum ordinem esse dicit, ut quaerantur homines ad Episcopatum, non ut quaerant homines Episcopatum; et Sanctus Bernardus lib. 4 de consideratione cap. 5. Qui pro se rogat, inquit, iam iudicatus est, et infra: Cunctantes et renuentes coge, et compelle intrare. (G) Tertia res est absentia Pastorum ab Ecclesiis. Quid enim prodest idoneum eligi, si non resideat? Ac ut vetera praetermittam, Concilium Tridentinum Sess. 23 cap. 1. declarat, praecepto divino teneri Pastores animarum oves suas agnoscere, verbi divini praedicatione, sacramentorum administratione ac bonorum omnium operum exemplo pascere. Quae omnia implere non posse, qui gregi suo non assistunt, et per se notum est et ab eodem Concilio explicatum. Lex quo idem Concilium colligit, Cardinales

F. Hoc etiam torquet nos, quia si nolumus dare Episcopatus petentibus vel iis qui nobis ab aliis proponuntur, nescimus quomodo poterimus Ecclesiis providere, praesertim Ecclesiis non ita magnis et parvi redditus; et si D. V. scit aliquem modum, libenter audiremus et amplecteremur.<sup>2</sup>

G. Ista possent<sup>3</sup> dici, sed, cum ad praxim devenimus, in magnas incidimus difficultates.

qui contumaces exstitissent, poenis afficerentur, nihil tamen Synodus decerneret de jure, quo iidem tenerentur. Quin immo ita decreti verba temperanda censuerunt, ut nihil inde alterutri sententiae detraheretur: quae omnia fuse persequitur Card. Pallavicinus in hist. Conc. Trident. l. 7. c. 6; l. 16. c. 4; 1. 21. c. 12. Cautionem hanc Tridentini Conventus cum perspectam haberet Pius IV, in allocutione quam habuit ad Cardinales et Episcopos Kalendis Martiis 1564, quae exstat in Actis Consistorialibus, agens de residentia a Concilio Lateranensi sub Innocentio III atque a Tridentino animarum Pastoribus novis sanctionibus iniuncta, haec ad rem subdidit: "Licet vero neque in illo neque in isto Concilio clare definitum sit, an residentia de iure divino esse censeatur, quod neque etiam nos nunc ex improviso definire audemus" etc. Nescii non sumus, quosdam esse qui contendant, hanc de qua loquimur controversiam, etsi non ita disertis expressisque verbis Tridentini Patres definiverint, tamen virtualiter, ut aiunt, et implicite de ea constituisse, ut pro iam definita haberi possit; quod hoc pacto probare instituunt. Quo quisque iure obligatur ad finem, ad ea pariter obligatur, quae ad assequendum finem sunt necessaria; Episcopi autem animarumque Rectores ex Tridentino inre divino obligantur ad pascendum commissum sibi gregem, ad hunc vero pascendum, uti decet et oportet, necessaria est residentia, ut idem Tridentinum declarat. Eodem igitur inre iidem ad residentiam obligantur. Hacc illi, et sane non male, sed tamen quod sumunt, residendum necessario Pastoribus esse, si gregem suum pascere, uti decet, velint, idque Tridentinos Patres censuisse, id vero non ita solide vereque sumunt. Quid enim? Hoc ne Patres dixerunt, non posse oves pascere, qui non resident? non sane; "sed qui gregi suo non invigilant neque assistunt, sed mercenariorum more deserunt": haec autem verba referri commode ut patet ad animum possunt: cum vere gregi suo invigilare, assistere eumque non deserere dicatur, qui etsi absens est corpore, illius tamen regimini et tutelae sedulo excubat animo, ut dicere cum Apostolo possit 2. ad Corinth. 11, 28: "Instantia mea quotidiana, sollicitudo omnium Ecclesiarum." Atque hinc factum est, ut Tridentini quidam Patres, qui praedictis verbis obstiterant, quod metuerent, ne illis controversia decidi et residentiae praeceptum iuri divino adscribi videretnr, postquam eorumdem verborum sensum inspexerunt, pugnare contra destiterunt, ut refert idem Pallavicinus cit. lib. 21. cap. 12. num, 5. Ad haec docet S. Thomas 2. 2. qu. 185. art. 5. in qualibet obligatione praecipue spectandum esse finem obligationis: cum autem finis, propter quem animarum Pastoribus residentia praecipitur, sit spiritusle bonum animarum quibus praesunt, infert inde, si eundem finem assequi possint in absentia, licite se Pastores a suis ovibus subducere posse. Et vero si residendi praecepto non satisfacit, qui ita inter suas oves versatur, ut animo ab illis absit, nullam earundem curam gerens; quod hoc pacto a fine aberrat, cuius gratia residentia ei imperatur, quod docent Patres Concilii Aquileiensis anui 1596. rubrica 5: "Quod de Episcoporum residentia a S. Concilio Tridentino, et Summorum Pontificum constitutionibus cautum est, hoc non est intelligendum, ut praesentia assideant, nihil praeterea agant, cum ex sacris Canonibus residentia sit accipienda in eum sensum, ut sit laboriosa, non otiosa; id quod duobus praesertim Tridentinae Synodi verbis egregie exprimitur, ut pascant et regant" etc. Collectionis Harduini tom. 10. col. 1886; contraria ratione censebitur praeceptum adimplere, qui etsi a suis ovibus corpus subducat, animo tamen iisdem adest, et finem obtinet

¹) Episcopos quidem et animarum Pastores residere in sua quemque Ecclesia seu Dioeccsi debere, idque ipsis Concilia et Patres gravissimis verbis inculcasse, erudite ut solet Thomassinus de Vet. et nov. Eccles. discipl. lib. 3 a cap. 30 ad 36 demonstrat. Quo autem ad id iure adigantur, id vero non ita certum exploratumque est: contendentibus plerisque, residentiam iure divino Episcopis imperari, aliis contra iuris eam ut dicitur mere Ecclesiastici esse propugnantibus. De qua quidem controversia accurate in Concilio Tridentino disceptatum est ante Sess. IV sub Paulo III, sed acrius agitata est sub Pio IV in conventibus habitis ante Sess. 19. et 23., tantoque studio in utramque partem versata est, ut plura pro utraque sententia exarata fuerint opuscula, quae prodierunt Venetiis anno 1562 typis Jordani Zileti. Cumque dissidentes inter se Patres ut secum ipsi consentirent, effici nulla ratione posse videretur, placuit rem sic moderari, ut novo quidem decreto omnes animarum Pastores ad residentiam adigerentur, acribusque, si

illas pascendi et regendi, ad quem localis praesentia dirigitur. Rationem hanc eandem S. Thomae sequuti Tridentini illi Patres, qui residentiae onus a solo iure Ecclesiastico repetebant, ita eam clariorem illustrioremque fecerunt apud eundem Pallavicinum lib. 16. cap. 4. num. 15. Contingit enim aliquando, aiebant, adeo exiguam esse dioecesim, cui Episcopus pracest. tamque angustis limitibus coarctari, ut a loco suae dioecesi finitimo multo ipse commodius suas oves pascere, quam quivis alius possit, qui resideat in amplissimae dioecesis centro. Si itaque in residentiae obligatione spectandus est, ut docet S. Thomas, obligationis finis, non potest dici residentiae praecepto non obtemperare, qui in praedicto loco degit, unde pusillo gregi, perinde ac qui in amplissimae suae dioecesis praecipua urbe commoratur, adesse ac prospicere potest. Sententiam, ultro fatemur, quae residentiae obligationem a iure naturali divino repetit, communiorem esse, eique fere omnes calculum adiecisse, quicunque post Tridentinum scripserunt, cum Theologos, tum Canonistas, inter quos Sotus lib. 10. de iustitia et iure quaest, 3. art. 1. Bellarminus Epist. ad Theanensem Episcopum nepotem suum post editionem Coloniensem anni 1619, aliasque denuo typis excusa post acta Legationis Helveticae Card. Passionei, ac novissime in lucem edita a Francisco a Puteo Congregationis Oratorii Romani inter selecta Patrum opuscula tom. I. pag. 341. Quod autem paullo supra accidere posse diximus, id re ipsa contingit in sex Episcopis Cardinalibus, Ostiensi, Portuensi, Sabinensi, Albanensi, Praenestino et Tusculano, qui principem in S. R. E. Cardinalium Collegio locum obtinent, suppresso iam inde per Callistum II septimo Episcopatu suburbicario, Sanctarum Rufinae et Secundae seu Silvae Candidae quem appellabant, cuius Cathedram et Dioecesim idem Pontifex Portuensi adnexuit. Atque sex huiuscemodi Episcoporum Dioeceses Urbi Romae admodum proximae sunt ac pene finitimae, sed tamen a Dioecesi Romana vere distinctae. et separatae, ut colligere licet ex constitutione Benedicti XIV. 115. § 21. tom. 1. Jam cum praedicti Episcopi Cardinales in ipsis Dioecesibus non resideant, sed Romae moram ducant Summo Pontifici assistentes, etsi aliquando ad supradictas easdem dioeceses se conferant, sicque a residentia in propriis dioecesibus ex dispensatione Pontificia absint, hinc aliquis argumentando colligere non inepte fortasse posset, residentiae debitum non a praecepto divino, sed ab Ecclesiastica institutione esse repetendum. Verumenimvero hanc eandem rationem adversae sententiae patroni, ii inquam qui Juris Divini totum hoc esse contendunt (nos enim neutram opinionem hoc quidem loco tanquam nostram ac propriam tueri profitemur) hanc igitur Adversarii rationem hoc pacto convellere ac labefactare facile possunt: nimirum Cardinales Episcopos suburbicarios, dum in Urbe resident, ut Romano Pontifici et Ecclesiae universalis negotiis operam praestent, satisfacere debito residentiae, sin minus materialis at certe formalis, quod quidem summa facilitate adimplent ob parvam Dioecesium sibi commissarum ab Urbe distantiam. Romanum vero Pontificem, dum sciens prudensque id fieri patitur, et tacitam ipsis dispensationem a residentia materiali concedit, non eos quidem a legis divinae vinculo absolvere, sed interpretando definire, divinam legem illos in casu de quo agitur, ob adiunctas rerum circumstantias nequaquam adstringere. Et haec sane responsio conformis est doctrinae S. Thomae in Quodlibet 9. art. 15. cui post Covaruviam, Sotum et Vasquez calculum suum adiecit Fagnanus in Cap. Ex parte num. 57. de Clericis non resid. Speciatim vero de eo quod pertinet ad praedictos sex Episcopos

quoque si forte episcopi sint ecclesiarum ab Urbe remotarum, teneri ad residentiam personalem' in illis ecclesiis. (H)

Atque hoc est praecipuum, in quo vehementer timeo, ne offendant ii, ad quos pertinet dare operam, ut episcopi resideant. Video enim in Ecclesiis Italiae desolationem tantam, quanta ante multos annos fortasse non fuit, ut iam neque divini iuris neque humani residentia esse videatur.

Numerantur<sup>2</sup> hodic Cardinales Episcopi non residentes XI: (I) Gesualdus, Florentinus, Veronensis, Asculanus, Gallus, Borrhomaeus, Senensis, Bandinus,<sup>3</sup> Vicecomes, Tuscus, Ossatus.

- H. In hoc fatemur peccasse, quia nimis facile indulsimus Episcopis, ut possint Romam venire, et difficillime Roma expelluntur.
- I. Antea si D. V. vult recordari, fortasse unus, prout dicitur, pro mille 6 non residebat.

Gesualdus occasione litium, et fortasse scit D. V., si magis expedit, ut resideat, vel non.

Tertius 7 Veronensis habet Coadiutorem.

- 4. Tractat de resignando, et est Theologus.
- 5. Venit occasione Anni Sancti.
- 6. Scit D. V. turbas quas habet in sua Dioccesi.
- 7. Infirmitas est in causa.
- 8. Residet, quia Ecclesia est in Provincia quam regit, et saepissime est in Ecclesia.
  - 9. Nunc adit Ecclesiam<sup>8</sup> et paucos habet parochianos.<sup>9</sup>
- 10. Thuseus residet, quia quavis hebdomada potest esse Tyburi.  $^{10}$ 
  - 11. Ossatus ob negocia Regis. 11

suburbicarios, plura habet Card. Brancatius in sua dissertatione de optione sex episcopatuum. (Alberici III, 7<sup>a</sup> sq.) Cfr. Schulte System des Kirchenrechts pag. 297 sq.

- 2) audiemus et amplectemur a.
- 3) possunt a.
- 1) personalem om. a.
- 1) Primo num. a.
- Bandinus om. a, ita ut decem tantummodo nomina recenseantur.
- 4) possent a.
- 3) difficile a.
- 6) decem 6.
- 7) Secund. a; quae quidem numeratio cum textu haud consonat.
- \*) redit ad ecclesiam a; accedit ad eccl. \$.
- 9) populos habet paucissimos β.
- 10) Tibure in sua Ecclesia a.
- 11) Regia a.

Plures ' adhuc numerantur Episcopi, qui Nuntios Apostolicos (K) agunt, quorum aliqui per annos multos Ecclesias suas non viderunt.

Nonnulli3 relicto ministerio pascendi animas sibi creditas, Magistratum politicum gerunt. (L) Id qua ratione iustificetur. ignorare me fateor. Nam Apostolus prohibet eos qui Deo miljtant implicari negociis saecularibus, et Sanctus Gregorius lib. 7. Registr. cap. 11 acriter reprehendit Basilium quendam Episcopum, qui veluti unus de laicis in causis forensibus et praetoriis occupabatur. Olim ex Judicibus saeculi assumebantur aliqui ad solium episcopale, quod de Ambrosio, Nectario, Chrysostomo, Gregorio legimus; quod vero ab Episcopali fastigio descenderint aliqui ad politicum magistratum gerendum, apud veteres, quoad 4 sciam, non legitur, nec immerito: quale enim est, ut quorum proprium munus est instare verbo et orationi, et quorum manus ad benedicendum consecratae sunt, ii satellitibus stipati, torquendis et necandis hominibus praesint? Multi,5 relictis ovibus suis, Romae vel inutiliter tempus terunt, vel iis in rebus occupantur, quae per alios commode fieri possent. (M) Fateor quidem, aliquos Episcopos a residentia per obedientiam excusari; neque illud inficior posse Summum Pontificem certis de causis atque ad tempus Episcopos

K. Quoad Nuntios, putamus decentissimum esse, ut Nuntii sint Episcopi, quia Episcopis imperant, et maioris auctoritatis sunt apud Principes et Populos, et nisi tanta hominum penuria laboraretur, citius mutaremus.

L. Quoad eos qui politicos magistratus gerunt, si agitur de his qui in Statu Ecclesiastico gerunt Magistratus, non est in toto Statu Ecclesiastico nisi unus in Romandiola; alter est Episcopus Camerini Prolegatus in Provincia Marchiae, ita ut singulo die<sup>6</sup> nedum singula hebdomada possit esse in sua Ecclesia, et quasi singula hora in sua Dioecesi.

M. Revera non 7 nisi Nuncios diu absentes retinemus; quorum mutatio 8 ob magna et periculosa 9 negocia ita facile fieri non potest.

aliquos a residentia eximere. Sed nescio an Deo placeat, ut tantus numerus Episcoporum tam longo tempore cum tanto¹ animarum detrimento a propriis ecclesiis absint,² quos certe suo muneri satisfacere non posse perspicuum est. Nam si illi Episcopi qui assidue resident et totis viribus in curam animarum incumbunt neque suscipiunt alia tractanda negocia, vix tamen onus regiminis ferunt et nimis cum ingenti periculo praesunt, ut de se S. Augustinus loquitur libro 10. Confess. cap. 4. et notum est ex Apologetico Sancti Gregorii Nazianzeni, ex Dialogis³ S. Joannis Chrysostomi de Sacerdotio, et ex Libro Pastorali S. Gregorii, quomodo non falluntur ii, qui longe ab ovibus suis absunt et alienis multis negociis implicantur, et tamen muneri suo Episcopali se satisfacere posse confidunt?

Quarta res est Polygamia spiritualis (N), cum videlicet uni personae plures Ecclesiae committuntur. S. Bernardus in Epistola ad Comitem Theobaldum rem totam tribus verbis absolvit, cum ait, id non esse licitum nisi dispensatorie dob magnam Ecclesiae necessitatem. S. Thomas in Quodlibeto 9 art. 15 scribit, Beneficiorum praesertim curatorum multiplicitatem non solum contrariam esse Juri Canonico, sed etiam Juri Naturae, non quod ita sit intrinsece mala, ut nullo modo honestari possit, qualia sunt adulteria, mendacia et similia; sed quod absolute mala sit, possit tamen ob certas circumstantias honestari, ut ob ecclesiae necessitatem. Ex quo colligit idem Sanctus Thomas, eum qui ex dispensatione duas Ecclesias habet, non esse tutum in conscientia, nisi causa illa adsit ecclesiae necessitatis vel saltem maioris utilitatis: quoniam dispensatio non tollit nisi vinculum Juris positivi. Et hane Sancti Thomae doctrinam omnes Theologi probant. Quare

N. Quoad istam Polygamiam, ista non datur<sup>6</sup> nisi in istis sex Episcopatibus Cardinalitiis, circa quos nihil immutandum duximus, cum a Praedecessoribus nostris etiam post Concilium Tridentinum res haec examinata fuerit circa constituta,<sup>7</sup> et turbare ordinem Collegii et redarguere facta Praedecessorum nostrorum et tot Cardinalium, non visa fuit nobis res, quae sine scandalo fieri posset, quomodo cognoscet D. V. si mature super hoc considerabit.

<sup>&#</sup>x27;) Secundo ante plures add. a.

<sup>2)</sup> multos annos a.

<sup>1)</sup> tertio nonnulli a.

<sup>1)</sup> quod a.

<sup>5)</sup> quarto nonnulli a.

<sup>6)</sup> singulis diebus a.

<sup>7)</sup> nos pro non a, add. neg. post absentes.

s) non ita facile add. α cum claus. negotia fieri pot.

<sup>&</sup>quot;) principalia a.

<sup>1)</sup> tanto cum a.

<sup>2)</sup> absit a.

<sup>3)</sup> dialogo a.

<sup>4)</sup> dispensative a.

<sup>5)</sup> nedum B.

<sup>6)</sup> videtur a.

<sup>1)</sup> fuerit et ita const. a.

timendum est, ne forte non sint in conscientia tuti, qui duas Ecclesias habent, unam Cardinalitiam, alteram 1 non Cardinalitiam, Causa enim cur Episcopis Cardinalibus duae permittantur Ecclesiae, non videtur esse necessitas vel utilitas Ecclesiae, sed maior personae dignitas vel commoditas. Quas causas omnino S. Thomas<sup>2</sup> repudiat. Neque sufficienter excusari videntur ex eo quod unam Ecclesiam in titulum, alteram in administrationem habere dicantur, vel quod hanc polygamiam spiritualem usus a multis annis introductus admittat. Nam ut omittam, quod Episcopi Cardinales hodic non se administratores, sed episcopos utriusque ecclesiae dici volunt, certe Concilium Tridentinum a Sancta Sede Apostolica approbatum distinctionem illam nominum aperte reiicit, cum ait Sess. 7. cap. 2. Nemini quacunque dignitate fulgeat, duas Cathedrales committi debere neque in titulum neque in commendam neque alio quovis nomine, et Sess. 24. cap. 17. duo beneficia praesertim curata ne ipsis quidem Cardinalibus concedit. Usum autem illum a multis malis introductum eadem Tridentina Synodus abrogavit; ut omittam, quod ea quae mala sunt, nisi certa quaedam circumstantia adsit, nulla consuetudine bona fieri possunt, nisi circumstantia illa adsit.

Quinta res est facilis translatio (O) Episcoporum de una Ecclesia ad aliam, quae maxime cernitur in sex Episcopatibus Cardinalitiis et in Episcopatibus Hispaniae. Translatio cnim Episcoporum secundum canones atque usum veteris Ecclesiae non debet fieri, nisi ob Ecclesiae necessitatem vel maiorem utilitatem. Neque enim institutae sunt ecclesiae propter episcopos, sed episcopi propter ecclesias.<sup>3</sup> Nunc autem quotidie translationes fieri videmus, ea solum de causa, ut episcopi vel honore vel opibus augeantur. Praeterea notum est ex capite Inter corporalia, de

O. Nos cum difficultate transferimus. Quoad sex Episcopatus diximus supra. Quoad Hispanos Episcopatus, cogitet D. V., si nunc Regi haec facultas tolleretur, in quantas incideremus difficultates. Circa tamen hoc non deserimus monere Regem per nos et per Nuntios nostros.

Translat. Episcop., vinculum matrimonii spiritualis esse aliquo modo maius quam vinculum matrimonii corporalis, ac propterea non posse solvi nisi a Deo sive a Vicario Dei declarante voluntatem Domini sui. Quis autem credat velle Deum, ut ob solumtemporale lucrum vel honorem, vinculum sancti huius coniugii<sup>1</sup> dissolvatur? praesertim cum id sine detrimento animarum fieri nequeat, ut experimentum ipsum docet. Neque enim Episcopi Ecclesias diligunt, quas brevi se deserturos sperant, ut ad alias commodiores transeant. Certe intraº paucos menses misera Albanensis Ecclesia quater mutavit Episcopos, et Ecclesiae sex Cardinalitiae, quae omnibus aliis dignitate praestant, cura et diligentia pastorali omnibus aliis cedunt, praesertim hoc tempore, quo tres illarum sponsos habent polygamos, et in alterius sponsae ditioris amplexibus occupatos; tres vero reliquae sponsos habent ita confectos aetate vel morbis, ut de bona educatione filiorum, ne dicam generatione, omnino desperent.

Sexta res est Episcopatuum resignatio (P) sine legitima causa. Nam si tam est arctum ac pene insolubile vinculum inter Episcopum et Ecclesiam, ut Canones docent, unde fit, ut tam facile vinculum istud quotidie resolvi³ videamus? Alii retentis fructibus, Ecclesiam resignant, ac si quis uxorem repudiet et dotem retineat. Alii divites ex redditibus Ecclesiae iam effecti renunciant Episcopatui, ut ad maiora sibi viam⁴ aperiant. Alii nepotibus sedem renunciant, ut specie renunciationis haereditate possideant Sanctuarium Dei. Alii malunt in Romana Curia Referendarii esse vel Clerici, quam extra Curiam Sacerdotes magni. Alii denique caussantur aeris insalubritatem, alii proventus exiguos, alii populi proterviam. Sed Deus novit, an istae iustae sint caussac resignationis, et utrum eiusmodi Episcopi quaerant quae sua sunt, an quae Jesu Christi. (Q)

- P. Has resignationes difficillime admittimus, et regulariter non nisi examinatis causis in Congregatione Rerum Consistorialium; et aliquando admittimus ob ineptitudinem resignantium.
- Q. Haec paucula<sup>5</sup> ita cursim diximus, non ad excusandum<sup>6</sup> excusationes in peccatis, sed ut ipsa potius misereatur difficultatibus, quibus impliciti in has aerumnas incidimus. Fatemur enim,

<sup>&#</sup>x27;) et alter. a.

<sup>2)</sup> caus. S. Thom. omnino a.

 $<sup>^3</sup>$ ) S. Gregorius, ut refert Jo. Diaconus in eius vita libro 3 cap. 18, neque ipse ullum Episcopum ab Ecclesia sua ad aliam transtulit, neque ab aliis transferri unquam assentiri voluit add. a.

<sup>1)</sup> Cardinalitios add: a.

<sup>5)</sup> non defuimus a.

<sup>6)</sup> et post Reg. add. a

<sup>&#</sup>x27;) huius sacri coniugii a.

<sup>2)</sup> inter a.

<sup>3)</sup> solvi a.

<sup>4)</sup> viam sibi a.

<sup>5)</sup> pauca a.

<sup>6)</sup> excusandas a.

Haec sunt, Beatissime Pater, quae mihi hoc tempore suggerenda Sanctitati Vestrae esse videbantur, ut conscientiam meam hae in parte exonerarem; quae sicut a me syncero animo scripta sunt, ita benigno vultu, ut a Beatitudine Vestra legantur, cum omni reverentia et demissione etiam atque etiam precor.'

nedum in istis, sed in aliis multis, imo in omnibus peccasse, et² nulla re muneri nostro satisfecisse nec satisfacere. Roget igitur³ Deum omnipotentem, vel qui⁴ sua divina⁵ efficacissima gratia nobis opituletur, vel, quod magis optamus, nos ab hoc mortali vinculo absolvat aliumque subroget, qui omnibus numeris officium sibi iniunctum absolvat.

III. Lettere del Card. Roberto Bellarmini, copiate dalli Originali, che si conservavano una volta nella Libreria di Mgr Alessandro Arcivescovo Cervini, tuttora vivente, e che sono al di d'oggi nell' insigne Raccolta dei Manuscritti Cerviniani nel Palazzo del Sgr Conte Ricciardo di lui Fratello, messa insieme e ordinata dal Sgr Abbate Fabiani Senese. (Cod. Bibl. S. Petri i. Vinc. 63.1)

1.

Al Card. del Perrone a Roma.

Confesso a V. Sgria Illma, che non è stato tanto il dolore, che mi era preso della falsità, che mi era stata scritta, quanta è stata l'allegrezza, che ho ricevuto dalla sua dolcissima Lettera. Iddio dia a V. S. Ill. piena mercede nel Regno suo, e perdoni a nostri invidiosi Calugnatori. Jo per molti rispetti mi trovo quietissimo in questa mia Chiesa lontano dallo strepito della Corte. Ma il solo desiderio di veder V. S. Illma, e di partecipare della sua dotta e affabilissima conversatione, che così da tutti è predicata, mi spingerà un giorno a venir prima del tempo,

¹) Sanctitatis Vestrae Servulus Robertus Card. Bellarminus add. a; quam quidem subscriptionem haud minus Cod. Cors. 219 fol. 68° exhibet.

<sup>2)</sup> in add. a.

<sup>3)</sup> ergo a.
4) pro sua a.

b) et add. a.

<sup>&#</sup>x27;) Praecedit in eodem Mscr. "Copia di Lettera scritta da S. Ignazio di Loiola Fondatore della Compagnia di Gesù (di Roma 24 Jun. 1543) al Cardinal di Santa Croce, o sia Marcello Cervini (sopra il fare observare da Medici il Decreto d' Innocenzo III., cavata dall' Originale, che conservasi da PP. Gesuiti in Ancona coll' attestazione di esser cavata de verbo ad verbum, conforme si vede da quella, che si contiene nel Volume XVIII delle Lettere Cerviniane, dalle quali in altri tempi la levarono i detti Religiosi."

<sup>2)</sup> Lettera del Sgr. Cardinal di Perrone al Card. Bellarmino a Capua. (Cod. S. Petr. cit.) Roma 10 Febraro 1605. L' Illmo Sgr Card. di Joiosa m' ha accennato, che era stato riferito a V. Sgria Illma, che io aveva sparlato de' suoi libri, e detto, che sarebbe stato bene per la Chiesa di Dio, che non fossero stati stampati, perche in essi si proponevano gli argomenti degli Eretici, e non si rispondeva sufficientemente; laquale orribile e diabolica calunnia mi ha tanto più percosso l'animo di stupore e di maraviglia, che non solamente io non l' ho mai detto ne pensato, anzi al contrario ho sempre fatto professione di stimarli e riverirli, sopra tutto quello che è stato scritto pella difesa della Chiesa da mille anni in quà.

<sup>3)</sup> Maximum accessit eidem Ecclesiae (Capuanae) ornamentum, dum... delectus est a S. D. N. Clemente Papa VIII (a. 1602) ad nobilissimae ecclesiae regimen vir doctissimus ac religiosissimus Rob. Bellarminus S. R. E. Card. virtutum meritis toti christiano orbi conspicuus, exoptatus votis, collaudatus suffragiis atque exceptus plausu illud Sacro Collegio conclamante: "Dignus dignae." (Baron. Ann. ad a. 968, 92).

che m'ero determinato. Che V. S. I. abbia trovato tante nuove Risposte e solutioni di argomenti a favore della nostra s. fede, lo credo, e me ne rallegro infinitamente, e ne ringrazio la divina bontà, che secondo i tempi manda alla Chiesa sua Protettori e Difensori. Rendo ancora a Dio Benedetto molte grazie, che abbia fatto venire a Roma in tempo della Controversia de Auxiliis la persona di V. S. Illma, perche se bene io più e più volte ho fatto sapere a Nostro Signore quanto sia vicina al Calvinismo  $^4$ 

maggior parte delle Università Cattoliche, massime da quelle, che stanno a fronte degli Eretici: 1 nondimeno la parte contraria ha procurato, che non mi sia data piena fede per esser Gesuita, e per conseguenza interessato.2 Ma in V. Sgria Illma non si non impenderunt in dogmatibus ingenii acumine aut studii assiduitate penetrandis, sed in communi Ecclesiae, maxime vero Episcoporum ac Doctorum sententia investiganda. Quapropter Summi Pontifices, ab ipso D. Petro ad haec usque tempora, consilia solito adhibuerunt, ad fidei dogmata definienda. Addam etiam permultos Pontifices, posthabito studio, multos errores Conciliorum et Academiarum ope feliciter repressisse: cum e contra alii bene multi, seque universamque Ecclesiam diuturno studio in discrimen adduxerint. Exemplo est Leo X, qui non admodum studio incubuit, ut Lutheranam haeresim condemnaret: sed Catholicarum Academiarum, ac praesertim Coloniensis et Lovaniensis Censuras probare satis habuit. Certe Paulus III, Julius III et Pius IV non admodum studiis insudarunt; collaborante tamen Concilio Tridentino maximi momenti veritates eliquarum. Idipsum testatur etiam Augustinus, Innocentium scilicet et Zosimum toto orbe Pelagianam haeresim proscripsisse cooperantibus Conciliis Africanis. E contra Joannes XXII cum in animum induxisset sanctas animas Dei visione minime frui, propterea quod eam esse S. Augustini mentem existimaret, suam illam opinionem promovere conatus est.. pauci illum ea de re alloqui audebant, sibique ipse veritatis aditum praecludebat. Interea tamen decem et octo annorum spatio, quo Pontifex sedit, institutum sibi finem non obtinuit: quia assistens Apostolicae Sedi supremi numinis auxilium non sivit, ut quidquam adversus veritatem decerneret.. Novit etiam Beatitudo Vestra, cui se totamque Ecclesiam discrimini commiserit Sixtus V, dum iuxta propriae doctrinae sensus, sacrorum Bibliorum emendationem aggressus est: nec satis scio an gravius unquam periculum occurrerit. Non id dico, B. P., quasi Sanctitatem suam a studio dimovere velim; sed ut ostendam, eam agendi rationem prolixiorem esse, gravissimumque inde Ecclesiae damnum emersurum. Inquiet fortassis Beatitudo V., quaestiones fidei controverti. Si ita res est, ad omnes plane attinet, ut inquit Nicolaus Papa, et publicae consultationi committenda venit, non secreto ac cum paucis pertractanda.. Duplex dumtaxat rei conficiendae via suppetit. 1. Ut consopiat ac toleret, indicto utrique parti silentio . . 2. Ut Concilium Episcoporum cogat: aut, si id minus placet, Romam ex universis Catholicis Academiis selectos aliquos Theologos vocet; vel iis saltem Controversiae capita, et lucubrationes hinc inde elaboratas scripto communicet: quo demum huiusmodi praemissa deliberatione, quaestiones auctore Spiritu S. Beatitudo Vestra decernat..") Quando niun' altro ostacolo ci fosse delle tanti, che fin' ora ho accennati, questa sola lettera è un impedimento de massimi, per esporre negl' Altari il Ven. Bellarmino. Questa

Cod. Angel. D. 2. 22).

lettera sembra uno squarcio della Pastorale famosa, che si publicò in Parigi

dal Cardinale di Noailles nel 1719 intorno alla Bolla Unigenitus; nella quale

appunto si cita il Bellarmino, per dimostrare, che i punti di fede non si

sogliono definire senza un Concilio .. (Voto del Card. Passionei XXI so

<sup>&#</sup>x27;) Agitur de refutatione Plessii Mornaei quoad doctrinam de SS. Eucharistiae sacramento. Universa Perronii Opera in tres tomos distributa prodierunt cura Jacobi Davy du Perron, Episcopi Angulomensis, Parisiis 1620 et denuo 1622.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Not. Cod. "Sin qui è riportata questa Lettera nella Vita del Card. Bellarmino" (messa fuori in Roma nel 1624).

<sup>3)</sup> Cod. Angel. R. 2. 14: Relatio de origine et progressu in Hispania controversiarum de auxiliis divinae gratiae (cfr. conspectus quem dedi in l. m. "Zur Kirchengesch." etc. pag. 111). — Acta Congregationis de Anxiliis ex duobus eiusdem Bibl. Angelicae Mscr., scil. B. 6. 1 et R. 1. 15 mihi fuerunt excerpta. D. Celsi Migliavaccae Epistola super Historia Congr. de Auxil. ad Anonymum (cui non modicae admirationis fuit, quod post habitas inter adversas partes plures operosasque disputationes praesertim de gratia se ipsa efficaci necnon de initiis conversionis et iustificationis, aperiri minime potuerit, in quo actores causae invicem de his convenire fas erat) Venetiis a. 1715 scripta et in Codice S. Petr. i. Vinc. A. B. 9. 3. III servata opus respicit Moguntiae 1699 et Lovanii 1700 impressum, cui titulus: Historiae Congregationum de auxiliis divinae gratiae sub Summis Pontificibus Clemente VIII et Paulo V Libri Quatuor. Auctore Augustino le Blanc (quo sub nomine latuit Hyacinthus Serry Ord. S. Domin. Doctor Sorbon.).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Nella Biblioteca Vaticana ci sono cinque tomi continenti le lezzioni dettate dal Bellarmino, allorche era Lettore nel Colleggio Romano, e quivi pure che sono genuine, si chiama probabile l'Opinione Tomistica, che poi ha il medesimo Bellarmino lasciata nelle sue Controversie caratterizzata per opinione, o la stessa, o poco distante da quella di Calvino e di Lutero... Qui ci sono più cose e molto gravi da considerare, in primo luogo la controversia (Molinistica) s'aggira sopra un Dogma Cattolico, nella cui definizione il Papa è infallibile, e il Ven. Bellarmino s'oppone al Papa, acciò non definisca una controversia dogmatica, perche il Papa non è Teologo, che possa penetrare l'oscurissima controversia.. Ecco che cosa scrive in una sua lettera il Servo di Dio a Clemente VIII; laquale si conserva nella mia Libreria, copiata da quella, che esiste nella Biblioteca Angelica; e della cui authenticità non si può dubitare, fu questa tradotta in Latino dal P. Serry, e stampata nella sua Istoria della Congr. de Auxiliis (ed. Mogunt. p. 325 sq. ".. humillime rogo Sanctitatem vestram, ut quantocius Ecclesiam praesenti scandalo liberet, religionis unitatem stabiliat, haereticisque dissidio nostro gaudendi occasionem eripiat. Si vero mihi liceat id Vestrae Sanctitati aperire, quod in re tanti momenti opportunius mihi visum est: oro ut attente perpendat, susceptam a se rei iudicandae viam et prolixiorem esse et Vestrae Beatitudini difficiliorem. Sanctissimi Praedecessores eius potissimam curam

<sup>1)</sup> Cfr. Werner Geschichte des Thomismus pag. 390 sq.

<sup>2)</sup> Disputant de efficacitatis gratiae modo Dominicani et Jesuitae, illi

può trovare eccezione alcuna essendo noto a tutti, come Lei può giudicare meglio di qualsivoglia altro di questa Controversia, et non ci ha altro interesse che della verità e fede cattolica: siche Iddio l'ha mandata, acciò le passioni de molti altri e l'emulatione, che hanno colli Gesuiti, non faccia intorbidare la verità in cosa di tanto momento. Con questo fine gli fo umilissima riverenza con baciargli le mani, e pregarli da Dio ogni contento.

acerrime defendunt physicam praedeterminationem, qua homines ad pietatis opera inclinantur; isti gratiae efficaciam in determinatis circumstantiis vel loci vel temporis, in quibus Deus per mediam quam vocant scientiam, infallibiliter scit humanam voluntatem cooperaturam. Tecum convenio, si inter hos Augustinus iudex constituitur, divinae gratiae vindex invictissimus, quoad mediam scientiam caussam praeiudicavit. Praedeterminationi physicae non expresse contradicit, ut meum fatear sensum, terminus physicae praedeterminationis non tantum, ut dicis in tua epistola (Alberici II, 113 sq.), nimis rigoris in aures instillare videtur contra eam, quae in libero arbitrio requiritur, indifferentiam, asper et incognitus traditioni et Patribus, Augustino praecipue est; fatendum tamen, non contrariam sententiam hanc Augustini doctrinae, id est Ecclesiae, uti media scientia a Molina hodie per librum defensa. Censuram compilavi supra praefatum librum, et ad quinquaginta et amplius notavi propositiones, et phrases erroribus Pelagianorum et Semipelagianorum affines (Alberici II, 124 sq. "Baronii censura in librum de concordia gratiae liberique arbitrii P. Molinae"); quam primum tibi illam transmittam. Faxit Dens, ut omnes in meliorem frugem convertantur, et unanimi consensu Molinae doctrinam condemnent. (Francisco Lamatae Doctori Theologo in Universitate Lovaniensi Caesar Card. Baronius. Romae Nonis Januarii 1603.) Cfr. Codices Vallicellani Q 41 (Francisci Lamatae Dissertatio de praevenientis gratiae efficacia ex S. Augustino ad Caes. Card. Baronium. Item Prospectus doctrinae Pelagianorum et Semipelagianorum, praesertim eius quae Molinae adscribitur; necnon doctrinae ipsius Molinae discrimen ex comparatione utriusque censurae adversus doctrinam Molinae. Animadversiones autographae Card. Baronii) et Q 44 (pag. 261: Epistola quam de eadem doctrina scripsit Baronius Romae Idibus Martii 1603 ad Petrum de Villars Archiepisc. Viennen.).

') Revera Perronius pendentis controversiae definitionem retardavit. Exstat in Codice Angelico B. 6. 1 (= R. 3. 2) specimen Bullae Pauli PP. V cum duplici notula hacce: "Ogni § è sottoscritto di propria mano de' Consultori, essendo uno degli Esemplari che dal Papa facevasi esaminare parte a parte" et: "s' averta la cagione, perche non fu publicata, cioè pel maneggio del Card. du Perron, non per causa dell' Interdetto di Venezia, e per l'ubbidienza de' Gesuiti." — Quae Codici Bibl. Fundat. Preuckian. Rom. A. 6 fol. 173 sq. inserta est "Bulla (ad mgin. ab ead. man. "Non fuit promulgata") auctoritate Pauli V Pontificis Maximi compilata, qua quid in materia auxiliorum divinae gratiae sub se et praedecessore suo Clemente VIII Romae controversa sentiendum respuendumque discernitur. Paulus Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Gregis Dominici etc.", ea quidem cum "Idea Bullae iussu Pauli V. P. M. meditatae" (Le Blanc Hist. Congreg. de aux. ed. Lovan. Append. XIV. fol. 213 sq.) coincidit, verum

Al M. R. Cesare Bracci Archidiacono in Montepulciano. Roma 13 Luglio 1619.

Mi son maravigliato, che quel Libro che volgarmente si dice Giovanni Gersone, abbia titolo di S. Bernardo, poiche S. Bernardo fu più antico di S. Francesco, nondimeno nel Libro, chiamato Gersone, si citano le parole di S. Francesco, come più antico, come Lei potrà vedere nel terzo libro del Gersone al cap. 50 in fine. La verità si è, che quel Libro chiamato Gio. Gersone non fu scritto ne da S. Bernardo, ne da Gio. Gersone, perche S. Ber-

verbis (fol. 209): "ita cooperaturos nt perseverent," quae ultima sunt contextus Hyacinthi Serry (fol. 244), Mscr. nostrum *Preuckianum* huiusmodi subnectit clausulam:

"Postquam igitur tam diuturno ac diligenti examine quam indicatum est superius, discussa sunt omnia et singula quae in digestis hactenus Capitibus et Propositionibus continentur, Nos praesenti decreto et Constitutione approbamus, confirmamus ac definimus doctrinam in capitibus comprehensam et declaratam ab omnibus tenendam esse et sequendam, eamque sic volumus et admonemus doceri et praedicari ab illis ad quos id munus spectat, ut a verbis abstineant, quae durius ant deterius quoquo modo sonando offensionem possint parere. Deinde improbamus, refutamus et damnamus propositiones supra scriptas, et quae in eis expressae sunt et comprehensae opiniones: simulque cum ipsis prohibemus, abolemus et circumscribimus, tum impressos libros, tum descriptos tractatus, qui ad easdem opiniones docendas, confirmandas, defendendas, seu ad impugnandam aut improbandam veritatem iis oppositam, his viginti retroactis annis, ex professo integre seu seorsim sunt elaborati et emissi. Quod vero ad libros attinet, in quibus sparsim sive ex occasione inter materias alias, etiam opiniones illae docentur, confirmantur aut defenduntur, seu veritas ipsis opposita impugnatur aut improbatur, poterunt secundum hoc nostrum decretum et Constitutionem corrigi, si sunt authorum adhuc viventium, ab ipsis authoribus; sin defunctorum sint, si religiosi fuerint, a suis Ordinibus; sin alii, ab Universitatibus Studiorum, de quorum gremio exstiterunt. Quem laborem qui subierint, volumus ut correctiones quas fecerunt, priusquam eas evulgent, transmittant ad Congregationem Sanctae et Universalis Inquisitionis examinandas. Quodsi Auctores ipsi, Ordines aut Universitates in huiusmodi correctionibus faciendis aut transmittendis negligentiores fuerint, in tali casu committimus Congregationi Indicis Librorum prohibitorum, ut eosdem libros seu tractatus sive expurgent sive isto modo suspendant sive etiam omnino prohibeant. Ac si posthac deprehendantur, qui audeant doctrinam sic a nobis definitam atque approbatam verbo vel scripto impugnare aut improbare, vel opiniones similiter a nobis damnatas docere, praedicare vel defendere, volumus atque ordinamus, ut praeter anathematis vinculum quod eo ipso incurrant, etiam ab Inquisitoribus haereticae pravitatis una cum locorum Ordinariis, et ubi non sunt Inquisitores, ab ipsis Ordinariis contra ipsos procedatur. Nulli igitur omnino hominum etc."

nardo fu più antico, e Gersone fu più moderno dell' Autore di quella bella Operetta de *Imitatione Christi*, che volgarmente si chiama Gio. Gersone. Il nome vero dell' Antore di quell' opera secondo molti è Tommaso de Kempis,¹ secondo altri è Gio. de Gersen. E questa seconda opinione ha dato nome a questa operetta di Gio. Gersone, perche fu facile mutare Gio. di Gersen in Gio. Gersone, che fu un Dottore di Parigi molto celebre. E che l'autore di quest' opera non sia Gio. Gersone, lo testifica il Fratello di Gio. Gersone, che fu Monaco Celestino, e scrisse il Catalogo delle Opere del suo Fratello, e chiaramente afferma non esser Opera de *Imitatione Christi*. Così anco quel Libro de modo bene vivendi non può esser di S. Bernardo, se bene falsamente gli viene ascritto, perche quel Libro è scritto ad una Donna

Cfr. etiam Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Imitatio Christi nach dem Autograph des Thomas von Kempen. Zugleich eine Einführung in sämmtliche Schriften des Thomas, sowie ein Versuch zu endgiltiger Feststellung der Thatsache, dass Thomas und kein Anderer der Verfasser der Imitatio ist. Von Karl Hirsche. I. Berlin 1873.

Vergine, come V. S. leggerà nel cap. 21, e S. Bernardo non ebbe più che una Sorella, e quella maritata; e poi lo stile di questo libretto non ha che far niente collo stile di S. Bernardo, e però questa operetta non è messa fra le Opere sicure di S. Bernardo, ma fra le dubbie. Tuttavia questo libretto è bello e utile, e V. S. non farà se non bene a voltarlo in lingua Toscana. Con questo la saluto caramente e li prego da Dio ogni bene.

3.

A Suor Diodata nel Monistero di S. Bernardo a Montepulciano. Roma 23 Maggio 1620.

Amatissima e Rnda Nipote. Ho preso molta consolatione della divota azione, che avete fatta nel vestirvi Monaca. Et mi è parso molto a proposito il nome di Suor Diodata. Bisogna ora corrispondere alla santa vocazione, massime in quest' anno del Noviziato; perche per ordinario chi fa molto bene il Noviziato, fa poi gran frutto dopo la Professione in tutto il tempo della vita. Sopra ogni cosa è necessario esercitarsi bene nei tre voti prima di farli, non volendo ne tenendo cosa per propria, tener serrati gli occhi e le orecchie ad ogni vanità, perche per quelle parti entrano le tentazioni e desideri sensuali, ma sopratutto tenendo la Madre Abbadessa in luogo della Beatissima Vergine, e il P. Confessore in luogo di Cristo Nostro Signore. Da questo esercizio cominciato bene nel Noviziato seguita una vita perfetta e piena di consolazione sino alla morte, e per il contrario chi non s'avvezza da principio a mortificare i sentimenti e la volonta, e non amettere nel cuore altro amore ehe di Dio e del Paradiso, sempre vive infelice, combattuto da pensieri e desiderii di cose mondane.1 Jo non voglio esser più longo. Pregate Dio per me,

<sup>1)</sup> Bellarmini sententia stabilitur nuperis solidisque disquisitionibus super auctore aureorum de Imitatione Christi librorum institutis. P. F. X. de Ram, qui in Commentatione de Hadriano VI (Notice sur les Papiers d'état du Pape Adrien VI, transportés à Liège vers 1526, et sur son secrétaire Thierri Hezius; par P. F. X. de Ram, Membre de la Commission royale d'histoire de Belgique. Extrait du t. XI nº 1, 2. série des Bulletins de la Commission royale d'histoire. Bruxelles, imp. de M. Hayez) pag. 13: "Les sentiments", inquit, "de piété dont il (Thierri Hezius) faisait profession. sont consignés dans l'épître dédicatoire d'une traduction flamande (de Nicolas van Winghe, chanoine régulier de Saint-Martin à Louvain) de l'Imitation de Jésus-Christ, imprimée à Anvers en 1552," - ex ista epistola dedicatoria p. 15 quae sequuntur in medium affert verba: "is.. ghescreuen ontrent ouer hondert jaren, niet van.. Johannes Gerson, maer (als uwer eerweerdicheyt kenlyck is) van . . Thomas Hamerken van Campen, wylen regulier von Sinte Augustyns oorden, int cloostere van Sinte Agnetenberghe bi Zwolle, dye oock noch meer dierghelycke deuote tractaetkens gemaect heeft" et hancce addit annotationem: "Cette espèce de protestation en faveur de Thomas à Kempis contre Gerson mérite d'être remarquée. Le traducteur, l'imprimeur et celui qui accepte la dédicace de la traduction s'accordent à attribuer à Thomas à Kempis le livre de l'Imitation. Tous les trois.. peuvent être considérés si non comme presque contemporains de Thomas à Kempis, mort en 1471, au moins comme ayant eu des rapports avec ceux qui l'avaient connu personnellement. Mgr l'évêque de Bruges, dans ses savantes "Recherches hist. et crit. sur le véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ" pag. 69, a fait ressortir combien la preuve, tirée des éditions de 1472 à 1500, est concluante en faveur de Thomas à Kempis. Les anciennes traductions flamandes et allemandes confirment cette preuve."

¹) Cfr. Epistola quam idem Cardinalis doctrina pariter ac vitae sanctimonia conspicuus ad Sororem (alla Sgra Cammilla Bellarmini ne' Buratti a Montepulciano. Roma 26 Novembre 1617. Cod. S. Petr. supr. cit.) scripsit: Sorella amatissima. Quando a V. S. viene desiderio di vedermi in abito di Cardinale, si faccia il segno della Croce, perche questa è tentazione del Demonio, ed essendo lei già vicina alla morte, come sono io, bisogna pensare alle cose future, non alle presenti, et alla passione del Signore, non alle vanità et grandezze del mondo. E se lei sapesse di quanti disgusti e travagli è accompagnato quest' abito, e la quiete che avevo nell' altro nero della Compagnia di Gesù, credo che più desideraria di vedermi nell' abito di Religioso, che di Cardinale. Ma pur doviamo contentarci di quello che piace a Dio, e credo che Dio abbia voluto mettermi in questo stato in gran parte per sovvenire alle necessità de' Parenti, alli quali però un Cardinale

che mi tiri presto a Casa sua. Vostro Zio amorevole il Card. Bellarmino.

Religioso non può dare se non il necessario, e non arricchirli. Così un Santo Arcivescovo ai tempi nostri chiamato Don Tommaso di Villanova, che ora si tratta di canonizzarlo, avea trenta mila Scudi d'entrata, e i parenti poverissimi: perche era Religioso di S. Agostino, dava per limosina più di 20 mila scudi l'anno, ed ad una sorella che aveva poverissima, non diede mai più di 100 scudi l'anno, ed al fratello che aveva moglie e figlioli poveri 200. Iddio conservi V. S. e lei preghi Dio per me.

VII.

SPICILEGIUM JANSENISTICUM ET QUIETISTICUM.

A. Judicium Cardinalis de Lugo de Libro de frequenti Communione gallice edito sub nomine Antonii Arnaldi. (Codex S. Petri a. Vinc. A B. 9. 3. VII.)

Vidi librum hunc atque etiam duos alios Gallice editos contra ipsum a P. Dionysio Petavio Soc. Jesu;<sup>3</sup> et puto controversiam

7) De la fréquente communion, où les sentimens des pères, des papes et des conciles touchant l'usage des sacremens de pénitence et d'eucharistie sont fidelement exposez pour servir d'adresse aux personnes, qui pensent serieusement à se convertir à Dieu, et aux pasteurs et confesseurs zéléz pour le bien des ames. Par M. A. Arnauld prestre, Docteur en Theologie et de la maison de Sorbonne. 2. ed. Par. 1643. Cfr. Eberl Jansenisten u. Jesuiten im Streite über die oftmalige Kommunion. Regensb. 1847. pag. 16 sq.

2) De la pénitence publique et de la préparation à la communion. Paris

<sup>&#</sup>x27;) qui post D. Thomam non temere inter alios theologos, facile princeps dici potest, cum in dubiis discutiendis hic auctor saepe, nullo praecunte, falcem ita ad radicem ponit, ut rationes, quas ipsc in medium adducit, difficulter solvi valeant. (S. Alph. M. de Liguori Theolog. Moral. IV, 5, 552 ed. Haringer III, 123). "Lugo Spagnuolo e Giesuita è riguardevole per il credito grande che le concilia il sno sapere nelle professioni teologiche, a che aggiunta la bontà della vita, il Papa si fida assai de suoi consigli, in quel però che concerne qualche dubbio di conscienza, che quanto agl' interessi politici non vi s'ingerisce, se non quanto i Spagnuoli come Cardinale nationale l'ammettono ne loro congressi, in che si mostra di concetti assai moderati." Relatione in forma di lettera sopra il Pontificato d'Innocentio X e li Cardinali viventi (Cod. Corsin. 219 fol. 139). Ex Discursu quodam canonico eiusdem Cardinalis (Cod. Cors. 882 fol. 76 sq.: Discorso che le Corone hanno Jus d'escludere i Cardinali dal Ponteficato; ad mg. "Questa Scrittura è pure nel Cod. 230 ma è mancante del principio: come pure nel cod. 220 pag. 117 e pag. 133 dove si dice che ella è del Card. de Inigo) hanc notaturus sum conclusionem (fol. 83): "È permesso a Laici presentare a beneficii da loro fondati e dotati più uno che l'altro. Hor essendo il Ponteficato dotato dalle donazioni di Costantino, di Ludovico Pio et altri Imperatori, dalla generosità di Pipino e di Carlo Magno Re di Francia et altri Potentati, non disconviene a un Re di rappresentare al Sacro Collegio, che tra Cardinali degni esalti più uno che un' altro per ben commune di tutta la Christianità." Cfr. Mscr. Corsin. 219 fol. 1 sq. (Instruttione di M. Gio. Franc. Lottini sopra l'attioni de' Conclavi) et fol. 39 sq. (Considerationi che devono avere li Cardinali nell' elettione del Sommo Pontefice) necnon Cod. Casanat. X. VII. 63 pag. 74 (Discorso sopra i Cardinali Papabili) et pag. 88 (Discorso del Conclave sopra l'esclusive date da Prencipi).

hanc quae ab initio facile fortasse exstingui potuisset et silentio sopiri, nimia utriusque partis contentione et disputationis fervore exarsisse in eum statum, in quo non possit absque scandali periculo sine opportuno Sedis Apostolicae remedio relinqui. Abstinendum tamen crederem ab acerbitate remedii, ne forte qui usque adhuc se Catholicos profitentur, censurae acerbioris impatientes in schisma vel inobedientiam apertam laberentur. Cum itaque ipsimet hodie sua dicta vel scripta ad sensum catholicum reducere et explicare conentur; quamvis alicubi durius et subdole loqui videantur: expediret hanc ipsam eorum explicationem et occasionem arripere, ut non dissimulata veritate doctrinae, Summus Pontifex catholicum eorum sensum acceptare et amplecti videatur, simulque utrosque ad pacem ac ecclesiasticam et christianam concordantiam hortari et excitare conetur.

Opportunum itaque videretur, quod Sanctissimus Litteris Apostolicis enarrato statu controversiae et scandalis inde exortis, ac dolens quod venerabile Eucharistiae sacramentum (quod pacis et charitatis sacramentum ac symbolum est) charitatem ipsam et pacem nimia utriusque partis contentione et acrimonia dissolverit, christianam inter utrosque concordiam redintegrare atque ad hoc ipsum eosdem hortari conetur. Quam sentiendi uniformitatem sperat utrosque facile amplexuros, si id quod prae oculis habendum est, deposita contentione animadvertant, in administratione sacramentorum poenitentiae et eucharistiae aliqua esse ita conspicua et communi fidelium sensu accepta, ut negari a nemine possint. Aliqua item, quae quia a variis loci, temporis, criminum et poenitentium circumstantiis dependent, non possunt universali et uniformi regula pro omnibus definiri, sed arbitrio prudentis Confessarii relinquenda sunt, qui dato sibi desuper lumine iuxta poenitentis statum et varias circumstantias id statuat, quod in Domino iuxta probatum Ecclesiae usum ad salutem ac utilitatem poenitentis melius iudicaverit.

Primi generis haec videntur esse. 1 Primo non esse hodic

in Ecclesia universale praeceptum iuris divini vel humani, obligans post quodlibet peccatum mortale etiam externum Poenitentes ad implendam poenitentiam ante communionem, vel antequam absolutionem obtineant, aut obligans ipsos Confessarios, ut omnes eiusmodi poenitentes extra mortis articulum ab Eucharistiae participatione per aliquod tempus prohibeant, vel absolutionem sacramentalem iis differant, donec poenitentiam impositam impleverint; multoque minus obligari praedictos poenitentes, si excommunicati vel interdicti non sint, ut sacrosancto Missae sacrificio non adsint.

Secundo non debere Confessarium ob peccata non publica poenitentiam publicam poenitenti imponere, immo nec expedire quod id faciat.

Tertio ministerium sacerdotum non esse solum necessarium ad taxandam et imponendam poenitentiam.

Quarto hominem Christianum etiam terrenis cupiditatibus et affectionibus vitiosis implicatum, si tamen sine obice peccati mortalis sit, ex singulis communionibus accipere fructum gratiae sanctificantis.

Quinto contritionem veram et perfectam etiam ante opera alia poenitentiae exhibita afferre semper remissionem peccati mortalis quoad culpam et poenam aeternam.

Sexto ab homine iusto, quantumvis imperfecto, per actum communionis Eucharistiae, si religiose fiat, cultum aliquem et honorem Deo exhiberi.

Haec quae omnia fere idem Arnaldus aliis in locis vera esse fatetur, quia tamen in aliis ambigue, in aliis vero disputationis fervore duriuscule loqui visus est; debet utique pro suo religionis et communis pacis studio initio eiusdem libri diserte ac breviter proponere, et fateri nihil se contra omnia praedicta sentire, ut sinistram omnem suspicandi ansam Lectoribus de medio tollat, simulque locutionem illam, qua SS. Apostolos Petrum et Paulum duo Ecclesiae capita in sua Praefatione obiter appellavit, quam assertionem in alio auctore Sacra S. Officii Congregatio nuper censura notavit, in sensu catholico explicare debet, ut non intelligatur de duplici capite aeque supremo, sed subordinato. Denique

<sup>1644.</sup> Novam camque duobus libris auctam editionem a. 1645 parandi data est Petavio ansa per librum, quem Godefridus Hermant vulgaverat sub titulo: "Réflexions sur divers endroits du livre du P. Pétau, dans lesquels il approuve la doctrine du livre de la fréquente communion." Cfr. Dionysii Petavii Opus de theologicis dogmatibus ed. Thomas. Tom. VIII. Barri-Ducis 1870. pag. 427 sq.

<sup>&#</sup>x27;) Ad marginem Cod. legitur: "Haec videntur esse definita a Sixto IV in Bulla Consistor. contra Petrum de Osma." Cfr. Denzinger Enchir. Symb. n. 610 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Locutio ista ex libello famoso, qui: "Petrus Aurelius de Hierarchia Ecclesiastica" inscriptus a. 1632 prodierat, desumpta fuit. Cfr. *Stimmen aus Maria-Laach*. Kathol. Monatschrift. T. IV. Frb. 1873. pag. 336 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Propositio, qua asseritur aequalitas sanctorum Petri et Pauli, damnata ab Innocentio X, decreto Congregationis generalis sanctae romanae et universalis Inquisitionis etc. (Gury Theol. Moral. ed. Ballerin. 2. Rom. 1869. I. pag. XLV.)

quia in variis locis i sanctitatem et doctrinae integritatem Cornelii Jansenii Episcopi Yprensis mirum in modum commendat, quod tamen in aliquam Sedis Apostolicae irreverentiam cadit, quae Litteris Apostolicis aliqua eiusdem doctrinae capita improbavit, debet ad summum, morum eiusdem, si ita libeat, probitatem commendare, doctrinam tamen non in universum, sed ut qui in multis docte et pie loquutus fuerit.

Posterioris generis sunt, quae arbitrio prudentis Confessarii relinquuntur, et quae quia a multis circumstantiis dependent, non possunt una communi regula definiri. Huiusmodi sunt, qualis quantaque frequentia S. Communionis singulis magis expediat. Item an huic poenitenti expediat, vel debeat, attento huius statu et criminum gravitate differri communio et absolutio sacramentalis, et quanto tempore, vel an exspectandum etiam, quod poenitentiam impositam adimpleat, et alia similia, quae sieut aliquando utilia atque etiam necessaria iudicari debent, non tamen ab omnibus necessario exigenda sunt.

Monendi itaque omnes utriusque partis propugnatores sunt, ut in his quae ad Confessarii prudentiam spectant, singuli id faciant, quod iuxta probatum Ecclesiae usum satius et utilius secundum varias poenitentium conditiones et circumstantias in Domino iudicaverint, idipsum sapientes nec sese ad invicem mordentes, praesertim apud vulgus, penes quod non possunt sinc detrimento et scandali periculo huiusmodi controversiae agitari, vel in publicis ad populum concionibus disputari, in quibus quamvis melius in genere loquendo Fideles ad Eucharistiae frequentiam alliciuntur, quam ab ea deterreantur, optimi tamen consilii est, illos hortari, ut sese diligenti praeparatione ad eam fructuose percipiendam exerceant, quoad maiorem vero vel minorem frequentiam, arbitrium pii et prudentis Confessarii omnino amplectantur.<sup>2</sup>

B. Ex Bibl. Fundat. Preuck. 3 in Conv. S. Andreae de Fract. Codice MScr. A. 6.

1.

fol. 429 sq. Litterae Universitatis Lovaniensis pro impedienda publicatione Bullae Urbani VIII contra Jansenium.<sup>4</sup>

## Illustrissime et Excellentissime Dne.

Universitas Studii generalis Oppidi Lovaniensis locorum intervallo absens, sed animo praesens, felicem in has provincias Belgicas Illmae Tuae Dominationis adventum gratulatur. Splendor enim familiae, prudentiae et sapientiae lumen caeterarumque virtutum decus non aliud spondent, quam in his publicis tempestatibus adfuturum nobis salutare sidus. Praeter autem publica et sanguinea Martis bella sunt nobis Academica praelia, quae a maioribus nostris iam ab annis amplius 60 incepta, ad nos haereditario iure translata sunt.

Agitur autem Illme Dne de stabilienda Sancti Augustini et Academiae nostrae de adiutorio Dei quo in omnibus actionibus piis et bonis indigemus, doctrina. Illi evertere volunt, nos retinere et stabilire volumus. Bullam¹ ad istum finem ab Urbano VIII subreptie et nobis inauditis Romae anno 1642 impetraverunt, et iisdem artibus a Rege nostro Catholico decretum, ut Bulla illa Sancto Augustino et Academiae nostrae inimica publicaretur. Et ad istam publicationem exequendam Serenissimum Archiducem Leopoldum urgere non cessant.

Petiimus aliquoties dari nobis ex Consiliis Regiis aut alios quoscunque neutrales Deputatos, coram quibus rationes nostras deponeremus, propter quas existimamus nec Romae nec in Hispania nos legitimo modo auditos fuisse: sed nihil hactenus potuit

<sup>&#</sup>x27;) Cit. ad mg. 2. Part. cap. 40 pag. 567. 568. et cap. 46. pag. 623.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Cfr. Declarationes et Resolutiones ad S. Concil. Trident. Sess. XIII. de Eucharistia in ed. Lips. 1853 (Richt. et Schult.) pag. 67 sq.

<sup>3)</sup> quae originem debet Joanni de Preuck Canonico Warmiensi, unde etiam nuncupatur Collegium Warmiense. Erecta fuit haec fundatio a. 1631 et usque ad a. 1798 a Praemonstratensibus Romae residentibus administrata, tempore Napoleonis I devastata, praeclaris Borussicae apud Sedem Aposto-

licam Legationis conatibus c. a. 1830 restaurata et unacum reliquiis Bibliothecae in Conventu PP. Minimorum ad S. Andream de Fr. collocata. Cfr. Ant. Eichhorn Die Preuck'sche Stiftung in Rom (Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands. T. II. Mainz 1863. pag. 271 sq.) et Franc. Hipler Analecta Warmiensia (Zeitschrift etc. T. V, 2.) pag. 486: "Diese Stiftung, die Anfangs der Obhut der Norbertiner oder Praemonstratenser in der via delle quattro fontane anvertraut war ("Statuta Collegii Ordinis Praemonstratensium in Urbe, gratia et favore S. D. N. Urbani VIII ad Dei Omnip., S. Dei Genitricis Mariae maiorem gloriam et fidei catholicae propagationem sub invocatione S. Norberti erecti." Mscr. in fol. sine pag. ex a. 1630), ist bei der Aufhebung dieses Klosters und der Uebersiedelung in den Convent von S. Andrea delle fratte in den Besitz des besten Theiles der frühern Norbertinerbibliothek gekommen, die seitdem aus den Mitteln des Preuckianums in geeigneter Weise vermehrt worden ist und gegenwärtig etwa 1000 Nummern der werthvollsten Werke aus der Theologie und Geschichte zählt, namentlich eine seltene und vollständige Sammlung von Schriften zur Geschichte des Jansenismus, darunter aber auch einiges Handschriftliche, z. B. MS. A. VI und eine Reihe bezüglicher Briefe."

<sup>4)</sup> Ad marg. legitur: "Non fuerunt missae."

<sup>&#</sup>x27;) In eminenti. Cfr. Zobl Dogmengeschichte der kathol. Kirche. Innsbr. 1865, pag. 484 sg.

impetrari. Quare Illmam Dominationem Tuam suppliciter et obnixe pro affectu quo erga sacras Musas et Religionem christianam fertur, rogamus ut apud Serenissimum Archiducem in hoc discrimine dignetur nobis adesse et tantisper illius publicationis executionem suspendere, donec et Sua Sanctitas et Rex noster Catholicus de rei veritate et negotii gravitate sint rite informati.

Si hoc nobis beneficium praestiterit, inter summos Academiae et Musarum nostrarum benefactores et maccenates imposterum habebimus erimusque in aeternum Illmae et Exmae D. T. humillimi et devoti.

9

fol. 495 sq. Epistola Internuntii Bruxellensis ad Rectorem Universitatis Lovaniensis pro executione Bullae Urbanianae.

## Magnifice Dne.

Antiqua observantia quam Academia Lovaniensis erga Sanctam Sedem Apostolicam profitetur, confirmata per honores mihi nuper indigno eiusdem ministro exhibitos, suadet, quod ipsa non sit praetermissura ullam occasionem debitum eidem Sanctae Sedi praestandi obscquium. Transmitto ad Magnificentiam Vestram quod paterna sollicitudine Sanctitatis Suae nuperrimis litteris ad me transmissum fuit Breve,1 datum ad Theologos et Professores Universitatis Lovaniensis, quo Eadem monet et iubet ut Constitutionem Urbani Octavi Praedecessoris sui servari faciant. Ego vero sicut non dubito de Academicorum obedientia, ita confido de Dominationis Vestrae Magnificae authoritate et zelo, quod operam dabit ad hoc ut executioni mandentur ea quae a Sua Sanctitate fuerunt statuta, cum nihil magis cordi sit Sanctissimo D. N. Innocentio X quam praedecessorum suorum decreta servari et servanda curare,2 cui rei si Magnificentia Vestra operam praestet, quamplurimum meriti apud Sanctam Sedem acquiret, ac meum erit id Sanctitati Suae repraesentare, et ad votum dictae Vestrae Magnificentiae et totius Universitatis favores impetrare, quibus omnia optata ab Altissimo apprecor. Datum Bruxellis die 2. Maii 1649.

Magnificae D. V. placebit curare, ut hoc Breve in consessu Universitatis publice praelegatur, et responsum ad me remittatur. (not. subsign. 1)

C. Disordini ecclesiastici in Fiandra 1675. (Codex Bibl. Ottobonian. 2496 fol. 294 sq.)

Illustrissime ac Reume Domine.

Prava exordia quae apud nos grassantur, sunt sequentia.

Primo grassatur quaedam praevaricatio Decretorum, quibus Apostolica Sedes solet libros proscribere. Etenim quidam Nicolai Aletensis Episcopi<sup>2</sup> Ritualis liber,<sup>3</sup> quem optimae memoriae Cle-

<sup>&#</sup>x27;) Breve *Innocentii X* ad Universitatem Lovaniensem pro observanda Bulla Urbaniana d. 20. Februar. 1649 (Mscr. cit. fol. 497).

<sup>2)</sup> Ferendi non sunt ii Jansenii Episcopi olim Iprensis asseclae, qui post celebre ac repetitum ab Apostolica Sede, ct ab Ecclesia universa receptum Jansenianae caussae iudicium cedere nolunt et obsequi, et quorum nonnulli sub specie tuendi Jansenii et vindicandi a nota haereseos impacta, non quidem eius personae, ut constat huius controversiae peritis, sed ipsius doctrinae errores damnatos defendere et tradere non dubitarunt, Summis Pontificibus, Episcopis omnique ecclesiastica ac saeculari auctoritate contemtis. (Muratori de ingeniorum moderatione ed. August. 1799. pag. 204.)

<sup>&#</sup>x27;) Inter alia quae idem Codex Preuck. seu Praemonstrat. A. 6 continet, quinque adhuc sequentes scripturae mihi visae sunt consideratione dignae:

a) fol. 351: Defensio libri Jansenii cui titulus "Augustinus" contra imposturas Molinistarum.

b) fol. 385: Epistola dedicatoria qua Illmus Cornelius Jansenius librum suum, cui titulus "Augustinus", Summo Pontifici defert, inter Manuscripta ipsius post mortem reperta.

c) fol. 433: Epistola Abbatum Ord. Praemonstrat. ad Archiepiscopum Mechliniensem pro obtinenda suspensione Bullae Urbanianae.

d) fol. 601: Libellus suplex Rectoris et Universitatis Lovaniensis Belgii Gubernatori porrectus, ut dignetur impetrare apud Summum Pontificem novum examen libri Reumi Jansenii, cui titulus "Augustinus".

e) fol. 919: An Augustini authoritas sit irrefragabilis magis quam caeterorum Patrum? et sustinetur negativa.

<sup>2)</sup> Formularium quod Alexander VII Constitutione Regiminis Apostolici d. 15. Februar. 1664 edixit subscribendum concernit Epistola ab isto Nicolao Aletensi simul cum tribus Episcopis Francisco Apamiensi, Henrico Andegavensi, Nicolao Belluacensi ad Clementem IX mense Septembri 1668 transmissa, quae in Cod. S. Petr. a. Vinc. 60 fol. 37 sq. habetur integra. Disertis quidem verbis testantur sese, prout reliqui Antistites Gallicani id iam antea fecerint, congregatis synodis dioecesanis subscripsisse, haud diffitentes arduum hoc ipsis ac perdifficile fuisse. "Vestrae autem Sanctitati, quam temporalis et Ecclesiae pacis singulare studium toti Ecclesiae praecipue commendat, singularem quendam ac praecipuum amorem et obsequium hoc nomine debere nos fatemur, debitumque praestabimus, ac vicissim quoque fore speramus ut discussis suspicionum nebulis, apostolica in nos charitas vestra nova quadam luce resplendeat. Itaque compositis undique cum summa ipsius laude dissensionum seminibus, quae vel Regnorum vel Ecclesiae tranquillitatem sollicitare possent, licebit Sanctitati Vestrae ad alia commissae sibi totius Ecclesiae vulnera curas suas laboresque conferre, quod ut diutius possit fructuosiusque praestare, longam ipsi supremi Pontificatus usuram, et divinorum donorum abundantiam precibus ac sacrificiis nostris assidue flagitabimus."

<sup>3)</sup> qui lingua gallica compositus a. 1667 in lucem prodiit.

mens IX Pontifex non per Decretum, sed per singulare Breve damnavit ad ignes, fuit hic bis impressus, ac teritur omnium manibus. Prima impressio facta est dolo ad nomen Impressoris Parisiensis, secunda aperte ad nomen Typographi Lovaniensis. Erat enim approbata per Censorem Dni Archiepiscopi et munita Regio Placito. Verum quis Apostolicae Sedi fidelis omnia retulit ad sanctius Regis Consilium. Hine istius Consilii Praeses me vocavit Bruxelles, et voluit instrui. Instructus Lovanium misit Procuratorem Fiscalem, qui invasit Typographi officinam et abstulit omnia exemplaria.

Verum prima impressio teritur plurimorum manibus. Etenim Dni Archiepiscopi Censor constanter affirmat librum esse iniuste damnatum, et se pro eius veritate paratum sufferre quaelibet.

Deinde etiam nova Novi Testamenti in linguam Gallicam translatio, quam idem Pontifex Clemens damnavit, per singulare item Breve, est denuo impressa Bruxellis et palam divenditur. Etenim a nescio quibus imploratum Regium Mechlinense Consilium declaravit istam prohibitionem hic non esse admissam Regio Placito, ideoque non ligare.

Est declaratio praevaricatoria. Etenim Rex noster piae memoriae Philippus Quartus per frequentes ad Dnum Archiducem Leopoldum tunc Belgii Gubernatorem litteras declaravit, Dogmatica Apostolicae Sedis Decreta non posse a nobis cogi ad istud Placitum.

Tertio plures hie S. Theologiae studiosi sine scrupulo legunt damnatum Augustinum Cornelii Jansenii Iprensis Episcopi. Affirmant illum non esse prohibitum, nisi ob 5 articulos damnatos ab Innocentio Decimo, et istos articulos non reperiri in isto libro, ideoque eius prohibitionem esse caducam.<sup>2</sup>

2) Ad diiudicandus controversias cum causa Janseniana connexas re-

ferendi sunt plures etiam alii quos excussi Codices, scilicet

Antonius Arnaldus, Doctor Parisinus Romae notissimus, Sancti Augustini libellum de correptione et gratia transtulit in linguam

satisfecisse. — Augustini sententiam fidelium non paucos turbasse, eiusque auctoritate perculsos ad Pelagianismum declinasse. — Augustini vestigiis non esse insistendum, sed aliter philosophandum." Quae quidem sententiae utique contra" maximum orbis catholici magistrum" (H. Norisii Vindiciae Augustinianae. Praef. Lovan. 1702. fol. pag. 1) sunt iniuriosae.

b) Cod. Angel. R. 3. 4 fol. 1 sq. Oratio Doctorum defensorum S. Augustini in causa quinque Propositionum de Gratia pronuntiata a Natale Delalane Doctore Theologo Parisiensi et Abbate B. Mariae de Valle cr. coram S. D. N. Innocentio PP. X praesentibus Emis DD. Cardinalibus Spada, Ginetti, Pamphilio, Chisi et XIII doctissimis variorum Ordinum Theologis die Lunae 19. Maii a. 1653 in Palatio Montis Quirinalis. Cfr. 1. m. Zur Kirchengeschichte etc. pag. 109 sq. Werner Franz Suarez I, 255 sq.

c) Cod. Angel. R. 1. 10: Miscellanea Thomistica et Jansenistica. Epistola Antonii Arnaldi d. 6. Decembr. 1655 Facultati Parisiensi nuncupata, in qua ex. gr. hae propositiones: "Petro tentatione pulsato gratia defuit.—Petrus sic derelictus non poterat tentationi resistere" explicantur, sic terminatur: "In aciem prodeo hac tessera: Augustini. Clamo: Augustinianus sum. Dicenti: Jansenianus es, respondeo: Augustinianus sum. Si hoc nomine vapulare mereor, vapulem. Scio veritatem praedestinationis apud Augustinum esse."

d) Cod. Angel. B. 7. 13: Documenta ad Theologos Lovanienses et ad Formularium Archiepiscopi Mechliniensis circa quinque Jans. propos. pertinentia, quae recensui in l. m. Zur Kirchengeschichte pag. 99 sq.

e) Cod. Angel. B. 7. 11: Varia a Card. Norisio collecta. fol. 1 sq. "Beatissime Pater. Joannes Libertus Hennebel Academiae Lovaniensis Doctor provolutus ad pedes Sanctitatis Vestrae post humillima illorum oscula exhibere illi audet Librum hispanicum typis editum, cui titulus 'Memorial al Rey N. Senor Carlo Segundo en defensa de sus reales Decretos en el Pais baso catolico', quo Joannes Palazol Societatis Jesu sacerdos professus, qui hoc Memoriale obtulit Catholicae Suae Maiestati, seu potius Reumus P. Tyrsus Gonzalez eiusdem Soc. Praepositus Generalis, qui Memoriale illud offerri mandavit, manifeste infringere ac evertere student, quicquid ad sanciendam inter Belgii Theologos pacem Sanctitas V. non ita pridem decrevit. Ac inprimis, B. P., exauctorare volunt Breve Sanctitatis V. die 6 Februarii 1694 (Werner l. c. p. 334) ad Episcopos Belgii missum. Siquidem num. 4 dicunt, illud 'magnorum clamorum vi multorumque adhaerentium potentia esse extortum'. Et iterum num. 13 dicunt, illud 'per importunas querelas et sinistras informationes fuisse impetratum'... Sic partem sibi addictam eamque solam vocare audent 'catholicam', partem autem contrariam vocant n. 10 'sectam condemnatam', ac passim per totum Memoriale 'sectarios, haereticos', num. 14 'theologos obstinatissime addictos doctrinae damnatae sui Jansenii', quorum 'dissimilatus spiritus', ut aiunt num. 29, 'superat dissimulatum spiritum Calvini, quo haeresiarcha ille Belgio extremam perniciem attulit', aliique eiusmodi flosculi toto Memoriali sparguntur contra Theologos, quorum partes agit Doctor Hennebel, postquam iurarunt formulam Facultatis Theologicae Lovaniensis contra quinque Propositiones, omniaque praestiterunt, quae ad eluendam Jansenismi notam fieri praescribit Sanctitas V... " fol. 4 sq. Responsio ad singulas accusatoris P. Palazolii obiectiones. fol. 27 sq. Con-

<sup>&#</sup>x27;) d. 9. April. 1668. Cfr. R. Bauer Geschichte der Auflehnung gegen die päpstl. Autorität: Stimmen aus Maria-Laach IV, 334.

a) Cod. S. Petri i. Vinc. A. C. 9. 39 (= Cod. Barberin. XVIII. 83 fol. 37), in quo insunt litterae Doctorum S. Augustini contra Jesuitarum Societatem apologeticae ad Innocentium X Romae d. 19. Maii 1653 datae unacum centum et amplius propositionibus contra S. Augustini auctoritatem e Jesuitarum (Molinae, Vasquez, Joannis Mariana, Petavii etc.) libris excerptis, quarum viginti duas iam d. 18. Martii 1650 censura Inquisitorum Hispaniae tanquam falsas et improbabiles, absurdas, malesonantes, offensivas etc. proscripserat. Notantur v. gr. istiusmodi theses: "Augustini quaedam dogmata ab Apostolica Sede in terminis sunt damnata. — Miseram fore Ecclesiam, si Augustini placitis obstricta maneret. — Ecclesiam a tutela et paedagogia Augustini esse vindicandam. — Augustinum fuisse doctorem perinde ac alium quempiam modernorum. — Augustinum argumentis Juliani Pelagianistae non

Gallicam et adiunxit scholia. Hunc librum ad suos fidos misit in Belgium, et illi hunc curarunt imprimi Bruxellis. Et nobiles foeminae ipsum passim legunt. Est liber difficillimus, quem nullatenus expedit legi ab imperitis, et ista translatio est periculosissima.

Quarto non ita pridem prodiit scabiosa charta, cuius titulus: Monita salutaria ad indiscretos cultores Deiparae Virginis. Ipsam Romana Ecclesia nuper suspendit, et merito. Etenim simplicem populum divertit a cultu S. Virginis. Continet et alios excessus. Nihilominus ipsam aliqui hic pertinacissime defendunt, et asserunt male suspensam.

Insuper ex ipsa non sane loquuntur de sacris Sanctorum imaginibus, de invocatione Sanctorum, de sacris Confraternitatibus, ac praesertim sacris ipsarum symbolis. Haec quidem aperte non damnant, sed diminuunt, dicunt non esse necessaria, et ita viam sternunt ad ulteriora incendia, incipiunt a scintillis.

Et ex isto fonte omnino prodiit Edictum, quo noster Archiepiscopus vetuit sacras Sanctorum imagines in sacris processionibus circumferri cum sacrosancto Eucharistiae sacramento. Etenim dicti Antistitis Assessores, a quibus fabricatum est Edictum, sunt manifesti desensores istorum Monitorum.

Et quia Edictum omnem hanc Dioecesim, Bruxellense praesertim Oppidum, vertit in turbas,

Dominus Belgii Gubernator iussit, ut ipsi in scriptis mitterem meum iudicium. Et misi. Et ipse transmisit Romam.

Quinto hic introducitur nova forma administrandi Sacramentum poenitentiae. Quidam censent peccata venialia non esse confitenda. Hinc pios fideles per menses non absolvunt sacramentaliter, ac interim mittunt ad sacrosanetam eucharistiam. Est mos Graccus.<sup>2</sup> Verum adversatur perpetuis moribus Latinae Ecclesiae. Etiam S. Tridentino Concilio.

Isti iidem viri peccatis mortalibus non dant absolutionem,

nisi antea impleatur imposita satisfactio et adsit tanta correctio, ut non adsit relabendi periculum. Hinc poenitentes dimittunt sine absolutione, praesertim quidem ob peccata carnalia, quandoque tamen etiam ob alia, etiam ob interna. Et sic multos infirmos alienant ab isto sacramento.

Dominus Gommarus Huygens, Doctor Theologus, quem R. V. nuper Romae vidit, duos de hac materia libellos edidit. Et istam praxim constanter defendit. Et licet hinc discedens Dnus Internuntius ipsum admonuerit, pergit intrepidus. Libellos ego non legi, at video multis graviter displicere. Isti viri quandoque rogantur, an antiquam rigidae et publicae satisfactionis disciplinam velint reducere? an poenam quae in sola quaedam graviora peccata tunc exercebatur, velint nunc ad omnia mortalia extendere, etiam ad occulta et interna? et diffinite non respondent. Involvunt sermones.

Et in illos qui a multis iam saeculis usitatam ecclesiae praxim sustinent, acerbe ad populum concionantur. Apud nos nuper Amplissimum Dnum S. Petri Decanum Caput Lovaniensis Cleri qui istam praxim orthodoxe exposuerat, alii duo refutarunt ex eadem Cathedra et multos scandalizarunt.

Etenim nostra innoxia plebs Concionatoris verbum hucusque pro authentico Dei verbo habuit, et censuit Concionatores a sese mutuo non posse discordare. Hinc quia hodie varii varia et contraria concionantur, illa offenditur, graviter turbatur et scandalizatur. Hinc expediret istos Gommari Huygens libellos, si non prohiberi, certe suspendi per Romanam Ecclesiam. Sic illa demonstraret sibi displicere haec omnia. Et interim potest has omnes certe non parvi ponderis quaestiones maturo examini subiicere.

Inter illos qui istum Gommarum insectantur, est etiam Dnus Nicolaus du Bois. Hinc assidue in ipsum sparguntur libelli famosi, pleni criminationum et scandalorum. Quae omnia piae animae dolent, damnant et optant corrigenda per Romanam Ecclesiam. Etiam ex tertio S. Francisci ordine quidam Aegidius Gabrielis vulgavit libellum, cui titulus Specimina Moralis Christianae et Diabolicae. Et inter diabolicas doctrinas numerat plures opiniones, quas Romana Ecclesia vetat improbari.

Has inter est sententia affirmans, quod servilis attritio cum sacramento sufficiat ad sacramentalem absolutionem. Et istam

clusio: ".. Nempe ipsorum interest fovere in hominum mentibus Jansenismi ac Rigorismi phantasma ac de illo suspectos semper reddere praecipuos Academiae Lovanicusis Theologos. Jam enim experti sunt, quomodo hoc artificio Doctores Sanctis Augustino et Thomae addictissimos et Morali laxiori prae cacteris infensos, per fas et nefas de Jansenismo et Rigorismo eos accusando a Cathedris excluserint..." fol. 29 Obedientia Academiae erga Fidei et omnium Ecclesiarum Matrem ac Magistram.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Dalgairns Das heil. Herz Jesu. Nebst einer Einleitung über die Geschichte des Jansenismus. Mainz 1862 pag. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Phil. de Carboneano Tract. de sacris Christianorum Ritibus (Theol. Moral, P. II. ed. Bassan. 1770) pag. 166. Denzinger Ritus Orientalium T. I. Wirceburg. 1863. pag. 104.

<sup>&#</sup>x27;) acerrimus Probabilistarum adversarius pariter ac quattuor Articulorum Gallicanorum. Cfr. Werner Franz Suarez I, 364.

Laemmer, Mel. Rom. Mant. 26

sententiam nullatenus probo. Ipsam tamen Alexander VII sub excommunicationis poena vetuit censurari, i ideoque nequit appellari diabolica. Quidam docent episcopalem potestatem esse immediate a Christo Domino. Et recte. Verum exhinc pessime inferunt illam, per Romanum Pontificem non posse vi reservationis aut exemptionis contrahi et limitari. Palam haec non audent effundere, sed solummodo mussitant. Creduntur ita sentire. Et hac praesertim tendunt in exemptiones ac privilegia Ordinum Mendicantium, quae nulla virtute possunt concoquere. Hinc volunt, ut exempti etiam Regulares dum consecrantur in Presbyteros, Episcopo profiteantur obedientiam. At haec inter saccularem et regularem Clerum est scandalosissima discordia. Et oritur ex duabus praesertim causis. Primo ex diversitate doctrinae. Etenim Regulares manent in antiquis scholasticae theologiae principiis, atvero istius discordiae fautores Clerici dicunt se inhaerere S. Augustini principiis. Ita dicunt. Hinc Regulares passim appellant Saxones. Altera causa est quod Clerus Regularis constanter stet pro plena authoritate Sedis Apostolicae, quam alii non diligunt. Et ab his viris circumscriptus noster Archiepiscopus in suo nupero Decreto sanxit, ne etiam Regulares in suis Ecclesiis sine eius licentia exponerent venerabile Eucharistiae sacramentum. Et quia Regulares obedire nolunt, non vult ipsis conferre sacros ordines nec approbare in Confessarios aut Concionatores, et certe cum horrendo scandalo. Et quidem in Italia sacrosanetum sacramentum raro exponitur. Quodsi apud nos fiat, plurimum diminuemus pietatem Belgii populo. Etenim Austriaci Principes suae augustae familiae exaltationem referunt in singularem cultum huius Sanctissimi Sacramenti. Hanc pietatem traduxerunt etiam in Belgium. Ex quo singulis dominicis ac quintis feriis necnon in maioribus festivitatibus exponimus Sanctissimum Sacramentum et cum ipso damus benedictionem populo. Et ad istam benedictionem omnis populus confluit. Quae si desinat, desinet et ista pietas. Confluet populus ad ludicra et vana. Porro Dnus Archiepiscopus aut potius Regularibus adversi eius Assessores per hanc rimam quae videtur aliquid fundamenti habere, sperant irrumpere in nostram exemptionem atque nos sibi subiicere. Quod an Apostolicae Sedis et christianae unitatis rebus expediat, est mature expendendum. Horum omnium fontes sunt liber Antonii Arnaldi de frequenti

Communione, Lovanii etiam recusus, Ritualis Liber Nicolai Episcopi Aletensis, et alii plures libelli missi huc ex Gallia. Quoniam inquieta ingenia illic non audent ob metum Christianissimi, sua huc mittunt. Et omne parellum hic invenit suum cooperculum.

- D. XII Articoli che si pretendevano dal Card. di Noailles che fossero admessi dalla S. Sede avanti che accettasse la Bolla Unigenitus (Codex Sessorian. CCLXIX fol. 162).
- 1. Post Adae peccatum nemo deinceps veram iustificationem aut salutem aeternam adipiscitur, absque Mediatoris aut Redem-

') Edita d. 8. Sept. 1713 Constitutio haec dogmatica, quae damnationem errorum Paschasii Quesnelli continet (Isenbiehl Corpus Decisionum Dogmat. Eccl. Cath. Confluent. 1777 pag. 484 sq.), confirmataque est a Clemente XI per bullam Pastoralis Officii 5. Kal. Sept. 1718 contra Appellantes, in qua quoscunque catholicos qui bullam Unigenitus non susciperent, a Romanae Ecclesiae sinu plane alienos declarat. (Denzinger Enchir. p. 351.)

Animadversiones in singulas propositiones critico-exegeticae reperiuntur in Mscr. Celsi Migliavaccae (Cod. S. Petr. a. Vinc. A. B. 9. 19: Lettera ad un' Amico intorno alla Bolla Unigenitus, Milano 28 Decembre 1725), qui censurae speciali aliquot (v. gr. "Dovete primieramente tenere per indubitato, che nella Chiesa di Dio la dottrina intorno alla grazia ed al libero arbitrio è sempre stata e sarà sempre la stessa, senza minima alterazione, essendo questa una prerogativa che ha il dogma sopra la disciplina. - La grazia di Gesù Christo è un dono gratuito della di lui liberalità; altrimenti, se fusse dovuta, non sarebbe grazia. - L'uomo non ha alcun bene in se, di cui possa gloriarsi, imperciocchè ogni di lui bene è dono del sommo hene") principia generalia ("queste sono le principali tra le verità cattoliche, che in materia della grazia fa di mestieri sinceramente confessare e costantemente tenere") praemittit et modum procedendi contra Jansenium et Quesnellum ab Ecclesia servatum (ressendo questo l'artificio ordinario degli Eretici, come è stato di Giansenio e di Quesnello, cioè servirsi d'espressioni apparentemente pie e vere, che possono cattolicamente intendersi, per coprire et accreditare il veleno degli errori, che vogliono spargere. Onde non deve recarvi stupore, se la santa Sede nella condanna delle proposizioni di Quesnello si è regolata nel modo che ha sempre praticato la Chiesa in simili contingenze") tuetur. Cfr. etiam Codices Corsin. 190 sq. (Scritture diverse sopra gl' affari della Costituzione Unigenitus); Angelic. C. 7. 12 (Declaration du Roy au sujet de la Constitution de N. S. P. le Pape Clement XI qui commence par ces mots Unigenitus Dei Filius, donnée à Paris le 4 Aoust 1720); Corsin. 724 (fol. 1 sq. Lettere diverse francesi sulle cose della Costituzione Unigenitus aa. 1709-1731; fol. 189 sq. Memoire touchant une decision, qui se trouve dans le corps de doctrine de M. le Card. de Noailles); Corsin. 859 (Raccolta di Memorie, Informazioni, Lettere e Scritture diverse appartenenti alle cose di Francia, specialmente sull' affare della Costituzione Unigenitus. fol. 90 sq. Lettere del Clero e Vescovo di Liege sull' accettazione della C. Unig. - fol. 94: Memoire du 15 Decembre 1716. "Le Cardinal de Noailles a abandonné les Eveques de Montpellier, de Mirepoix, de Boulogne et de Senez. On dit que l'Evêque d'Arras et la Sorbonne vont

<sup>&#</sup>x27;) Alexandri VII Decretum d. 5. Maii 1667 super attritione ex metu gehennae etc. ap. Denzinger Euchir. Symbol. Ed. 3. pag. 322 sq. Cfr. Urbis et Orbis Conc. Tit. Doctoris in hon. S. Alphonsi Mariae de Ligorio. Romae 1870. Resp. ad Anim. pag. 121 sq. De var. quaest. § 15 pag. 73 sq.

ptoris fide, modo minus, modo magis explicita, seu distincta pro varietate temporum et personarum.

2. Lex Moysis vi propria necessariam ad implenda Dei

praecepta gratiam non conferebat.

3. Absolutae Dei voluntati nemo resistit.

- 4. Ut in statu naturae lapsae liberum hominis arbitrium peccare aut mereri censeatur, non requiritur aequalis ad bonum et malum facilitas, aut aequalis utrimque propensio, nec aequales in voluntate vires.
- 5. Caecis et obduratis omnem gratiam interiorem aliquando subtrahi in poenam praecedentium peccatorum multi et celebres Theologi sine erroris periculo propugnant: qui autem omni gratia destituti peccata contraherent, coram Deo reos non esse nemo dicere audeat.
- 6. Praecipuum Religionis caput est divinum mandatum de dilectione Dei, a caeteris praeceptis distinctum.
- 7. Omnium actionum nostrarum ad Deum directio res est praecepti, non consilii tantum: nec sufficit, si tendant solum interpretative ad Deum.
- 8. Qui Deum cognoscens vel de Deo actu non cogitans vel expresse ad peccati malitiam non advertens graviter peccat, Deum offendit.
- 9. Tutam salutis viam minime sectantur, qui in sacramento poenitentiac non requirunt eam Dei dilectionem, quam ad iustificationem in baptismo ab Adultis exigunt Concilium Arausicanum et Concilium Tridentinum.
- 10. Evangelicis praeceptis et Ecclesiae regulis consentanea est praxis, qua differtur absolutionis beneficium poenitentibus gravissimorum aut publicorum scelerum reis, vel iis qui inimicitias deponere, ablata proximo suo bona seu famam honoremve restiaccepter la Constitution. M. le Duc d'Orleans a dit que cette acceptation se feroit dans peu de jours, et il a ordonné au Duc de la Feuillade de se tenir pret a partir pour Rome. Le Cardinal de Noailles ecrit que le Card. de Rohan travaille avec succez à la paix de l'Eglise. L'Arrêt du Parlament n'a eté rendu que pour empecher que l'acceptation du Bref aux Evêques ne troublât. Si cette Assemblée ne conclut pas la paix, et que le Pape procede contre le Cardinal de Noailles, on ne recevra pas ses Brefs dans le Royaume, on usera de violence, et il est arreté qu'on chassera les Jesuites. Il seroit a souhaitter que Sa Sainteté répondit à l'Archevêque de Bordeaux, et qu'on put tirer de sa réponse de quoi pacifier l'Eglise." - fol. 95 sq. Parere d'un Cardinale Francese sugl' affari della Bolla Unigenitus in Francia. - fol. 148 sq. Lettre de l'Archevêque de Rems envoyée à Rome par le Card. de Rohan le 7 Fevr. 1718 sur l'affaire de la Constitution.) Joh. Huber Der Jesuiten-Orden. Berl. 1873. pag. 486 sq.

tuere, scandala reparare renuunt aut sua culpa procrastinant, vel qui sincerae conversionis animi dubia exhibent signa, vel iis qui mysteria fidei aut christianae vitae praecepta addiscere negligunt, vel generatim iis omnibus, quos non sicut oportet praeparatos prudens Confessarius iudicaverit.

11. Scripturarum sacrarum lectio omnibus et singulis hominibus necessaria non est ad salutem, nec unicuique licet scripturas pro suo arbitrio aut ex privato spiritu interpretari aut eas legere, absque debita Pastoribus reverentia et obedientia, aut sine sincera animi submissione erga Ecclesiam, cuius est de vero sensu et interpretatione scripturarum iudicare, earundem lectioni vacare.

12. Si quae Excommunicatio manifeste prohibeat verae virtutis actum aut a vero praecepto avertat, iniusta simul et invalida censenda est iuxta Ecclesiae decreta.

(Aliena manus hancee addidit notulam: Nestorius ad Caelestinum I fervente adhue conatu suo sed non damnato misit aliquot tractatus qui venenum continerent multis verorum dogmatum involueris absconditum. Paggi in Crit. ad ann. 429. n. 22.1)

E. Decretum Facultatis Theologicae Parisiensis an. 1729 circa Bullam Unigenitus. (Codex Sessorian. Bibl. S. Crucis in Hierusalem CCLXIX fol. 160 sq.)

Ad suffragium 95 Magistrorum ex 101 qui suam dixere sententiam, sex in varias sententias abeuntibus, Sacra Facultas audita relatione facta a V. M. Tournely 2 nomine Deputatorum, ipsisque gratiis actis,

<sup>2</sup>) De Honorato Tournely Sorbonista eximio eiusque Cursu Theologiae v. Düx in Wetzer u. Welte Freib. Kirchen-Lexicon T. X1 pag. 100 sq. et Martini Gerberti Iter Alemannicum, accedit Italicum et Gallicum. Typ. San-Blasianis 1765. pag. 499. De relatione ipsius supra commemorata cfr.

<sup>&#</sup>x27;) Idem Cod. Sessorian. fol. 169 sq. exhibet Documenta circa acceptationem Bullae Unigenitus per Cardinalem de Noailles factam (fol. 171 Mandement de son Eminence..., Declarons que nous procederons par les voyes de droit contre ceux qui oseront parler, enseigner, prêcher ou écrire contre ladite Constitution.." donné à Paris le Lundi onzième Octobre mil sept cent vingt-huit). Mandatum istud litterasque filialis observantiae gratique animi testimoniis insignes d. 23. Octobris 1728 ad Summum Pontificem transmisit Archiepiscopus Parisiensis, quemadmodum liquet ex Benedicti XIII Concione habita die 8. Novembr. 1728 in Consistorio Secreto. Novem diebus post concepta est (l. c. fol. 165) Epistola gratulatoria S. Collegii Cardinalium ad Card. de Noailles pro acceptatione Bullae Unigenitus pure et simpliciter facta ("...hostiam laudis Domino immolantes, pristinae communicationis significationes a praeconio tuae virtutis alacriori studio repetimus, ac Dominationi Tuae Reumae, non minus Collegio nostro iucunda quam tuo nomini praeclara exempla magnopere gratulamur..").

1. Eam laudat et approbat in omnibus, iubet ut inscribatur in suis Commentariis, atque etiam mandetur typis gallice et latine, ubi tamen res opportuna iudicata fuerit et dicta relatio fuerit recognita.

2. Attendendo ad gravissima rationum momenta, quibus abunde constat, Decretum Sac. Ordinis latum diebus 5. et 10. Martii 1714 verum esse ac genuinum, illud iterum ac de novo suum facit, et agnoseit immerito prorsus fuisse declaratum falsum, adulterinum et commentitium, atque ideireo vult, ut nulla habita ratione litturae factae 4. Januarii 1716, quantumvis per nonnullas Conclusiones probata videatur, illud Decretum suum omne robur habeat, et hac praesenti Conclusione in integrum restitutum censeatur, necnon quaecunque contra ipsum subinde facta sunt, penitus deleantur et eradantur, adhibita mentione ad marginem praesentis Conclusionis.

3. Constitutionem S. D. N. Clementis Papae XI datam die 8. Septembris anni 1713, quae incipit *Unigenitus Dei Filius*, summa cum reverentia et integro cordis et animi obsequio, iterum et de novo amplectitur, tanquam dogmaticum Ecclesiae universalis Judicium.

4. Provocationem seu appellationem, quae legitur et circumfertur sub nomine S. Facultatis a praedicta Constitutione Unigenitus ad futurum Generale Concilium die 5. Martii a. 1717 interiecta, praesenti Conclusione revocat, pro nulla haberi iubet, cassat et antiquat, atque a suis Commentariis vult et imperat eradi et expungi, necnon omnes alios actus praedictae Constitutioni adversantes.

5. Cum nihil S. Facultas exoptet magis, quam ut dissidentes, quos a nostris Comitiis Rex iussit abstinere, ad unitatem doctrinae et ad praestandum obsequium praedicto Apostolico Decreto debitum redeant et adducantur, eos in charitate Christi omni studio invitat et adhortatur, ut attendentes ad indubitatae auctoritatis momenta, quae omnem contumaciam frangere debent, memores quoque conditionis suae et iurisiurandi toties ab ipsis praestiti, atque suae

quae ex D'Argentré Collect. iudic. affert Hergenroether (Kathol. Kirche und christl. Staat) pag. 1026. Caeterum Honoratus in quaestionibus de scientia et voluntate Dei necnon de praedestinatione explicandis se medium inter scholas Molinistarum et Thomistarum professus expendendi aequa lance utriusque partis momenta provinciam sibi assumsit; unde a Carolo Renato Billuart (Summa S. Thomae hodiernis academiarum moribus accommodata ed. Wirceburg. 1758) acriter impugnatus est (cfr. v. gr. T. I, 394. 428).

') Cfr. Bauer Quesnel und die Bulle Unigenitus. Stimmen aus Maria-Laach. 1874. pag. 152 sq. Matris vocem agnoscentes, se perfecte subditos et sincere obedientes in omnibus exhibeant et profiteantur. Tum vero spondet eadem S. Facultas se apud Regiae Maiestatis elementiam sponte et ultro acturam suppliciter in ipsorum favorem et gratiam.

6. Favendo dictis Magistris et aliis, si qui sint dissidentes, quod absit, concedit duos Menses integros a die praesentis Conclusionis latae computandos in gratiam corum qui Urbem incolunt, quattuor vero his qui extra Urbem et Bauleucam commorantur, ut intra praescriptum temporis intervallum S. Facultati obsequii sui testimonium exhibeant, quod ni fecerint, declarat ex nunc pro tunc S. Facultas tales Magistros, quicunque fuerint, penitus et absque ulla spe reditus exclusos ab omni aditu Comitiorum suorum, necnon a quolibet Jure Magisterii et Doctoratus.

7. Ut S. Facultas provideat in posterum, ne ad suos gradus admittantur quiquam, nisi Decretis Apostolicis, nominatim vero huic quod incipit Unigenitus, sincere obsequentes sint, vult et iubet, ut quicunque deinceps accessuri sunt, aut Magistri ad resumtam propugnandam, aut Licentiati ad Lauream Doctoralem adipiscendam, aut Baccalaurei formati ad gradum Licentiae obtinendum, aut Baccalaurei secundi Ordinis ad aliquos actus theologicos, sive ad respondendum sive ad disputandum, aut denique Theologiae Candidati ad respondendum de Tentativa, vel supplicandum, ut vocant, pro primo cursu; teneantur omnes et singuli declarare se corde et animo perfecte submissos esse supradictae Apostolicae Constitutioni, sin minus ipso facto reiiciantur.

Sign. Jacobus Leuillier Decanus S. Facultatis.

F. Breve Relatione dell' Abiura del Dottor Molinos e suoi seguaci seguita li 3 e 4. Settembre 1687. (Codex Bibl. Corsinian. 697 fol. 199 sq.)

La solenne abiura del Dottor Michel Molinos Capo Settario de' Quietisti fatto catturare dal Tribunale del Santo Offitio sotto li 18 Luglio 1685 segui nel giorno et anno sudetto nella Chiesa di S. Maria detta la Minerva nel modo seguente.<sup>2</sup>

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Dominic. Schram Institutiones Theologiae Mysticae. Tom. I. Par. 1868. pag. 26. Scaramelli Myst. Theologie. Tom. I. Regensb. 1855. pag. 156 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sentenza della S. Inquisizione contro il Molinos (Cod. Corsin. 24 fol. 2 sq.). — Qualificatione super duodecima propositione di Molinos (Cod. Angel. B. 7. 13; Exemplar manuale Card. Norisii cfr. Zur Kirchengesch. pag. 101). — Essendo seguita in questa settimana la publica abbiuratione del Molinos nella Chiesa della Minerva, e posti in stampa i punti dell' abbiuratione istessa, ha N. S. comandato, che a ciascuno de' Ministri a Prin-

Molti giorni prima di detta abiura fu affisso in più parfi di Roma un Editto, che tutte le persone che si fossero trovate presenti alla solenne abiuratione del Dottor Molinos e seguaci da farsi sotto li 3 Settembre concedeva il Sommo Pontefice Innocentio XI 15 anni d'indulgenza ed altrettante quarantene.

Furno eretti nella sopradetta Chiesa gran numero di Palchi, cioè incontro al pulpito dove si predica in luogo eminente il Palco dell' Emi Sgri Cardinali et incontro a detto quello dei Sig. Prelati, Assessore, Inquisitore e Fiscale del Santo Uffitio, con altri Officiali di detto S. Tribunale. Alla man destra del pulpito in luogo assai elevato vi era il Palco dove stava il Reo et intorno alla Chiesa un gran numero di altri palchi fatti inalzare da diversi Prencipi e Principesse dame e Cavalieri Romani.

Venuto il giorno adunque destinato alle 9 hore la mattina fu condotto il detto Molinos in Carrozza dal Sant' Offitio alla Minerva, eircondato dal Barigello e quantità de Birri, e fu lasciato sino che giongesse l'ora prescritta all' abiuratione in una stanza accanto alla Sagrestia con la guardia, dove molti ebbero occasione di vederlo.

Per sfuggire la folla molti del popolo cominciorno ad entrare in Chiesa alle 8 hore, e benche per oviare ogni disordine havessero dispensato li bollettini nelli quali vi era stampato Sant' Offitio 1687, tuttavia fu tanto il popolo che sforzate le guardie de Svizzeri volsero molti entrare, dove ne furno molti feriti da dette guardie, sicche fu necessario rinforzare le medesime guardie con aggiongervi li soldati de quartieri di Roma, ponendoli a tutti li posti più cospicui delle Piazze con li Cavaleggieri di Nostro Signore, quali vi stessero fino che durò la funzione.

Arrivato il tempo prescritto delle 20 hore gionsero li Prelati et Offiziali Religiosi in copia grandissima, come anco il Sgr Ambasciatore di Spagna Sgr Contestabile Colonna, in fine da 23 Cardinali, e postisi ne loro luoghi destinati si vidde accompagnato da due Birri nel Palco eretto a tal effetto con farraiolo lungo il detto Molinos, che manettato teneva la candela accesa in mano, e fatto un grande inchino alli predetti Eminentissimi fu principiato dalli Rmi che stavano nel pulpito dove si predica, a leggere il Processo, quale durò lo spatio di due hore incirca. Conteneva il Processo tutte le eresie e false opinioni del detto Molinos,¹ che credo siano più secoli che non si sia udito ne veduto huomo più scelerato, sagrilego, vitioso, osceno et ambitioso del medesimo conforme dal processo s'intese, poiche oltre a molte oscenità molte ne tralascio per non contaminare le orecchie degli uditori, sicche terminato il processo fu dechiarato eretico dogmatico, e sententiato di stare in aspra e perpetua carcere ristretto, et oltre a questo che dovesse recitare ogni giorno non solo il Simbolo degli Apostoli ma anche la terza parte del Rosario, contemplando i misterii della Passione confessarsi, e con licenza del Confessore communicarsi quattro volte l'anno, cioè il Santissimo Natale, la ssma Pasqua, la Pentecoste, il giorno di tutti

cipi della Santità S. se ne mandi un Esemplare. Jo ubbidisco a Sua Beatitudiue transmettendone l'annesso a V. Sgria. (Lettere originali scritte dal Card. Alderano *Cibo* Segretario di Stato a Mgr *Tanara* Nunzio in Colonia. Roma 6 Settembre 1687. *Cod. Corsin* 545. fol. 50).

<sup>1)</sup> Molinos étant convaincu d' hérésie et d'autres erreurs abominables, la S. Congrégation du Saint-Office publia, le 28 août 1687, un décret qui condamna 68 propositions comme respectivement hérétiques, suspectes, erronées, scandaleuses, blasphématoires, et autres censures théologiques. Ce sont les propositions qui sont rapportées dans la constitution d'Innocent XI. Tous les écrits de Molinos furent prohibés par le même décret.. Afin que des erreurs aussi dangeureuses ne fissent pas de mal dans le monde chrétien, le vénérable Innocent XI publia une constitution solennelle, qui commence: Coelestis Pastor, 12 des calendes de décembre 1687. En confirmant la condamnation des 68 propositione, il voulut, ainsi qu'il s'exprime, confirmer le peuple chrétien dans la foi enseignée par Jésus-Christ et transmise par les Apôtres à l'aide de la tradition perpétuelle. Il déclara que les maximes propagées par Molinos sous le voile de l'oraison de quiétude, sont contraires à la doctrine et aux pratiques que l'Église a reçues des saints Pères depuis les premiers siècles. C'est pourquoi il condamna les propositions avec les mêmes censures et prohiba de nouveau tous les livres de Molinos. Une condamnation si formelle aurait dû anéantir la pernicieusc hérésie des quiétistes; on apprit pourtant qu'elle continuait d'infecter plusieurs parties du monde catholique. Ce qui obligea la S. Congrégation du Saint-Office à publier une circulaire, en date du 23 avril 1689, afin d'exciter la vigilance des évêques. Quelques personnes ayant prétendu que la condamnation de Molinos entraînait celle de la vraie oraison de quiétude, telle que saint François de Sales et les autres saints l'ont autorisée et enseignée, l'évêque de Savone consulta la S. Congrégation du Saint-Office, qui fit répondre: "La S. Congrégation ne condamne pas l'oraison dite: des affections et de quiétude: elle condamne les assertions de ceux qui, premièrement réprouvent les prières vocales et d'autres exercices spirituels usités dans la sainte Église romaine; secondement, affirment qu'en faisant l'oraison susdite l'on est assuré du salut éternel; troisièmement, qu'on n'a pas besoin de faire pénitence; quatrièment, qu'en ne faisant pas cette oraison on pèche mortellement." (Chaillot Principes de Théologie Mystique. Paris 1866. pag. 99 sq.) Examen theologicum 68 propositionum Michaelis de Molinos damnatarum Innocentiana Constitutione Coelestis Pastor (Gury Theol. Moral, ed. Ballerin. Tom. I. pag. LIV sq.) idem Chaillot 1. c. pag. 103 sq. instituit. Cfr. etiam Martin in: Kirchen-Lexikon von Aschbach. Tom. IV. pag. 703 sq. s. v. Quietismus.

li Santi, e questa penitenza in arbitrio della sudetta Congregazione di aggiungere e levare conforme parerà al detto Santo Tribunale.

Ora questo Molinos d'anni 60, di statura bassa, di carnagione olivastra e rossa, piuttosto grasso che magro, di capelli negri, barba bianca a scopetta, vestiva un habito talare, cappello di paglia coperto di taffettano alla spagnuola. Terminato il processo fu condotto alli piedi del P. Inquisitore et altri officiali con il fiscale, si pose il detto Inquisitore la stola pauonazza ed il detto Molinos inginocchioni depose, abiurò e detestò tutto quello che nel processo costava et ogni altra cosa, dove il Notaro del detto Tribunale li rogò del tutto, e poscia assoluto dal detto datogli l'habito della penitenza che ci con patienza gialla con una Croce et una grossa corona, che gli fu posta al collo, e nel mentre fu percosso su la spalla da una bacchetta del detto Inquisitore, e finita la funtione e ritornato nella stanza di tavole sotto il Palco dopo la partenza de' Sig. Cardinali fu riportato nella stanza, dove era stato la mattina.

Ad un' hora di notte fu riportato nel sant' Offitio guardato da gran quantità di Birri.

La mattina seguente furno prima delle dieci hore condotti nel modo predetto nella medesima Chiesa due fratelli ambe seguaci del Molinos, uno de quali era Prete et era stato Confessore di Monache in Roma, e l'altro secolare che si dice abbia fatto il sartore in Roma, nati nella Città di Como. Il Prete fu catturato il mese di Settembre dell' anno 1686 ed il Secolare il mese di Ottobre. Non mancarono anco in questa abiurazione grandissima quantità di Prencipi Baroni Romani Cavallieri Religiosi Prelatura e gran numero di popolo, ma bensi meno frequenza di dame di assistervi del che per il tumulto nell' intrare per sforzare le guardie che erano per tutti li posti come nel giorno antecedente, furno molti maltratati da esse e fu riempita del popolo la Chiesa talmente, che quando vennero li Signori Cardinali hebbero che fare per haverne il passo.

Arrivata dunque l'hora predestinata e giunti li Sig. Cardinali che tutti erano quattordici, fu condotto nel solito Palco da Birri manettato con candela accesa in mano il Secolare chiamato Antonio Maria Leoni da Como di anni 39, di statura alta et asciutta, di capelli negri, e fu letto il processo, nel quale si udirno si enormi eresie che inorridi il popolo, e fra l'altre diceva, che non avrebbe cambiato la sua coscienza con quella di Dio, et altre esecrande eresie simili a quelle del Molinos in genere di

oscenità e che si doveva fra poco riformare la Chiesa, che doveva venire un Pontefice il quale si doveva chiamare Deus deorum, et altre eresie, dicendo essere dodici anni che non si era confessato, e che haveva mangiato carne non solo la quaresima, ma anche li Venerdi e li Sabati, infine costò nel Processo che havendoli quel Sagro Tribunale assegnato un mese di tempo per detestare le sue heresie, e terminato il mese ancora stava pertinace nella sua falsa opinione dicendo di voler prima esser brugiato che abiurare, sicche prolongatogli il tempo di dieci altri giorni et in detti giorni mandatosegli diversi religiosi ad ammonirlo, finalmente il sesto giorno dicendo di haver havuta ispiratione di ritornare alla santa Chiesa Cattolica, detestando l'eresie nelle quali era incorso, fu ancora esso sententiato ad aspro e stretto Carcere perpetuo senza esperienza di grazia alcuna, ed oltre a questo che ogni giorno debba dire il simbolo degli Apostoli, c la Corona della Madonna, come anche confessarsi e con licenza del Confessore communicarsi quattro volte l'anno ne tempi prescritti al Molinos.

Nel tempo che si leggeva detto Processo, non tralasciò il popolo di strepitare ad ogni capo di heresia, fuoco, fuoco, tanto dentro quanto fnori della Chiesa.

Calato dal Palco, fu condotto l'altro fratello Prete, venne anch' esso condotto da Birri mannettato con candela accesa in mano et arrivato nel Palco e fatto un grande inchino alli Sig. Cardinali si cominciò a leggere il suo Processo, il quale parimenti consisteva in diverse heresie et in particolare alcune simili a quelle del Molinos, havendo dato fede ad una donna, che diceva havere alcune inspirationi e quelle scritte a communicate e poscia raggiustate dal detto Prete, che in tutto erano fino al numero di 800 giuramenti trovati nella perquisitione fatto dal Santo Tribunale, et havendo in fine conosciuto il suo errore s'era scusato d'haver errato per ignoranza, ma il Santo Tribunale giudicandola malitiosa non l'ammise, fu anche egli sententiato e condannato in Carcere per dieci anni e poscia che ogni giorno non solo dovesse recitare il Simbolo degli Apostoli, ma anche la Corona della Madonna, confessarsi e con licenza del Confessore communicarsi quattro volte l'anno ne giorni assegnati al Molinos, riserbandosi il Santo Tribunale tanto a lui quanto ad Antonio suo fratello di accrescere e diminuire le dette penitenze.

Anche al sudetto il popolo volse con li soliti gridi honorarlo con il fuoco, fuoco, sicche terminato di leggere il Processo, fu prima condotto il secolare alli piedi dell' Inquisitione, dove abiurò e detestò le sue eresie, e dal Notaro fu rogato tal atto, sopragionse dopo il fratello, veramente tutto componto e detestando l'eresie a piedi del P. Inquisitore, e dal Notaro parimente fattosi il raggito dell'atto, furno dal detto P. Inquisitore poste ad ambedue le vesti di penitenza come al Molinos, et assoluti furno ricondotti alla stanzula sotto il Palco, e poscia partiti li Sig. Cardinali si portarono nel Convento, dove o nel passare che fecero dal Cortile si sentirno da molte genti ivi radunate strillare fuoco, fuoco.

Di dove poi alle 3 hore di notte fatti montare in carrozza accompagnati da quantità de Birri furno ricondotti al S. Offitio.

G. Condanno del S. Offizio di Roma contro Pietro Pegna Segretario del Molinos. (Codex Bibl. Corsinian. 241 fol. 63 sq.)

Noi etc. per la Misericordia di Dio della Santa Romana Chiesa Cardinali, in tutta la Republica Christiana contro l'eretica pravità generali Inquisitori dalla S. Sede Apostolica special-

mente deputati.

Essendo Tu Pietro figliuolo d'altro quondam Pietro Pegna della terra di Moinella Diocesi di Saragozza nel Regno di Aragona in Spagna di tua età (come dicesti) di anni 31, Chierico de' quattro Minori, stato denunciato in questo Supremo Tribunale sin di Settembre 1685 e rispettivamente aggravato che a dettatura di Michel Molinos havesti scritta una lettera esibita negli atti del Processo, che conteneva Dottrina non sana, inviata poi dal detto Molinos ad una persona religiosa in Processo nominata, come pure una scrittura composta da esso Molinos in difesa della sua dottrina nella materia delle violenze era stata da te copiata (quale parimenti fu esibita in processo), fosti perciò più volte esaminato nel S. Offitio extra carceres e de plano confessasti di haver scritta a dettatura del sudetto Molinos la prefata lettera e per ordine del medesimo copiata detta scrittura delle violenze, gravando in questa parte il predetto Molinos, che havesse approvati a te et ad altre persone (che nominasti) per violenze del Demonio gli atti peccaminosi contro l'onestà, che tu facevi e parimenti dette persone facevano.

E terminati detti tuoi esami fosti rilasciato col precetto di presentarti nel S. Offitio tante volte, quante fosti stato chiamato.

Dopo di che fosti nuovamente gravato da più testimoni in materia degli errori de Quietisti, cioe, che in diversi luoghi, tempi et occasioni in Processo deposte havesti asserito rispettivamente a molte persone in Processo pure nominate:

Che il Demonio tal hora ti sforzava a far degl' atti specialmente a farti la Croce;

Che quelle anime, lequali stanno nell'amore, in cui si racchiude il dolor de peccati, non possono aver contritione;

Che davasi un tale stato, nel quale alcune anime non fanno più Oratione, 1 ma solo in virtù del primo atto stanno rassegnate in Dio, e che così avevano fatto alcuni Santi, e così facevi tu stesso;

Che pativi violenze del Demonio a commettere delle carna-

lità e pollutioni;

Che il Molinos era stato carcerato nel Sant' Offitio, perche approvava alle anime da lui dirette che il Demonio gli facesse fare per violenze certe cose peccaminose che non era peccato, e nel fare tu questo racconto, si ha che ti dimostravi in favore di detto Molinos, dicendo esser vero che avesse approvate dette violenze, e che avesse fatto bene in approvarle;

Che tali violenze si davano, e che ancor tu ne pativi procurando conciò di consolare una persona in processo nominata e di levarle i dubbii, che la medesima ti diceva di havere di quando in quando, che fussero peccato le pollutioni che le segui-

vano coll' opera delle proprie mani;

Che in una lettera lasciatati in mano del detto Molinos prima della sua carcerazione, il medesimo prediceva in essa tutto quello doveva succedergli in ordine alla sua carcerazione nel S. Offitio, ma che da questo doveva poi uscirne innocente;

Che avevi scritto a Napoli a certi discepoli del Molinos, per mantenerli saldi nella dottrina et oratione dal medesimo inseg-

nata loro;

Che li bene affetti, veri e fedeli discepoli del Molinos, in processo nominati dopo la di lui carceratione erano rimasti in pochi cioe in sei o otto, ma che quelli che lasciavano la dottrina di esso Molinos un giorno si sarebbero pentiti;

Che il detto Molinos era santo e caro a Dio; che molte anime havevano havute rivelationi da Dio che la Causa del mede-

<sup>&#</sup>x27;) Raccolta di varie scritture e memorie appartenenti alle materie del S. Offizio. Cfr. Cod. Palatinus Lat. 677: Reinheri O. Pr. Op. de Haereticis in decem capitula dist. (1X. de modo examinandi haereticos. X. quomodo haeretici puniantur); Bangen Die Röm. Curie pag. 116 sq. (de processu inquisitionis); München Kanon. Gerichtsverfahren. Tom. II. Köln 1866. p. 315 sq.

<sup>&#</sup>x27;) Verbis et lingua gratias agere Deo, non est pro animabus internis, quae in silentio manere debent, nullum Deo impedimentum apponendo, quod operetur in illis; et quo magis Deo se resignant, experiuntur se non posse orationem dominicam seu Pater noster recitare. (Const. Coelestis Pastor Prop. 34).

simo Molinos sarebbe andata bene. Che Idio stesso sospendeva il lume al Sant' Officio per capire le verità e dottrine mistiche nella causa di esso Molinos, e che anzi l'haverebbero condannato, ma che cio sarebbe stato meglio per li seguaci del medesimo, perche o avanti o doppo la di lui condanna, dovevano seguir miracoli e segni prodigiosi in comprovazione della sua bontà e dottrina; onde all' hora più niuno gli havrebbe contradetto, ma che tanto detto Molinos, come tutti li suoi seguaci sarebbero stati dichiarati per gran santi e per tali da tutti venerati. E perche la persona a cui cio raccontavi, ti replicò, che stimava molto difficile, che questo potesse succedere anche doppo la condannatione, ma che piu tosto stimava fossero per succedere li detti segni e miracoli o avanti o nell' atto di detta condannatione, le soggiungesti che ancor tu veramente speravi, che Idio non fusse per permettere l'atto compito della condannatione da farsi dalla Chiesa, ma che prima o nell' atto stesso della medesima condannatione Idio havrebbe mandati segni e miracoli, che non esprimesti quali dovessero essere.

Stanti dunque li sudetti gravissimi nuovi Inditii contro di te resultati in Processo, fosti d'ordine nostro ridotto alle Carceri di questo Sant' Offitio li 9 Maggio 1687 precedente giuridica perquisitione fatta in tua casa et alla tua presenza, nella quale ti furono ritrovati dieci pezzi di seritture, continenti varie proposizioni censurabili come dirasti in appresso.

Costituito poscia più volte col tuo giuramento riconoscesti prima le dette scritture ritrovateti nella perquisitione come sopra, confessasti de plano di haverle scritte di tua mano e poscia ritenute, et essendo stato interrogato sopra il contenuto, tanto delle stesse scritture della detta perquisitione, quanto delle lettere e scritture gia esibite negli atti, e sopra di una lettera del Molinos diretta ad una persona in processo nominata scritta da te, ne spiegasti di tutte il tuo sentimento dicendo, che quanto avevi scritto a dettatura del Molinos e copiato di sue lettere e scritture havevi sempre stimato e creduto, che fossero cose verissime et uniformi alla S. Fede Cattolica, ne mai contrarie alla medesima, perche altrimenti (come asseristi) non le haveresti scritte ne copiate: anzi che se havesti stimato o creduto, che egli avesse scritto o insegnato errore contro la S. Fede l'havresti lasciato, e ti saresti riterato dalla sua direttione, sotto laquale dicesti essere stato per lo spatio di undeci anni e d'haverlo sempre tenuto per uno de' maggiori huomini che fossero nel mondo, tanto nella bontà della vita quanto nella verità delle sue dottrine, quali dicesti

stimare per tanti oracoli tutte quelle che lui haveva insegnate a te o che sapevi avesse insegnate ad altri. E sebbene (come asseristi) la dottrina di esso Molinos di approvar le violenze nel principio, che te la insinuò ti facesse star inorridito, parendoti fosse contro la retta raggione, ad ognimodo dipoi credesti anche questa per vera. E li motivi principali, per li quali dicesti haver preso tanto credito al Molinos et alle sue dottrine tanto in materia delle violenze come in altre (che non spiegasti) furono l'haver letta una rivelatione d'una persona religiosa (che nominasti, hora morta) quale (come dicesti. che scrisse un altra persona che parimenti nominasti) era una gran serva di Dio e dotata di spirito di profetia, cioe che Dio parlando a detta persona religiosa del Molinos, dicesse: Jo questa mia diletta Creatura ho dotata d'una somma prudenza e d'un gran sapere e capacità, per saper discernere le materie interne di spirito, e permetto che li dotti offuscati dal saper umano lo perseguitino; ma io sarò sempre con esso lui in sua difesa. Et ancora perche dicesti che detto Molinos era stimato da un' altra persona religiosa (che parimenti nominasti, hora morta) laquale mandava ad esso Molinos li suoi Religiosi: laonde (come asseristi) per li sudetti motivi ti confermasti nella credenza verso il medesimo Molinos; ma al presente benche dicesti stimare detto Molinos per un grand' huomo da bene, ad ogni modo, per esserti stato riferito, ch' erano stati condannati li suoi libri, intendevi quanto alle dottrine del medesimo Molinos di condannare quelle, che sono state condannate dalla santa Madre Chiesa, lequali perche dicesti non sapere in particolare, perciò in ordine a tutte le di lui dottrine da te sapute, ne sospendevi il giudicio di crederle per vere o per false, sinche da questo Sagro Tribunale restasti avvisato quali fussero le vere e quali le false; come pure circa la persona dello stesso Molinos, per essere stato condannato dalla Chiesa, dicesti di credere e stimare, che per il passato sia stato ingannato, e che habbia errato, non per malitia, ma per ignoranza o per fragilità.

Confessasti, che havendo letto in un tal libro (che nominasti) la seguente propositione, cioe: "La confessione che si fa di amore, è più eccellente che quella che si fa de' peccati",¹ ti venne dubio,

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. l. c. Propp. 59. 60: Via interna seiuncta est a Confessione, a confessariis et a casibus conscientiae, a theologia et philosophia. — Animabus provectis, quae reflexionibus mori incipiunt et eo iam perveniunt ut sint mortuae, Deus Confessionem aliquando efficit impossibilem, et supplet ipse tanta gratia praeservante, quantum in sacramento reciperent: et ideo huiusmodi animabus non est bonum in tali casu ad sacramentum Poenitentiae accedere, quia id est in illis impossibile.

che quando un' anima pura, che non ha commessi da molto tempo peccati ne mortali ne veniali, e che non vuol più rammentarsi li peccati passati, perche il Direttore gli habbia comandato di ereder fermamente, che gli siano stati rimessi, e che percio non debba più farvi riflessione, volendosi poi essa confessare per amore, riverenza e per riportarne il frutto dell' assoluzione sagramentale, non sia obligata a somministrar materia della vita passata de peccati mortali o veniali, ma bastino per materia sufficiente di confessione sagramentale le sole imperfettioni e diffeti della natura, che in alcun modo non sono peccati, ne meno veniali, ne sia necessario che habbia delle dette imperfettioni e difetti dolore, ma gli basti l'atto d'amore virtualmente contenente l'atto di dolore. Soggiungesti però non haver creduto assertivamente questa dottrina, ma di essere stato perplesso et indifferente a crederla e non crederla per vera, e di haverla anche proposta ad una persona che nominasti, quale (come dicesti) si mostrò piu tosto di parere contrario, ma che cio non ostante eri rimasto nella detta tua perplessità et indifferenza.

Confessasti, che avendo udito a dire al Molinos, che Idio defatto permette al Demonio di violentarci a fare qualche atto esterno, per se stesso peccaminoso, lo stesso dicesti haver poi anche tu asserito in alcune occasioni (che dicesti non ricordarti), ma che l'havevi detto per semplice discorso, e non per approvatione alcuna in caso pratico: soggiungesti pero, che da tre anni avanti in circa, quando cio deponevi, alle volte stando in letto svegliato o pur anche fuori di letto, et anche camminando ti venivano impeti di libidine, che ti sentivi trasportato a movimenti del corpo, et a portar le mani alle pudende, e che con tali toccamenti te ne succedeva la pollutione, non però sempre, e che ti cagionava grandissimo rammarico, per il combattimento che facevi colla volontà, che havevi (come dicesti) di resistere talmente grande, che alle volte havevi desiderato di morire per liberarti da quel tormento, in cui apprendevi il pericolo di offender Idio, e che talvolta eri stato in atto prossimo di toglierti per questa causa le pudende; benche (come asseristi) non l'havevi fatto, perche Dio ti haveva tenuta la mano. Confessasti che avendoti una tal persona in processo nominata raccontato che un' altra persona parimente nominata le haveva approvate le violenze del Demonio, tu le rispondesti, che poteva acquietarsi sopra di ciò, mentre la detta persona era una grande anima. E soggiungesti di haverle anche confidato, che tu pativi le violenze di carne; senza però (come asseristi) esprimerle in che modo; e che inoltre le dasti due libri (che nominasti) trattanti della stessa materia delle violenze.

Confessasti di haver sempre tenuto e publicato a molte persone che nominasti, il Molinos per un sant' huomo anche dopo la sua carcerazione in Sant' Offitio, appoggiato (come dicesti) al concetto, che avevi sempre avuto della sua virtù e buoni costumi. e d'haver anche detto, che li discepoli del Molinos fedeli erano rimasti in pochi, e che quelli che l'havevano lasciato, un giorno se ne sarebbero pentiti e che Idio havrebbe fatto vedere con segni e miracoli, che la dottrina che insegnava detto Molinos così in genere, era buona, e che quando fusse stata più combattuta, all' hora sarebbe spiecata più, e che quando fussero stati per condannarla, Idio havrebbe illuminato, e non havrebbe permessa tal condanna; e che molte anime havevano havuta rivelatione da Dio, che la causa di esso Molinos sarebbe andata bene, e che percio non dovevano disperare, perche quando le cose sono più mal disposte, all' hora Idio vi mette la mano; ma però dicesti di haver anche soggiunto con tutti, che se detto Molinos fusse condannato, tu saresti stato il primo a rimetterti alli sentimenti di Santa Chiesa; et hora che dicesti essere stato detto Molinos condannato credevi, che havess' errato, almeno in qualche cosa. e che se fusse venuto un Angelo a dirti altrimenti, non gli haveresti creduto, poiche dicesti sapere che la Chiesa non poteva errare.

Negasti poi di haver detto ad alcuna persona, che il Demonio tal hora ti sforzava a far degl'atti, specialmente a farti la Croce;

Che quelle anime, lequali stanno nell'amore, nel quale amore si racchiude il dolor de' peccati, non possono aver contritione, ne meno quando si confessano;

Che il Molinos havesse fatto bene ad approvare le sudette violenze; Di haver dati ad alcuna persona libri trattanti della detta materia delle violenze, a fine di quietarla, ne che una tal persona, che nominasti, ti havess' espressamente asserito, che le sue violenze fussero in materia di senso et impurità, e che tu le havevi risposto chiaramente: darsi tali violenze;

Che Idio fusse per far miracoli in approvatione della dottrina del Molinos doppo la sua condannatione;

E finalmente negasti ogni altra cosa deposta contro di te da sudetti testimoni come sopra, ed in tali negative persistesti, etiam monitus, obiectis contestatis et lectis.

Furono poi dalle sudette lettere e scritture, e dalle risposte date da te ne tuoi costituti sopra di esse estratte diverse propositioni censurabili, che sono le seguenti, cioè: Egli è vero, che sete un Niente, che niente fate di buono, che non potete far niente, che niente vi giova, che niente desiderate, che di niente avete scrupolo, che niente edificate il prossimo, che niente fate di rassegnatione, niente di raccoglimento, niente di virtù, che niente conoscete di Dio, che niente gustate, che niente dimandate, che niente ringraziate, che sete niente nel libero arbitrio, perche l'havete consegnato a Dio, che niente amate, niente havete di lume, di fortezza, di oratione e di virtù, che a niente fate riflessione e che niente tenete di bontà, niente di esempio, niente di sacerdote, niente di perfetto, niente di Cristiano. O ricco e fortunato niente! Niente, niente e più niente.¹ Statevi, carissimo figliuolo, nel vostro niente, statevi contento nel niente, senza voler uscirne mai, et in esso niente conoscerete il tutto.

Che questi termini della via interna, cioè brama di morire a tutto il sensibile e spirituale, anche al non essere, al non potere, al non volere, non far a niente riflessione solamente s' imparano nel libro dell' esperienza coll' ammaestramento della divina unione. Che l'anima morta alla considerazione dell' Humanità di Christo, Vergine e Santi, alle orazioni vocali et ad altre divotioni esterne, camina bene.

Che non solo la contemplatione, ma ogni sorte di Oratione mentale deve essere senza forma, imagine o figura, e senza discorsi e meditationi, per esser più perfetta e più prossimo mezzo e dispositione per la contemplazione e divina unione: mentre, se l'anima non lascia tutti i concetti, notitie, conoscimenti e somiglianze e tutte le positive e limitate operationi della fantasia, della ragione et intelletto, non troverà Dio ne gusterà Dio ne si unirà con Dio ne riceverà le sue divine communicationi ne eserciterà l'Oratione con perfettione, e sarà sempre esposta ad essere ingannata.

Che nell'anime interne Idio permette, che li Demoni le violentino a cose per se stesso peccaminose, anche in materia di senso, d'impurità, anche col ministero delle proprie mani, senza peccare, anzi con lor profitto spirituale, stando esse in vigilia, ma con i sensi e con la ragione offuscata, senza poter riflettere sopra tali operationi se siano buone o cattive.<sup>2</sup>

') Oportet hominem suas potentias annihilare, et haec est via interna.

Che anche dopo che fusse stata condannata la dottrina delle sudette violenze dalla Chiesa, procedente secondo il giuditio che deve fare con giudicare cioè dall' esterno, potrebbe essere che Idio facesse conoscere che il Molinos, con il lume attuale interno dello stesso Dio, havesse detto il vero in approvare dette violenze, e così fusse per restare la stessa Chiesa nel suo Credito e nella sua infallibilità, perche da una parte la stessa Chiesa havrebbe giudicato bene secondo l'esterno, e dall' altra parte Idio farebbe conoscere la verità, secondo l'interno lume comunicato al Molinos.

Chequando un'anima pura, che non ha commessi da molto tempo peccati ne mortali ne veniali, e che non vuol rammemorarsi più li peccati passati, perche il Direttore gli ha comandato di credere fermamente che gli sono stati rimessi, e che perciò non debba più farci riflessione, volendo confessarsi per amore e riverenza, e per riportarne il frutto dell' assolutione sagramentale, non è obbligata a somministrar materia della vita passata, de' peccati mortali e veniali, ma bastano per materia sufficiente di confessione sagramentale le sole imperfettioni e difetti della natura, che in alcun modo non sono peccati, nemeno veniali; ne è necessario, che habbia delle dette imperfettioni e difetti dolore, ma gli basta l'atto di amore virtualmente contenente l'atto del dolore.

Che l'esperienza insegna che Sua divina Maestà permette in tutti i tempi et anche nei presenti, che le anime pure patischino diaboliche violenze sensuali et impure, anzi è ordinario in Dio far passare le sue spose e le anime più care a lui per queste laidezze, per tenerle umili, et affinche umiliate et annientate giungano alla vera perfettione, alla purità et alla candidezza.

Che abbagliera chi nelle anime esercitate giudichera interiore dall' esteriore, condannando per mancamento e colpa ciò che sarà virtu Eroica di patienza e tolleranza in tali diaboliche violenze d'ira, rabbia, maledittioni, bestemmie etc.

Che queste violenze anche impure non sono peccaminose, si perche i Demonii sono Agenti volontari di queste bruttezze, e le anime le patienti, onde non possono mai esser peccati, benche in se stesse siano contro il divino precetto: si perche quando lo spirito di fornicatione semina nell' anima le sue libidini, violenta le di lei membra, accende il fuoco, offusca e contenebra la mente, et eseguisce sino al fine tutti gli atti osceni, ella non attende a conflitti impuri, anzi sprezzandoli interiormente aspira a Dio molto di cuore; si perche quantunque queste anime volessero resistere dicitur quoad alios actus per se peccaminosos: in quo casu non sunt pec-

<sup>(</sup>l. c. Prop. 1.)

2) Deus permittit et vult ad nos humiliandos et ad veram transformationem perducendos, quod in aliquibus animabus perfectis, etiam non arreptitiis, daemon violentiam inferat earum corporibus, easque actus carnales committere faciat, etiam in vigilia et sinc mentis offuscatione, movendo physice illarum manus et alia membra contra earum voluntatem. Et idem

dicitur quoad alios actus per se peccaminosos: in quo casu non sunt peccata, quia his non adest consensus. (l. c. Pr. 41).

all' attione esteriore, non possono per la forza, con cui senza credere ne sentir la cagione sono oppresse e costrette a far chel che sta abhorrendo la volontà, et invece di far altri atti et esercitii per resistere positivamente, et impedir tali violenze, se ne stan mirando Dio e conformate in Dio, il qual stato di negativa resistenza et impotenza, et interior esercitio aggrada sommamente allo stesso Idio, assai più che quello della positiva resistenza.

Che Giobbe in tutte le attioni e violenti operationi, bestemmie e pollutioni fatte anche colle proprie mani non peccò, 1 com' egli stesso dice in quelli testi: "Non peccavi — si iudicatus fuero, scio quod justus inveniar - Conclusit me Deus apud iniquum et manibus impiorum me tradidit. Convulneravit lumbos meos, et effudit in terra viscera mea; hacc passus sum absque iniquitate manus meae, dum habebam mundas ad Deum preces." 2

Che San Paolo pativa pur tali violenze impure, e faceva in materia impura quello che non voleva, senza che gli fusse imputata quella operazione quantunque peccaminosa, come egli stesso dice in quel testo: "Non enim quod volo bonum hoc facio, sed quod nolo malum hoc ago. Si autem quod nolo illud facio, iam non ego operor illud. Igitur ego ipse mente servio legi Dei, carne autem legi peccati."

Che possono farsi pollutioni coll' opera delle proprie mani senza far peccato alcuno, quando si crede siano pure violenze del Demonio, e dicendolo un Direttore: che possono farsi pollutioni con l'opera delle proprie mani senza far peccato alcuno, quando chi patisce la pollutione benche nel principio di essa si accorga et avverta alla tentazione, anche con ricorrere a Dio per superarla, prova in se stesso, che seguendo più forte l'accensione et il moto sensuale, resta offuscato nelli sensi e nella ragione.

Che in detta offuscatione non pecca chi fa la pollutione anche con l'opera delle proprie mani, perche se bene si accorge dei moti del corpo e delle mani, che si portano alle parti pudende, non può far riflessione sopra l'operatione, se sia buona o cattiva, ne può trattenere le mani, ne è Padrone in se di niente, sino che non sia incaminata l'emissione del seme.

Che chi vuol vivere in Dio solo, deve morire a tutto cio

che non è Dio, perche essendo un solo Dio, non è Dio quello che è fuori di Dio. Onde non basta Dio solo a chi cerca altra cosa che non è Dio.1 Perciò questa è la vera vita dell' anima, morire a tutto il sensibile, a tutto l'imaginabile, a tutto il discorsibile et a tutto quello che non è Dio solo.

Lequali sudette propositioni censurate pertanto d'ordine nostro dai Padri Qualificatori del S. Offitio sono state da medesimi dichiarate per malsonanti, scandalose, pericolose in pratica, temerarie, false, a Dio ingiuriose, rilassative della disciplina cristiana, empie, blasfeme, erronee, sapienti di eresia, prossime all' eresia et eretiche rispettivamente.

Costituito di nuovo dopo tal censura et interrogato sopra la tua intenzione e credulità circa ciascuna delle dette proposizioni, confessasti di haverne fermamente credute molte, che sono state qualificate, dichiarate et accettate per erronee, scandalose, temerarie, blasfeme, prossime e sapienti d'eresia ed altre formalmente ereticali. Contestatati finalmente la sudetta censura, ti rimettesti subito, con detestare le dette propositioni, in conformità della medesima Censura.

Dichiarasti aver li testimoni per ben esaminati e ripetiti, e rinonciasti al termine assegnatoti a dir contro la propria confessione ed a far le difese rispettivamente rimettendoti alla nostra pietà. Ma fatteti fare le difese ex Officio non è da esse risultata cosa rilevante a tuo favore.

Noi pertanto avendo visti e maturamente considerati li meriti di questa tua gravissima causa, e quanto di ragione si deveva vedere e considerare, col parere e conseglio de RR. PP. Teologi e Signori Canonisti, Consultori del S. Offitio, decretassimo sotto li 16 Marzo 1689 di venire contro di Te all' infrascritta definitiva sentenza.

Invocato dunque il Santissimo Nome di N. S. Giesù Cristo e della sua Gloriosissima Madre sempre Vergine Maria per questa definitiva sentenza, in questi luogho giorno et hora da noi a questo fine eletti, proferiamo in questi scritti nella causa e cause vertenti avanti di noi tra il Rndo Giovanni Pasqualoni dell' una e l'altra Legge Dottore e Procuratore Fiscale di questo S. Offitio per una parte e Te Pietro Pegna sudetto qui presente Reo inquisito, processato e confesso come sopra per l'altra.

Diciamo, pronunciamo, sententiamo e dichiariamo, che Tu Pietro Pegna sudetto per le sopradette cose da te come sopra

<sup>- &#</sup>x27;) Cfr. l. c. Prop. 49.

<sup>2)</sup> Aucun Père, aucun interprête n'a commenté le passage dans le sens de la proposition. Job était un homme vraiment juste. Dieu permit à Satan de le tourmenter par les plaies dont il couvrit son corps et par la mort de ses enfants, mais il ne put lui faire commettre de péché. (Chaillot Principes pag. 172).

<sup>1)</sup> Opus est seipsum in Deo totum et totaliter derelinquere, et postes permanere velut corpus exanime. (Const. Coelest. Past. n. 2.)

confessate, sei stato Eretico e-percio sei incorso in tutte le censure e pene che sono da sagri Canoni ed altre Costituzioni Apostoliche contro simili delinquenti imposte e promulgate.

Ma perche hai detto di essere pentito et emendato de sudetti tuoi errori ed hai dimandata misericordia e perdono, ordiniamo percio e commettiamo che tu sii assoluto dal nostro Padre Commissario dalla scommunica maggiore nella quale sei incorso, e sii ammesso e ricevuto nel grembo della S. Madre Chiesa et all' unione di fedeli purche ritorni con cuor sincero e fede non finta. E che avanti di noi qui nel Palazzo del S. Offitio publicamente vestito coll' habito della penitenza ornato del segno della S. Croce, il quale porterai sopra le tue vesti perpetuamente in segno di riconciliatione e penitenza abiuri, detesti, maledichi et anatematizzi le sopradette eresie ed errori contrari alla Santa Cattolica ed Apostolica Romana Chiesa.

Et accio li predetti tuoi gravi, perniciosi e scandalosi errori non restino del tutto impuniti, e sii anche di esempio agli altri,

Ti condanniamo alla Carcere formale in perpetuo in questo S. Offitio, accio che in esso debbi piangere continuamente e far penitenza per implorare da Dio la misericordia et il perdono de tuoi passati errori.

E per penitenza salutare t'imponiamo che per tutto il tempo della tua vita reciti ogni giorno il simbolo di santi Apostoli, ogni settimana la Corona della Madonna, e quattro volte all'anno ti confessi sagramentalmente de tuoi peccati ad un Sacerdote, e con sua licenza ti communichi nelle solennità del S. Natale, Resurrettione di Nostro Signore Gesu Cristo, della Pentecoste e di tutti i Santi.

Riservando a noi la facoltà di commutare, minuire e levare in tutto o in parte le sopradette pene e penitenze.

E cosi diciamo, pronunziamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, penitentiamo e riserviamo, in questo et in ogni altro miglior modo e forma, che di ragione potemo e dovemo.

Ita pronunciavimus Nos etc.

H. De Quietismo in Galliis refutato. (Cod. Bibl. Angel. B. 7. 8 fol. 130 sq. 1)

De his quae a me per totum fere quinquennium in refutando apud nos Quietismo gesta sint, multa sparguntur in vulgus; et

ea quidem ab adversariis non studio veritatis sed aulicis artibus tribui multi me monent . his occurri posse simplici narratione rerum, ac si conticescant, non iam modestiae, sed inertiae imputandum. Haec igitur summa gestorum est.

Quinque fere anni sunt, ex quo Vir Illustrissimus¹ summaque dignitate praeditus a Meldensi Episcopo postulabat, ut Guyioniae² libros, doctrinam, totumque, ut vocant, orandi ac supplicandi genus examinare vellet, id illam flagitare.. Eis motus Episcopus dat manus: afferuntur cum aliquot libellis editis manuscripti grandes foeminae Commentarii in Scripturas, ingens quoque scriptum de vita sua, quod iussu Directoris³ elaboratum videbatur: haec omnia gesta esse auctore Fenelono¹ iam tum Principum studii Praeposito, et ipse fatebatur: viri amicissimi auctoritate motus Antistes, eo diligentius omnia pertractabat.

Sex fere mensibus in librorum lectione et examinatione consumptis, gravi longoque Colloquio cum femina habito rebusque perpensis, satis sibi visus est Episcopus omnia explorasse, ut sententiam promeret promisit: certissimisque argumentis monstravit, id genus Orationis quod femina frequentabat, erroneum esse, pertinere ad Quietismum, ipsam miris inauditisque, imo etiam insanis laudibus seque et sua praedicantem summo in periculo versari, nisi quamprimum a caecis illusionibus revocata melioribus quam antea ducibus uteretur. Facile persentit non haberi şibi fidem, Fenelono feminam esse miraculo;5 quo in stuporem actus ac tam clari ingenii miseratus errorem, Episcopus id apud se noctes diesque versabat, ut illum, sed paulatim ac per vias mollissimas inde deduceret. Jam si commemorare incipiam ea quae tunc reprehendebat Episcopus, incredibilia videbuntur. Narrabat enim mulier in eadem Vita Sua, se gratiarum copia praegravante pressam, mirum, toto corpore turgescentem, direpturamque vestes, nisi continuo vincula solverentur; itaque assidere ipsi solitos tacitosque capere gratiam effluentem; nec aliter levari eam, nisi subiectis velut exundanti ac rupto dolio vasculis. Quid quod eadem eodem in libro memorabat, se esse mulierem illam Joanni Apostolo in Apocalypsi visam sole amietam ac Primogenitum parituram, Spiritum orationis scilicet persecutione victa toto orbe regna-

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. in codem Codice Miscellaneo Henrici Card. Norisii fol. 63 sq. "Informationes nonnullae de Opere quod inscribitur Acta Sanctorum" (ad controversiam inter Papebrochium et Carmelitas celebrem pertinentes.).

<sup>1)</sup> Ad marginem Codicis: "Dux de Cheureuse."

<sup>2)</sup> A. mg. Guyonia quietista celebris.

<sup>3)</sup> Pater de la Combe (not. marg.)

<sup>4)</sup> A. mg. Fenelonus nunc Archiepiscopus Cameracensis.

<sup>5)</sup> Jam a multis annis condemnati erant Pontificio decreto feminae illius libri. (Not. mg.)

turum: quo de regno mira et inaudita iactabat; esse se lapidem angularem Prophetae memoratum; eam esse se, de qua esset dictum: quaecunque ligaveris, quaecunque solveris, ea ligata, ea soluta sunt, et quid non? quin etiam rogata ab Episcopo de postulationibus quas ipsa cum Quietistis omnino respuebat, quippe quae ad illud quod interest pertinerent; tum Mulier negas a te postulari posse quidquam, tu non potes Dominicum illud petere: dimitte nobis debita nostra, fatebatur: atqui ego cui te tuaque submisisti, pro potestate iubeo, imo per me Dominus, ut id petas. At illa: Possum, inquiebat, verba recitare memoriter; rem animo infigi vetat is, in quo sum, orationis purae et amoris gratuiti status. . . Dum haec agebantur, Illustrissima foemina 1 parique pietatis ac modestiae laude conspicua accersit Episcopum nihil cogitantem. Jam pridem Guyonia aulam penetraverat, Versaliae occultos conventus egerat, in inclito et regio S. Cyri monasterio miras turbas dederat: a vigilantissimo Episcopo Carnotensi eodem monasterio prohibita erat, una cum Fenelono clam cuius praecipua opera utebatur, divulgata etiam illa erga assidentes gratiae effusione quam diximus, exinde inter Episcopum et Illustrissimam feminam de Quietismi technis retegendis deque Fenelono utriusque amicissimo ab errore revocando communicata consilia, qua simplicitate, quo utrinque candore, Deus testis est.

Id autem in primis cavere oportebat, ne res ad Regem permanaret: qui quidem qua pietate est et quo in Novatores odio, Quietismi artium gnarus, a pessima secta vehementissime abhorrebat. Franciscus autem Harlaeus, Archiepiscopus Parisiensis, pessime in Guyoniam affectus, et eam arctissima custodia in quodam monasterio tenuerat, et relaxatam infensissimo animo observabat, neque Fenelono favebat, et si qua pateret nocendi via, eam initurus facile videbatur.

Neque ita multo post Guyonia ab Archiepiscopo male sibi metuens praesidia conquirebat: amicorumque opera a Rege impetravit, ut darentur Consultores, quorum iudicio staret, Catalauncusis Episcopus, nunc Archiepiscopus Parisiensis et Tronsonius Presbyterorum Sulpicianae Congregationis Praepositus Generalis. Hos Meldensi additos voluere: in eorum potestate se futuros et Guyonia et ipse Fenelonus testabantur.. grandi se volumine Guyonia tucbatur nec pauciora Fenelonus congerebat: mira et inaudita promebat.. Consultores.. 34 Issianenses articulos concinnabant: Molinosi Guyoniae dogmata proscribebant.. ipse Fene-

lonus nonnihil tergiversatus, subscribebat.. id verebatur, ne si subscriptionem denegaret, Quietismi deprehensus fantor.. gravi apud Plebem et Aulam invidia laboraret. Nam.. Angli protestantes edito in Hollandiae libro 1 de eiusdem Molinosi rebus et scriptis, Fenelonum ipsum eius occultum defensorem praedicabant..

Haee igitur agebantur una conscia ea quam memoravimus Illustri femina, qua amicissima atque ut aiunt Patrona Fenelonus utebatur . . tantoque silentio peractae res sunt, ut eum interim Rex maximus Cameracensem Archiepiscopum designaret.

Interea Guyoniam ultro postulantem Meldensi Episcopo curandam tradidere: translata ad Moniales Meldenses egregias 34 articulis censurisque Episcoporum Meldensis et Catalaunensis in libros suos factis subscribebat... a quibus exequendis quam postea abhorruerit, non est huius loci dicere.<sup>2</sup> Eo deventum est, ut novus Archiepiscopus consecrationis munus acciperet: delectus ab ipso Meldensis Episcopus, qui assistente etiam Cathalaunensi Episcopo sacro officio fungeretur. Uno alterove circiter ante consecrationem die ipse Archiepiscopus flexis genibus Episcopi dexteram osculatus: Per hanc, inquit, dexteram qua me consecratum volo, polliceor me a tua doctrina numquam recessurum...

Haec autem Episcopus suscipiebat libens . . Unus haerebat scrupulus de Guyonia nondum ab Archiepiscopo apertis vocibus improbata. Id autem ut praestaret, quantum poterat, agebat Episcopus. Itaque cum in eo esset, ut librum ederet de statibus orationis, in quo artificiosissimae feminae dogmata et libros confutaret, eum Archiepiscopo examinandum approbandumque tradidit .. Tribus elapsis integris hebdomadibus adest Vir Illustrissimus idem, quo auctore examinandam Guyoniam Episcopus susceperat cum Archiepiscopi literis, clara voce testatus, non posse ab Archiepiscopo approbari librum . . denegabat eo tantum nomine, quod Episcopus in libro Guyoniam proscriberet . . Quo sincerius atque libentius Cameracensi Meldensis communicabat sua, eo ille omnia dissimulatius occultabat. Itaque cum librum Archiepiscopus adornaret, unus erat Meldensis, cui rem impenetrabilem et inaccessam vellet . . Cameracensis amici . . librum3 evulgant, ipsi Regi tradunt: salubre consilium ac tanta mala prohibiturum eludunt.

<sup>1)</sup> A. mg. Domina de Maintenon.

<sup>1)</sup> A. mg. Iste liber in Archivio S. Officii conservatur.

<sup>2)</sup> Fugit a monasterio clam inscio Episcopo, et tanta perpetravit, ut iubente Rege incarcerata fuerit. (Not. mg.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cod. Angel. B. 7. 11 (Varia a Card. Norisio collecta) fol. 89 sq. Scriptura super doctrina Episcopi Cameracensis de explicatione Maximarum Sanctorum circa vitam internam. "Cum in causa libri Archiepiscopi Came-

Quae deinde sequuta sint, omnibus nota: motus undique ingentes in urbe, in aula, in provinciis Romam usque pervadunt..

Demum in testimonium vocati Episcopi cum animadverterent Archiepiscopum totis viribus incumbere, ut libri doctrinam erroneam mordicus defenderet, scripta etiam hac de re ad Summum

racensis De explicatione Maximarum Sanctorum circa vitam internam audiatur nullum amplius superesse dubium de possibilitate actus puri amoris Dei, sed totam controversiam esse devolutam et redactam ad hoc punctum, videlicet an iste status habitualis puri amoris in hac vita sit possibilis neene? omnino necessarium est advertere et serio reflectere in praefato libro Archiepiscopi Cameracensis pluries conceptis terminis affirmari, illum statum habitualem puri amoris in paucissimis animabus dari, eumque numquam esse in hac vita fixum, invariabilem et inamissibilem, sed mutabilem et in co committi peccata venialia. Hoc clarissime profitetur Author in ipsa Praefatione ad Lectorem pag. 22 his verbis, quae sola sufficerent vindicando libro et Authori. 'Status puri amoris', inquit, 'est habitualis in paucissimis animabus, absque eo quod sit unquam invariabilis et exemptus a culpis venialibus'. Id ipsum confirmatur pag. 179 et additur pag. 238 .. Quid plura? Hoc ipsum ratum fixumque voluit Author in ipsa clausula et ultima periodo totius libri pag. 272: 'Iste status habitualis puri amoris', inquit, 'numquam est fixus nec invariabilis nec inamissibilis.' Ista omnia autem tam clara et decretoria eo unice et evidenter collimant, ut anima in statu habituali puri amoris constituta ordinarie et ut in plurimum eliciat actus puri amoris, quemadmodum Doctores Mystici communiter loqui solent, assignantes varios hominum iustorum status, quos etiam nuncupant gradus, ordines, classes et vias, quae voces non tantum actus transeuntes, sed statum quendam habitualem denotant. Ex his autem sacris Doctoribus tantam veritatem diserte et pro dignitate profitentibus visum est nonnullos dumtaxat in medium producere. (Sequuntur testimonia ex Catechismo Romano, S. Gregorio Nazianzeno, S. Maximo Martyre, S. Bernardo, S. Catharina Senensi, B. Henrico Susone, S. Francisco Salesio, cuius Tractatus de Amore Dei citatur cum glossa) fol. 94: Nec ipse Archiepiscopus Cameracensis poterat disertius et clarius elucubrare ac describere statum habitualem puri amoris in suo libro traditum, quam adductis S. Salesii verbis.. S. Praesulis verba non parum attemperavit, et a cavillis recentium Quietistarum tutissima reddidit."

Dissonant ab hac principiorum Fenelonii apologia quae in Codice Angel. B. 7. 13 leguntur fol. 212 sq. (Qualificationes super propositionibus Archiepiscopi Cameracensis) et fol. 265 sq. (Propositiones extractae ex libro Illmi Archiepiscopi Camerac., cui titulus Explication des Maximes des Saints, numero 97, quarum singulae aut falsae et erroneae, aut falsae et iniuriosae in Sanctos Dei, aut convenientes ex parte cum erroribus damnatis Michaelis Molinos, aut suspectae et sapientes haeresim, aut haereticae nuncupantur). E contra auctor anonymus Voti l. c. fol. 263 sq. (Articuli eruti ex operibus Archiep. Camerac.) exstantis aliquot placita in bonam studet interpretari partem (cfr. ex. gr. quae ad pag. 261 libri 'Explication etc. inscripti annotat: "Cur de vocabulo Mercenarius solliciti sumus? Si Author illo usus sit in sensu minus proprio, nonne pag. 15 claris et perspicuis verbis lectorem de hoc admonuit eoque pacto erroris periculum penitus abstulit?.."

Pontificem Epistola, omnia in vanum conati, ut fraternum animum flecterent, necessitati cesserunt, et declarationem de doctrina libri in manus Apostolici Nuntii tradidere<sup>1</sup>.. sed iam de Meldensis innocuis gestis deque Cameracensis prono in Guyoniam animo satis superque dictum est.

Haec pro veritatis testimonio quaesitus scripsi.

J. Benignus Episcopus Meldensis.

I. Relazione della infame Setta de Beccaleristi scoperta in Brescia l'anno 1708. (Codex Bibl. S. Petri in Vinc. A E XI. 73 fol. 177 sq.)

Brescia 15 Luglio 1708. Doppo aperta la Cassa Beccaleristica per ordine publico col fondamento di una lettera scritta dalla Sgra Lavinia Chinelli, fu dall' Inquisitione trovato il fondo della malizia incamminata per il corso di 25 anni continui. Si sono dunque trovati nella stessa cassa molti libri di negromanzia con certi altri, che insognavano composizioni vane per obligare il genio di chi le assaggiava. Si sono ancora trovati certi pasticci artificiosi composti dalli due Beccaleristi, che sono questi due fratelli Preti, capi et auttori di si bestiale e non più udita pazzia, de quali pasticci che ne mangiava si tirava dietro l'amore di chi voleva; hanno anco trovato il Rollo di tutti gli infetti di questa bestialissima Eresia. Dalli pasticci composti con arte diabolica si è ricavato, che avevano forza per lo spazio di un' ora o più conforme la quantità, che ne mangiavano, di far credere gl' uomini donne e queste uomini, nel qual tempo si prendevano ogni infame diletto, tenendosi tuttociò in concetto della più pura santità. Si sono ritrovate nella stessa Cassa ordini e regole, onori, dignità, titoli e gradi, che si davano conforme la vera perfezione, che mostravano nell' obedienza in queste azioni bestiali, e misteri, secondo la loro nuova Riforma.

Per primo capo et antipapa avevano creato il Prete maggiore Beccarelli,<sup>2</sup> quindici Apostoli delle più belle e ricche famiglie . .

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Propositiones 23 super amore erga Deum purissimo, damnatae ab Innocentio XII, Brevi *Cum alias* etc. 12. Mart 1699 (*Denzinger* Enchir. Symb. pag. 348 sq.) et commentarii instar *Analecta Juris Pontificii* I, 1342 sq. ('Propositions condamnées dans Fénelon').

<sup>2)</sup> Cet hérétique commença à enseigner des erreurs à peu près vers l'époque de la condamnation de Molinos; il le surpassa par l'énormité de ses doctrines. Il était supérieur d'un collége de jeunes gens. Afin de préparer la voie à la propagation de ses erreurs, il essaya d'abord de se faire la réputation d'un saint. Un enfant au berceau avait parlé miraculeusement, et avait dit, en parlant de Beccarelli: "Gardez précieusement cet enfant; il

Avevano parimente creato 12 altri Apostoli e 12 Apostoline con facoltà a queste di creare altri 72 per sorte, con l'autorità alle Apostoline di portar la Chierica rasa col zuffo in mezzo per sostenere il cimiero, che portavano in figura di mitra, insegnando le regole della nuova e soave riforma, quale si stendeva oramai per tutta la Lombardia, e nel solo distretto Bresciano ve ne sono da 42000 persone d'ogni sesso e condizione tutti seguaci fedeli delli Beccaleristi. Consisteva la loro beatitudine nel mostrarsi perfetti nella cieca e pronta obedienza, riducendosi a soffrir la passione extrinseca del senso nella stessa copula carnale, che facevano in ogni vaso, senza mostrar di aver' extrinseco venerco compiacimento. Acquistavano questi nell' occasione del coito indulgenza plenaria toties quoties ciò facendo, et applicavano così santa operazione al suffragio de' morti, liberando un' anima dal Purgatorio, enormità non più udita: li figlioli, che nascevano da queste copole, erano detti figli dello Spirito Santo, che cosi aveva in loro operato. Alcuni di questi Capi sono fuggiti, chi in Ginevra, chi in Inghilterra e chi in Germania, ma il Senato vigilantissimo ne fa di continuo arrestare e condurre nelle Carceri.

Il creato Papa Beccarelli dispensava Indulgenze e Giubilei, dava onori e dignità, faceva Cardinali, dispensava Matrimoni, facendosi chiamare col nome di Beatissimo e Santissimo, e pretendeva di avere ogni più suprema autorità, ed era dai suoi seguaci ciecamente obedito.

Regole et Istruzzioni de' Beccaleristi.

1. Il fine principale di questa unione sarà rimediare agl' abusi e disordini coll' eccelsa dottrina di S. Agostino.

2. Sarà ristabilire li miei Sgri Preti ed altri Ecclesiastici

sera plus tard un excellent directeur des âmes." Il se servit d'autres impostures non moins audacieuses. Il acquit ainsi une grande autorité sur des esprits ignorants et faibles.. La secte se propagea rapidement dans toute la Lombardie; elle put le faire impunément pendant vingt-einq ans. Plus de quarante deux mille personnes y entrerent, hommes et femmes de toute condition, et même un assez grand nombre de prêtres, quelques-uns revêtus de dignités ecclésiastiques. Beccarelli se livrait à la magie . . fut incarcéré par l'ordre de l'évêque de Brescia, au mois de juillet 1708. Le Saint-Office instruisit le procès, qui révéla les choses. Beccarelli abjura publiquement à Brescia, le 13 septembre 1710, en présence de vingt mille personnes. La lecture du procès ne dura pas moins de trois heures. L'hérésiarque fut dégrade, condamné à sept ans de galères, à reciter les psaumes de la pénitence une fois par semaine, et à recevoir les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie quatre fois par an. Il fut conduit à Venise, où l'on commença un procès politique, parce que ce misérable avait conspiré contre la république. La fin du procès n'est pas connue. (Chaillot Principes pag. 100 sq.) nella stima appresso i popoli, e nel governo dell' anime usurpato da Monaci.

3. Sara levar dai popoli la troppo gran confidenza, che hanno con li Monaci, facendo loro conoscere che non usano in alcun modo conforme il loro instituto, che nelli loro costumi molto si ritrova di corruttela, che la loro maniera di indrizzar l'anime è perniciosa, che essi professano una dottrina falsa, erronea e contraria al sentimento di S. Agostino nel negozio più importante di nostra salute, quale è quello della predestinazione e della grazia.

Primo modo per mettersi in stima ...

Publicheranno che la dottrina della Chiesa usa troppo larghezza, che le penitenze ordinarie non sono sufficientamente austere ne conformi alla grandezza e prattica della primitiva Chiesa...

Secondo modo di farsi stimare.

Saranno diligenti in raccogliere tuttociò, che è stato scritto in disonore de Regolari, per servirsene nelle occorrenze, ma con tal riserva, che non compaiano di far ciò...

Terza modo per abolir la dottrina de meriti e stabilire quella della grazia vittoriosa.

Noi abbiamo pur troppo conosciuto e veduto, che la dottrina de meriti, che per tutto il mondo è stata pratticata dalla Chiesa, è il più grand' appoggio de' Monaci . . Importa dunque assai che i discepoli di S. Agostino distruggano questa dottrina.

Che parlino in generale di una grazia incantatrice e vittoriosa, che non lascia alla volontà libertà di corrisponderle, e che allora tutte le sollecitudini, che noi ci prendessimo di servire a Dio con le nostre buone opere, sarebbero inutili, e che altro non bisogna, che lasciarle fare, e che altresi non possiamo giamai resistere alle sue grandevoli violenze...

Sopra tutto si guarderanno di dire apertamente e di primo colpo gli indizii della presenza della gratia, e testificheranno, che questa cognizione non è data che a quelli, che ne sono capaci. Questo avertimento è uno de' più potenti modi per muovere li popoli al desiderio di consultar con noi sopra gl' affari della loro salute.

Diverse Istruzzioni per lo stabilimento e progresso della dottrina della Predestinazione . .

Non faranno alcuna difficoltà a disapprovare la dottrina di Giansenio . . Non diranno apertamente la loro opinione . .

Potranno dunque dire al principio (benche questo non sia conforme al nostro sentimento), che in verità Dio da le sue grazie a reprobi stessi, ma quelle non hanno giamai l'effetto...

Bisogna guardarsi alla prima di uscire in certe proposizioni con le quali è stato solito offendere i spiriti, cioè a dire, che Giesù Cristo non abbia sofferto la morte per tutti gl' uomini in generale...

Averanno una lista de luoghi e lodi, che tutti i Concilii

han dato a S. Agostino ...

Seconda Instruzzione per le persone semplici . .

Quando si sarà composto libro idoneo e componimenti atti ad insinuar questa dottrina, quelli più ricchi si esortano a farne provisione et averne qualche numero di curiosamente legati per darne alcuno in prestito a quelli, che giudicheranno più abili ad approfittarvene ...

Terza Instruttione per li Neutrali . .

a quelli convien far nascere delle questioni principali circa la nostra opinione, per adescare la loro curiosità . .

Quarta Instruttione per gl' indevoti e liberi di coscienza . .

Che gl' Essercizi de Religiosi e le mortificazioni sono curiose, e servono a nulla, se non sono in grazia, e che la grazia è quella, e non le nostre opere, che fa tutto il merito nostro, s'è pur vi sia merito . .

Che se il Concilio di Trento testifica il contrario, non era ecumenico, e non era composto, che di Frati violenti et altri simili...

Che dicano, che tutti li Giansenisti sono uomini di gran spirito . .

Sesta Instruttione per Prelati, Preti et altri Ecclesiastici.

Li nostri veri Discepoli averanno gran cura di trattare con nostri Sgri Prelati con gran sommissione, e con li Preti con molto rispetto e cordialità, per far loro credere, che meglio sanno essi conoscere e riverire la dignità sacerdotale, che non fanno i Frati.

Faranno capire a Preti, che li Frati li dispreggiano.

Che la direzione della conscienza ed il ministero del predicare appartiene a loro secondo il dritto . .

Settima Instruttione come devonsi governare tra di loro . .

Tutti quelli che professaranno la sudetta dottrina, si potranno chiamare discepoli di S. Agostino.

Procureranno di fare come una borsa commune, per aver modo di compire alle spese, che saranno in proposito di fare, come sono le stampe, fogli volanti o pensioni, che tavolta sarà necessario conferire a quelli, che per altra strada non si potranno guadagnare, overo a quelli, e quelle, che di già essendo guadagnate, avranno zelo di andare in qualità di pensionari in qualche Cività per seminarvi solo la dottrina di S. Agostino . .

Si guarderà un segreto inviolabile sopra il non discoprire le presenti Instruzioni.

Ultima Instruttione per il loro particolar Governo.

Come essi devono conversar nel mondo, si terranno industriosamente coperti, ed avranno gran cura d'aver molta pulitezza nelle loro parole, e nel portamento esteriore...

Se per disgrazia queste Instruzioni caderanno in mano nemiche, tutti li discepoli le disapproveranno o in voce o anche in scritto, se ciò sia spediente per il bene di questa unione.

 $<sup>^{\</sup>rm l})$  Jansenismo potius quam Quietismo addictum fuisse Beccarelliumeiusque asseclas evidens est.

## VIII. SEGMINA VARIA.

A. Propositio Cardinalis Madrutii Legati in Comitiis Ratisponae<sup>2</sup> pro reformandis ecclesiis Germaniae. (Codex Ottobonian. 2498 fol. 183 sq.<sup>3</sup>)

Sanctissimus D. N. Pontifex Maximus pro paterna sua sollicitudine ad animum revocans passim in Germania unam ecclesiam

¹) Ludovieus Madruzzi 1567—1600 Episcopus Tridentinus. (Gams Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae pag. 317). — Madruzzo Tedesco dipendente dell' Imperatore et confidentissimo di Spagna, anzi obligatissimo godendo la casa sua infiniti commodi di pensione et altro, et è in gran concetto di tutta la Corte, per bontà, prudenza et per valore, et se bene si tien Tedesco et per Spagnuolo, potrebbe ancora riuscir Papa un giorno, se fosse sano, ma riuscendo inhabile etc. (Relatione di Roma, fatta dal Sgr Giov. Delfino in tempo di Papa Clemente Ottavo l'anno 1598. Cod. Urbin. 836 fol. 482). Cfr. Ebeling, Die deutschen Bischöfe bis zum Ende des sechszehnten Jahrhunderts. T. II. Leipz. 1858. pag. 521.

2) Dapoi d'haver scritto a V. Sgria J. della legazione di Germania e della Dieta, le ho da dire, che Nostro Signore fece Concistoro ieri contro la consuetudine di questi giorni, e publicò Legato Mgr Illmo Madruzzo con gran laude di Sua Sgria Illma et applauso del Sagro Collegio. Disse Sua Santità, che era intimata la Dieta in Ratisbona per li 17 di Aprile prossimo, e che nella Dieta si parlarebbe di cose importanti alla Parte Cattolica, e nominò in specie il fatto d'Argentina e la sentenza data dall' Imperatore a favore de Cattolici di Aquisgrana, e la successione nel Ducato di Cleves, e che gl' Eretici farebbono tutte le loro forze non solo per mantenimento di quel che hanno, ma per ampliarlo, con diminuir il nostro, e che però era necessario di mandar un Legato, che havesse da intervenire in quelli negotii, il quale fosse huomo grave e dotto, prudente, integro, e di essemplar virtù e bontà, e che Sua Santità haveva fatta risolutione di dar questo carico a Mgr Madruzzo, se cosi pareva al Collegio. (Lettera del Peranda a Mgr Patriarca Caetano Nuntio Apostolico, 15 Febraro 1594. Cod. Corsin. 510 fol. 380 sq.) - Sono sempre di tanto frutto le fatiche etc. (Pietro Aldobrandini al Card. Madruzzo, Roma 26 di Febraro 1594. Cod. Angel. S. 7. 12 fol. 71, Vid. l. m. Zur Kirchengesch. pag. 95). Cfr. Alcuni avvertimenti mandati d'ordine di N. Sgre Papa Clemente VIII all' Illmo Sgr Card. Madrucci Legato alla Dieta di Ratisbona l'anno 1594, 4 Marzo (Cod. Corsin. 468 fol. 37 sq.): Per quello che concerne la prima cagione, per laquale s' ha da celebrare la Dieta, che è intorno alle provisioni della guerra contro il Turco, N. S. reputa superfluo il dirne altro a V. S. Illma che per sua prudenza et per quello che negotio questi mesi a dietro in Praga con la Maestà dell' Imperator d'ordine di Sua Beatitudine, sà molto bene, quale

post aliam praecipitem fieri, ex officio universalis sollicitudinis pariter compellitur diligenter expendere, qua ratione tantis malis,

sia l'intentione di S. Santità et qual il bisogno de tempi presenti, et quanto sia vicina la stagione che ricercherà forsi pronte, non consultationi lunghe. Dalla diligenza fatta da Sua Maesta Cesar. ultimamente presso agli Prencipi Elettori così ecclesiastici come secolari per indurli a venire in persona alla Dieta, et da altre circostanze si può far giudizio che S. Maestà disegni pure di trattare dell' elettione del Re de' Romani, intorno a che V. S. Illma medesimamente sa qual sia il desiderio di Sua Sartità et quanto stimi poter esser giovevole una tal attione alla Republica Christiana et alle cose della medesima santa fede. Ne pare che possa esservi difficoltà alcuna, purche S. Maestà se ne risolva in se stessa, perche sebbene il Conte Palatino nel passaggio dell' Arciduca Ernesto si dice aver usati termini, che dimostrano poco buono effetto, et sara anco facile cosa, che il Brandiburgense pensi di vendere il voto suo a troppo alto prezzo dimandando qualche favore sopra le pretensioni sue alli stati di Cleves et alla Chiesa d'Argentina, con tutto ciò pare che si possa sperare, che o quelli medesimi si lasciano piegare alle cose ragionevoli, o che senza di loro si possa concludere l'opera, perche si crede che S. Maestà possa promettersi ogni buono offitio dell' Ambasciatore di Sassonia, et che sia per aver pronti a questo suo desiderio li tre Elettori Ecclesiastici, massime dopo l'abboccamento di quello di Colonia con l'Arciduca Ernesto, del quale avvisano che non si siano potuti dipartire sino a Brusselles, et che poi siano restati congiuntissimi di volonta, et con tale stabilimento d'amicitia, che gli Eretici già se ne confondano e ne temono. Se dunque si tratterà di questa materia come V. S. Illma haverà a procurare, ricordando anco a S. Maestà le promesse fatteli quando ella si parti ultimamente in Praga, saprà come ajutarla con l'autorità di questa Santa Sede in tutti li modi possibili, che così è la mente di S. Beatitudine, laquale per la paterna affettione che porta a S. Maestà et agli Arciduchi suoi fratelli, et a tutta quella Serenissima Casa, ha voluto anco che si mettono intorno alle persone loro in consideratione a V. Sgria J. le seguenti cose eic. - Spondani Annal. Eccles. a. a. 1594, XXXII.

<sup>3</sup>) Inscriptio a nobis adoptata habetur in fine documenti; in principio autem leguntur verba: "Transsumptum corum quae Illmus et Reumus Princeps et Dominus Ludovicus Cardinalis Madrutius S. D. N. Clementis Papae VIII ad invictissimum Rodulphum Rom. Imperatorem et per Germaniam de Latere Legatus anno 1594 in Comitiis Ratisponensibus pro reformanda ecclesiastica disciplina proposuit." Cfr. Cod. Vallicellan. N 20 fol. 41 sq. Proposte del Legato Madrucci alla Dieta e risposte dell' Imperatore l'anno 1594.

Obiter attingam commentationem quandam in Codice Ottoboniano supra citato fol. 9 sq. ('Scrittura sopra l'infallibilità del Papa in materia di fede') obviam, cuius auctor Fallibilismo deditus sophismata potius quam argumenta profert. Tria (1. 7. 12) specimina sufficiant:

a) Avanti d'entrar in materia, è necessario considerar, che dall' opinione medesima del Card. Bellarmino et altri principali defensori dell' infallibilità, non è heresia di sostenere, che il Papa puote errare nelle sue decisioni in materia di fede, come in ogni altra cosa, dove seguita visibilmente, che la dottrina dell' infallibilità non è certezza irrefragabile, e che li figli della

quae cum certo exitio religionis catholicae et ecclesiarum ruina in ipsis visceribus ipsaque adeo substantia haerent, et quasi iam-

Chiesa non sono sempre obligati alle decisioni di Roma, principalmente quando non sono sostenute, che dalla sola testimonianza et autorità del Papa.

b) Questo Paradosso dell' Infallibilità va direttamente a ruinare tutta l'autorità de Concilii, perche se li Concilii non hanno autorità di stabilire la fede nella Chiesa, se non doppo che saranno approvati dal Papa, e dal Papa decidendo come Papa ex Cathedra e non altrimente, che sicurtà potremmo mai havere, ch' un Concilio sia stato ben approvato, e ch' il Papa approvandolo habbi parlato come Papa, e non semplicemente come Dottore particolare..

c). Seguita chiaramente, che non si deve tenere il Papa per infallibile, e che Dionisio Cartusiano ha havuta gran ragione di dire appresso Gersone e molti altri Dottori, quod valde periculosum est ultimam fidei seu credendorum determinationem committere Romano Pontifici, quoniam ille potest errare in fide. Non bisogna dunque ch'il rispetto, che si deve alla Santa Sede, c'impedisca d'essaminare le decisioni di Pontefici avanti di ci sommettere, principalmente quando la Chiesa si trova in differenza intorno quello, ch' hanno deciso...

Cfr. etiam Memoria di Mgr Arcivescovo di Tolosa laquale contiene la discussione d'una Tese sostenuta nel Collegio di Clermont circa l'infallibilità del Papa 1661 (Cod. S. Petr. a. Vinc. A. D. 9. 60 fol. 7 sq.)

1) Tutti i pregiuditii, danni et offese che ricevono i Cattolici da quei Protestanti che si sono usurpato et dato il titolo de Elettori Principi et stati corrispondenti procedono originariamente dalla inosservanza della constitutione della pace politica et di religione fatta et con grandissime pene et stretti giuramenti stabilita l'anno 1555 et dalla multiplicità delle nuove et diverse sette, che sotto l'ombra et titolo della Confessione Augustana si introducono di giorno in giorno nel sacro Imperio contro l'espresso tenore di detta Constitutione et contra il Recesso dell' anno 1566, perche se realmente non fossero nell' Imperio altre religioni che la cattolica et l'augustana, si potria sperare di meglio, et più facilmente accordare insieme ambe le parti, havendo quelli di detta Confessione Augustana ringratiato sempre molto l'Imperatore per la prefata constitutione di pace, et massime l'anno 1557 in una Scrittura presentata alla Maestà Ces. all' hora regnante, nella quale si offerivano di più de voler conservare gl' Arcivescovadi et Vescovati et altre Prelature di Cattolici et di non permettere che fossero in alcuna maniera profanati, come anco appare nell' altra supplica che i medesimi presentavano a Cesare l'anno 1576. Da questa diversità et multiplicità di nuove sette nasce una grave alteratione degl' animi dei detti corrispondenti contro i Cattolici, et una estrema diffidenza tra gl' uni et gl' altri in modo che quasi si metta dai primi in dubio la detta Constitutione di pace di religione, et da loro non si pensa ad altro che alla totale oppressione et perdita della religione cattolica nell' Imperio, come apparisce da gravami, che patiscono i Cattolici, da loro rappresentati nell' ultima Dieta di Ratisbona a S. Maestà Cesarea.. (Ristretto della Informatione lasciata dal Sgr Conte di Zollern Ambasciatore straordinario dell' Imperatore a queste Maestà Christianissime [Ludovic, XIII eiusque Matr. Regin.] delle cose della Religione in Alemagna. Cod. Casanat. X. VI. 22. Cfr. m. Analect. Roman. pag. 28).

iam erumpentia oculis cernuntur, in tempore occurrat. Sperat autem imprimis occasione praesentium Comitiorum Imperialium auctoritate et prudentia Principum Catholicorum de ceteris et opportunis rationibus in medium consuli posse, merito enim iudicat illos optime et gravitate ipsius rei perspecta, eandemque ut par est maxime cordi haberc.

Circa quod cum experientia ipsa et eventus necnon exempla Ecclesiarum Halberstatensis, Magdeburgensis, Bremensis atque aliarum evidenter demonstrent, quam sit difficile semel collapsas erigere atque in pristinum statum restituere, idcirco (illarum cura et reductionis spe non abiecta) etiam atque etiam cogitandum venit, quibus potissimum modis divino auxilio vindicari possint ab interitu eae Ecclesiae, in quibus adhuc per Dei gratiam religionis catholicae observantia reliqua est.

Primum itaque satis per se patet nihil esse convenientius conservandis Ecclesiis, quam omnibus modis prospicere, ut in iis ecclesiastica disciplina et primaeva institutio sarta tecta retineatur adhibita omni circumspectione, ne profanis novitatibus vel ullis defectibus aut excessibus fenestra aperiatur, quibus constitutionum, ordinationum ac legum sacrarum vigor minuatur. Quod certe ab iis ex officii debito maxime requiritur, qui tanquam in specula positi, divina dispositione periculosissimis temporibus ecclesiarum

curam gerentes ea omnia diligenter prospicere et arcere debent, quibus status ecclesiarum turbatur aut laeditur.

Quare facere non potest Sanctitas Sua quin efficaciter hortetur Illmos ac Rmos Archiepiscopos, Episcopos aliosque Praelatos Ecclesiasticos quoscunque, ut districti ac gravissimi Dei iudicii memores periculosissimi et angelicis humeris formidabilis muneris debitum saepe animo recolant illudque Deo eiusque gratiae se totos committentes, christiana charitate et sollicitudine exercere studeant, omnes vias ineundo, quibus impendentia mala et pugnae quae foris intendantur, propulsari simulque timores ac defectus interni sedari et tolli possint. Id vero in amplissimo spiritualis regiminis campo multis modis, charitate et prudentia ducibus, secundum certissimas fidei et disciplinae ecclesiasticae regulas, praestandum est, ac in specie cum per Conciliorum Provincialium et Synodalium statis temporibus et pro rerum necessitatibus celebrationes, tum per diligentes visitationes 1 et similia media, necessaria plane ad submovenda ab Ecclesia Dei scandala et negligentias quae corpus ipsum ecclesiae evidenter deformant nudumque exponunt gravissimis damnis et laesionibus, quae per infinitas haereses ac sectas infliguntur.

Verum autem ut maiore cum fructu excolendae ecclesiae cura suscipiatur, hortatur inprimis Sanctitas Sua ut omni promptitudine S. Concilii Tridentini<sup>2</sup> observantia amplectatur, cum illius salutaris

<sup>1)</sup> Se i Vescovi di Germania fussero tutti Cattolici, superariano de voti se non forze la parte dei Principi heretici, et così si venceriano i partiti, almeno per vantaggio di numero in ogni publica trattatione con gran servitio di Dio. Però gran cura si ha da usare, prima in tenere bene animati i buoni alla diffesa della Religion Cattolica con offitii accommodati alle persone et alle congiunture, et nell' unirli et renderli ogni di più confidenti a questa Santa Sede. Poi con lo scrivere ai Capitoli in ogni occasione di vacanza de Vescovati, essortandoli ad eleggere soggetto cattolico et habile a tanta cura, et col procurare, che l'Imperatore faccia l'istesso, et si dichiari che l'Eletto non potrà essere approvato da S. Maestà, quando non sia tale che la Sede Apostolica habbia da confirmarlo; oltre di ciò con l'impedire che a chi non havrà la confirmatione qui, non si concedeno mai i Regali da S. Maestà, con i quali gli Eletti vengono dechiarati Prencipi dell' Imperio, et acquistano giurisdittione sopra li sudditi et voto et sessione nelle Diete Imperiali .. Per il medesimo rispetto si deve ovviare, che in occasione di Diete Imperiali non siano ne chiamati ne admessi Vescovi tali non confirmati, i quali conseguendo il luogo, conseguereriano anco l'effetto di una loro antiqua et iniqua pretentione d'introdurre nell' Imperio una assoluta libertà di religione con adito indifferente ai Cattolici et agli heretici, a tutte le dignità et a tutti benefitii ecclesiastici, dai quali restano gli heretici esclusi per la constitutione della pace stabilita nell' anno 55 in Augusta.. (Instruttione a Mgr Ferrerio Vescovo di Vercelli per la sua Nuntiatura di Germania. a. 1604. Cod. Casanat. X. VI. 22).

<sup>&#</sup>x27;) Si haveranno a persuadere tutti gli Vescovi alla Visita et alla riforma, commendando quelli che l' hanno fatta et che vi hanno fatta diligenza maggiore, avvertendoli a provedere le loro Diocesi con buoni Seminarii et con nutrire molti giovani negli Studii, per supplire a bisogni delle Parrocchie, et per opporgli agli heretici che in questa institutione della gioventù sono vigilantissimi. Il che bisogna anco imprimere efficacemente agli Abbati, acciò si risolvessero di mantenere nelle più vicine accademie molti scolari, non solo per rimettere ne' loro Monasterii la disciplina et la eruditione, che sono compagne l'una dell' altra, ma anco per aver copia di Sacerdoti regolari d'adoperare nelle Parrocchie unite a loro Monasterii, nelle quali il constituire li Monaci professi non è altro che guastare tutte le buone regole et riempir li Conventi di mille vitii. (Avertimenti mand. al Card. Madrucci. Cod. Corsin. 468 fol. 37 sq.)

<sup>2)</sup> Più di un Vescovo della Provincia di Magonza ha ricordato, che saria bene ammonire et sollecitare quell' Arcivescovo a publicare il Concilio di Trento, poiche dall' esempio suo si muoveranno tosto tutti gli altri, et egli doveria considerare il frutto che ne cavano le provincie, ove egli è publicato, et la Germania medesima per non parlar delle parti più lontane. La Metropoli di Salzburgh, et il Vescovato di Lieggi sentono e confessano che con detto Concilio sia entrata la benedizione di Dio et messo freno alle heresie, che conducevano ogni cosa alla ruina. V. S. Illma dunque veda di muovere il Magontino per quelle ragioni che le pareranno più accommodate

directio multis in partibus Ecclesiae Dei innumerabilia beneficia et spiritualia ornamenta protulerit, quod idem in Germania eventurum speratur, siquidem eius observatio debitis modis ita instituatur, ut omnes reipsa animadvertant, praefulgentes auctoritate et potestate integri ecclesiastici corporis splendorem et puritatem serio concupiscere.

Quandoquidem vero notorium est, Ecclesiis non paucis interitus causam fuisse absurdas postulationes et electiones personarum legitimas qualitates non habentium secundum praescriptum Constitutionum Ecclesiasticarum ipsiusque legis divinae, operae pretium est remedium adhiberi iis incommodis, quae gravissima proficiscuntur a Capitulis et Canonicorum praecipuis Collegiis, quae praerogativa electionis gaudent. Nisi enim electio firmis et bonis regulis dirigatur, vel si deferatur in personas externam tantum dignitatem et potentiam appetentes, parumque servitia Dei et beneficia ecclesiarum ac religionis catholicae (cui consecratae sunt) observantiam curantes, irreparabilia damna consequi necesse est cum ingenti Christi Salvatoris nostri sanguine redemptarum animarum periculo et iactura.

Cum etiam Ecclesiarum dignitas, maiestas et gubernatio, in qua Capitula non minimas partes obtinent, conditiones, qualitates et merita condigna pro tanto munere postulent, omnibus modis laborandum videtur, ut iuxta SS. Canonum et S. Concilii Tridentini dispositionem et laudabiles ecclesiarum consuetudines et appro-

al negotio et all' ingegno, col quale se trovasse difficoltà insuperabile, sarà bene che si volti a persuadere il Coloniense et il Treverense, che lo facciino nelle chiese loro, et procurino da avanzarsi col merito appresso Dio col dare et non con l'aspettare l'esempio, perche l'altro di puro rossore si muoverebbe poi finalmente a farlo, massime che non si può raccontare un solo disordine, che habbia causato in tanti anni, dapoiche fu publicato nella Provincia di Salzburgh, e nelli pochi che sono scorsi, dopo che si pubblicò a Lieggi, se quell' Arcivescovi si risolvessero di fare una Sinode Provinciale, ciascuno nella sua Metropoli, saressimo come sicuri che la maggior parte di loro suffraganei consigliarebbono la detta pubblicatione et che insieme si metteriano anco altri buoni ordini al governo ecclesiastico. (Avertimenti m. al Card. Madrucci. Cod. Cors. cit.)

bata statuta, quae Sacris Canonibus non repugnent, aetas, doctrina, vita et conversatio ipsorum vocationi et muneri ac ecclesiarum celebritati quantum fieri potest respondeat, ita ut Canonici veram formam senatus ecclesiastici repraesentent, qui Episcopis et Praelatis in sanctissimae functionis exercitio assistant, non resistant, quique occurrente electionum occasione secure, prudenter ac utiliter pro tantae rei necessitate officia faciant.

Ac proinde Metropolitanos, Episcopos et ipsos adeo Canonicos ea omnia considerare et promovere decet, quae ad huius ordinis splendorem, dignitatem et puritatem spectant, quandoquidem in illius congrua dispositione maxime Ecclesiarum utilitas ac illarum conservatio innitatur.

Et cum metropolitanis ex officii ipsorum eminentia incumbat providere, ne Ecclesiae comprovinciales detrimentis tam spiritualibus quam temporalibus afficiantur, maxime illos vigilare decet his temporibus, ne cum Religionis detrimento et ipsorum iurisdictionis iactura per absurdas et damnatas postulationes et electiones' aut aliis modis suffraganeae ecclesiae in pericula subiiciantur aut ab antiquo ipsorum statu dimoveantur. Et si quid tale attentari cognoverint, omnibus modis impendenti malo iuxta sacrorum canonum dispositionem tempestive occurrant, in quo contumacia se obiiciente, proculdubio Caesareae Maiestatis auctoritatem, pro ipsorum officii executione et Ecclesiarum debita conservatione, pie et benigne promptam habituros non dubitent. Non minus quoque confidit Sanctitas Sua Illmos et Rmos DD. Metropolitanos, Episcopos et Praelatos maiores fideliter secum reputare, quanti his temporibus intersit verae doctrinae rationem haberi, ut ea tanquam in candelabro praefulgente, errantes et quasi in labyrintho haeresum praesentis saeculi deviantes ad Ecclesiae gremium invitent, dum in ea vident uniformem et perpetuam doctrinam lucere, eademque opera obedientes Ecclesiae filios in summa rerum omnium licentia et perturbatione in sancta fide catholica retineant et magis magisque confirment. De quo ut semper, ita

<sup>&#</sup>x27;) Il più giovevole rimedio a tutti i mali delle cose Ecclesiastiche della Germania sarebbe l'accettatione del Concilio di Trento, che quei Vescovi non hanno mai ricevuto o messo in opera nelle loro Diocesi, poiche troppo s'oppone alla libertà loro et alla licenza de costumi degl' Ecclesiastici; nondimeno gli pare, che per la religiosa pietà di S. Maestà e per le vittorie se ne possa finalmente sperare alcun felice avenimento. (Instruttione a Mgr Caraffa Vescovo d'Aversa Nuntio all' Imperatore, Roma 12 Aprile 1621. Cod. Corsin. 473 fol. 354).

<sup>&#</sup>x27;) Non sit posthae nec eligatur Episcopus, nisi qui velit et omnino possit, Deo dante, pro loco et tempore praedicare, perque se quod Episcopi est facere, nec Electus ipse, quantumvis exploratae virtutis et eruditionis, per Max. Pontificem confirmetur nisi sacerdos sit, et solemni iuratione vel fide vel fideiiussoria cautione hoc ipsum quod Episcopi est, se personaliter facturum promittat, nec ministerio suffraganei nisi summa necessitate usurum. Item nullus Episcoporum habeat plures Episcopatus, sed singuli sint singulis contenti. Item nullus a suo Episcopatu sit absens, sed per se semper inibi resideat etc. (Frider. Nauseae Episc. Viennen. de reconciliandis in religione christiana dissensionibus Consultatio. Cod. Ottobon. 706).

in praesentia maxime est cogitandum, atque praestandum ut in posterum doctorum et bonorum in vinea Domini operariorum copia suppetat, ad quod maxime conducere videtur, si ab Archiepiscopis, Episcopis et Praelatis bona seminaria fundentur et utiles ministri educentur, qui doctrina simul et exemplo praeesse discant.

Quae omnia cum ad conservationem spiritualis hierarchiae et religionis pertineant, promittit Sanctitas Sua sibi neminem commissurum, ut in se fervor et zelus desideretur praesenti ipsarum ecclesiarum necessitati conformis, quae profecto nulla alia ratione conservari et ad eum finem ad quem initio fundatae et dicatae

fuerunt dirigi possunt.

Caeterum cum iam reipsa compertum sit aliquos Principes Ecclesiasticos magno emolumento et honore ecclesias et ditiones suas expurgasse ac optimis institutis firmasse ac constabilisse, eo magis sperandum est, tam eos ipsos quam eorum exemplo alios promptius Sacrorum Canonum et Concilii Tridentini observationem amplexuros, maxime cum idipsum inevitabilis quaedam necessitas requirat. In quo si pro ratione horum temporum et diversitate regionum ac locorum casus aliqui se offerant, qui moderatione, dispensatione vel provisione aliqua indigeant, quae a Sua Sanctitate peti debeat, in eo quotiescunque requiretur, paterno plane affectu curabit, quidquid in utilem sanctarum et bonarum determinationum executionem faciet: nec quicquam in se desiderari patietur, quod ad fructuosam officii pastoralis administrationem et convenientem directionem spiritualis semitae vel progressus pertinere poterit. Ac demum intimo animi affectu Deum omnium bonorum datorem comprecatur, ut in istis publicis Religionis sanctae necessitatibus sua gratia tam sibi quam omnibus in tantae sollicitudinis partem vocatis ita adsit, ut cum ipsius nominis laude illius quoque domus decorem et dilexisse et concupivisse ardenter videri possint.

Insuper Sanctissimus D. N. Pontifex Maximus ingenti animi cum dolore intellexit, in aliquibus per Imperium ecclesiis inter Dignitates habentes et Canonicos inveniri non paucos a salutari sacrorum Canonum directione deviantes, idque inprimis cum divini cultus neglectu. Raro enim Ecclesiae per Dignitates obtinentes et Canonicos frequentantur. Distributiones licet amplissimae aut negliguntur aut exigua in Choro mora percipiuntur.

Annexa dignitatibus et praebendis onera et officia nonnisi

per Vicarios praestantur.

Ordines et gradus ecclesiastici dignitatibus ac praebendis annexi non suscipiuntur.

Gravitas inculpatae conversationis non servatur in habitu clericali statui condecente, dehonestatur et maculatur turpi concubinatu.

Vagatione fere perpetua ab una ecclesia ad aliam convolando Praebendarum emolumenta captantur, pauperiores ecclesiae deseruntur.

Electionum praerogativa non semper ad maiorem Ecclesiarum utilitatem et religionis conservationem dirigitur.

Vacante Sede bona ab Episcopis relicta in privatos usus convertuntur.

Episcoporum iurisdictio per contrarias sacris canonibus capitulationes et pacta constringitur.<sup>2</sup>

Parochiales Ecclesiae Capitulis adhaerentes et unitae aut quae de illorum sunt iure patronatus non approbatis, non examinatis conferuntur.

Correctio, reformatio et visitatio excluduntur.

In assumptione ad Canonicatus, non ecclesiarum sed personarum habetur ratio.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>) De cap tulationibus quas Canonici Colonienses, Brixinenses et Wratislavienses cum suis Episcopis ante electionem inierant, per decreta Pontificia obliteratis cfr. *Benedict. XIV*. De Synodo Dioecesana L. XIII c. XIII § 15 ed. *Ferrar*. II, 355.

3) Li Canonici quasi in tutti li Capitoli d'Alemagna sono o in parte heretici o in tutto o amici della licentiosa vita, quali costumi sperano meglio d'essercitare sotto Vescovo et Prencipe simile a loro di fede e di dishonesta che sotto un Cattolico.. Chi vuol buoni Vescovi, è necessario procurare che sieno buoni li Canonici, et questa è cosa, che desidera studio longo

<sup>1)</sup> La Riforma di costumi tanto è necessaria per sostegno della Religione Cattolica e d'ogn' altra cosa Ecclesiastica, perche dove il Clero viva et operi come si dee, anco i laici seguiranno l'essempio loro, e si convertiranno finalmente al Cattolichismo; ma l'avaritia, la lussuria e le cupidigie humane tengono involti gl' animi de più, e non v' ha cosa in tutta la Germania che fosse più necessaria d'una Visita Apostolica, colla quale vi s'introducesse a pieno l'osservanza del S. Concilio di Trento; e poiche habbiamo un Imperatore tanto pio e vittorioso, se ci fu mai tempo da sperare che si potesse adempire, pare che hora egli sia giunto. Onde Nostro Signore non lascierà di tentare appresso S. Maestà, e speriamo che i buoni Vescovi favoriranno l'impresa; ma in tanto nelle Diocesi della Nuntiatura Sua V. Sgria non pretermetterà niuna diligenza ne ufficio, onde ella possa persuadere i Prelati a visitare e riformare i loro Cleri, e dove non si potessero dagl' Arcivescovi adunare i Concilii Provinciali, s'inducessero almeno li Prelati a fare li Sinodi Diocesani, et a visitare con quell' opportunità le Diocesi loro .. (Instruttione a Mgr Montorio Vescovo di Nicastro Nuntio in Colonia, Roma 31 Luglio 1621. Cod. Corsin. 471 fol 54. Cfr. Pacca Memorie Storiche sul di lui soggiorno in Germania in qualità di Nunzio Ap. Roma 1832. pag. 239).

Provisiones Apostolicae non ubique iuxta concordata admittuntur, saepe excluduntur.

Cum Episcopis non raro contentiones suscipiuntur, idque non iurium ecclesiae conservandorum sed enervandae episcopalis iurisdictionis studio.

Non procurant Principes Ecclesiastici, ut ipsorum Consiliarii ct Officiales omnes sint catholici, alentes in sinu suo serpentes et proditores suos.

Sacellanos doctos qui concionibus et colloquiis catholicam religionem tueri possint, apud se habere non curant.

Cum non desint quorum familiae promiscue constant cum

et continuata diligenza di molti anni.. S'haveria dunque prima a procurare, che in niuna Chiesa s'admettesse al possesso di Canonicato huomo di conditione alcuna per qualunque via ch' egli s'ottenesse, se non facesse prima la professione della fede.. in Alemagna non è copia di soggetti habili, ne ciascun beneficio basta a pascere il nobile secondo 'l decoro et l' honestà.. si vede chiaramente che dannosissima saria in Alemagna l'introduttione della singolarità di Canonicati . . Ma per proveder ben alle Chiese de buoni Canonici et buoni Vescovi, oltre le cose dette gioveria infinitamente il mettere molto pensiero in far riformare le Università Cattoliche d'Alemagna, lequali se vedono andar cadendo, ne altra è la causa, che la tenuità de stipendii, quali conservandosi in quell' antica misura et essendo accresciuti i prezzi di tutte le cose, non suppliscono più al mantenimento de Professori, ne si trova chi con si debole provisione voglia accettare si gran carico, et se pure l'accetta, non l'essercita se non quando gli avenza tempo delle facende domestiche.. Ottimo modo poi per havere buoni Canonici saria che potesse far publicare il Concilio di Trento et far osservare in specie quel Canone, che niuno sia habile al Vescovato, se non è prima Dottore, perche questo metteria li nobili in necessità di studiare et di vivere nelle Università Catoliche, da chi derivaria poi a poco a poco la salute di tutte le Chiese e la piena instauratione della religione Catolica.. Ultimamente di gran gio vamento per questi fini sono li seminarii et collegii instituiti dalla santa memoria di Papa Gregorio così in Roma come in diverse parti d'Alemagna... (Stato della Religione in Alemagna; pericoli che soprastanno et rimedii. Cod. Urbin. 839 fol. 107 sq. = Cod. Vallicellan. N. 19 fol. 36 sq. Relatione del Commendone dello stato della religione di Germania a. 1588. Cfr. m. Analect. Roman. pag. 31 et Aug. Theiner Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten. Mainz 1835. pag. 124 sq.) - In omni vel cathedrali vel collegiata ecclesia, dimidia pars sit nobilium, reliqua vero pars doctorum in publicis gymnasiis adprobatorum, quorum partim sint Theologi, partim Jurisconsulti, qui non modo eligere debent praelatos, sed qui possint etiam eligi in praelatos et Episcopos. Item in qualibet ecclesia vel cathedrali vel collegiata duo sint doctores Theologi, quorum unus praelegat ipsis canonicis, vicariis et caeteris lectiones theologicas, alter vero prosit publicis concionibus, et ambobus liberalius provideatur quam aliis elericis, ne patiantur indigne miseriam, si contingeret eos aegrotare vel ob senectutem vel ob morbum .. (Nauseae Consultat. Cod. Ottobon. 706).

haereticis tum catholicis, non provident, ut in ipsorum aulis ac mensis de rebus fidei in perniciem catholicae religionis sermones et disceptationes non habeant.

Beneficiorum pluralitas etiam quae contra Canones est, toleratur.

. Beneficia conferuntur pueris infra aetatem a Concilio Tridentino requisitam, atque adeo etiam haereticorum filiis.

Non prospiciunt, ut subditi filios suos ad scholas haereticas non mittant. Unde fit, ut quando seducti domum redeunt, totas familias inficiant.

Sacerdotes ex aliis dioecesibus ob flagitia eiectos temere recipiunt, nulla cura super vitae et morum inquisitione facta.

Observatum est nonnullis in ecclesiis dum canonicatus pueris conferuntur, qui ecclesiastico statui tandem se abdicant, huiusmodi canonicatus longa serie a pueris in pueros resignari magno cum divini cultus detrimento.

Scolasteriarum usus plane quibusdam in locis intercidit, cum ad scholasticorum munus pertineat iuniorum canonicorum paterna directio.

Qui ad Universitates ' mittuntur, sive dormiendo in Civitate sive etiam perditissime vivendo tempus transigunt, susque deque habetur.

Catechismi perlectio a qua fere tota pietatis ratio pendet, nulla sollicitudine urgetur, et quod deplorandum, etiam haereticorum venenum tenerae iuventuti obiici permittitur.

Haec et his similia, quae aliquibus ecclesiis ruinam attulerunt, aliis ex propinquo minantur.

Quare Illmis et Rmis Metropolitanis, Episcopis et Capitulis ipsis haec proponuntur, ut dignitatis et officii sui memores, quae Dei cultum, ecclesiae statum, religionis conservationem maxime concernunt, iuxta quod temporum conditio et rei gravitas postulat, corrigant et tollant, ad Dei laudem, ecclesiastici status dignitatem et fidelis populi aedificationem.

¹) Cfr. Cod. Vallicellan. N 19 (Raccolta di Scritture spettanti alla Germania) fol. 185 sq. (Relatione di Germania fatta in tempo del presente Imperatore Ridolpho Secondo d'Austria), et in specie fol. 232: Accademie et Università d'Alemagna. Catalogus iste distinguit haereticas, catholicas (numero 8: "Colonia, Dillinga, Magonza, Ingolstat, Friburg. in Brisgov., Treveri, Vienna in Austria, Herbipoli) et dubias Universitates.

B. Instruttione della Religione et stato del Re d'Ethiopia detto il Prete Gianni. (Codex Biblioth. Urbinat. 829 fol. 309 sq. ')

Il Re d'Ethiopia<sup>2</sup> è christiano et ha sotto di se sessantadue Re coronati christiani, oltre alquanti Re Gentili et Mori tributarii.

Fu il primo Re et natione de Gentili, che, come disse Eusebio al libro secondo, fosse consecrata a Dio, come primitia delle genti,3 et che ricevesse il santo battesmo, datoli dall' Apostolo Filippo all' Eunucho di Candace Regina, et poi da San Matteo, et converti Ifigenia nobilissima vergine, et l'Apostolo apparendo in visione al popolo l'essortò a far Re il fratello di Ifigenia, christiano in luogo del Re, il quale morì della lepra per haver fatto morire l'Apostolo Mattheo.

Detto Re è scismatico et segue i riti del Patriarcha Alessandrino,4 dal quale è confirmato negli errori suoi, oltre molti abusi

che ha.

Ha un numero infinito di Frati<sup>5</sup> dell' Ordine di Santo An-

tonio, sepolto nei confini di Egitto.

Gli Preti6 sono molti, si maritano et fanno i figliuoli Preti, insegnandoli le cose ecclesiastiche, perche non hanno Maestri.

1) Quae in eodem Mscr. fol. 293 sq. continetur Relatio seu potius Epistola ('Relatione del Pretegianne'), aprocryphis referta est elementis. Cfr. Cod. Bibl. D. Marci Venet. Cl. VI n. 186 et Schroedl in Freiburg. Kirchenlexicon V, 733 sq. s. v. Johannes Presbyter.

2) L'Etiopia paese vastissimo comprende in se molti Regni di qua e di là dell' Equinottiale. Gl' habitanti sono Christiani divisi in molte lingue, ma una è la comune, della quale si servono nella scrittura come noi nella latina etc. (Relazione di Etiopia. Cod. Corsin. 283 fol. 173 sq.)

3) των ανα την οἰκουμένην πιστων απαρχήν γενόμενον. Euseb. Hist.

Eccl. II, 1 pag. 87 m. r.

<sup>4</sup>) Riconoscono questi popoli per loro capo supremo il Patriarca d'Alessandria, e perciò caderono nello scisma suscitato da Eutiche Monaco e da Dioscoro all' hora Patriarcha Alessandrino, condannando San Leone Papa et il Concilio Calcedonense che riprovava la loro falsa dottrina, e questi infettarono tutto l'Oriente seguendoli Armeni, Jacobiti, Cofti et Abissini. (Cod.

5) Li Monaci sono in gran numero, ma senz' habito e tonsura forche alcuni, che portano la Cuculla, e come un scapulario senza disciplina, e senza voti, vitiosi, che hanno greggi di Concubine.. (Compendio della lettera d'Alfonso Patriarca d' Ethiopia della Compagnia di Giesù al P. Generale di detta Comp. il 1. Giugno 1626. Cod. Ottobon. 2536 fol. 102 n. 11. Cfr. m. Analect. Roman. pp. 43. 117 sq.)

6) Non hanno degl' ordini altro, che il Diaconato e Presbiterato, e le forme non sono buone, et alcuna volta il Patriarca fa l'ordinatione per voce di trombetta facendo intendere agli ordinandi, che piglino l'ordine che vogliono, ch' egli glie li dà, e così una volta ordinò una Donna al Presbite-

Le loro chiese sono bellissime et ricchissime, con campane di pietra, et dicesi una sol messa al giorno con una grande hostia, con laquale si communicano tutti, et consacrano col vino fatto d'uve secche. Et il Patriarcha solo sacra i Preti, perche non hanno Vescovi, et sono ordinati a tre et quattro milia per volta, et molti di esso sono gran signori, et parentano con il Re.

Fanno la Quaresima con grandissime astinenze.

Temono infinitamente la scommunica.

Non hanno ragione canonica ma civile.

Ognuno porta sempre la croce, li Religiosi et i Signori in mano, et il popolo al collo.

Hanno due croci col legno della Croce.

I Nubi tra l'Ethiopia et l'Egitto furono già soggetti alla Chiesa Romana, et hanno molte chiese con l'imagini de Santi.

Gli Ethiopi non hanno figura di Nostro Signore Giesu Christo in croce, dicendo non esser degni di vederlo in quella passione.

Sono assai devoti, perche ogni anno ne vengono molti al sepolchro in Hierusalem.

Confessano et tengono la Sede e Chiesa Romana la prima del Mondo, et il Papa il maggior huomo del Mondo et vero Vicario di Christo et successore di San Pietro, et la loro Sede, qual chiamano di David dal quale discendono, la seconda.

Hanno questi ultimi Re dimandato loro lettere al Papa, benedittione et l'immagini della Vergine et Apostoli.

Hanno profetie, che non devono haver più che cento Abuna idest Patriarchi dalla Chiesa Alessandrina, et che quello che havevano nel 1520 i nominato Marco era l'ultimo, dopò il quale aspettavano nuovo Rettore dalla Chiesa Romana.<sup>2</sup> Onde fin hora stanno

rato. (Cod. Ottobon. cit. n. 10. Cfr. Dissertazione di G. S. Assemani sulla nazione dei Copti, e sulla validità del sacramento dell' Ordine presso loro; Maii Script. Vet. Collect. Vatican. Tom, V. P. 2. pag. 171.)

<sup>1)</sup> Missa solemnis die assumptionis (a. 1521) habita propter foedus initum inter Presbyterum Joannem Aegypti et Indiae Regem ex una parte, et Portugalliae Regem ex alia parte contra Turcam. Pridie Papa, me vocato, narravit, qualiter habuerat nova a Rege Portugalliae .. super eo quod ipse Presbyter Joannes volebat esse omnino Christianus iam a multis annis citra, sed nesciebat, qualiter adorare Jesum Christum deberet in caeremoniis et cultu catholico. Et quod ipse Rex Portugalliae vellet, quod ipsi duo simul essent propugnaturi contra Turcas et Infideles alios pro nomine Jesu Christi.. Et has literas Sanctitas S. recitavit in hesterno Consistorio, ut haberet vota Cardinalium super gratiis Deo agendis et festo convenienti tantae novitatis. (Paris de Grassis Episc. Pisaurensis Caerem. Mag., Diaria Leonis X. Cod. Corsin. 141 fol. 325 sq.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Grandissimo mezzo saria per levar quei popoli dall' obedienza del

senza Patriarcha, et non lo vogliono più dalla Chiesa Alessandrina.

Hanno profetie di due santi Heremite, che i Franchi dovevano congiungersi seco et distruggere il Tor Zidem et la Mecca, et pigliar l'Egitto et Hierusalem, et che allhora si apreria la strada di unirsi con i Christiani di quà.

Il Prete Gianni in una sua lettera al Papa dice, che nella Vita di San Vittore et nei libri de santi Padri è scritto, che un gran Signore christiano doveva congiungersi con il Re d'Ethiopia.

Mori hanno una profetia, che la Mecca dove è sepolto Mahometto, doveva esser distrutta dagli Ethiopi.

N' habbiamo ancora noi, che il Mahomettismo non durerà mille anni, et già ne ha 973 in circa.

Et che l'Imperio Turchesco ha da mancare nel duodecimo loro Imperatore, il che dicono gl' istessi Turchi con grandissimo dispiacere.

Non hanno l'heresia de Monotheliti, ma tengono due nature

Patriarcha Alessandrino, se la Santità V. levasse la residenza d'Alessandria et la mandasse over promettesse a quel Re di mandarla in Ethiopia, creando Patriarcha d'Alessandria un huomo idoneo et della loro lingua, o almeno arabica, et mandarlo a quel Re, dicendo che a V. Santità non pare giusto ne conveniente, anzi contra l' honor di Dio et della dignità patriarcale, che il capo della Religione in quei paesi principale, al quale obediscono tanti Christiani, sia creato et confirmato vilmente per denari dal Turco inimico de Dio: et che quelli che sono canonicamente creati dal Pontefice Romano, che solo ha l'auttorità di creare i Prelati, stiano senza giurisdittione et obedienza, et che la Sede Patriarchale, che dovrebbe esser in luogo libero vicina al Principe Christiano, sia in uno abominevole et dishonesto luogo de Turchi. Onde per questi et altri degni rispetti la Santità V. s'è mossa a mandargli over promettergli di mandare ad honore et consolation sua et de suoi popeli il Patriarcha da lei et dal Sacro Collegio de Cardinali eletto a far la residenza con la Sede Patriarchale in Ethiopia apresso a quella di S. Maesta, acciò che gli Ethiopi, Egittii et altri Christiani meridionali possano andare a ricevere gli ordini et altre dignità ecclesiastiche nel suo stato dal vero et canonico Patriarcha. (Discorso sopra l'unione et obedienza delle Chiese Alessandrina et Constantinopolitana con la Sede Apostolica. Nel quale si dimostra il modo, et la via che si potria tenere con il Prete Gianni et col Duca di Moscovia per questo effetto. Cod. Urbin. 854 fol. 8 sq.)

1) Relazione di tutto il negotiato per la unione della Chiesa Alessandrina alla Romana concluso nel Pontificato di Clemente VIII (Cod. Vallic. L 19 pag. 173 sq.). Cfr. Caes. Baronii Relatio de legatione Ecclesiae Alexandrinae ad Apostolicam Sedem, quomodo nimirum Clementi VIII P. M. Gabriel modernus Patriarcha Alexandrinus se cum suis Ecclesiis et Dioecesanis subiecerit suaeque Sanctitati professionem verae fidei et debitam obedientiam praestiterit. Coloniae 1598. — Documents relatifs aux Églises de l'Orient par Ad. d'Avril. Paris 1862. pag. 66.

et due volontà in Christo, come noi; il che si vede nella Messa loro Ethiopica tradotta in latino. 2

Dello Stato et Militia.

Lo stato di detto Re è per latitudine dall' un tropico all' altro, ch'è di tre milia miglia in circa, et altre tanto da levante in ponente. Confina col Turco nell' Egitto, et sopra il mar Rosso, tra i quali confini vi sono i deserti dell' arena.

Detto Re sta nove mesi in campagna, circuendo con cento milia persone i suoi Regni.

È servito in giro dalli suoi Re soggetti, i quali hanno molti capi, qual con 10,000 et quale 15,000 cavalli, et fanti infiniti.

Ha oro in grandissima quantità, il quale si spende a pezzi et a peso.

Ha il paese fertilissimo, il quale si semina due fiate all' anno, dando due pienissimi raccolti.

Ha metalli et materia d'ogni sorte da fare ogni istromento bellico, si terrestre come maritimo.

Ha molti cavalli et grandi, molti bestiami di ogni sorte.

In alcuni suoi Regni et massime in quelli di Sceua et Goiame sono valorosissimi soldati.

Gli christiani Abissinii idest Ethiopi per essere valorosi sono tenuti con grandissimo soldo dalli Re dell' Arabia et India, per guardia delle loro persone.

La retta et non interrotta successione di quei Re è per tener serrati i figli nella montagna, fuorche il primogenito, in luogo del quale morendo cavano sempre il maggiore et più propinquo.

Quando quel Re vuol far guerra, mette in due giorni più di centomilia persone insiemi di quelli Regni vicini al nemico, che vuol assaltare.

Può in un tempo in diverse parti mettere più Esserciti in campagna, numerosi di cavalli et fanti.

La fortezza dell' essercito è il cavaliero armato di corarra, celata et scudo, con scimitarra et hasta da due punte.

Detto Re già pochissimi anni prese in battaglia il Re di

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Abrahami Ecchellensis<sup>a</sup> ad Joannem Morinum Epistola (Ecclesiae Orientalis antiquitates. Lips. 1683) pag. 630 sq. et Cod. S. Petr. a. Vinc. A. F. XI. 103: Notizie per la facile e stabile propagazione della santissima nostra fede nei Regni dell' Egitto e nell' Impero dell' Etiopia c. 7 et c. ult.

<sup>2)</sup> De Missa et ritibus Aethiopum vid. Card. Bona Rer. liturg. I. 9. 6 et Div. Psalmod. c. XVIII § 18. (Opp. omn. pp. 216. 556). Cfr.. De la Bigne Bibl. PP. tom. VI; Jobi Ludolfi Hist. Aethiop. III, 5, 29 sq.

Mozambiche, ruppe la Reina Betfaga al Capo di Buona Speranza, ruppe Termida Principe de Neri in Ponente, ruppe il Re di Manicongo, qual' è all' incontro dell' Isola di S. Thoma sotto l'Equinottio, il quale Re si fece poi christiano. Vinse il Re di Zeila aiutato da Turchi. Et ultimamente un suo Capitano ruppe tre volte Aramur Bassà del Turco al Suachem presso al Mar Rosso, et la terra gli prese il figliolo et gli mozzò il capo, togliendoli molti pezzi d'artegliaria et archibugi, con la uccisione de molti Giannizzeri, et altri.

Ha gran penuria di Artefici et huomini da ingegno, non ha chi sappia fare l'artegliarie et archibugi et machine militari, come si vede per sue lettere scritte già alli Papi et Re di Portogallo.

Tiene in gran tema l'Egitto, et assai Signori Arabi, per l'acqua che gli può torre, per laquale gli pagano tributo.

Ha tanto oro, che offeri un gran numero di milioni d'oro

al Re di Portogallo per far guerra a Turchi.

Può venire sopra l'Egitto col commodo del Nilo secondo, come altre volte venne Sesach et Zara Re loro con un milione de soldati all' espogliatione del Tempio in Hierusalem.

Può affamar l'Egitto et inondarlo (come scrive Papa Pio Secondo et molti altri), levandogli l'acqua del Nilo. Il che dicono gli Ethiopi sapere, ma non lo fanno, perche Infedeli non guastino il sepolchro.

Cose successe da pochi anni in quà tra quel Re et li Re

di Portugallo et poi con Sede Apostolica, et prima

Papa Eugenio gli mandò il Concilio Fiorentino et la benedittione con lettere, lequali conservano come reliquie, si come per sue lettere si vede.

La Regina Helena d'Ethiopia mandò a dimandare mastri et artefici al Re di Portogallo, il quale mandò alquanti Portoghesi, che militarono sotto quel Re, et alcuni che facevano l'artegliaria, ma secretamente non volendo insegnare agli Ethiopi, del che

presero grandissimo scandalo.

Mandò poi detto Re un suo Ambasciatore detto Zagazabo con Don Francesco Alvarez Spagnuolo al Papa, ma i Portoghesi non lasciarno venir detto Zagazabo a Roma, ma solo l'Alvarez Spagnuolo, quale prestò l'ubedienza in Concistorio publico a Papa Clemente a Bologna all' incoronatione di Carlo Quinto. Il quale Zagazabo tornando in Ethiopia morì per viaggio nelle navi de Portoghesi.

Dopoi un Portoghese nominato Giovanni vedendo in Ethiopia,

che aspettavano per profetie dopò il centesimo Abuna,¹ ch' era alhora morto, nuovo Patriarcha dalla Chiesa Romana, venne in Italia, et finse una Bolla Pontificia, che lo faceva Patriarcha di Ethiopia, et andò poi a quel Re, come Patriarca mandato dal Papa, et fu accettato benignamente. Et quel Re mandò suoi Ambasciatori a ringratiare il Papa con lettere di questo tenore:

Quem nobis in Patrem dedisti Joannem consecratum posuimus in sede Pontificia. Benedic et mihi Pater duplici benedictione

paterna in filium etc.

Per lequali lettere Papa Paulo III deliberò vedendo il buon animo di quel Re, di mandarli il Jus eligendi Patriarcham et duodecim Abbates secundum cor suum: liquali Abbati poi in morte del Patriarca elegessero uno di loro in Patriarca. Et ciò fu raccordo della fel. mem. di Papa Paulo Quarto essendo Cardinale, a fine che mandandogli Patriarcha d'altra natione che della loro, non pigliasse occasione per qualche rispetto di rifiutarlo: come hanno fatto i tre Gesuiti Portoghesi, de quali uno ne fu fatto Patriarca et due Vescovi, con auttorità di succedere in caso di morte al Patriarca, et andati in quelle parti non furono accettati, et per non essere stati richiesti da loro Patriarca, et per esser fatto ad istanza del Re di Portugallo senza sua scienza a tempo, che i Portughesi per haver messo quel Regno in parti et guerre civili, erano sospetti molto appresso gli Ethiopi, divenuti gelosi per conto di stato. Ma la deliberatione sopradetta di Papa Paolo III di mandarli il Jus eligendi, non fu esseguita per apportar, dicono, spesa di 15,000 scudi et più. Per le quali cose dette di sopra si vede, che mandando Nostro Signore a quel Re la benedittione dimandata per più lettere ai Papi passati, si può sperare l'Unione di quel Re con la Sede Apostolica, tirando dictro di se il Patriarca d'Alessandria, et dopo la mossa della sua possanza a danni del Turco nell' Egitto Hierusalem et Soria con la total rouina del Mahomettismo et Imperio Turchesco.

Sonovi molte lettere di quelli Re ai Papi, per lequali si chiama figliuolo ubediente in genocchioni del Papa, et dà l'ubedienza alla Sede Apostolica et Unione,<sup>2</sup> mostra il desiderio che ha di moversi contra Turchi per l'acquisto di Hierusalem, prega

larium T. I (Opp. ed. Prat. T. XV) pag. 516 et Hergenroether Rechtsverhältnisse der verschiedenen Riten innerhalb der kathol. Kirche in: Moy Archiv für Kirchenrecht VII, 175 sq.

<sup>1)</sup> Silbernagl Kirchen des Orients. Landshut 1865. pag. 247 sq.
2) Cfr. Thomassini Vetus et nova Eccles. Discipl. P. I L. I cap. 25
n. 2; Benedicti XIV Const. Eo quamvis tempore 4. Maii 1745. §. 1. Bullarium T. I. (Opp. ed. Prat. T. XV) pag. 516 et Hargementher Rephtyrer.

il Papa ad unire i Principi christiani contra il Turco, et simili cose, che ne hanno da dare grande speranza, che dia in tutto et per tutto ubedienza a quanto gli è per richiedere il Papa.

Laus Deo.

C. Instruttione a D. Diego di Miranda et al Padre Francesco Costa destinati dalla Santità di Clemente VIII al Re di Persia. 28 di Febbraro 1601. (Codex Bibl. Corsinian. 468 fol. 131 sq.)¹

Nostro Signore a cui è più d'ogni altro Principe d'invigilare alla salute pubblica della Christianità, crederà che Dio le mandi di sua mano quell' occasione di stabilire una firma congiuntione et amicitia col Re di Persia, che s'intende essere offerta da lui, quando siano veri gli avvisi, che ne sono arrivati alla sua notitia. Et presupposto che sieno tali, crederà tanto più ancora, che questa sia opera della divina providenza, quanto che sente con infinita consolatione, che l'istesso Re si mostri inclinato a rinuntiare all' empia setta di Mahomette et farsi Christiano. Di quel Principe porta Sua Beatitudine ogni buon concetto non ignorando le sue virtù morali. Et benche possa havere per sincera la persona di Assandeberch, col quale dite voi D. Diego di aver trattato in Venezia, et sincera la sua relatione, nondimeno ricercandosi chiarezza maggiore, et in ogni caso che s'introduca con fondamento la negotiatione desiderata da lui del modo di far la guerra concordemente al Turco,2 ha risoluto S. Santità, che per l'uno effetto et per l'altro vi conferiate tutti due in Persia; e perche con il stabilimento di esso il negotio della Religione Cristiana è più importante e più grave di tutti gli altri, et ver-

') Cfr. Cod. Angel. A. 6. 19: Lettera di Persia al P. Generale dell' Ordine di S. Augustino, 24 di Maggio 1599 (Zur Kirchengesch. pag. 94).

') Ho inteso da buona parte, che in Costantinopoli il Segretario di Venetia si è abboccato con un principal personaggio dell' Ambasciatore di Persia persona di stima, e per le mani del quale passano i negotii dell' Ambasciatore, e che essendo venuti tra loro a stretto ragionamento, quel di Persia haveva mostrato animo inimicissimo contro Turchi, e dettogli, che il Re suo era sollecitato grandemente a muover l'armi contro loro da un Re dell' Indie suo vicino, che gli prometteva aiuti grandi, ma che non l' haveva ancor fatto per alcuni impedimenti, e perche pensava accomodar prima alcuni fatti suoi, et che all' hora haverebbe rotta la guerra, et haverebbe mandato a farlo sapere alla Signoria di Venezia, al Papa et ai Principi Christiani, acciò che ancor essi facessero il medesimo. Questo avviso pare, che qui si tenga più segreto, et io non ne ho potuto odorare cosa alcuna più inanzi. (Cod. Corsin. 1620: Lettere di Mgr Gratiani Nunzio in Venezia.

Al Card. S. Giorgio 19 Aprile 1597. Foglio a parte.)

rebbe a stabilirsi da se quell' unione dell' armi contro il commune inimico, perciò di essa Religione haverete da trattare in primo luogo, quando vi si conceda un libero adito al Re, al quale mostrarete in tal caso, che siccome alla chiarezza et gloria dei suoi maggiori non è forsi mancato altro, che il lume della fede Christiana, cosi gloriosissimo renderà egli il suo nome col' uscire da tal cecità et dagli errori, che tengono il mondo miseramente diviso, dei quali essendo stato il vile Arabo Apostata, che si arrogò nome di Profeta, dove era un incantatore pieno d'artificii di apparenze ed inganni, non conveniva che da essi restasse più lungamente occupato l'animo regio di un Principe nato di madre cristiana, magnanimo, valoroso, glorioso. Et che se per divina permissione ha pure da restare qualche feccia di Maumettismo rimanga nei Turchi, e negli Ottomanni indegni di essere comparati col Re inclito e con i popoli nobilissimi della Persia. Ma quello che più importa verrà con questo ad aprire la via a se et ai suoi alla salute eterna. A voi Padre Francesco, che sete sacerdote, toccarà particolarmente di rappresentare che la Chiesa Romana, Madre et Maestra di tutte le Chiese, è una sola et deve essere uniforme pertutto, senza havere in se divisioni e differenza alcuna essentiale, et che ha dignità et autorità del suo capo che è Vicario di Dio in terra, eccede ogni conditione humana, onde il Re ricevendo la sua verità e divenendone membro, viene ad ordinare talmente se medesimo et il suo Regno, che confesserà in breve di essere stato vero Re solamente quando haverà cominciato di essere Christiano, con un giubbilo tanto universale di noi altri, quanto è maggior la stima in che furono sempre tenuti dagli Italiani et dai Romani in spetie i Re et le nazioni di Persia come Principi et come gente dalla Religione in poi molto conformi alla loro natura et costumi. Rappresentarete ancora che Nostro Signore è per riferire gran parte della sua particolare allegrezza all' interesse di quella corona et alla sicura speranza dei suoi augumenti, perche siccome in altri tempi li Pontefici Romani da un canto hanno mandati grossi sussidii all' Imperatore dei Cristiani in Ongaria contro il Turco, come in spetie gli ha mandati S. Beatitudine et è per mandarli nel presente anno, e dall' altro hanno i Re di Portogallo combattute et vinte le armate Turchesche nel Mare Rosso con servitio notabile dei Re di Persia, così dovrà esso promettersi molto più degli aiuti della Sede Apostolica et di tutti i Potentati Cristiani et spetialmente del Re di Spagna successore del Re D. Sebastiano di Portogallo et che commanda in tutti quei liti dell' Oceano Orientale, quando alle altre con-

giunzioni s'aggiunga il vincolo della Religione, che è il più stretto et il più forte di tutti. Et che Sua Santità intesa la inclinatione di lui a questa fede che conduce gli homini al Cielo, et laquale si va ampliando sino nei paesi incogniti agli antichi con la direttione et autorità dei predetti sommi Pontefici, ha già conceputa verso quel Principe un' affettione estraordinaria, ne di alcuna cosa è più sollecita che della salute di lui et di un Regno cosi potente et nobile, il quale fu pieno per altri tempi di innumerabile moltitudine de' Cristiani, onde si celebrano sino al di d'oggi nella Chiesa Romana Cattolica le feste di non pochi santi Martiri Persiani. Quando corrispondono alla verità le relationi havute come sapete dell' animo del Re, cessarà ogni occasione di persuaderlo e lasciar questa Setta, nella quale non è salute, ma quando ne stesse sospetto o irresoluto, potrebbe giovar molto al negotio il mezzo della Regina, che s'intende essere Christiana, poi si concedesse quell' adito, che ordinariamente non si concede di trattare con le mogli dei Re di Persia, et in tal caso havereste da invocare l'ajuto suo, muovendola con l'interesse della salute delle anime et della sicurezza et ampliatione dei stati, et con ogni altro incitamento opportuno, al qual effetto vi si da un Breve per lei, che presentarete o non secondo la commodità et secondo quello che giudicherete più espediente. Sarà però necessario, che in evento che troviate la Regina esser Cristiana, sappiate bene se è di rito greco et involta negli errori et heresie de Greci, il che se fosse et dovendosi trattare della conversione del Re si dovrà dar opera, che non caschi negli errori medesimi, acciò non intervenga come ai Longobardi, che quasi subito fatti Cristiani divennero Arriani. Che quello che più si desidera, trovarete nel Re la dispositione che si è presupposta, dovrete offerirli Voi Padre Francesco la persona et opera vostra per instruire et catechizzare et cosi quella di altri Sacerdoti, et procurar Voi D. Diego, che passi in Persia dalle parti marittime qualche numero di Padri della Compagnia di Gesti con l'ordine che vi si è detto a bocca in tal materia, anzi per avere il numero degli Operarii corrispondenti alla messa, doverà in tal caso transferirsi nell' India il Padre Francesco et di là condurli et con essi sottoporsi alle fatiche et ai sudori. Ma quando il Re o per mancamento d'una perfetta illuminatione o per timore di non alterare i popoli et sudditi col mutar religione non si disponesse al battesimo per adesso, havereste in tal caso da instare con ogni desterità, che almeno lasciasse introdurre la predicatione dell' Evangelio nei suoi Regni et Dominii, et per il libero essercitio della Religione Cattolica edificar Chiese et Conventi, lequali cose concede l'istesso Turco nei suoi Stati e nella propria città di Constantinopoli, benche nemico acerbissimo del nome Cristiano. Et concedendolo, come è da sperare se massime vè concorreria il favore della Regina, haverete da provedere dei Sacerdoti, che bisogneranno, procurando di stabilirgli sotto la protettione Regia almeno occulta in quei luoghi, dai quali si potrà disseminare la verità Cristiana con progresso più felice. 1 Et questo è quanto è parso a proposito di toccar nel punto della Religione.

Scoperta la intentione et i fini del Re nel punto della guerra, alla quale lo presupponiamo già disposto, haverete da fargli intendere che sino alle nostre parti arriva la fama del suo valore et de' suoi pensieri che non possono essere sempre altissimi e degni di lui, col quale concorriamo tutti, non solamente nell' istessa volontà di oppugnare et reprimere la tirannide del comun avversario, ma nell' istessa causa e negli stessi interessi di stato. Et che N. S. come capo della Christianità ha sentito un gran contento, che esso Re imitando i fatti gloriosi di suoi maggiori voglia vendicare l'ingiurie ricevute dalla Casa Ottomanna et quelle anco che vengono fatte a lui medesimo nelle persone dei Prencipi

<sup>&#</sup>x27;) La conversione de' Persiani adulti è tanto rara, che gl' esempii protrebbono paragonarsi con i miracoli; ella è tanto sospetta, che dai Prattici del genio dissimulato, finto et incostante de' Levantini viene a pena credibile, et è tanto difficultosa, che al manco di possedere le lingue orientali, al manco d'esser versato assai nella speculativa, experimentato sopra i luoghi stessi nella controversia prattica, e sopra tutto fondato in soda virtu, esporrebbe gli sacri misterii al vituperio e se stesso alla confusione, quello che presumerebbe l'impresa.. Quanto poi alla Missione verso gl' Armeni, io per me mi burlo ogni giorno delle prime idee del mio antico fervore, col quale restavo persuaso di facilmente potere ridurli; ma poi con sensibili e continuate sperienze ho trovato, che questa gente furba sono vere simie d'ogni setta, rito e religione, indifferenti e pronti più de girandole a voltarsi ad ogni vento di loro interesse, vanno gl' uni in Roma, anzi Vartabieti, cioè Dottori o Vescovi, et havendo già imparato il segreto d'una pietra filosofica, fingono di farsi Cattolici, fanno la professione della fede con grande apparato, ricevono grossa somma di limosine, ottengono lettere dal Sommo Pontefice e poi dai altri Prencipi christiani, e vengono qua in questa Corte non per altro che per ottenere beneficii e favori, e fomentare la loro ambitione e seditione, mettendo fra tanto in compromesso l'auttorità del Sommo Pontefice e dei Potentati d'Europa, scandalizando e dando travaglio a noi, et al fine si scopre, che levata la pelle di pecora, della quale si cuoprono essendo in Roma, restano qui veri lupi rapaci e fieri.. (Cod. Ottobon. 2496 fol. 447 sq. Relatione di Persia e della missione, Aspahan 8 Novembre 1673. Epistolam hanc S. Congregationi de Prop. Fide nuncupatam scripsit "Fra Angelo di S. Giuseppe Carmelit. Scalzo").

Georgiani congiunti seco con legami cosi stretti di affinità e di amore, et pregherà Dio che prosperi la giustizia delle sue imprese. Et che sebene non patisce forse la sua generosità che altri lo confermi o riscaldi, S. Beatitudine nondimeno amandolo con desiderio della salute dell' anima, con grandissima prosperità nelle cose temporali, non può non rappresentargli le ruine et desolationi di tante provincie vicine alle sue seguite per le mani dei Turchi, et la loro cupidità di usurpare l'Imperio assoluto dell' Asia, affinche non si perda l'occasione di prevenirgli hora massime che dalla parte loro hanno un Prencipe o Tiranno senza consiglio e senza valore et un governo pieno di debolezza e di confusione, et dall' altra commanda nella Persia un Re non inferiore agli antichi Ciri de virtù et di gloria militare. Che dal canto di S. Beatitudine et della Christianità egli haverà tutta la corrispondenza che sa desiderare, animerà e sostenerà l' Imperatore, et procurerà con l'autorità sua, che per grazia di Dio non è picciola, di muovere li maggiori Principi ad impresa così importante.1 Che sebbene non si congiungono forse tutti gli stessi Principi in un istesso tempo, la congiuntione nondimeno si potrà dire universale, quando sieno congiunti S. Santità, l' Imperatore et il Re Cattolico, non solamente perche saranno sufficienti le forze loro a vincere il Turco, travagliato massime dalla parte dell' Asia, ma perche non vi sarà degli altri, che soffrisca l'otio, quando veda insanguinate l'armi dei vicini con tanta speranza di diversi acquisti. Ma perche per condurre l'unione dell'armi cristiane ad uno stabilimento sicuro et imprimere in tutti un'opinione ferma, che si proceda schiettamente, converrebbe, che egli non havendo rotta la guerra, non la differisse, et che cominciasse quanto prima i suoi consigli, assegnando i tempi, i luoghi et le qualità dell'imprese, proponendogli di più che potrebbe mandare a Roma qualche suo homo senza strepito e pompa, il quale si riceverebbe con amorevolezza e si rimanderebbe bene et brevemente spedito.

Quando in tale missione egli mostrasse difficultà (il che non crediamo), sarebbe a proposito che almeno procurasse di aver lettera et scrittura che supplisse in luogo del messo, onde si cavassero le medesime certezze, et che vi ingegnate d'indurlo ad aprirsi liberamente con voi con la fide, che è tenuto a darvi per quello che Sua Beatitudine le dice delle vostre persone. Et molto a proposito et molto necessario sarebbe ancora che oltre a quello che il Re potesse dirvi di se, faceste una diligenza esatta, ma occulta, di sapere tutti i particolari della sua potenza, delle aderenze, dei disegni, et d'ogni altro simile particolare. Et piacerebbe molto che Voi D. Diego havute le vostre risposte et informationi, ve ne tornaste per la via più sicura et più breve verso Roma, accioche si potessero intendere da voi proprio e dalla vostra viva voce. Ma quando desiderasse forse il Re, che non partiste, o ne foste persuaso da qualche altra importante ragione, converria che in tal caso spediate qualche huomo fidato verso Noi et supplite in ogni cosa esattamente in scritto.

E perche è costume peculiare dei Turchi di spargere le nuove a lor modo et magnificarle, et senza dubio haveranno fatta arrivare ad ogni parte quella dell' acquisto di Caniza, laquale potrebbe impedire il Persiano, quando egli o considerasse noi come deboli o considerasse il Turco come implicato talmente nelle cose di Germania ed Italia che li promettesse una lunga pace in Casa sua, vostra cura sarà non solamente di far conoscere gli arteficii Turcheschi, ma di rimostrare che Canisa in fine non è altro che una picciola piazza posta fra alcune palludi non guadagnata dai Turchi col valore, ma caduta in loro potere per tradimento di un heretico, che ne pagherà la pena, et è più facile a ricuperare che non era la celebre fortezza Chiavarino pur perduta nell'

<sup>1)</sup> Dallo stringere in una ferma congiuntione di consigli et di forze il Regno di Polonia con la Maestà dell' Imperatore et con il Principe di Transilvania, acciò tutta quella potenza s' impieghi contro il Turco, depende il maggior utile, che la Republica christiana possa aspettare in questi tempi da opera humana, però V. Sgria può stimare d'essere conseguentemente eletta per carico importante sopra tutti l'altri ch' hoggi di corrono .. Sin dal principio, che la perfidia de Turchi cominciò ad inquietare questi anni adietro li Stati della Casa d'Austria, Nostro Signore voltò i pensieri suoi ad unire insieme i Prencipi christiani per la resistenza, come prima havea in varii modi tentato d'unirli per l'assalto, mentre si teneva, che fosse per continuare la guerra di Persia, et dare più commodità a Cristiani di scuotere il duro giogo della servitù barbara, et ad altri d'assicurarsi di non haverne a cader sotto secondo l'insatiabil sete degli Ottomani et i loro continui spiriti di Monarchia. Devono esser note a V. Sgria le diligenze, ch' intorno a cio v' ha fatto Sua Beatitudine col mandar più volte in Ispagna, in Germania, in Transilvania, in Moldovia, et sin' in Moscovia, et a tutti li Prencipi d'Italia, con che se non s'è fatto tutto cio che si desiderava, si denno però dar gratie a Dio benedetto, che tutte le fatighe non siano riuscite vane, come gl' effetti mostrano in più modi, che si riconoscono però tutti dalla sola misericordia di sua divina Maestà.. (Cod. Sessorian. CCLXIX fol. 7 sq.: Instruttione per il Vescovo di Caserta per l'unione contro il Turco in tempo di Clemente VIII, Roma 7 Gennaro 1596. Cfr. l. c. fol. 10 sq. Aggionta d'Instruttione per Mgr Vescovo di Amelia, et poi Mgr della Cornia mandati dalla Santità di N. Sgre Clemente VIII a Potentati d'Italia per ricercarli d'aiuti nella guerra contra 'l Turco).

istesso modo, laquale fu riacquistata dalle loro mani con la virtù dei nostri soldati; tanto più sia necessario che fra noi si venga a rissolutioni sode da esseguirsi in tempo, quanto più propriamente sono indirizzate tali astuzie a tenerci discongiunti. Et se foste interrogati delle mie forze, o vi occorresse di parlarne in discorso, non lasciate d'inalzarli quanto vi è conceduto dalla verità, et di rappresentare spetialmente qual sia l'autorità che tiene N. Sgre nei Prencipi Cristiani, quale la grandezza dell' Imperio del Re Cattolico tanto opportuno alle cose di Persia, et la congiuntione con S. Beatitudine, alla quale ha per gloria di chiamarsi obsequente, oltre l'havere spiriti così generosi per se medesimo che non patirà essendo nel principio del suo Reame di non mostrarsi al mondo in qualche attione corrispondente ai fatti eroici di suoi maggiori. Vi si dà un Breve per il Re nel quale si fa l'onorevole testimonianza di voi che vedrete nella copia, et vi si aggiunge solamente di più che se come l'intentione di Sua Beatitudine è che siete uniti et congiunti insieme in questa importante negotiatione, così nascendo qualche accidente d'infirmità, che Dio non lo voglia, o altro impedimento che vi separi o inhabili l'uno di voi, onde in tal caso, che supplite l'altro a quello, che fareste tutti i due insiemi o congiunti o divisi. È tanto più persuasa la Santità Sua che dobbiate corrispondere all' opinione et alla confidenza che tiene di voi, quanto più espressamente è dichiarata e della qualità della cosa in se e delle circostanze con molto honore delle persone vostre, per maggior sicurezza delle quali e del negotio potrete coprire l'andata in Persia con qualche pretesto colorato di affari mercantili o simili, occultando la vostra causa, ne communicandola dopo anco l'esser giunti, se non a coloro che la necessità porterà, o da chi potiate sperare ajuto et consiglio, come et l'uno et l'altro si confida che siate per avere da Assandeberch. Et Dio N. S. vi accompagni et assista.

In Roma ai 28 di Febbraro 1601.

D. Status Bohemiae. (Codex Ottobonian. 2536 fol. 246 sq.2)

Exponam

Primo Statum praesentem regni Bohemiae et Provinciarum incorporatarum Moraviae, Silesiae, Luzatiae utriusque.

Secundo Quae sint media quaeve sperare possint ad iuvandam Religionem.

Tertio Quid Illmi Comites Dominus Guilelmus Slavata, et

Dnus Jaroslaus Borsita de Martiniz, qui pro religione et fide ad sanguinem et praecipitium usque decertarunt, a Sua Sanctitate in auxilium Religionis humiliter petant.

I. Status Bohemiae et Provinciarum incorporatarum.

In primis Academiam<sup>1</sup> a Carolo Quarto Pragae olim fundatam Hussitae2 annis iam ducentis obtinuerunt, et ex illa impietatis Hussiticae magistros omnis generis non solum Civitatibus Pragensibus, sed urbibus et oppidis Bohemiae omnibus suppeditarunt perpetuo, qui aliis atque aliis succedentibus plerumque viduas opulentas duxerant, factique notarii, senatores et gubernatores aut curati urbium et oppidorum diligentissime semper caverunt, ut nulla ex parte Catholici possent ingredi aut sedem in iis figere. Haec ab annis circiter quadraginta, iam totum plus quam semilutherana coepit ad Calvinismum vehementer inclinare, et illum tandem toto pectore inhausit, factaque est officina et fons haeresum et rebellionum omnium, et postremae nuperae rebellionis; consilia omnia ibi sunt agitata et conclusa. Dum etiam eiusdem Academiae Rector Jessenius (qui cum aliis nuper suae dedit rebellionis poenas et capite mulctatus est) a rebellibus clam fuit ad Comitia Hungarica Posoni ablegatus, ut Hungaris persuaderet, ne Ferdinandum in Regem acceptarent. Academiae Carolinae annexum est quoddam Consistorium, quod inferius vocant, refugium et asylum Sacerdotum vitae liberioris, qui catholicorum Praesulum iugum excusserunt (constat hoc praedicantibus haereticis) et sibi munus usurpavit assumendi et instituendi hos aut illos ad functiones ecclesiasticas.

Secundo. Status Ecclesiasticus iam inde a tempore Tyranni Czisska in Bohemiae regno exstinctus est, et Ecclesiasticorum ac Praelatorum a Saecularibus occupata et detenta bona omnia. Quin etiam legibus Regni cautum est, ut ne possint in Regno Eccle-

<sup>1)</sup> tempore Gregorii PP. XV.

<sup>2)</sup> Cfr. m. Analect. Roman. pag. 31 sq.

<sup>1)</sup> antiquissima illa et celeberrima per Germaniam scientiarum palaestra a Clemente Papa VI confirmata et ad catholicos fines instituta usque hodie catholicis bonis sustentatur. (Concil. Provinc. Pragens. a. 1860. pag. 69.)

<sup>&#</sup>x27;) Ne la Città di Praga gl' Ussiti soli hanno Chiesa et amministrano i sacramenti sub utraque a quelli della loro unione. Questi sono nemici capitali di Calvinisti et di Piccardi. S'è tentato altre volte al tempo di Mgr Spetiano et del Sgr Card. Visconti di ridurli al obedienza de la Sede Apostolica, et un loro Amministratore a la presenza di Mgr Spetiano abiurò sottoponendosi a l'obbedienza della Santa Sede, ma non hanno poi voluto osservar la promessa, e la lor conversione è più difficile, dopò che pigliano preti di Lipsia, Witembergh, Luterani et Calvinisti.. (Instrutt. per Mgr Antonio Caetano Arciv. di Capua destinato Nuntio alla Maestà Cesar. a. 1607. Cod. Casanat. X. VI. 22).

siastici ulla bona stabilia comparare. Itaque in Comitiis Regni nullus Praelatus sedem et suffragium habet. Dignitatem Archiepiscopalem quidem nuper Imperatores rursus erexerunt; attamen is locum in Regni Conventibus non habet; reliqui Episcopatus et Praelaturae cacterae suis iacent sepultae in cineribus; bonis¹ earum hactenus fruiti sunt saeculares. Monasteria et monasteriorum plurimorum templa olim magnificentissima ab eodem nebulone eversa miserabile transcuntibus exhibent spectaculum. Pragae tamen pleraque piorum regum et catholicorum procerum auxiliis sunt utcunque restituta. Caeterum templa parochialia omnia in civitatibus Pragensibus aliisque omnibus Bohemiae urbibus, si Budvicium, Pilsnam, Pontum, et praeterea unam aut alteram excipias, omnia inquam omnino ab hacreticis occupata fuerunt, et in hodiernum usque diem detinentur.

Tertio E Parochiis sitis in territoriis Dominorum Catholicorum, in pagis aut oppidis, in quibus fuerunt curatores catholici sacerdotes, centum aut plures in sola Bohemia, totidemque et eo amplius in Moravia et Silesia curatoribus animarum et parochis sunt destitutae, quod occasione huius rebellionis sint interfecti aut alias mortui aut etiam profugerint vel ad partes haereticorum defecerint. Et qui in Collegiis Societatis ad Sacerdotium educabantur ante rebellionem, ii vel animum eo propositum mutarunt ac statum diversum sunt amplexati, aut in alias provincias migrarunt. Accedit huc redditus parochorum adeo esse tenues, occupatis iam olim decimis per sacculares, ut nisi ipsi rusticentur et agrorum culturae rusticorum instar se dedant, vix possint vitam tolerare.

Quarto Jus Collaturae ac Patronatus plerumque est penes haereticos; et si quod dominium aliquando catholicus Dominus vendat alicui haeretico, una cum dominio transit ius collaturae. Unde fit, ut sensim etiam ubi fuerunt parochi catholici, substituti sint Praedicantes cius sectae, cuius fuit emptor. Malum autem hoc fere universaliter irrepsit, ut moriente Parocho, Patroni universa demortui bona occupent, magno successorum detrimento.

Hic fere est status Bohemiae quoad Ecclesiastica. Moraviae et Silesiae eadem fere est ratio Lusatiaeque<sup>3</sup> utriusque, hoc ex-

cepto quod in Moravia et Silesia, sua status Ecclesiasticus constet dignitate, et Praelati sedem et suffragium habeant in Comitiis. Et quidem in Moravia gymnasium Societas habet Olmutii et Brunae; in Silesia autem ac Lusatia scholae sunt haereticae passim et ubique excepta Nissa.

Quoad saecularia vero. Inprimis Pragae typographi sunt omnium promiscue sectarum, et libros hactenus excudunt, quales libuerit. Aliunde quoque indifferenter omnis generis importantur.

Secundo filii Magnatum et quorumcunque aliorum etiam extra Regnum, operam dant pro suo aut sui heri arbitratu in Academiis lutheranis et calvinianis.

Tertio in officiis Regni supremis, mediis et infimis adeoque in Senatu, in quo iudicatur de collaturis et bonis Ecclesiasticorum (quae paucula supersunt) plurimi Officiales sunt haeretici; advocati aut omnes aut pene omnes haeretici sunt.

Quarto pessimum etiam illud est in Bohemia, quod absque consensu heri seu domini subditorum filii non possint dare operam liberalibus disciplinis, nec ingredi Religionem aut statum Ecclesiasticum acceptare. Et huic proximum est malum, quod ubi demum literis modice exculti aut tincti fuerint, illico ab heris a studiis abripiantur applicenturque ad praefecturas in bonis gerendas, ad munus scribae seu cancellarii, aliave suorum Dominorum ministeria. Hinc fit, ut vix ulli etiam catholicorum Dominorum subditi unquam fiant idonei ad graviora Regni munia obeunda; ac vix ulli eo usque in studiis progrediantur, ut gradum assequantur doctoratus. Hinc illa in Tribunalibus Catholicorum penuria.

Quinto in multis Bohemiae urbibus conspirarunt opifices, ut

¹) Cfr. Transactio inter Commissarios Pontificios et Regios in Regno Bohemiae pro bonorum ecclesiasticorum compensatione etc. (Appendix ad Bullarium Pontificium S. Congregat. de Propag. Fide. Tom. 1, 196 sq)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Jura Patronatus nullo modo ad haereticorum manus pervenire possunt, etiamsi illa sibi competere praetendunt iure haereditario vel quovis alio praetextu." Synodus Pragens. Archidioec. a. 1605. Tit. de benef. collat. ac iure patronatus. Cfr. Schulte System des Kirchenrechts pag. 674.

<sup>3)</sup> La Lusatia soleva riconoscere in spirituale il Vescovo di Misnia,

laqual Chiesa essendo occupata dai Duchi di Sassonia patroni nel temporale, resta quella provincia senza proprio pastore. Soleva Sua Maestà Cesarea deputarvi un Administratore, ma perche ha poca auttorità nelle cose più importanti, declina di continuo la religione, onde sarà necessario, che V. Sgria presane informatione pensi anco a quei remedii, che pareranno più opportuni.. (Instrutt. a Mgr Ferrerio Vescovo di Vercelli per la sua Nuntiatura di Germania. a. 1604. Cod. Casanat. X. VI. 22).

<sup>&#</sup>x27;) Giovarebbe grandemente à l'introduttione de la disciplina Ecclesiastica la erettione del Colleggio che designiava di fare il Vescovo di Wratislavia di certa Commenda del Corpo di Christo. V. Sgria ne tratterà di ciò col Vescovo di Vercelli; perche se bene si scoprivano molte difficoltà in eseguire il pensiero, nientedimeno essendo opera che può apportar universal benefitio in quelle parti, bisogna tener viva la prattica et procurare di superare l'intoppi. (Instr. per Mgr Antonio Caetano. Cod. Casanat. cit.)

De fundatione Seminarii Ponteficii Olomuc, v. Gregorii XIII Const.
 d. Idib. Martii 1580 in Append. ad Bullar. Pontif. S. Congr. de P. F. I, 70 sq.
 Cfr. Herber Statistik des Bisthums Breslau pp. 57 sq. 71.

in suam tribum nullum admittant catholicum opificem, in aliis autem, ut civitate nemo Catholicus donetur aut in senatum admittatur.

Sexto plerumque pupillorum tutores et curatores sunt proxime sanguine iuncti, et haeretici qui diligenter cavent, ne illi occasionem habeant fidem catholicam amplectendi; quin potius curant, ut cum illis odium in Catholicos adolescat.

Hic fere status est hactenus Regni Bohemiae sane miserabilis.

II. Secundo Remedia ad iuvandam in Regno Bohemiae Religionem.

Inprimis spem restituendae in Regno Bohemiae religionis catholicae maximam facit,¹ quod Sacra Caesarea Maiestas uti imperator et rex piissimus, pene omnes suas cogitationes eo dirigat, ut eam restituat, praefatisque Dnis Comitibus, quorum zelum pro domo Dei habet perspectum, iniunxerit, uti de mediis sero multumque cogitent et excogitata suggerant. Quod ipsi una cum Illmo Dno Regni Cancellario eodemque aurei velleris Equite Domino Zdencone Poppol de Lobkowicz graviter praestant. Magna

quidem in omnibus ubique, sed potissimum in Silesia (ubi ad Electorem Saxoniae conservandum aliquid Sua Maiestas dissimulare et concedere debuit) erit difficultas. Illa autem speciatim ut maxime necessaria suggerunt.

Inprimis, ut scholis haereticis Pragae et alibi sublatis substitutisque Catholicis, duo episcopatus et ecclesiae cathedrales erigantur et ex bonis perduellium donentur.

Secundo deinde ut Ecclesiasticis sua et dignitas et immunitas magnifice restituatur et potenter stabiliatur: aeterna abrogatione earum legum constitutionumque Regni, quae alterutram sauciant aut laedunt.

Tertio ut decreto inviolabili Caesaris Ecclesiasticis ac Religiosis liceat bona stabilia novis emptionibus piisve legatis amplificare, et qui ex nobilitate Religionem statumque Ecclesiasticum amplectentur, iis eorumque dispositioni sua salva sint legitima, et

Quarto ut leges, privilegia constitutionesque omnes, quae religioni catholicae quoquomodo possint officere, abrogentur.

Quinto et postremo, ut prima quaque opportunitate duo seminaria erigantur, et ex bonis rebellium iam damnatorum aut posthac damnandorum fundentur; alterum pro Nobilibus, pro communioribus et plebeis alterum; quibus liberum sit postmodum quem libuerit statum amplecti. Et quia multi nobiles et alii alias non abiectae conditionis et haeretici hoc tempore ad egestatem sunt redacti, ut suos filios pro status dignitate alere vix possint; sperandum est fore ut occasione horum seminariorum, multi ad fidem catholicam revertantur, qui postea in diversis officiis utilem Regno navent operam.

III. Tertio Rogant Suam Sanctitatem humillime praedicti Dni Comites.

Primo ut Sua Sanctitas dignetur dare litteras ad Imperatorem, quibus et heroicas eius cogitationes et quo tenetur reli-

<sup>1)</sup> Quanto alla Bohemia, parendomi, ch' Iddio habbia presa la protettione della Maestà Sua, accioche debba essere il ristoratore della religione cattolica nell' Imperio, e massimamente ne regni suoi, io dico ch' in niuna cosa può mostrarsi più grata al Signore della vittoria quivi ottenuta, che nel riporre quel Reame nell' antico stato di religione e pietà, essa l' ha in potestà con la forza, l' usi dunque a favore di chi gli l' ha data. E poiche i Bohemi con le presenti ribellioni, e con la memoria dell' antiche meritano d'essere retti con più duro freno dell'usato, conviene ancora di constringerli con la forza a lasciare la loro impietà, e quantunque i Re loro sogliono giurare di difendere egualmente la Religione Cattolica e l' Hussitica. non però è tenuta Sua Maestà ad osservarlo, perche li Bohemi stessi hanno fellonescamente repudiata la persona di lui, e oltre a ciò perche non hanno osservata la conditione, che nel giuramento s'aggiunge, cioè che non possino ammettere alcun' altra religione nel Regno. Ma piacesse a Dio, che fossero Hussi quelli che Cattolici non sono, imperòche rari vi si trovano li veri Hussi, benche ne ritengano infiniti l'apparenza, essendo stata la coperta d'un permesso errore traboccati tutti a peggiori sette di Luterani, Piccardi, Plorandi, Anabattisti, Puritani, Calvinisti, et altri molti con tutto ciò fermandosi ancora nel prestato giuramento.. quanto all' essenza i Sommi Pontefici li sono andati tollerando, et hanno loro conceduta talvolta la Communione del Calice, accioche peggiori non divenissero; ma percioche si come ho detto, quasi nessun semplice Hussita colà si trova, e vaglionsene per velare la loro rea intentione di traboccare nella licenza del vivere, V. Sgria haverà la Religione Cattolica per solo oggetto di persuadere Sua Maestà... (Istruttione a Mgr Caraffa Vescovo d'Aversa Nuntio all' Imperatore. Cod. Corsinian. 473 fol. 328 sq.) Cfr. Caroli Carafa Episcopi Aversani Commentaria de Germania Sacra restaurata et ad annum 1641 continuata. Francofurti 1641. pag. 165 sq.

¹) Della pietà e zelo di questo Principe (Ferdinando II) non si potrebbe mai tanto dire, che non fosse poco; poiche non solo frequenta li sacramenti della confessione e communione nella sua Capella ogni festa solenne, ed in specie in quella degl' Apostoli, ma costuma il Giovedi Santo communicarsi con la moglie, figlioli e gran parte della famiglia per mano del Nuntio Apostolico; dando in questa maniera essempio agl'altri, come si deve sodisfare a questo precetto di Santa Chiesa.. Suole ogni giorno S. Maestà doppo ch'è levata, udire due Messe nella sua Capella privata, una delle quali applica all'anima della sua prima moglie, che fu sorella del Sereniss. Elettore di Baviera, et ancorche mal sana molto amata da lui. Finite queste due Messe, s'è giorno di festa, si communica, dopò si trasferisce nella Chiesa, quivi ascolta per un'hora la Predica tedesca, servendo in questa un Pre-

gionis catholicae in Regno reformandae insigne studium commendet; et tactis iis quae ex praefatis attingenda iudicabit, Suam Majestatem ad praefata Seminaria crigenda, in eorumque usum aliquas reorum fortunas destinandas paterne et efficaciter cohortetur; idque sine mora, vel hoc tempore vel certe statim atque pedem in Bohemiam intulerit. Cum enim Catholici maxima sibi de Suae Maiestatis fervore polliceantur, haeretici autem sibi pessime conscii, non solum bonis suis, sed et vitae suae merito male metuant; iudicant praefati Comites non esse lente agendum neque rem procrastinandam, ut et Catholicorum satisfiat exspectationi ad bonum fidei et ecclesiae catholicae; et haeretici, qui sibi ne vitam quidem pelliceri nunc audent, sensim resumant animos, difficiliorque evadat catholicae religionis restitutio; adeoque Sua Sanctitas ostendat gratam sibi futuram eiusmodi ad eum usum applicationem bonorum, etiamsi contingat ea vel ex iis aliqua olim fuisse ecclesiastica. Expedit autem ob peculiares quae futurae sunt propter praefatam causam in Silesia iuvanda difficultates, peculiariter in iis Suae Sanctitatis litteris de Silesia fieri mentionem, ut sua Maiestas dispiciat quae ad hanc rem excogitari possint media, polliceaturque si is fuerit necessarius, Sedis Apostolicae favorem et adiumentum. Gens Silesitica nunc proh dolor! longe maxima ex parte haeretica, sicut naturaliter ingeniosa est et ad humanitatem omnem ficta et facta, ita literarum et virtutis est capacissima, cuius conversio ad conversionem Saxoniae haud parum adferet momenti. Et eadem ferme est ratio Lusatiorum.

Secundo. Quamvis probe norint ponderentque praenominati

dicatore Giesuita.. Nell' Advento del Signore si leva ogni mattina per un hora prima del suo solito, continuando tutto quel tempo l'oratione delli Rorate, cioè una Messa, il cui Introito comincia Rorate Coeli desuper, alla quale vuole havere tutta la Musica, divotione che si usa in Germania con gran frequenza in tutte le Chiese, ne vi sogliono accader scandali, ancorche la Messa si dichi un' hora avanti giorno . Nella festività del Corpo di Christo et Ottava di essa, come anco nelle Rogationi interviene alle processioni sempre a piedi e scoperto senza riguardo di patimento e disaggio niuno, con tanta divotione e riverenza, che non è meraviglia, che ogni giorno si vedino molti Baroni e Cavalieri mossi dal suo solo essempio abbandonar l' Heresia, essendovine pochi nella sua Corte, che siano nati Cattolici, e si scorge anco, che la sua felicità e grandezza procede più che per prudenza humana, per la sua bontà e candore della conscienza, et invero di cosi santo Prencipe si può dire, che a guisa d' un altro David habbia così salda speranza nella divina potenza, che non potrà mai perire ne cadere per qualunque infortunio, che tenti di scuoterlo e ruinarlo .. (Caraffa Relatione dello Stato dell' Imperio e della Germania per tutto l'anno 1628. Cod. Bibl. Regin. 887 fol. 302 sq.)

Illmi Comites Suae Sanctitatis aerarium in tot Christianae Reipublicae solatia et adminicula distractum, mirenturque cum universo Septentrione hactenus non defatigari, adeoque perspiciant nonnisi difficillime in afflicti et exulcerati Regni Bohemiae reparationem laxari posse; quia tamen et norunt prope incredibilem Sanctissimi D. N. magnanimitatem, munificentiam ac zelum, et ad reparandam Religionem gerere Suam Sanctitatem cor latum, sicuti est arena quae est in littore maris, supplices procumbunt ad sacros Suae Sanctitatis pedes et per Christi viscera etiam atque etiam rogant humillime, ut iis oculis ac animo intueri et complecti dignetur afflictum ac prope depositum Bohemiae regnum, quod annis totis ducentis cladem a nefario Czisca, Husso et Hieronymo de Praga, et postea etiam Luthero et Calvino Haeresiarchis sibi illatam depellere non potuit; quibus oculis et animo S. Gregorius Angliam et Gregorius XIII Germaniam aspexit et complexus est; ut quemadmodum ille Angliae Apostolus, hic Germaniae Pater audit et audiet, quamdiu mundus stabit, ita Gregorius XV Ecclesiae Dei coelitus datus et donatus Bohemiae Apostolus et Parens sempiternum audiat tanto maiori iure, quanto difficilius est Regnum Bohemiae labe multiplicium haeresum infectum reducere, quam fuerit Angliam ad fidem adducere. Rogant, inquam, et tota demissione supplicant, ut Sua Sanctitas ad alendos Clericos, qui praeficiantur parochiis, quas vacare diximus (et vacaturae sunt lupis expulsis) in Bohemia, Moravia, Silesia, Lusatia, aliquam pecuniae summam conferre dignetur; mille nimirum scuta annuatim pro Moravia, mille pro Silesia, mille pro Lusatia, bis mille pro Bohemia, quae magnitudine caeteras provincias multum excedit; qua summa poterunt ali Clerici futuri suo tempore operarii, Pragae quidem pro Bohemia et Lusatia circiter quadraginta quinque; pro Moravia vero et Silesia Holomutii (cum nullus sit alius locus hoc tempore) circiter triginta; universim autem, praeter eos qui iam ante in eundem finem instituuntur, pro toto Regno et omnibus Provinciis septuaginta quinque. Hoc facto Sanctissimus D. N. sibi domuique Ludovisiae (cuius nomen apud septentrionales populos in omni ore quasi mel indulcoratur) gloriam apud Deum et nomen aeternum apud posteros comparabit, celebrabiturque in toto Regno memoria saeculorum omnium, utpote huius tam praeclari operis auctor, institutor ac parens, sicuti hodie Gregorium XIII et nomen Boncampagnum anniversaria commemoratione celeberrimum ac aeternum reddunt ab ipso instituta seminaria, et quem inde in omnem Germaniam diffundunt vineae Dominicae cultores et operarii, qui in quotidianis suis sacrificiis nomen illud divinis

obtutibus grata animi recordatione repraesentant. Ut autem intelligat Summus Ecclesiae Dei Pastor, penitius intelligat suarum ovicularum, hoc est Comitum praefatorum vota ardentia, adiungam verba ipsorum inserta literis, quas ad me Passavio Calendis Octobris 1612 dederunt. Ita habent: Haec Reverenda Paternitas Vestra ad aures Beatissimi Patris opportune ac foelici suade instillet, nobis autem orandus erit Altissimus, ut tribuat sermonem compositum in ore Reverendae Paternitatis Vestrae in conspectu leonis huius, leonis de tribu Juda Vicarii; et transferat cor illius in amorem populi nostri, ut rugitu illius terreantur et exanimentur hostes ecclesiae, et magnificentia ac liberalitate ipsius omnia quae per immanes haeresum furias devastata sint ac desolata, reparentur. Fiat, fiat, dirigatque Dominus Sabaoth pedes Reverendae Vestrae Paternitatis in hoc sancto itinere, salvamque eam nobis Pragam brevi remittat.

Hactenus Dni Comites non maiori pietate ac zelo, quam reverentia ac spe.

Unum illud ex me addendum existimo, praeclare et utiliter ad exemplum facturam Suam Sanctitatem, si paterno apostolicoque affectu et favore singulos illos (atque etiam supra memoratum Dnum Zdenconem Poppel, Liberum Baronem de Lobkowiz Regni Cancellarium, virum etiam per omnia magnum deque Regno et religione Catholica optime meritum) singulis suis dignetur epistolis, quibus eorum studia laboresque hactenus fortiter exantlatos commendet animetque ad perrumpendas eadem constantia quae occurrent in posterum in reformatione Regni difficultates. Gulielmus Lamormaini.

E. De duobus voluminibus quibus praefixi sunt tituli: "Traitté des Droits et libertez de l'Eglise Gallicane" et "Preuves des Libertez de l'Eglise Gallicane" Par. 1639.¹ (Codex Bibl. Ottobonian. 2491 fol. 37 sq.)

1

Di Parigi da Mgr Bolognetti Nuntio li 11 di Febraro 1639. Invio a V. E. con il presente ordinario l'Opera intitolata Trattato de Dritti e Libertà della Chiesa Gallicana, distinta in due parti; la prima delle quali contiene una compilatione di diversi trattati et instruttioni uscite già da cento Anni in quà di varii consiglieri Procuratori et Avocati Regii,² il scopo de quali appare fusse particolarmente di deprimere la potestà et giurisditione Ecclesiastica et accrescere la Regia. L'altra è una raccolta di molti editti Regii, Arresti de Parlamenti del Regno, e scritture de Giudici inferiori, che furono dati già in quel tempo sopra le persone e cose ecclesiastiche divisa in varii capi.

Sono sparse in detta opera diverse propositioni heretiche, scismatiche, false, scandalose ecc. Viene creduto, che l'auttore di essa, se bene non è palese, sia particolarmente il Procuratore Generale, et il luogo celato dell' impressione Parigi.<sup>3</sup>

Le diligenze, ch'io feei subito col Sgr Card. di Richilieu et altri Ministri, acciò ne fosse prohibita la stampa e la vendita con altre provisioni opportune, l'ho fatte con quel rigore esemplare, che merita materia così pericolosa et n'è seguito l'Arresto di prohibitione fattosene in questo privato Consiglio. Aggiungo la copia della lettera Circolare, che hanno stimato il Sgr Card.

<sup>&#</sup>x27;) Cod. Ottobonian. 2493 fol. 25 (cum notula: 'Contro li PP. Giesuiti'): Il P. Lamormain della Compagnia Confessore della Maestà di Ferdinando Secondo è stato quello, che ha persuaso questo buon Signore con autorità di direttore Spirituale, e contro il sentimento degl' altri Consiglieri a muover l'armi contro gl' Eretici per fargli restituir i beni delle Chiese e Monasterii occupati ai Cattolici, risolutione che ha forzato i Protestanti ad ordir la lega contro la Casa d'Austria, chiamando per capo di essa il già Re di Suezia. Secondo. Dal P. Lamormain è stato l'Imperatore persuaso di far questa guerra in Italia contro il consiglio del Valdestain, e Prencipe d'Ekemberg, e degl' altri amorevoli di Casa d'Austria. Terzo. Dell' anno 1629 li Suezzesi han rotta la nostra Armata e occupato tutto il Paese sin à Ponti di Vienna, e 'l buon Lamormain fuggendo da Vienna verso

Cfr. etiam Kerschbaumer Cardinal Klese! pag. 399.

<sup>&#</sup>x27;) Ultima eaque auctior magisque in ordinem systematicum redacta istorum voluminum editio sic inscribitur: Les libertés de l'église Gallicane prouvées et commentées suivant l'ordre et la disposition des articles dressés par P. Pithou et sur les recueils de P. Dupuy. Lyon 1771. Cfr. Friedberg Die Gränzen zwischen Staat und Kirche pag. 496 sq.

<sup>2)</sup> Li Giudici Regii si può dire che levino tutta la giurisdittione Ecclesiastica in Francia alli Prelati. (Relatione della Nuntiatura di Francia di Mgr Scotti Vescovo del Borgo S. Domenico Nuntio della Santità di Nostro Sgre Papa Urbano VIII alla Maestà del Re Christ. Ludovico XIII, Parigi 5 Aprile 1641. Cod. Corsin. 473 fol. 924). Cfr. l. c. fol. 948: "De Consultori e Scrittori per il Re." Auctor huius Relationis, qui ipse mense Maio 1639 se Nuntiaturam extraordinariam suscepisse profitetur, in locum eius successit, a quo epistolae scriptae sunt in Mscr. Ottobon. exstantes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. Bauer Die gallikanischen Freiheiten (Stimmen aus Maria-Laach Tom. III) pag. 536 sq.

<sup>&#</sup>x27;) Epistola Cardinalium, Archiepiscoporum et Episcoporum Parisiis nunc agentium ad Cardinales, Archiepiscopos et Episcopos per Gallias de

Rochefocault e molti di questi Vescovi intervenuti in un' Assemblea tenutasi sopra di questo avanti S. Eminenza à fine che gl' altri Vescovi del Regno siano fra tanto avvisati delle pessime propositioni, che contiene, et apparisca l'oppositione loro, e la censura della quale la stimano degna.

Nella prefata lettera intendo habbino hoggi mutate le parole per espressione del titolo del libro, che erano in latino, e messole in francese, come sono nell'opera stessa per identificarle meglio.

Questo Mgr Arcivescovo non è intervenuto nell' Assemblea sopradetta, dicendo essere per fare da se quello giudicarà di debito della sua Carica.

•)

Di Parigi da Mgr Nuntio Bolognetti li 18 di Febraro 1639.

Con haver trasmesso la settimana passata a V. Eminenza un' Esemplare dell' opera intitolata Trattato della Libertà della Chiesa Gallicana inviai anche Copia della lettera circolare fatta contro di essa dal Sgr Card. Rochefocault insieme con molti di questi Vescovi convenuti dalle loro Chiese circonvicine a tal effetto in un' Assemblea tenutasi avanti Sua Eminenza. A questi Parlamentarii et altri Officiali delle Corti sovrane à favore de quali parlava detta Opera, è dispiacciuta molto la sudetta lettera, che la condanna, et li medesimi Prelati prevedendo ciò hanno tanto maggiormente sollecitato e si sono fortificati col numero, acciò non gli venisse impedita o ritardata tal dimostratione, che hanno stimata essere dovuta al loro zelo verso la Religione e Santa Sede.

3.

Di Roma 4 Aprile 1639 al medesimo Nuntio con due Brevi. Ha Nostro Signore risoluto di dare lode al Re et ai Prelati, che scrissero la lettera circolare detestando il libro intitolato Della libertà della Chiesa Gallicana, nel quale soggetto sono gli acclusi Brevi che V. S. potrà presentare con esprimere in voce quel più che parerà alla sùa prudenza.

4.

Al medesimo li 11 d'Aprile 1639.

Non vi è dubbio, che il Breve ottenuto da cotesta Maestà in materia della correttione de Vescovi può partorire costi l'effetto

necessario con quelli ne quali si trovasse qualche mancamento, senza che si descenda qui ad altre provisioni, et il volere preoccupare avanti che venga il tempo, e si faccino le prove de supposti eccessi de Vescovi, non sarebbe bene ne conforme al corso giuridico, e si ha parimente di avvertire di non abdicare la giurisditione dovuta alla Santa Sede. Jo non ho che soggiungere se non che V. S. fa bene a mantenere cotesti Vescovi ben' affetti a Nostro Signore, che li ama e desidera in essi tutte le attioni da provocare maggiormente l'affetto di Sua Beatitudine; fra tanto si considera, che la sola divulgatione del detto Breve inducendo timore conterrà in offitio e rimetterà nel sentiero quei Vescovi, che ne potessero essere usciti, scordandosi di quello che appartiene alla loro dignità. 1

F. Ristretto delle cagioni ecclesiastiche circa la materia grave della Regalia<sup>2</sup> in Francia mandato a Sgri Cardinali per ordine di N. Sgre Papa Innocenzo XI con lettera del Sgr Card.

') Idem Mscr. Ottob. permultas complectitur scripturas et libellos ad Jansenismum pertinentes; v. gr. fol. 150: "Memoire où l'on soutient la distinction du droit et du fait" et fol. 288 sq.: "La secrete Politique des Jansenistes et l'estat present de la Sorbonne de Paris, decouverts par un Docteur, a Troyes 1667."

damnandis duobus voluminibus quibus praefixi sunt hi tituli: Uni, Traitté des Droicts et Libertez de l'Eglise Gallicane; Alteri, Preuves des Libertez de l'Eglise Gallicane. Parisiis Excudebat Antonius Vitray Regius et Cleri Gallicani Typographus 1639. Cum Privilegio Regis. (Cod. Ottob. 2491 f. 39 sq.)

<sup>2) 1.</sup> Regalia ius est et facultas regibus concessa, fructus et proventus vacantis episcopatus (cuius electio ad regem pertineat) percipiendi et beneficia ac praebendas curae animarum expertes interim conferendi. 2. Unam ex praecipuis causis, quae S. Thomae Cantuariensi exilium mortemque attulit, regaliam fuisse certum est, Henrico II Angliae Rege fructus vacantium ecclesiarum usurpante, novasque electiones, quo diutius frui posset, in longum trahente: quem abusum, cum S. Thomas non ferret, gratia, loco et vita excidit. 3. In Galliis nonnisi sub undecimi saeculi finem regalia irrepsit; sed abusus in dies crevere, nec concilium Lugdunense oecumenicum anni 1274 satis illos coercuit can. 12, imo eo tandem deventum, ut (quod frustra aliquoties a regiis ministris tentatum fuerat, adversante semper et vincente clero), ius regaliae ad omnes Gallici imperii provincias, a Ludovico XIV tribus edictis a. 1673 et 1674 extenderetur. 4. Innocentius XI nihil eorum. quae Pontificiam Maiestatem studiumque vindicandorum canonum decerent, omisit, ut tanto malo occurreret. Episcopi tamen metu adacti (si duos excipias, Alectensem et Apamiensem, qui sancto Pontifici adhaeserant ut ei insidias struerent, et Jansenianae sectae, cui addicti quam maxime erant, illum, fieri si posset, conciliarent); episcopi, inquam, metu adacti, licet faterentur. "Regaliam ex tolerantia Ecclesiae, non iure aliquo regio provenire: esse servitutem canonicae et naturali ecclesiarum libertati oppositam, et ideo a concilio Lugdunensi ad loca, ubi hactenus inoleverat restrictam, nec extendi a regibus posse, sed solo Ecclesiae consensu," sibi cedendum existimarunt, repugnante Pontifice. 5. Praeter Maimburgum, qui nonnulla de regalia sparsim in postremis, quos edidit, libris attigit. Natalis Alexander dissertationem octavam ad saeculum XIII et XIV Regaliae de-

Cybò Segretario di Stato in data de 15 Febraro 1681, (Cod. S. Petr. i. Vinc. A D 9, 60 f. 81 sq.)<sup>1</sup>

Fu portato a notitia di Nostro Signore nei primi mesi del suo Ponteficato, che sotto li X di Febraro 1673 havea il Consiglio del Re Christianissimo dato fuori uno Arresto, nel quale si dichiarava, che di li avanti tutte le Chiese del Regno di Francia e di qualunque altro paese ubediente a questa Corona dovessero soggiacere all' uso della Regalia. Questa secondo l'antica sua origine,2 e secondo la tolleranza del Generale Concilio di Lione (mentre prima di quel tempo la Chiesa non riconobbe ne pur per modo di connivenza un tal uso) altro non era, ch'una prattica di tenere in deposito, chiamata guardia seu custodia dal sudetto Concilio, li frutti delle Chiese vacanti per restituirli immediatamente al Successore nel Vescovato. Ma hoggi di (come è solito dell' abusi di sempre più dilatarsi) dal Deposito o Custodia è la Regalia trapassata ad uno arbitrio quasi assoluto e desnotico di donare o in altro modo disporre de frutti medesimi, benche a favore de luoghi sacri, ed in opere pie: e quello che più importa, sotto nome de frutti hanno compresa la collatione de beneficii, attribuendo al Re una piena facoltà di conferire tutti quelli che vacano durante il tempo della Sede Episcopale vacante, e di mettere a possesso i Provisti senz' altra institutione canonica. In questa collatione sud. comprendono ordinariamente i Beneficii Curati, pretendono bensi comprendervi le Prebende Theologali e Penitentiali.

Fattosi da S. Santità a tal aviso esaminare la materia, trovossi, che detto Arresto era contrario ad ogni diritto humano e divino, all' espressa dispositione del Concilio Lugdunense, all' osservanza non mai interrotta di 400 anni, alla testimonianza concorde delli Scrittori e più celebri Giurisconsulti Francesi, e finalmente ai documenti autentichi dell' istessi Archivii Regii del

fendendae destinavit. Utrumque eminent. Coelestinus Sfondrati in Gallia vindicata confutavit. Nec tamen omittendae P. Roncagliae in eam Natalis dissertationem animadversiones. (Luc. Ferraris Bibliotheca Canonica ed. Migne. Tom. VI pag. 913 sq.) Cfr. Hergenroether Katholische Kirche und christlicher Staat pag. 277 sq. et Phillips Das Regalienrecht in Frankreich. Ein Beitrag zur Geschichte des Verh. zwischen Staat u. Kirche. Halle 1873.

Parlamento e della Camera de Conti, ove si conservano i Registri da quali appare occularmente ed infatti, quali Chiese siano per il passato soggiaciute al peso della Regalia, e quali non1... Pareva tra tanto strano che li Vescovi di Francia essendosi in altri tempi ed anco in questi ultimi, quando si era mossa una simil prattica, mostrati così uniti e costanti in difendere le ragioni e libertà delle loro Chiese . . si tenessero hora in silentio. Non mancarono però in quel mentre di comparire generosamente in campo e di sacrificare con petto sacerdotale alla causa publica con ogni loro rischio e travaglio due Vescovi del Regno, di Pamies<sup>2</sup> e di Alet: Chiese ambedue libere ab Antico da ogni sorte di Regalia, li quali non solamente ricusavano d'obbedire all' Arresto in fare le dechiarationi da esso prescritte, ma dalle sentenze de loro Metropolitani, i quali aderivano ai voti della Corte, apellarono con replicate lettere alla Santità di N. Sgre ed a questa S. Sede . .

Ammesse S. Santità l'appellationi, come era giusto, ma perche si trattava d'una materia, nella quale era mescolato nome ed autorità d'un tanto Re, giudicò espediente prima d'ogn' altro passo di trattare la cosa estragiudicialmente per via di lettere d'ufficii e di rimostranze appresso S. Maestà con speranza, che la regia pietà e giustitia porgendo facili l'orecchie alle voci del Supremo Pastore . . facesse prevalere questi a mali consegli di chi sotto sembranza d'ampliare l'autorità e l'utilità regia promoveva la propria . .

Scrisse dunque S. Santità al Re un diffuso e sensato Breve soavemente ammonendolo dell' errore et esortandolo ad una celere emenda. E nell' istesso tempo spiegò quì al Sgr Ambasciator di Francia i suoi sensi, ed incaricò il Nuntio Varese di accompagnare colla sua viva voce e con ogni vigore il contenuto del Breve, nel renderlo a S. Maestà, come egli eseguì. Rispose il Re a S. Santità, ma con molta brevità ed in termini generali, e vedendosi in vece del frutto sperato peggiorare giornalmente le cose, replicò la S. Santità il secondo Breve più efficace e più caldo..

A questo secondo Breve non diede il Re alcuna risposta,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Alia circa negotium Regaliae controversum documenta suppeditant Codices Corsiniani 684 fol. 16 sq. et 859 fol. 164 sq. necnon Cod. S. Petr. a. Vinc. A. E. XI. 76 fol. 113 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dell' origine della Regalia e sua estensione nelle Chiese del Regno di Francia. (*Cod. S. Petr. a. Vinc.* A. D. 9. 60 fol. 243 sq.) Cfr. De *Maistre* De l'Église Gallicane. Paris 1829. pag. 116 sq.

<sup>1)</sup> Ragioni della S. Sede contro le pretentioni delle Regalie (*Cod. cit.* fol. 193 sq.). — Discorso di Mgr *Ciampini* per via di ragioni canoniche e della prudentiale nell' affare della Regalia di Francia (l. c. fol. 295 sq.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Memoria del succeduto in Roma e nella Città di Pamiez sopra l'affare della Regalia (*Cod. Angel.* B. 7. 10 fol. 2—29). — Breve Relatione di quanto è passato a Pamiers doppo la morte del Vescovo (Agosto 1680) e per causa di quel Vicario Capitolare (*l.* c. fol. 44).

e tra tanto gl' affari delle Diocesi sottomesse al nuovo giogo della Regalia caminavano di male in peggio, sicche S. Santità si credette obligata, decorso già un anno e più dalla data dell' ultimo Breve, di scrivere il terzo a S. Maestà nella forma, ch' ognuno ha potuto vedere, per fare l'ultimo sforzo delle sue paterne esortationi prima d'applicare la mano a più proprii . .

La risposta del Re fu presentata a S. Santità nei primi giorni di Luglio. In essa . . significava il Re d'havere ordinato al Sgr Card. d'Estres di portarsi sollecitamente a piedi di S. Santità per esporli le ragioni di S. Maestà nell' affare della Regalia, e la pronta dispositione d'ubbedire e contribnire al zelo di S. Beatitudine nel governo della Chiesa con ogni suo sforzo ed autorità. A quest' aviso hebbe il Papa la bontà di ritenere il corso al suo officio pastorale su la speranza, che il Sgr Card. d'Estres fusse per ritrovarsi in Roma alla rinfrescata al più tardi, e che tra tanto dovessero non solamente cessare gl' attentati contro la Chiesa di Pamies ed in altre parti, ma riporsi le cose nel primiero stato, come ogni ragione suadeva: e pure tra tanto contro il Vescovo, e morto lui contro il Capitolo di Pamies e contro tutto il Clero della medesima Dioecesi, è più che mai infierita la tempestà . .

In questo mentre non ha lasciato S. Santità di consolare al meglio che ha saputo quei poveri desolati, riparando con Brevi Apostolici, giach' era preclusa ogn' altra via all' ordinationi, che si spiccavano dalla Cancelleria Archiepiscopale di Tolosa, il cui Arcivescovo è gionto a tal termine di animosità, che havendolo S. Santità ammonito con uno Breve non ingerirsi nell' affari del Capitolo di Pamies concernenti la Regalia . . egli non solamente rispose con lettera ' piena di proprii arditi, ma publicò un' ordinatione, nella quale annulla tutti gl' atti del Vescovo defonto . . non obstante qualsisia appellatione fatta e da farsi dal Capitolo di Pamies . . Per fare argine a questi successi giudicò necessario S. Santità di scrivere un Breve al Vicario Capitolare ed al Capitolo di Pamies, ove conferma l'elettione del medesimo Vicario Capitolare.

Nel Concistoro poi che si tenne fatto li 13 del presente mese volle S. Santità accedare al S. Collegio l'importanza e lo stato di si grave affare, ed hora ha commandato che se ne faccia una relatione più distinta, perche occorrendo di venire al rimedio possa ciascuno de Sgri Cardinali bene istrutto delli meriti della causa dalle scritture, che si daranno per manus, regolare il consiglio che S. Santità attende dall' Eminenze loro per prendere su' la materia i provedimenti opportuni.

G. Lettere originali scritte dal Card. Alderano Cibo a Mgr Tanara<sup>2</sup> Nunzio Apostolico in Colonia. (Codices Biblioth. Corsinian. 545 et 546.)

a. Roma 22 Novembre 1687 (Cod. Cors. 545 fol. 161).

Domenica 16 del corrente Mese su' le 22 hore entrò in Roma per la Porta del Popolo il Marchese di Lavardin preteso Ambasciatore di Francia con un numeroso equipaggio et accompagnamento di Domestici, di Officiali e di Soldati a cavallo distribuiti in più truppe, armati di terzette, di carabine e di archibugi lunghi, et in figura, che haveva una grand' aria di militare ed ostile. Tutto quest' apparato, rimirato qui dal popolo con scandalo et orrore, e contrario alla forma pacifica, con laquale ogni Ministro

<sup>1)</sup> Litterae responsivae scr. d. 3. Decembris 1680 S. D. N. Innocentio XI ab Archiepiscopo Tholosano se defendente ob absolutionem ab illo datam a censuris latis ab Episcopo Apamiensi contra Regalistas, et querelas ferente ob tertium Breve a Sanctissimo scriptum Regi, cuius laudes summopere extollit. (Cod. Angel. cit. fol. 40 sq.)

¹) Cfr. Sommaria Informatione dell' Assemblea straordinaria de Mg. Arcivescovi e Vescovi tenuta nell' Arcivescovato di Parigi n. m. di Marzo 1681 presidente Mgr Arcivescovo di Parigi. Memoriale presentato al Re dall' Agenti del Clero di Francia, dove si contengono le loro doglianze di quello si è fatto in Corte di Roma et si è tenuto d'esseguire in Francia da sei mesi in quà, contro la dispositione de Canoni, contro la libertà della Chiesa Gallicana e le leggi del Regno. (Cod. S. Petr. a. V. A. D. 9. 60. fol. 89 sq.) — Editto del Re sopra l'uso della Regalia, Jan. 1682. (Cod. Angel. B. 7. 10. fol. 52 sq.)

<sup>2)</sup> Sebastiano Antonio Tanara Bolognese Arcivescovo di Damasco. Dalle Fiandre dov' era stato internunzio da tredici anni incirca fu trasferito alla nunziatura di Colonia ai 21. luglio 1687. dove resiedè sino a' 17. agosto dell' anno 1690. Ebbe poi l'onorevole incarico di passar a Lisbona per recare in nome del Pontefice Alessandro VIII le fasce all' infante principe del Brasile figlio del Re di Portogallo. Venne in appresso promosso alla nunziatura di Vienna, e nell' anno 1696 alla sagra porpora. Fu quindi legato di Urbino, e mori decano del sacro collegio. (Bartolomeo Pacca Memorie Storiche sul di lui soggiorno in Germania in qualità di Nunzio Apostolico in Colonia. pag. 247). De Tanarae Epistolis et Relationibus Nuntiaturae tam Coloniensis quam Vindobonensis efr. quae disserui in l. m. Zur Kirchengesch. pag. 156 sq. 171 sq. In litteris Lisbonensibus (Cod. Corsin. 550: Lettere scritte al sign. Card. Ottoboni nel Pontificato di PP. Alessandro VIII, al Sagro Collegio de' Cardinali in Sede Vacante ed al Sgr Card. Fabrizio Spada Segretario di Stato nel Pontificato di PP. Innocenzo XII da Mgr Tanara Nunzio Apostolico in Portogallo dalli 25 Agosto 1690 alli 4 Febraro 1692) occurrunt nobis querelae super "la frequenza delli pregiudizii, che l'autorità secolare tenta d'inferire alla Giurisdittione Ecclesiastica in questi Regni."

straniere deve entrare in Casa del Principe, al quale è mandato, non ha havuto altro intento, che quello di usurpar di nuovo, contra ogni dritto humano e divino il preteso quartiero, asilo, come ogn' uno sà, di tutte le maggiori sceleraggini et abbominazioni.

La Santità di Nostro Signore non stimando di doversi divertir punto dalla sua pastoral cura di mantenere la quiete publica nella Christianità, e di promuover la guerra favorita con modi cosi straordinarii da Dio contro il Turco; ne volendo, che resti nel suo animo diminuito l'amor paterno e tenerissimo con cui rimira il Re Christianissimo, ricorrendo a Dio et ordinando a tal fine orationi private e supplicationi publiche, ha sofferto e soffre patientemente di veder in un fatto così strano et incognito forse alla memoria di tutti i tempi, gravemente offesa e violata la maestà e sovranità sua contro il dritto delle genti, che non obligando alcun Principe ad ammettere gl' Ambasciatori che gli sono inviati, dà a Sua Beatitudine et ad ogn' altro una piena ragione non solamente di non riceverli, ma ancora di rispingerli, quando contra loro voglia vengano con mano armata per usurparsi una parte della giurisdittione e sovranità loro; massime quando ciò si fa con pericolo della quiete e sicurezza del popolo, et in disprezzo delle Censure imposte con ogni giustitia dal Vicario di Gesù Christo. Si è stimato bene di significare tutto a Vostra Signoria, perche le serva di notitia per participarla costi a chi stimerà bene la sua prudenza.

## b. Roma 28 Decembre 1687 (l. c. fol. 236).

Essendosi portato il Signor Marchese di Lavardin la notte di Natale alla Chiesa di S. Luigi de Francesi, et essendovi stato ricevuto et anche ammesso alla participazione de santi sacramenti senza considerarsi gl'ordini di Sua Santità già dati a Signori Cardinali et ai Prelati intorno alla persona dell'istesso Signore Marchese, la Santità Sua ha posto l'Interdetto alla medesima Chiesa.

Dopo l'affissione dell'Interdetto seguita il giorno de 28 Decembre fu fatta lasciare nell'habitatione de Signori Cardinali con arte e diligenza particolare una scrittura dal Signore Marchese di Lavardin, nella quale sono enunciate alcune pretese nullità contro il medesimo Interdetto, ma insussistenti et invalide. Si vol sostenere in essa il Quartiere, ma senza fondamento alcuno di prove che bastino per voler inferire alla Sede Apostolica un cosi notabile pregiuditio, e non si mostra la buona dispositione in questo particulare che si vorrebbe far concepire. Si raccorda an-

cora il trattato di Pisa, che non ha luogo alcuno nelle presenti contingenze. Se ne da questa succinta notizia a V. Sgria, perche resti ragguagliata di quanto è seguito fin' ora.

c. Roma 31 Gennaro 1688 (l. c. fol. 287).

Il Signore Cardinale Nuntio Ranuzzi avvisò quà esser stato da Sua Eminenza il Signore di Croissij per parte del suo Re, facendole sapere, che non essendo la Maestà Sua sodisfatta de procedimenti di Nostro Signore verso il suo Ambasciatore, ed anche per non haver voluto Sua Santità condescendere ad altre istanze di Sua Maestà, haveva risoluto di valersi coll' uso delle sue armi, delle sue pretese ragioni sopra Avignone e Contado Venaisino, e sopra lo stato di Castro in virtù del trattato di Pisa. E che di questa sua risoluzione haveva fatto dar parte alla Republica Veneta, a quella di Genova, et al Signore Duca di Savoia. Et io per comandamento di Sua Beatitudine ne do a Vostra Signoria questo cenno per sua notitia, significandole però che la Santità Sua sempre più confida, che la misericordia divina sia per assistere alla sua retta intenzione et alla giustitia della sua causa.

## d. Roma 8 Febraro 1688 (l. c. fol. 304).

Oltre a ciò che fu avvisato a Vostra Signoria con altro foglio in data de 31 dello scorso esser seguito dopo l'affissione dell' Interdetto intorno alla Scrittura o sia Protesta sottoscritta dal Signor Marchese di Lavardin, fatta lasciar con arte e diligenza particolare nelle habitationi de Signori Cardinali, e data a Ministri de Principi, si sono trovati affissi questa mattina in diversi luoghi publici di questa Città in idioma Francese, et in istampa tre fogli distinti cioè:

1. La Protesta medesima del predetto Marchese;

2. L'appellazione interposta dal Procuratore Generale del Re al Concilio per cagione della Bolla del Papa, concernente le franchigie nella città di Roma, e dell'Interdetto posto alla chiesa di S. Luigi il giorno de 28 del passato Decembre:

3. L'arresto del Parlamento sopra la sudetta Bolla et Interdetto.

Aggiungo ancora a Vostra Signoria, che essendosi divulgato, che Nostro Signore non volesse sentire trattar delle correnti emergenze colla Francia, ha Sua Beatitudine confermato al Signor Lando, che colla Santità Sua volse entrarvi ciò che haveva già detto ad altri, non haver mai ricusato, e che ne pur ricuserà di sentir chi voglia parlarle della materia istessa; ma che non poteva far trattar col Sgr Marchese di Lavardin.

<sup>1)</sup> Cfr. Gröne Papst-Geschichte. Tom. II. Regensb. 1866. pag. 419.

Di tutto ciò si dà questo cenno a Vostra Signoria in continuatione di quello, che va accadendo in questa materia.

e. Roma 21 Febraro 1688 (l. c. fol. 313).

Con le lettere venute ultimamente di Parigi si ha l'avviso e l'esemplare insieme in istampa di un Arresto di quel Parlamento con una Arringa dell'Avvocato Talon¹ contro la Bolla di Nostro Signore sopra li Quartieri, e l'Interdetto posto alla Chiesa di S. Luigi, il qual Arresto è pieno di mostruosità, di veleni e di calunnie, anche contro la sagra persona di Sua Beatitudine, e trasmesso a tutte le Corti de Principi, et ancora a quelle de protestanti. Se ne da questa notitia a Vostra Signoria anche per tenerla, sicome si è fatto fin ora, ragguagliata di tutto ciò, che va succedendo in questa materia.

f. Roma 2 Ottobre 1688 (Cod. Corsinian. 546 fol. 166).

In conformità delle minaccie, che conteneva la lettera scritta dal Re Christianissimo al Signor Cardinale d'Estres, e da questo alla Santità di Nostro Signore letta e portata a casa a tutti li Signori Cardinali, fuori delli Signori Cardinali Pio et Aguirre, crescono ogni giorno più gl' impegni di Sua Maestà d' invadere gli Stati di Castro et Avignone. Si stima bene di significarlo a Vostra Signoria, perche le serva di notitia, e possa bisognando valersene con chi stimerà opportuno.

g. Roma 16 Ottobre 1688 (l. c. fol. 191).

Mgr Vice-Legato d'Avignone fu astretto per le minaccie di Monsieur della Trusse Luogotenente Regio a partir da quella Città; ove giunsero poi sei Offiziali coll' Intendente del Delfinato per prenderne il possesso, e amministrarvi giustitia. Il medesimo Prelato tenovasi presentemente a Nizza, ch' è soggetta alla Legazione d'Avignone perciò che tolta la collazione de beneficii. Di tutto si dà a Vostra Signoria questo cenno in continuazione di quello che l' è stato espresso colle antecedenti su' tal materia.

h. Roma 30 Ottobre 1688 (l. c. fol. 217).

Oltre alle scritte invasioni della città di Avignone e Stato Venaisino, scrive di Parigi il Signor Cardinale Ranuzzi con lettere degl' 11 del cadente, havergli mandato il Re su la mezza notte il Signor di Sant' Olon suo gentilhuomo ordinario, il quale dichiarò all' Eminenza Sua haver ordine da Sua Maestà di starle sempre appresso. Mangia con Sua Eminenza, et a spese della

medesima, come pur fanno i servitori di lui, e tiene anche le chiavi delle porte della sua casa, et essendosi espresso di doverla seguitar ovunque Ella andasse, Sua Eminenza, per non vedersi sempre quest' huomo al fianco, si è piu tosto eletta per carcere la casa istessa, di dove non esce mai.

Aggiunge Sua Eminenza, che per ordine dell' Arcivescovo di Parigi s' era assemblato il Clero secolare e regolare, da cui restò approvata la scritta Appellatione fatta dal Procuratore Generale del Re al nuovo Concilio, il che havevano pur fatto prima 26 Vescovi, che si trovavano in quella Corte.

Fra tanto dal Marchese di Lavardin si vanno qui ogni giorno moltiplicando truppe, che vi vengono alla sfilata, per metter sempre più in angustie questa Corte.

Di tutte queste notitie, come pure delle altre recatesi a Vostra Signoria negl' ordinarii antecedenti su' la materia istessa, potrà dar parte a chi stimerà più proprio la sua prudenza.

i. Roma 30 Aprile 1689 (l. c. fol. 427).

Con un Corriere venuto ultimamente da Parigi essendo stato richiamato <sup>1</sup> dal Re Christianissimo il Marchese di Lavardino, fece istanza il Signor Cardinale d' Etrè d' haver udienza da Nostro Signore per darne parte alla Santità Sua, ma non essendosi la medesima intieramente ristabilita nella salute, non fu da Sua Beatitudine sentito, ma lo remise a me; onde l' Eminenza Sua si portò a recarmene la notizia. Il Signor Marchese dunque in esecuzione del comandamento accennato è poi partito questa matina col numeroso seguito delle sue genti senza che ne sia seguito alcun sconcerto ne disturbo alla quiete publica.

<sup>&#</sup>x27;) Bauer Geschichte der Auflehnung gegen die päpstliche Autorität. XIII. (Stimmen aus Maria-Laach. Tom. V) pag. 329 sq.

¹) Figlio primogenito della Chiesa Romana, unico Protettor del Vaticano, costante estirpator dell' Eresie, saldo sostentacolo della Religione Cattolica così s' è veduto l'offese fatte al suo Ambasciator in Roma in vece di vendicarle dispensare con magnificenza reale al Pontificio Legato nembi di gratie e favori. (Cod. S. Petr. i. Vinc. A. E. XI. 76 fol. 214 sq. Alla S. R. Chr. Maestà di Ludovico XIV Re di Francia.)

## ELENCHUS CODICUM.

|                      |                                                                                        | Pag.                                                                                                            | Pag.                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O. A. Allahima       | 1711 V                                                                                 | 20 107 0                                                                                                        | 1. 1.1 Augolio C C 19 960 960 979                                                                                                                                                                                                                  |
| Cod. Allatian.       |                                                                                        |                                                                                                                 | Godd. Angelic. S. 6 12 260 269 272                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | XIII                                                                                   | 39                                                                                                              | 278 sq. 290 sq. 325                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | XIV                                                                                    | 40 115                                                                                                          | S. 6 13 260 273 298                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | XX                                                                                     | 40                                                                                                              | S. 6 14 317sq. 321sq.                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | XXII                                                                                   | 40                                                                                                              | S. 6 15 311 315 327                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | XXIII                                                                                  | 40                                                                                                              | S. 6 16 308 sq. 316                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | XXIV                                                                                   | 41                                                                                                              | 319 321 324                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | XXV                                                                                    | 41 124                                                                                                          | S. 7 1 328 331                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | XXXIX                                                                                  | 41                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | XLV                                                                                    | 41 sq.                                                                                                          | S. 7 2 329                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | LIII 42                                                                                | 48 123                                                                                                          | S. 7 3 327 334                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | LXX                                                                                    | 42 102                                                                                                          | S. 7 4 328 330 332                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cod. Ambrosian       | ı. D. 95                                                                               | 4                                                                                                               | 338                                                                                                                                                                                                                                                |
| Codd. Angelic.       |                                                                                        | 6                                                                                                               | S. 7 5 335                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 6 19                                                                                   | 36 452                                                                                                          | S. 7 6 334 336                                                                                                                                                                                                                                     |
| В.                   | 5 9                                                                                    | 7 11 36                                                                                                         | S. 7 8 335                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                                                        | 382 384                                                                                                         | S. 7 9 338 sq.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| В.                   | 7 8 36 61                                                                              | 422 sq.                                                                                                         | S. 7 12 435                                                                                                                                                                                                                                        |
| B.                   | 7 10 36                                                                                | 471 sq.                                                                                                         | T. 4 15 7 36                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 711 36 50 39                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| В.                   | 7 13 36 50                                                                             | 399 407                                                                                                         | T. 6 3 9 36                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                                                                                        | 426                                                                                                             | T. 8 12 36 56 57 sq.                                                                                                                                                                                                                               |
| C                    | 9 94                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 3 34                                                                                   | 6                                                                                                               | 198 203 205 sq.                                                                                                                                                                                                                                    |
| C.                   | 6 18                                                                                   | 8                                                                                                               | 213 sq. 228 sq.                                                                                                                                                                                                                                    |
| C                    | 7 12 36 265                                                                            | 271 403                                                                                                         | 242                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 7 27                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                        | 36 244                                                                                                          | T. 8 13 36 58 244                                                                                                                                                                                                                                  |
| C.                   | 7 28                                                                                   | 36 244 C                                                                                                        | Codd. Archiv. Vatican. Nunt. Germ. V.                                                                                                                                                                                                              |
| C                    | 7 29                                                                                   | 36 244                                                                                                          | I 27                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 7 30                                                                                   | 36 244                                                                                                          | II , 27                                                                                                                                                                                                                                            |
| C.                   | 8 19 36                                                                                | 199 212                                                                                                         | IV 28                                                                                                                                                                                                                                              |
| D                    | . 2 22                                                                                 | 367 383                                                                                                         | V 28                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 4 12                                                                                   | 36 284                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R.                   | 1 10                                                                                   | 36 399                                                                                                          | VII 28 147                                                                                                                                                                                                                                         |
| · R.                 | 1 15                                                                                   | 36 382                                                                                                          | VIII 28                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | 2 14                                                                                   | 36 382                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | . 3 2                                                                                  | 384                                                                                                             | Aleand. L. de Leg. di G. V 29                                                                                                                                                                                                                      |
| R                    |                                                                                        | 001                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 3 4                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 3 4                                                                                    | 399                                                                                                             | Arm. VIII. O. I. F. 2 31                                                                                                                                                                                                                           |
| S.                   | 3 2                                                                                    | 399<br>36 51                                                                                                    | Arm. VIII. O. I. F. 2 31<br>Arm. XI. C. VII. F. 20, 7 31                                                                                                                                                                                           |
| S.                   |                                                                                        | 399                                                                                                             | Arm. VIII. O. I. F. 2 31<br>Arm. XI. C. VII. F. 20, 7 31                                                                                                                                                                                           |
| S.<br>S.             | 3 2<br>4 39                                                                            | 399<br>36 51<br>36 197                                                                                          | Arm. VIII. O. I. F. 2 31<br>Arm. XI. C. VII. F. 20, 7 31<br>Arm. XI. C. VII. F. 21, 7 31                                                                                                                                                           |
| S.<br>S.             | 3 2<br>4 39<br>6 7 29                                                                  | 399<br>36 51<br>36 197<br>263 sq.                                                                               | Arm. VIII. O. I. F. 20 31<br>Arm. XI. C. VII. F. 20, 7 31<br>Arm. XI. C. VII. F. 21, 7 31<br>Arm. XI. C. XII, 53 31                                                                                                                                |
| S.<br>S.<br>S.       | 3 2<br>4 39<br>6 7 29<br>271 sq.                                                       | 399<br>36 51<br>36 197<br>263 sq.<br>287 sq.                                                                    | Arm. VIII. O. I. F. 20 31 Arm. XI. C. VII. F. 20, 7 31 Arm. XI. C. VII. F. 21, 7 31 Arm. XI. C. XII, 53 31 Arm. XV. C. XIII, 69 31                                                                                                                 |
| S.<br>S.<br>S.       | 3 2<br>4 39<br>6 7 29<br>271 sq.                                                       | 399<br>36 51<br>36 197<br>263 sq.                                                                               | Arm. VIII. O. I. F. 20 31<br>Arm. XI. C. VII. F. 20, 7 31<br>Arm. XI. C. VII. F. 21, 7 31<br>Arm. XI. C. XII, 53 31                                                                                                                                |
| S.<br>S.<br>S.       | 3 2<br>4 39<br>6 7 29<br>271 sq.<br>6 7-18 36                                          | 399<br>36 51<br>36 197<br>263 sq.<br>287 sq.<br>59 255                                                          | Arm. VIII. O. I. F. 2 Arm. XI. C. VII. F. 20, 7 Arm. XI. C. VII. F. 21, 7 Arm. XI. C. VII. F. 21, 7 Arm. XI. C. XII, 53 Arm. XV. C. XIII, 69 Arm. XV. C. XIII, 119 31                                                                              |
| S.<br>S.<br>S.       | 3 2<br>4 39<br>6 7 29<br>271 sq.<br>6 7-18 36                                          | 399<br>36 51<br>36 197<br>263 sq.<br>287 sq.<br>59 255<br>279 sq.                                               | Arm. VIII. O. I. F. 2 Arm. XI. C. VII. F. 20, 7 Arm. XI. C. VII. F. 21, 7 Arm. XI. C. XII. 53 Arm. XV. C. XIII, 69 Arm. XV. C. XIII, 119 Card. Litt. ad Farn. D. 744 30                                                                            |
| s.<br>s.<br>s.       | 3 2<br>4 39<br>6 7 29<br>271 sq.<br>6 7-18 36<br>6 8 268                               | 399<br>36 51<br>36 197<br>263 sq.<br>287 sq.<br>5 59 255<br>279 sq.<br>295 301                                  | Arm. VIII. O. I. F. 2 Arm. XI. C. VII. F. 20, 7 Arm. XI. C. VII. F. 21, 7 Arm. XI. C. XII, 53 Arm. XV. C. XIII, 69 Arm. XV. C. XIII, 119 Card. Litt. ad Farn. D. 744 Conc. Trident. LXXXI, 290 30                                                  |
| s.<br>s.<br>s.       | 3 2<br>4 39<br>6 7 29<br>271 sq.<br>6 7-18 36<br>6 8 268                               | 399<br>36 51<br>36 197<br>263 sq.<br>287 sq.<br>59 255<br>279 sq.                                               | Arm. VIII. O. I. F. 2 Arm. XI. C. VII. F. 20, 7 Arm. XI. C. VII. F. 21, 7 Arm. XI. C. XII, 53 Arm. XV. C. XIII, 69 Arm. XV. C. XIII, 119 Card. Litt. ad Farn. D. 744 Conc. Trident. LXXXI, 290 30                                                  |
| s.<br>s.<br>s.       | 3 2<br>4 39<br>6 7 29<br>271 sq.<br>6 7-18 36<br>6 8 268                               | 399<br>36 51<br>36 197<br>263 sq.<br>287 sq.<br>5 59 255<br>279 sq.<br>295 301<br>sq. 270                       | Arm. VIII. O. I. F. 2 Arm. XI. C. VII. F. 20, 7 Arm. XI. C. VII. F. 21, 7 Arm. XI. C. XII, 53 Arm. XV. C. XIII, 69 Arm. XV. C. XIII, 119 Card. Litt. ad Farn. D. 744 Oconc. Trident. LXXXI, 290 Div. ad Clem. VII. V. II. A. VIII.                 |
| S.<br>S.<br>S.<br>S. | 3 2<br>4 39<br>6 7 29<br>271 sq.<br>6 7-18 36<br>6 8 268<br>6 9 257<br>281             | 399<br>36 51<br>36 197<br>263 sq.<br>287 sq.<br>5 59 255<br>279 sq.<br>295 301<br>sq. 270<br>286 319            | Arm. VIII. O. I. F. 2  Arm. XI. C. VII. F. 20, 7  Arm. XI. C. VII. F. 21, 7  Arm. XI. C. XII, 53  Arm. XV. C. XIII, 69  Arm. XV. C. XIII, 119  Card. Litt. ad Farn. D. 744  Conc. Trident. LXXXI, 290  Div. ad Clem. VII. V. II. A. VIII.  O. I 29 |
| S.<br>S.<br>S.<br>S. | 3 2<br>4 39<br>6 7 29<br>271 sq.<br>6 7-18 36<br>6 8 268<br>6 9 257<br>281<br>6 10 260 | 399<br>36 51<br>36 197<br>263 sq.<br>287 sq.<br>5 59 255<br>279 sq.<br>295 301<br>sq. 270<br>286 319<br>283 286 | Arm. VIII. O. I. F. 2 Arm. XI. C. VII. F. 20, 7 Arm. XI. C. VII. F. 21, 7 Arm. XI. C. XII, 53 Arm. XV. C. XIII, 69 Arm. XV. C. XIII, 119 Card. Litt. ad Farn. D. 744 Oconc. Trident. LXXXI, 290 Div. ad Clem. VII. V. II. A. VIII.                 |
| S.<br>S.<br>S.<br>S. | 3 2<br>4 39<br>6 7 29<br>271 sq.<br>6 7-18 36<br>6 8 268<br>6 9 257<br>281<br>6 10 260 | 399<br>36 51<br>36 197<br>263 sq.<br>287 sq.<br>5 59 255<br>279 sq.<br>295 301<br>sq. 270<br>286 319            | Arm. VIII. O. I. F. 2  Arm. XI. C. VII. F. 20, 7  Arm. XI. C. VII. F. 21, 7  Arm. XI. C. XII, 53  Arm. XV. C. XIII, 69  Arm. XV. C. XIII, 119  Card. Litt. ad Farn. D. 744  Conc. Trident. LXXXI, 290  Div. ad Clem. VII. V. II. A. VIII.  O. I 29 |

| Lett. di Div. D. Arch. di Cast. 29                                  | Codd Consision 141                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lett. d. Moron. V. XI. 1539 sq. 30                                  | Codd. Corsinian. 141              |
| Lett. d. Moron. V. XI. 1539 sq. 30<br>Litt. Divers. III. E. 2484 30 | 143 58 235 sq.<br>144 57 218      |
| Miscellan, 31                                                       | 145 51 57 sq. 227                 |
| Codd. Barberinian. 964 9                                            | 232 sq.                           |
| 2017 68                                                             | 158 173                           |
| 3038 144                                                            | 190 403                           |
| 3133 9 sq.<br>Miscell. XVIII, 83 366 398                            | 219 206 244 367                   |
| Miscell. XVIII, 83 366 398<br>Codd. Bibl. Bened. S. Pauli III       | 380 391                           |
| aa. 1615 1616 1619 336                                              | 230 391<br>238 283                |
| Codd. Casanatens. A. 5 21 7                                         | 238 283<br>244 205                |
| B. III. 2 5                                                         | 283 319 322 340 446               |
| B. V. 24 6                                                          | 294 181                           |
| C. V. 37 81                                                         | 384 37 57 217                     |
| D. VI. 25 9                                                         | 399 181                           |
| G. III. 10 6 11                                                     | 405 289 sq.                       |
| G. V. 14 6<br>X. V. 14 16 310                                       | 459 233 sq.                       |
| X. VI. 22 16 259                                                    | 467 55 56 156 sq.                 |
| 270 437 sq. 459                                                     | 169 sq. 181 186<br>468 61 263 300 |
| X. VI. 23 281                                                       | 336 435 452 sq.                   |
| X. VII. 63 391                                                      | 471 443                           |
| XX. I. 28 9                                                         | 473 320 440 467                   |
| XX. I. 35 9                                                         | 475 55 56 160 sq.                 |
| XX. III. 6 197 200                                                  | 177 sq. 182 184                   |
| Codd. Chisian. A. IV. 88 9                                          | 335                               |
| Codd. Chisian. A. IV. 88 6 A. IV. 102 7                             | 499 173                           |
| A. IV. 102<br>A. IV. 107                                            | 500 169<br>501 169                |
| A. V. 156                                                           | 501 169<br>504 219 sq. 231        |
| A. VI. 179 6                                                        | 505 226 sq.                       |
| A. VII. 214 6                                                       | 506 231 236 333                   |
| B. II. 15 250                                                       | 507 236                           |
| C. II. 17 sq. 197                                                   | 508 333                           |
| E. IV. 117 7<br>E. IV. 423 6                                        | 510 237                           |
| E. IV. 423 6<br>E. V. 165 6                                         | 512 	257 	264 	268 $512-517 	256$ |
| E. V. 167                                                           | 512-517 256<br>513 273 278 283    |
| E. V. 168                                                           | 288 sq.                           |
| E. V. 169                                                           | 514 299 302 309                   |
| E. VIII. 249 7                                                      | 312 316 435                       |
| F. VII. 166 123<br>G. III. 67 365                                   | 515 317 319 324                   |
| J. III. 91 365                                                      | 516 304 308 326                   |
| L. I. 1 sq. 197                                                     | 545 62 408 473 sq.<br>546 62 476  |
| I. 1 23 41 44 sq. 250                                               | 550 473                           |
| Codd. Corsinian. 12 215                                             | 673 55 168 sq.                    |
| 24 6 61 407 412sq.                                                  | 677 37 210                        |
| 25 49 258                                                           | 680 229 sq. 261                   |
| 42 37 56 57 sq.                                                     | 684 355 470                       |
| 198 204 sq.                                                         | 686 365                           |
| 241 sq. 250 306<br>43 37 57 198 218                                 | 687 56 181                        |
| 44 37 57 214                                                        | 692 $232$ $333$ $694$ $249$       |
| 45 37 228                                                           | 696 255                           |
| 46 37                                                               | 697 61 407 sq.                    |
| 47 37                                                               | 722 58 251                        |
| 48 37                                                               | 723 207                           |
| 49 37 58 233<br>128 207                                             | 724 312 403                       |
| 128 207<br>130 sq. 37                                               | 743 338                           |
| 100 bq. 01                                                          | 859 274 303 403 470               |

| Codd. Corsinian. 882 391<br>889 255<br>913 49 347<br>1620 241 452<br>1621 241<br>Cod. Dresdens. A. 85 3<br>Cod. Farnes. E. 4 21 67<br>Cod. Florentin. Tab. C. Cerv. F. IV 26<br>Cod. B. Fundat. Preuck. A. 6 60<br>384 sq. 394 sq. | Pag.                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codd. Corsinian. 882 391                                                                                                                                                                                                           | Cod. S. Petr. a. Vinc. A. D. 9 63                                                                                                                                                    |
| 889 255                                                                                                                                                                                                                            | 30 135 sq.                                                                                                                                                                           |
| 913 49 347                                                                                                                                                                                                                         | A. D. 9 64 34                                                                                                                                                                        |
| 1620 241 452                                                                                                                                                                                                                       | A. E. XI. 73 34 50 56 61 173 sq.                                                                                                                                                     |
| 1691 241                                                                                                                                                                                                                           | A. D. 9 64 A. E. XI. 73 34 50 56 61 173 sq. 427 sq. A. E. XI. 74 35 274 281 A. E. XI. 75 35 58 248 sq. 251 367 A. E. XI. 76 35 203 243 245 470 477                                   |
| Gud Decedens A 85                                                                                                                                                                                                                  | A E XI 74 35 974 981                                                                                                                                                                 |
| Cod. Dresuens. A. 60                                                                                                                                                                                                               | A E YI 75 35 58 948 ag                                                                                                                                                               |
| Cod. Farnes. E. 4 21                                                                                                                                                                                                               | A. D. Al. 10 00 00 240 8q.                                                                                                                                                           |
| Cod. Florentin. 1ao. C. Cerv. F. Iv 20                                                                                                                                                                                             | A TO VI 70 95 909 949 945                                                                                                                                                            |
| Cod. B. Fundat. Preuck. A. 6 60                                                                                                                                                                                                    | A. E. Al. 10 50 205 245 245                                                                                                                                                          |
| Cod. B. Fundat. Preuck. A. 6 60 384 sq. 394 sq. 394 sq. 395 Sq. Cod. Laurent. Band. 43 50 Cod. Marucell. Band. 7 50 46 47 sq. 100 X, 14 46 124 LXX, 7 4 LXX, 20 4 Codd. Monacens. 359 4 380 4 473 4 478 4 527 4                    | 410 411                                                                                                                                                                              |
| Cod. Laurent. Band. 43 50                                                                                                                                                                                                          | A. E. XI. 94                                                                                                                                                                         |
| Cod. Marucell. Band. 7 50                                                                                                                                                                                                          | A. F. XI. 103 449                                                                                                                                                                    |
| Codd. MedicLaur. VIII, 26 46                                                                                                                                                                                                       | A. G. XI. 14 34 168                                                                                                                                                                  |
| 47 sq. 100                                                                                                                                                                                                                         | A. G. XI. 15 35 139                                                                                                                                                                  |
| X. 14 46 124                                                                                                                                                                                                                       | В, Н. 5                                                                                                                                                                              |
| LXX. 7 4                                                                                                                                                                                                                           | Codd. B. Regin. Christ. 69 67                                                                                                                                                        |
| LXX 20 4                                                                                                                                                                                                                           | 79 41                                                                                                                                                                                |
| Godd Managene 259                                                                                                                                                                                                                  | 382 18 233                                                                                                                                                                           |
| Coud. Monacens. 303                                                                                                                                                                                                                | 551 5                                                                                                                                                                                |
| 470                                                                                                                                                                                                                                | 559 5                                                                                                                                                                                |
| 413 4                                                                                                                                                                                                                              | 502 5                                                                                                                                                                                |
| 478                                                                                                                                                                                                                                | 563 5                                                                                                                                                                                |
| 527 4                                                                                                                                                                                                                              | 563 5                                                                                                                                                                                |
| Gr. 27 46 sq. 49 111                                                                                                                                                                                                               | 748 67                                                                                                                                                                               |
| 123 sq. 125                                                                                                                                                                                                                        | 887 17 464                                                                                                                                                                           |
| Codd. Mus. Borg. 4 9 10 11                                                                                                                                                                                                         | 1043 10                                                                                                                                                                              |
| XIV. S. 10 6                                                                                                                                                                                                                       | Codd. Sessorian. LV 6                                                                                                                                                                |
| XIV. S. 15 7                                                                                                                                                                                                                       | LXIII 6 7 8 10                                                                                                                                                                       |
| Codd Ottohomian 60 41                                                                                                                                                                                                              | LXXXIII 6                                                                                                                                                                            |
| 108                                                                                                                                                                                                                                | LXXXVI 7                                                                                                                                                                             |
| 912 46 48 55                                                                                                                                                                                                                       | CCXLIII 327                                                                                                                                                                          |
| 103 en                                                                                                                                                                                                                             | CCXLV 32 243 306                                                                                                                                                                     |
| OEE 40 40 104 100                                                                                                                                                                                                                  | Codd. Sessorian. LV                                                                                                                                                                  |
| 200 40 40 104 100                                                                                                                                                                                                                  | COLVY 29 56 57 ag 185                                                                                                                                                                |
| 305 40 46 55                                                                                                                                                                                                                       | CCLAA 52 50 51 8q. 105                                                                                                                                                               |
| 114 sq.                                                                                                                                                                                                                            | 201 89. 240 89.                                                                                                                                                                      |
| 479 7                                                                                                                                                                                                                              | CCCXXXV                                                                                                                                                                              |
| 489 146 205                                                                                                                                                                                                                        | CCCLII                                                                                                                                                                               |
| 706 153 441 444                                                                                                                                                                                                                    | CCCLXXXI 32                                                                                                                                                                          |
| 2491 61 467                                                                                                                                                                                                                        | CCCLXXXIV 32 33 335                                                                                                                                                                  |
| 2493 466                                                                                                                                                                                                                           | CCCLXXXVIII 33 249                                                                                                                                                                   |
| 2496 1661 397sq. 455                                                                                                                                                                                                               | CCCCIII 33 260                                                                                                                                                                       |
| 2498 61 435 sq.                                                                                                                                                                                                                    | CCCCXI 33 237 243                                                                                                                                                                    |
| 2536 17 61 319 sq.                                                                                                                                                                                                                 | CCCCLII 33 67 201 263 274                                                                                                                                                            |
| 344 446 458 sq                                                                                                                                                                                                                     | DXX 32                                                                                                                                                                               |
| Codd. Palatin. 242                                                                                                                                                                                                                 | Cod. Tabular. Neapol. M. 32 sq. 26                                                                                                                                                   |
| 604 40                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| 000                                                                                                                                                                                                                                | 020 10 01 100 84. 114 110                                                                                                                                                            |
| gr. 209                                                                                                                                                                                                                            | 005 16 941                                                                                                                                                                           |
| gr. 209 lat. 677 lat. 677 11 sq. 412 Cod. Patavin. 1291 Codd. S. Petr. a. Vinc. I XXXII 67                                                                                                                                         | 829 16 61 156 sq. 174 446 832 16 835 16 241 836 16 237 435 838 16 206 839 16 241 345 444 854 17 31 255 448 855 17 231 261 859 17 31 60 255 343 367 sq. 860 17 207 281 861 16 261 273 |
| Cod. Patavin. 1291 4                                                                                                                                                                                                               | 836 16 251 455                                                                                                                                                                       |
| Codd. S. Petr. a. Vinc. 1                                                                                                                                                                                                          | 838 16 200                                                                                                                                                                           |
| XXXII 6 7                                                                                                                                                                                                                          | 839 16 241 345 444                                                                                                                                                                   |
| CO 94 CO 981 ac                                                                                                                                                                                                                    | 854 17 31 255 448                                                                                                                                                                    |
| LXIV 7                                                                                                                                                                                                                             | 855 . 17 231 261                                                                                                                                                                     |
| 94 33                                                                                                                                                                                                                              | 859 17 31 60 255 343 367 sq.                                                                                                                                                         |
| A. B. 9 34                                                                                                                                                                                                                         | 860 17 207 281                                                                                                                                                                       |
| A. B. 9 3 III 382                                                                                                                                                                                                                  | 860 17 207 281<br>861 16 261 273                                                                                                                                                     |
| A B 9 2 VII 60 391 sq                                                                                                                                                                                                              | 1026                                                                                                                                                                                 |
| LXIV 94 33 A. B. 9 3 III 382 A. B. 9 3 VII 60 391 sq. A. B. 9 19 403 A. B. 9 19 35                                                                                                                                                 | Codd Vallicellan, B. VI 6                                                                                                                                                            |
| A. D. F. VI 109 95                                                                                                                                                                                                                 | Codd. Vallicellan. B. VI<br>B. 9 . 7                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | B. 66 7                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                    | B. 77 7                                                                                                                                                                              |
| A. D. 9 60 31 62 312 397 437                                                                                                                                                                                                       | 20                                                                                                                                                                                   |
| 470 sq.                                                                                                                                                                                                                            | U. I 68                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |

| Codd. Vallice                                                  | ellan. C. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Codd. Vallie                     | cellan O 3   | Pag. 96              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| C. 23<br>C. 27                                                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q. 38                            | 25. OF       | 37 25<br>282 300 363 |
| C. 27                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q. 39                            | 40           |                      |
| C. 28                                                          | 20 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q. 41                            |              | 26 60 364            |
| C. 29                                                          | 60 358 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Q. 42                            |              | 384                  |
| C. 31                                                          | 7 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Q. 43                            |              | 18 281               |
| C. 79                                                          | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Q. 45                            |              | 18                   |
| C. 104                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q. 44                            |              | 18 358 384           |
| C. 196                                                         | 7 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Q. 45                            | 10.00        | 18                   |
| C. 126<br>D. 28                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Q. 46<br>Q. 47                   | 18 23 sq. 6  | 0 351 sq. 359        |
| D. 38                                                          | . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q. 47                            | 18 24 60     | 281 355 360          |
| E. 51                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 10                             |              | 367                  |
| G 80                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q. 48<br>Q. 52                   | 2            | 25 60 359 sq.        |
| G. 89<br>G. 99                                                 | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Q. 52                            |              | 6                    |
| U. 33                                                          | 7_25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Q. 53                            |              | 20                   |
| H. 2                                                           | 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q. 54                            |              | 18                   |
| H. 22                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q. 55                            |              | 355                  |
| H. 48                                                          | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q. 54<br>Q. 55<br>Q. 58<br>Q. 59 |              | 18 360               |
| J. 19                                                          | 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q. 59                            |              | 18                   |
| J. 34                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q. 61                            |              | 18                   |
| J. 35                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q. 63                            |              | 18 356               |
| J. 44                                                          | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Q. 65                            |              | 18                   |
| J. 47                                                          | 21 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q. 63<br>Q. 65<br>Q. 72          |              | 18 360               |
| J. 49                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q. 73                            |              |                      |
| J. 60 2                                                        | 23 57 sq. 198 218 sq. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Q. 74                            |              | 18 19 sq.            |
| J. 61 2                                                        | 23 56 57 sq. 197 199 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Q. 75                            |              | 10 10 84.            |
|                                                                | 23 56 57 sq. 197 199 sq.<br>205 225 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q. 77                            |              | 18                   |
| J. 62                                                          | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R. 26                            |              | 18                   |
| J. 63                                                          | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Codd. Vatica                     | n 946        | 358                  |
| J. 64                                                          | 21 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 252          | 47                   |
| J. 67<br>J. 76                                                 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 310          | 44                   |
| J. 76                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 313          | 41                   |
| K. 17                                                          | 345 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 314          | 47                   |
| K. 45                                                          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |              | 47                   |
| L. 4                                                           | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 420<br>433   | 44                   |
| L. 19                                                          | 40 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |              | 42                   |
| L. 20                                                          | 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 550          | 6                    |
| L. 25                                                          | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 576          | 44                   |
| L. 27                                                          | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 614          | 41                   |
| L. 32                                                          | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 683          | 47                   |
| M. 8                                                           | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 733          | 47                   |
| M. 9                                                           | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 973          | 365                  |
| M. 13                                                          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 1102<br>1104 | 41                   |
| M. 14                                                          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |              | 42                   |
| N. 2                                                           | 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 1115<br>1122 | 41                   |
| N. 19                                                          | 20 207 444 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 1328         | 41                   |
| N. 20                                                          | 20 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 1340         | 44                   |
| N. 21                                                          | 20 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 1488         | 67                   |
| 0. 26                                                          | 20 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 1497         | 41                   |
| P. 178                                                         | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 1756         | 41                   |
| P. 197                                                         | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 1984         | 41                   |
| Q. 2                                                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 2039         | 9                    |
| Q. 3                                                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 2198         | 67                   |
| 0. 6                                                           | 7 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 3734         | 10                   |
| ű. 7                                                           | 20 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |              | 17                   |
| Q. 8                                                           | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 3761<br>3762 | 68                   |
| Q. 9                                                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                |              | 8 68                 |
| Q. 29                                                          | 20 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 3763<br>3764 | 68                   |
| Q. 2<br>Q. 3<br>Q. 6<br>Q. 7<br>Q. 8<br>Q. 9<br>Q. 29<br>Q. 30 | 20 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |              | 68                   |
| Q. 31                                                          | 20 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 3765         | 7 9                  |
| Q. 33                                                          | 25 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 3914 18      | 55 136 sq.           |
| Q. 35                                                          | 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 3922         | 144 sq. 146          |
| Q. 36                                                          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |              | 17 137               |
| Laemmer, Mel.                                                  | The state of the s |                                  | 4008         | 79                   |
| amounter, and.                                                 | ATTOMIC MANAGEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 31           |                      |

|               |        |      |        | Pag.      |       |          |          | Pag.                     |
|---------------|--------|------|--------|-----------|-------|----------|----------|--------------------------|
| Codd. Vatican | . 4248 |      |        | 44        | Codd. | Vatican. | Gr.838   | 44                       |
|               | 4896   | 13   | 7 sq.  | 151 sq.   |       |          | 973      | 5 103                    |
|               | 4973   |      |        | 44        |       |          | 1092     | 54 108 sq.               |
|               | 6792   | 6 17 | 55 59  | 9 147 sq. |       |          | 1093     | 46 54 108 sq.            |
|               |        | 181  | 205    | 343 sq.   |       |          | 1095     | 108                      |
|               | 6929   |      |        | 245       |       |          | 1098     | 108                      |
|               | 6950   | 15   | 55     | 149 sq.   | İ     |          | 1103     | 40 46 115 129            |
|               |        |      |        | 201       |       |          | 1104     | 46 47 sq. 123            |
|               | 7157   |      |        | 7 8       |       |          | 1111     | 108                      |
|               | 7187   |      |        | 65 sq.    |       |          | 1115     | 46 47 54                 |
|               | 7327   |      |        | 17        |       |          |          | 97 sq. 103               |
|               | 8486   |      |        | 8         |       |          | 1118     | 114                      |
|               | 8640   |      |        | 334       |       |          | 1142     | 44                       |
|               | 8655   |      |        | 202       |       |          | 1175     | 123                      |
|               | 8656   |      |        | 233       | -     |          | 1181     | 44                       |
| Codd. Vatican | Gr.    | 62   |        | 114       |       |          | 1187     | 102                      |
|               |        | 103  |        | 101       |       |          | 1368     | 114                      |
|               |        | 115  |        | 40        |       |          | 1370     | 123                      |
|               |        | 267  |        | 103       |       |          | 1393     | 46 54 121 sq.            |
|               |        | 321  |        | 103       |       |          | 1428     | 46 49 54 55              |
|               |        | 377  |        | 103       |       |          |          | 111 sq. 123 sq.          |
|               |        | 399  |        | 5         |       |          |          | 131 sq.                  |
|               |        | 100  |        | 44        |       |          | 1431     | 44                       |
|               |        | 108  |        | 44        |       |          | 1455     | 44 46 47 sq.             |
|               |        | 133  |        | 123       |       |          | 1100     | 100                      |
|               |        | 148  |        | 44        |       |          | 1716     | 102                      |
|               |        | 503  |        | 6         |       |          | 2066     | 41                       |
|               |        | 579  |        | 44        | Codd  | Venet    |          | c. Cl. VI, 186           |
|               |        | 306  | 46     | 48 111    | Couu. | r creco. | D. 1407  | 446                      |
|               |        | 314  | 20     | 129       |       | C        | CCXXXV   |                          |
|               |        | 660  |        | 44        |       | -        | CCXXXV   | ·                        |
|               |        |      | 10 1   | 4 46 54   |       |          | CCXXXI   | X 34                     |
|               |        |      |        | 108 sq.   |       |          | CCCLII   | 3 4                      |
|               | -      |      |        | 100 sq.   | Codd  |          | onens. L |                          |
|               |        | 717  | E1) 04 | 108       | Coud. | rinado   |          | XXI (42) 3<br>IV (332) 3 |
|               |        | 330  |        | 44        |       |          | CLAA     | 17 (302) 3               |
|               |        | 000  |        | 44        | 1     |          |          |                          |

## INDEX RERUM ET PERSONARUM.

Abdicatio proprietatis 86. Abissinii 446 449. Abiura del Molinos 61 407 sq. Abrahamus Ecchellensis 11 449. Absentia Pastorum ab Ecclesiis 211 Absoluta Dei voluntas 404. Absolutio Navarri 239 sq. 256 274. Absolutio sacramentalis 49 393 400 sq. Abudaeni 35. Abuna 447 451. Abusi di Santa Chiesa 203. Abusi del Clero 221. Abusi nelli Stati del Re Cattolico 226. Abuso dell' Exequatur Regio 226 332 sq. Abusus Curiae Romanae 139 144 152. Abusus in electione Summi Pontificis tollendi 206. Academia Coloniensis 383. Academia Duacena 348. Academia Lovaniensis 383 395 sq. Academia Pragensis 459. Academiae catholicae 383. Academiae lutheranae et calvinianae Accademie et Università d'Alemagna Accessus 243 361. Accorambono 338. Accordo per le cose di Cleves 286. Achery D' 44. Acquaviva 37 219 sq. Acta S. Bartholomaei Ap. 7. Acta Canonizationis 32 59 66 243 306. Acta S. Congregationis de propag. Fide 17. Acta Congregationum 36 382. Acta Consistorialia 23 32 35 37 51 56 sq. 195 sq. 249 373. Acta Ratisbonensia a. 1541 26. Acta Sanctorum 422. Acta Synodalia 39 116. Acta VII. Synodi 44. Acta Tridentina 30 57.

Abbates et Regulares Helvetiae et Rhaetiae 339.
Abboccamento 188 sq. et Actionum ad Deum directio 401.
Additamentum ad Symbolum Nic.
Const. 42 sq. 131. Adefonsus 67. Adiutorium Dei quo 395. Administratio Sacramentorum 372 392. Advocatus Ecclesiae catholicae 259. Aegidiana 36. Aegidius Gabrielis 401. Aegidius Viterbiensis 197 199. Aeneas Parisiensis 43. Aequalitas SS. Petri et Pauli 393. Aethiopia 16 35 61 446 sq. Africana Concilia 10 383. Agatho Papa 121. Agucchia 256. Aguirre Card. 476. airia 117 sq. 125 sq. aireor 115 sq. 127 130. Aix 305.
Alaleonis Pauli Diarium 21. Alamanni 258.
Alanus Card. 58 232 348.
Alanus M. de Insulis 7. Albanense Episcopologium 34 168. Albania 17. Albanus Card. 221. Alberie 18 60 65 240 307 316 343 349 356 358 365 367 sq.
Albertus M. 7. Albertus Archid. Austriae 35 269 272 290 324. Albici 33. Alcuini Biblia 6. Aldobrandinus 18 361.sq. 435. Aleander 18 26 sq. 55 136 sq. 147 sq. 198. Alessandrino Card. 226 237 281 sq. Alet 471. Alexander II 8. Alexander III 8.
Alexander III 8 364.
Alexander V 23 221.
Alexander VI 27 197 sq.
Alexander VII 35 58 250 sq. 397 402.
Alexander VIII 473.
Alexandrin Ecclesia 17 35 447 sq.
Alexing Imposator 359 Alexius Imperator 358.

Alexius Lascaris 54 111. Alfonsus Aethiop. Patriarch. 17 446. Allatins Leo 37 sq. 43 45 47 sq. 54 97 99 sq. 123 131 345 358. Altaemps Ang. D. ab 5 114 153. Altaria privilegiata 337. Altercationes tumultuosae 247. Alva Duca d' 165 183. Alvarez 450. Alvarus Pelagius 83. Ambasciatore Giapponese 336. S. Ambrosius 6 20 116 212 355 sq. SS. Apostoli Petrus et Paulus duo Ambrun 305. Amelia 456. Amor carnalis 351 sq.
Amor erga Deum purissimus 50.
Amphilochius 41 107 116. Amydenus Theod. 207 283. Anabaptistae 17 22 150 sq. 462. Analecta Juris Pontificii 3 23 197 249 351 427. Analecta Romana 15 sq. 136 147 149 153 200 240 256 259 344 367 458. Analecta Tridentina 51 55 sq. 133 sq. Anastasii Lib. Vit. Pont. Rom. 67. Anastasius PP. 10. Anastasius Thessalonicensis 370. Anathema 234 385. Ancina Juven. 18 22. Ancona 381. Anconitanus Card. 197. S. Andreae Archiep. 144 230 sq. S. Andreae de Fract. Conventus Rom. 394 sq. Andreae Joann. 11. S. Andreas Apost. 25. Andreas Rhodius 40. Andronicus 97 103. Anecdota Baroniana 23 sq. 351 sq. 361. Anecdota Borghesiana 51 59 253 sq. Anecdota gr. theol. 45 sq. 48. Angelo Fr. di S. Giuseppe 455. Angers 295 : 05 312. Anglia 12 26 sq. 56 58 sq. 77 93 199 sq. 232 257 sq. 319 sq. Animadversiones theol.-canon. 39 49 sq. 259 345. Animae mortalitas 219. Animae purgatae 91. Anime interne 413 sq. Anna Bollena 208. Annali Ecclesiastici del Card. Baronio 300 307 sq.
Annate de beneficii 139.
Annse de Villoison 4. Annua sacra 339. Annulus piscatorius 218. Annus sanctus 375. S. Anselmus Cantuar. 6 41 43 48

S. Anselmus Lucensis 10. Antichristus 258 283. Alienatio bonorum ecclesiasticorum 192 229. Anticotone 291 sq. αντίθεσις αναφορική in divinis 117 130. Allatins Leo 37 sq. 43 45 47 sq. 54 Antiochenus Patriarch. 16. S. Antoninus 10 73. Antonio Agostini 55 169 sq. Antonio di Toledo 180 sq. Antonius Augustinus Tarraconensis Antonius Hieronymus 17. Apocrypha 7. Apostasia 12 280. Ecclesiae capita 393. Apparatus criticus ad G. O. Scriptores 51 53 sq. 95 sq. Appellantes 403. Appellatio ad Concilium generale 71 79 85 92 137 475 sq.
Appellationi al Parlamento di Parigi 299. Appenzel 340. Apulia 282. Aquilanus Episcopus 26 28. Aquileia 359. Arabia 449. Aragona Regno di 161 412. Arausicanum Concilium 404. Arbitrium Confessarii 392 394. Arcadius 282. άρχη μία του πνεύματος 120 126. Archidiaconus 322. Archiva Vaticana 14 sq. 30 sq. 146 sq. Archivii della Republica Veneta 135 Archivio Storico-Italiano 243 345. Archivium S. Officii 425. Arciprete d'Inghilterra 256 sq. 279 287 sq. 318 sq. Arcudius Petr. 43 45 49 54 97 108 sq. 111 121 sq. Ardinghelli 37 198. Aretin 4. Argentina Chiesa d' 436. Argentré d' 406. Arias d' 164 sq. 176. Arigo II Dipl. d' 365. Arigone Card. d' 321. Aringhi 18. Aristoteles 103 123. Arius et Ariani 11 44 98 sq. 155 220. Arma spiritualia 242. Armeni 49 59 335 446 455. Arnaldo Marc' Antonio 274 sq. Arnauld Ant. 34 59 sq. 391 sq. 399. Arras 403. Arrestatio 81. Arresto 274 sq. 287 294 sq. 329 sq. 470. Arti delli Eretici contro la vera Religione 291. Articuli Card. de Noailles 61 403 sq. Articuli fidei iurandi per Episcopos 212.

Articuli IV Gallicani 401. Articuli V Jansen. 398. Articulus metaphysicus 72. Articulus mortis 248 393. Arx S. Angeli 229. Arzé 327. Asbourgh 20. Aschbach 409. Ascoli Card, d' 235. Asia 456 sq. Aspahan 455. Assemblea de' Vescovi di Francia a. 1681 473. Assessore del S. Uffitio 258 409. Assistenti d'Anglia 322. S. Athanasius 44 99 113 115 sq. 349. Attentato del Parlamento di Parigi contra il libro del Card. Bellarmino Barnabei 18 19 210. Atto d'amore 416 499. Atto del dolore 416. Atto dell' adoratione 362. Atto esterno 416. Attritio servilis 401 sq. Aubertus 45. 48. Auctoritas regia 293 312 329. Auctoritas Sedis Apostolicae et Papae 149 159 172 175 227 sq. 264 275 293 sq. Auctoritas spiritualis 366. Audacia degli Stampatori in Parigi 262 299 302. Auditores Causarum S. Palatii 203. Auditores Rotae 66 237. Audoënus Ludovicus Cameracensis Augustana Confessio 57 150 sq. 165 219 316 437. Augustiniana 36 398 sq. S. Augustinus 6 44 111 116 351 357 377 383 sq. 398 sq. Augustinus Cornelii Jansenii 395 sq. Aurelius Petrus 393. Austria 26 148 238 248 263 456. d'Austria Giov. 207. Autobiographia Bellarmini 367. Autorità di deporre i Re 264 289. Autorità del Papa sopra li Regi 312 sq. Autorità ecclesiastica 220 sq. Avalos 283. Avenio 53 68 sq. 74 sq. 93 193 sq. 293. Aventinus 83. Avila Card. d' 360 sq. Avril d' 448. Avvocato dell' Università di Parigi 312. Azarian 335. Azymum et fermentatum 41 345. Baccalaurei formati 407. Bacci 25. Bacconus Joa. 69.

Bader Jos. 36.

Baker Aug. 232. Baldrati Jos. Mar. 49. Balduino 325. Ballerini 393 409. Balsamon 366. Baluzius 66 79 83 135. Bandini 4 46 50 111 124 361. Bandinus Card. 243 270 306 375. Bangen 255 412. Baptismus 115 404. Barbarus Franc. 18. Barberini 33 35 168 247 249 274 303. Barclaius 59 264 293 sq. 295 sq. Bardas 359. Bargi 343. Bari 327. Barlaam 39. Baroniana 6 sq. 18 sq. 51 59 sq. 240 281 sq. 300 305 sq. 351 sq. Baronii Animadversiones in Breviarium 20 25 51. Baronii Annales 7 sq. 13 sq. 24 sq. 47 67 282 300 317 353 sq. Baronii Apparatus ad Martyrolog. 20 Baronii Biographia 18 281. Baronii Commentaria in Acta Apostolorum 20 24 sq.
Baronii Epistolae 18 sq. 23 sq. 60 65 sq. 351 sq.
Baronii Notula autographa 359 sq. Baronii Tractatus varii 25 sq. 281 sq. 363 367 sq. 384. Baronii Vita S. Ambrosii Mediolanens. 20 356. Baronii Vita S. Gregorii Nazianzeni Bartolini Greg. 32. Bartolus 60 367. Base della giustitia 261. Basilea 164. Basilica S. Mariae Maioris de Urbe 343. Basilica Vaticana 82 343. βασιλικόν δώρον 261 sq. S. Basilius M. 44 97 sq. 105 107 115 sq. 126. Bastardo di Scotia 261. Bathorius Andr. 18. Battesmo all' ugonotta 230. Bauer R. 300 398 406 476. Baumgarten 273. Baumstark 272. Bavaria 141 148. Beatificatione del P. Filippo Ner. 243 334. Beccadelli 15 205 sq. Beccaleristae 34 61 427 sq. Beccarelius Jos. 50 427 sq. Beguini seu Bizoci 74.

Belgium 32 245 395 sq.

Alexius Lascaris 54 111. Alfonsus Aethiop. Patriarch, 17 446. Alienatio bonorum ecclesiasticorum 192 Allatins Leo 37 sq. 43 45 47 sq. 54 97 99 sq. 123 131 345 358. Altaemps Ang. D. ab 5 114 153. Altaria privilegiata 337. Altercationes tumultuosae 247. Alva Duca d' 165 183. Alvarez 450. Alvarus Pelagius 83. 376. Ambrun 305. Amelia 456. Amor carnalis 351 sq. Amor erga Deum purissimus 50. Amphilochius 41 107 116. Amydenus Theod. 207 283. Anabaptistae 17 22 150 sq. 462.

Analecta Juris Pontificii 3 23 197

249 351 427.

Appenzel 340.

Apulia 282. Analecta Romana 15 sq. 136 147 149 153 200 240 256 259 344 367 458. Analecta Tridentina 51 55 sq. 133 sq. Anastasii Lib. Vit. Pont. Rom. 67. Anastasius PP. 10. Anastasius Thessalonicensis 370. Anathema 234 385. Ancina Juven. 18 22. Ancona 381. Anconitanus Card. 197. S. Andreae Archiep. 144 230 sq. S. Andreae de Fract. Conventus Rom. 394 sq. Andreae Joann. 11. S. Andreas Apost. 25. Andreas Rhodius 40. Andronicus 97 103. Anecdota Baroniana 23 sq. 351 sq. 361. Anecdota Borghesiana 51 59 253 sq. Anecdota gr. theol. 45 sq. 48. Angelo Fr. di S. Giuseppe 455. Angers 295 ±05 312. Anglia 12 26 sq. 56 58 sq. 77 93 199 sq. 232 257 sq. 319 sq. Animadversiones theol.-canon. 39 49 sq. 259 345. Animae mortalitas 219. Animae purgatae 91. Anime interne 413 sq. Anna Bollena 208. Annali Ecclesiastici del Card. Baronio 300 307 sq.

Annate de beneficii 139.

Annse de Villoison 4. Annua sacra 339. Annulus piscatorius 218. Annus sanctus 375. S. Anselmus Cantuar. 6 41 43 48

111.

S. Anselmus Lucensis 10. Antichristus 258 283. Anticotone 291 sq.
αντίθεδις αναφορική in divinis 117 130.
Antiochenus Patriarch. 16. S. Antoninus 10 73. Antonio Agostini 55 169 sq.
Antonio di Toledo 180 sq.
Antonius Augustinus Tarraconensis Antonius Hieronymus 17. Apostasia 12 280. Ambasciatore Giapponese 336. Apostasia 12 280. S. Ambrosius 6 20 116 212 355 sq. SS. Apostoli Petrus et Paulus duo Ecclesiae capita 393. Apparatus criticus ad G. O. Scriptores 51 53 sq. 95 sq. Appellantes 403. Appellatio ad Concilium generale 71 79 85 92 137 475 sq. Appellationi al Parlamento di Parigi Aquilanus Episcopus 26 28. Aquileia 359. Arabia 449. Aragona Regno di 164 412. Arausicanum Concilium 404. Arbitrium Confessarii 392 394. Arcadius 282. άρχη μία του πνεύματος 120 126. Archidiaconus 322. Archiva Vaticana 14 sq. 30 sq. 146 sq. Archivii della Republica Veneta 135 Archivio Storico-Italiano 243 345. Archivium S. Officii 425. Arciprete d'Inghilterra 256 sq. 279 287 sq. 318 sq. Arcudius Petr. 43 45 49 54 97 108 sq. 111 121 sq. Ardinghelli 37 198. Aretin 4. Argentina Chiesa d' 436. Argentria Chiesa d 43 Argentrié d' 406. Arias d' 164 sq. 176. Arigo II Dipl. d' 365. Arigone Card. d' 32i. Aringhi 18. Aristoteles 103 123. Arius et Ariani 11 44 98 sq. 155 220. Arma spiritualia 242. Armeni 49 59 335 446 455. Arnaldo Marc' Antonio 274 sq. Arnauld Ant. 34 59 sq. 391 sq. 399. Arras 403. Arrestatio 81. Arresto 274 sq. 287 294 sq. 329 sq. 470. Arti delli Eretici contro la vera Religione 291. Articuli Card. de Noailles 61 403 sq. Articuli fidei iurandi per Episcopos 212.

Articuli IV Gallicani 401. Articuli V Jansen. 398. Articulus metaphysicus 72. Articulus mortis 248 393. Arx S. Angeli 229. Arzé 327. Asbourgh 20. Aschbach 409. Ascoli Card. d' 235. Asia 456 sq. Aspahan 455. Assemani 11 37 447. Assemblea de' Vescovi di Francia a. 1681 473. Assessore del S. Uffitio 258 409. Assistenti d'Anglia 322. S. Athanasius 44 99 113 115 sq. 349. Attentato del Parlamento di Parigi contra il libro del Card. Bellarmino Atto d'amore 416 499. Atto del dolore 416. Atto dell' adoratione 362. Atto esterno 416. Attritio servilis 401 sq. Aubertus 45. 48. Auctoritas regia 293 312 329. Auctoritas Sedis Apostolicae et Papae 149 159 172 175 227 sq. 264 275 293 sq. Auctoritas spiritualis 366. Audacia degli Stampatori in Parigi 262 299 302. Auditores Causarum S. Palatii 203. Auditores Rotae 66 237. Audoenus Ludovicus Cameracensis Augustana Confessio 57 150 sq. 165 219 316 437. Augustiniana 36 398 sq. S. Augustinus 6 44 111 116 351 357 377 383 sq. 398 sq. Augustinus Cornelii Jansenii 395 sq. Aurelius Petrus 393. Austria 26 148 238 248 263 456. d' Austria Giov. 207. Autobiographia Bellarmini 367. Autorità di deporre i Re 264 289. Autorità del Papa sopra li Regi 312 sq. Autorità ecclesiastica 220 sq. Avalos 283. Avenio 53 68 sq. 74 sq. 93 193 sq. 293. Aventinus 83. Avila Card. d' 360 sq. Avril d' 418. Avvocato dell' Università di Parigi 312. Azarian 335. Azymum et fermentatum 41 345. Baccalaurei formati 407. Bacci 25. Bacconus Joa. 69. Bader Jos. 36.

Baker Aug. 232. Baldrati Jos. Mar. 49. Balduino 325. Ballerini 393 409. Balsamon 366. Baluzius 66 79 83 135. Bandini 4 46 50 111 124 361. Bandinus Card. 243 270 306 375. Bangen 255 412. Baptismus 115 404. Barbarus Franc. 18. Barberini 33 35 168 247 249 274 Barclaius 59 264 293 sq. 295 sq. Bardas 359. Bargi 343. Bari 327. Barlaam 39. Barnabei 18 19 240. Baroniana 6 sq. 18 sq. 51 59 sq. 240 281 sq. 300 305 sq. 351 sq. Baronii Animadversiones in Breviarium 20 25 51. Baronii Annales 7 sq. 19 sq. 24 sq. 47 67 282 300 317 353 sq. Baronii Apparatus ad Martyrolog. 20 Baronii Biographia 18 281. Baronii Commentaria in Acta Apostolorum 20 24 sq. Baronii Epistolae 18 sq. 23 sq. 60 65 sq. 351 sq. Baronii Notula autographa 359 sq. Baronii Tractatus varii 25 sq. 281 sq. 363 367 sq. 384. Baronii Vita S. Ambrosii Mediolanens. 20 356. Baronii Vita S. Gregorii Nazianzeni Bartolini Greg. 32. Bartolus 60 367. Base della giustitia 261. Basilea 164. Basilica S. Mariae Maioris de Urbe 343. Basilica Vaticana 82 343. βασιλικόν δώφον 261 sq. S. Basilius M. 44 97 sq. 105 107 115 sq. 126. Bastardo di Scotia 261. Bathorius Andr. 18. Battesmo all' ugonotta 230. Bauer R. 300 398 406 476. Baumgarten 273. Baumstark 272. Bavaria 141 148. Beatificatione del P. Filippo Ner. 243 Beccadelli 15 205 sq. Beccaleristae 34 61 427 sq. Beccarelius Jos. 50 427 sq. Beguini seu Bizoci 74. Belgium 32 245 395 sq.

Bellarminus Rob. 18 34 sq. 51 sq. Bois Nicolaus du 401. 59 sq. 69 sq. 256 sq. 293 sq. 327 330 Bolla alterata 281. 364 sq. 381 sq. Bellesheim 265. Bolla in Cena Domini Bello Vinc. 207. Bellum papale 70 73. Bellunensis Episcopus 358 sq. Belna Joa. de 74. Benedictini 59 278 336. Benedictio Apostolica 235 252. Benedictio cum Sanctissimo Sacramento 402. S. Benedictus 8 25. Benedictus XII 91 sq. Benedictus XIII 405. Benedictus XIV 19 20 51 232 334 344 346 367 374 443. Benedictus Renatus 59 348. Beneficia eccles. 334 338 378 438 sq. Beneficiorum multiplicitas 377. Benefitii curati 335. Benefitii semplici 338. Benefiziato 332. Benevento Conte di 338. Beni della Chiesa 148 162 164 192. Beni stabili 339. Beninfield 265. Bentivoglio 33 249 261 263 300. Berardi 66 343. Berengarius Taloni 74 sq. S. Bernardus 7 25 372 377 385 sq. 426. Bernardus Comensis 65. Bertrandus de Turre Card. 77 80 84 sq. Berul di 321. Bessarion 4 40 sq. 46 sq. 54 sq. 111 sq. 121 sq. Bestemmie 420. Bettone 231. Beveregius 39 358. Bianchetti 279. Biblia Gebennensium 348. S. Bibliorum emendatio 383. S. Bibliorum versio gallica 59 348. Bibliothecae Romanae 5 sq Biener 366. Biens meubles ou immeubles 271. Bigne de la 6 449. Billuart 406. Binuis Sever. 18. Bisanzone 183. Bisopo 321 sq. Bizzarri 332. Blanc Aug. le 69 382 381. Blasius Joan. 65. Blemmida Niceph. 46 sq. 97 123. Bloch Guil. 76. Blosius 206. Blume 10 36. Bobbus 221. Boduel Conte di 230 sq. Boehmer J. Fr. 53 80 83 93. Bohemia 28 61 147 155 220 sq. 458 sq. Bulgari 7 16 17.

Bolla in Cena Domini 338. Bolla in Cena Domini 338.
Bolle abbrugiate 275 sq.
Bolle delle Indulgenze 332.
Bolognetti 467 sq.
Bona Joan. Card. 10 449.
Bona conscientia 369.
Bona emphyteutica 241.
Bona seminaria 442. Bona stabilia 460 463. Bonagratia de Bergamo 77 sq. 87 89 sq. S. Bonaventura 7 51 58 232 sq. Bones 312. Bonifacius PP. 10. Bonizo Sutrinus 10. Bononia 15 137 139 142 145 185 281. Bonum ecclesiae 53 69 71 367. Bonum spirituale 373. Bordeaux 283 404. Borghese Card. 29 255 sq. 266 sq. 293 sq. 312 sq. 336 sq. 354.
Borghesiana 36 253 sq.
Borgia Card. 35 58 244 sq.
Borgo di S. Edmundo 290. Borromaeus Frider. 18 34 375. Borsa commune 430. Boschetti 256. Bosnia 16. Bossuet 61 422 sq. Bottinus Hieron. 32. Bouix 10 27. Boulogne 403. Braccius Caes. 60 385. Brachium saeculare 265. Braga Arcivescovo di 330. Brancatius 375. Brandeburgh 166 436. Braschius Jo. B. 168. Bremensis Ecclesia 438. Brescia 61 427 sq. Bretagna 299. Breve Innocentii XII Cum alias 50 427. Breves di 264 276 284 287 308. Brevi Apostolici 164 167 256 333 389 471 sq. Brevi credentiali 173 270 329. Breviarium Romanum 20 25 51 343. Briaerde Lamb. de 143. Brindisi et Oria Arcivescovo di 346 sq. Brischar 185. Britonoriensis Episcopus 27 233. Brixinensium Canonicorum Capitulationes 443. Bruna 461. Bruxellae 169 397 sq. Buchanan 295. Bucholtz F. B. 207. Buccius 18. Bulgar Eug. 42 sq. 47 102 124.

Bulla contra Henricum Borbonium em. | Canus Melch. 197 207. Bulla Canoniz. S. Theres. Omnipotens Sermo Dei 306. Bulla *Unigenitus* 32 49 61 383 403 sq. in Sexto 232. Bulla Urbani VIII contra Jansen. In Cap. Inter corporalia de Transl. Episc. Eminenti 60 394 sq. Burmannus Casp. 201. Bursatus 366. Burtonus Ed. 3. Buscus Clearch. 9. Buss 287 350. Busse 114. Byzantini Historici 38. Bzovius 79. Cabasilas 41 129 sq. Caelestinus PP. I 10 122 405. Caeremoniale cont. rit. election. Rom. Pontif. 241. Caerularius Mich. 43 359. Caetano Patriarca 16 237 270. Cagioni ecclesiastiche circa la materia della Regalia 62 469 sq. Caietanus Ant. Archiep. Capuanus 16 256 sq. 459. Caietanus Card. Leg. 58 233 sq. Calcedonia 321 sq. Caldea 17. Calderone Roderico 338. Caleca Manuel 48 108 sq. Callistus II. 374.
Calvinus et Calvinismus 174 230 sq. 238 270 307 328 382 399 459. Camaterus 43 46 sq. Camera Apostolica 210 251. Cameracensis Archiepiscopus 423 sq. Camerariatus 213. Camerarius S. Coll. Cardinalium 58 198 sq. 244. Camerarius S. R. Eccles. 209 sq. 218. Campaneo 321. Campegius Laur. 14 16 26 28 sq. 137 141 sq. 153. Campigni 268 271. Can. Sicut neoph. 334. Can. Statuimus 334. Cancellaria Apostolica 213. Cancellaria Archiepiscopale di Tolosa 472. Caniliach 335. Canon Missae 24. Canones Apostolorum 10 sq. Canones Conciliorum 10 sq. 38 107. Canones sacri 212 225 259 327 334 373 sq. 410 sq. Canonica monitio 250. Canonicati e Dignità di Catedrali Canonici 440 sq. Canonistae 213 296 366 374 421. Canonizzationi 306 328. Cantone di Clarona 179. Cantuariense Arcivescovo 324 sq. Carolus Magnus 42 238 317 391.

Cap. Cum cappell. de privileg. 327. Cap. Frequens 137. Cap. Gloriosus de rel. et ven. Sanct. Capella Borghese 343. Capella Paulina 212 235 362. Capellanus Maior in Regno Neapolitano 59 327. Capitano della Guardia de Svizzeri Capitoli d' Alemagna 443. Capitula 229 322. Capitula Clementis VII super facto Concilii 55 135 sq. Capitulation de Limerick 272. Capitulationes 443. Capitulum Ecclesiae Cathedr. Wratislav. 270. Capitulum Perpinianense 89 sq. Capitulum Perusinum 75 sq. Capizucchus Paul. 203. Capo di buona speranza 450. Cappella Pontificia 286. Cappuccini 328. Capua 306 364 381. Caput Ecclesiae visibile 220. Caracciolus Ant. 18 209. Caracciolus Ascan. 210. Carafa Anton. 66. Carafa Carolus 17 440 462 464. Carafa Card. 56 173 sq. 330 334. Carboneano Phil. de 400. Carceratio Ecclesiasticorum Venet. 271 Cardinales 16 33 57 75 80 83 sq. 91 137 sq. 172 199 sq. 213 sq. 228 sq. 350 360 sq. 371 sq. 405 sq. Cardinales Episcopi 375.
Cardinales Hispani 245 391. Cardinales Nepotes 237 255 sq. Cardinali dell' Inquisitione 208. Cardinali di Palazzo 212. Cardinali Francesi 361. Cardinali Papabili 391. Cargo Jo. 31 255. Carità della Bestia Romana 283. Carlo Arciduca 191 280. Carlo Duca 237. Carlos Don 32. Carmelitae 422. Carmelitani Discalzi 302 306 347. Carnalità 413 sq. Carnesecca 26 28. Carnevale 230 351 356. Carnotensis Episcopus 424. Carolostadius 152. Carolus Andegavensis 282. S. Carolus Borromaeus 56 66 179 sq. 189 sq. 214 220.

Carolus V. Imp. 27 29 31 sq. 55 sq. 135 sq. 150 156 sq. 207 226 327. Cherubini 228 Cheureuse Du Carrapha Jo. Petr. 201.
Carteggio del Card. Baronio 18 sq. Chierica 42°. Carteggio del Giuseppe Malatesta 21 Caryophilus Jo. Matth. 39 131. Casa Stuarda 229. Casaubonus Is. 18 59 307 sq. Caserta 456. Caserta Vescovo di 333. Casonus Jo. 309. Cassano 327.
Castagna 219 236 333. Castelli Giov. 274 sq. Castello di Striuelin 230. Castiglia 192. Castitatis custodia 86. Castro Franc. Com. de 242 366. Casus conscientiae 415.
Catalaunensis Episcopus 424 sq.
Catalaunensis Graeci 40.
Catalaunensis Graeci 40. Catechismi reformatio 343. Catechismus Romanus 426. S. Catharina Senensis 426. Catharorum Confessio 11 sq. Cathedra S. Petri 122 364. Cathedralis Ecclesia 229 370 444. Caturco Jacobus de 83 88. Causa Borboniana 21 238 sq. Causa legitima 379. Causa matrimonialis Henrici VIII et Catharinae Reg. Angl. 29 56 203sq. Causa quinque Propositionum de gratia 398 sq.
Causa religionis 245.
Causa Rituum Sinensium 36. Causae praetoriae 376.
Causae del S. Offitio 326.
Cave Guil. 45.
Cavense Monasterium 67 sq. Cecconi 50 138. Cecilio 318 sq. Celebratio Concilii 202 206. Cencius Camerarius 8 9. Cenni 8. Censura pontificia 297. Censurae ecclesiasticae 171 221 251 Censurae theologicae 197 398 409. Censure e pene 339 422. Censuum reductio 59 327. Cerroti Franc. 36. Cervini Alex. 60 381. Cervinus Marc. 28 .136 381. Cesarinis Card. de 15 201. Cesiis P. de 143. Ceva 320. Chaillot 409 420 428. Challoner 290.

Cherubini 228 244 Cheureuse Dux de 423. Chiavarino 457. Chierici 327. Chiesa Anglicana 221. Chiesa Constantinopolitana 17. Chiesa Gallicana 222. Chiesa di S. Luigi de Francesi 474 sq. Chiesa di S. Maria detta la Minerva 407 sq. Chiese di Eretici 294. Chiesi Arcivescovo di 286. Chilperico 264. China 228. Chinelli Lavinia 427. Chisi Card. 399. Chiusi di Nuntio in Spagna 56 174 sq. Chrisma 230. Christiani del Giappone 337. Christorphorsonus 3.
Chronica Rom. Pontificum 8 sq. Chrysolanus 358. Chrysoloras Eman. 40 55 114 sq. S. Chrysostomus 6 98 101 115 sq. 369 376 sq. Ciaconius 83 345. Ciampini 471. Ciampini 471.
Cicogna 15 363.
Circuli Imperii 140 sq.
Città imperiali 328 331.
Civitas Narbonnensis 74.
Civitas Pisana 84 sq. Civitas Senensis 84. Claustrali 302. Clausula credentiale 269. Clemens Alexandrinus 6 99. Clemens V 53 70 72 363. Clemens VI 8 459. Clemens VII 16 26 27 29 31 37 55 Clemens VII 16 26 27 28 31 31 35, 135 sq. 202 sq. Clemens VIII 16 sq. 20 sq. 25 32 sq. 51 60 sq. 66 144 237 sq. 256 279 282 296 334 319 367 sq. 452 sq. Clemens IX 33 397 sq. Clemens XI 35 403 406. Clemens XII 36. Clerici Regulares 356. Clericus appellans ad Regem 12. Clerk Joa. 56 200. Clero Augustano 21. Clero di Francia 192 304. Clerus Hispaniae 171 sq. Clerus saecularis et regularis 320 402. Cleves Ducato di 435. Clichtovaeus Jod. 151. Clidas Joa. 48 55 103 sq. Coadiutor Rom. Pont. 213. Coaleno Laurentius de 80. Cochlaeus 14 29 144 147 153 220. Coeffeteau Nicol. 272. Coelestis Urbs Jerusalem 50 sq. 232.

Coletus 44. Collatione de benefiții 470. Collectio Decretorum de S. Inquisitione 11. Collectio Dionysio-Hadriana 10. Collectio Isidori 366. Collectiones Canonum 10 sq. 38 sq. Collectores Constitution. Joannis XXII 53 71. Colleggio Romano 382. Colleggio in Wratislavia 461. Collegia Jesuitarum in Germania 350. Collegio di Clermont 437. Collegio di Giesuiti Inglesi in Lovanio 324 sq.
Collegio Inglese in Duai 322.
Collegio degli Inglesi in Madrid 323.
Collegio de' Secretariati Apostolici Collegium Athanasianum Urbis 38 111 125 345, Collegium S. Bonaventurae 58 233. Collegium Warmiense 394. Collettore in Portugallo 33 330 sq 334 338 sq. Colloquio di Wormatia 210. Colloredo Leander de 198. Colonia 149 445. Coloniensium Canonicorum Capitulationes 443. Columna Ant. 66. Columna Asc. Card. 18 247 281 sq. 344. Columna veritatis 261. Combattimento 416. Combe de la 423. Combefisius 44 102 359. Comitia Regni Angliae sub Eduardo VI Commenda 378. Commendone 444. Commercium cum haereticis 259. Commissario generale dell' Indie 336. Commissario del S. Offitio 49 422. Commoda saecularia 251. Communicare in oratione con gl' Eretici Communicatio in divinis 49 sq. Communio frequens 60 347 391 sq. Communio sub utraque 57 150 217. Communione del Calice 462. Communità ecclesiastiche 339. Como 237 410. Compagnia della Missione Anglicana Compagnia di Gesù 17 287 291 sq. 299 308 316 330 387 454. Comparazione de' Concilii con i Sommi Pontefici 312. Compiegny 266 sq. Compromissum 243. Concilia Provincialia 148 304 311 439. Confessione sacramentale 49 308.

Concilia universalia 150 202 293. Concilii Nationali della Francia 301. Concilio Basiliense 222. Concilium 211 276 383. Concilium generale 79 141 sq. 158 161 176 181 sq. 232 264 326 333. Concilium legitimum et liberum 142. Concilium nationale 140 143 158 180sq. Concilium Aquileiense 373.
Concilium Chalcedonense 10 38 42 The Sol 446.

Concilium Constantinopol. I. 38 202. Concilium Ephesinum 38 42 155 Concilium Florentinum 43 sq. 46 50 59 111 124 131 155 345 450. Concilium Lateranense IV 43 370 373. Concilium Lateranense V 137 202. Concilium Lugdunense 97 202 469 sq. Concilium Nicaenum 10 38 44 155 202 366. Concilium oec. Octavum 38. Concilium Pisanum 137. Concilium Prov. Pragense a. 1860 459. Concilium oec. Quintum 116 202. Concilium Ruthenorum Zamosciense 49. Concilium occ. Sextum 116 121. Concilium Toletanum 67. Concilium Tridentinum 18 26 sq. 34 55 sq. 66 135 sq. 213 sq. 226 333 343 368 371 sq. 394 439. Concilium Vaticanum 138 205. Concilium Viennense 202. Concionatores 368 401 sq. Conciones 394 444. Conclavia 20 37 58 213 252 281 360 391. Conclavia Clementis VIII 33 237. Gregorii XV 33 243. Hadriani VI 32 201. Innocentii IX 33 235 sq. Julii III 206. Leonis XI 20 33 359 sq. Pauli V 20 33 361 sq. Pii IV 212. Pii V 218. Urbani VIII 33. Conclavistae 235 362. Concordata Principum nationis Germa nicae 152 444 Concordia christiana 344 392. Concubinario publico 333. Condanno del S. Offizio contro Pegna Condensis Princeps 228 284. Confalnerius 30. Confessarii 368 393 402. Confessarius prudens 392 391 405. Confessio oris 12. Confessione de' peccati 415.

tempore 451.

50.

84.

nam Apostoli 68.

52 71 79.

officio 209.

219.

Const. Clementis V Exivi de Paradiso

Const. Eugenii IV Laetentur coeli

Const. Gregorii XV Aeterni Patris

nullos 52 71 sq 78. Const. Joannis XXII Dudum ad nostri

Const. Joannis XXII Licet iuxta doctri-

Const. Joannis XXII Ne super iis 91.

Const. Joannis XXII Quia quorumdam

Const. Joannis XXII Quia vir reprobus

Const. Nicolai IV Exiit 52 72 74 sq.

Const. Pauli IV Cum ex Apostolatus

Const. Pauli IV Quum quorumdam

Contrarietas inter Pontificum Constitu-

34 60 382 sq.
Controversia de frequenti Communione

Controversia de Summo Pontifice

Consultori del S. Offitio 421.

Contado Venaisino 475 sq.

Contestabile 173 306 408.

Convento di Patavia 210.

Contritio vera et perfecta 393.

tiones 72.

391 sq.

293 sq.

quam quod coniectura 75.

Confessore del Re Cattolico 24 176 | Const. Benedicti XIV Eo quamvis 179 193 300 306 329. Confirmatio Concilii Tridentini 57 214. Const. Benedicti XIV Etsi pastoralis Confluentia civitas 93. Confraternitates 400. Congiura della polvere 324.

S. Congregatio de Propaganda Fide

Const. Clementis XI Pastoralis Officii S. Congregatio Episcoporum et Regularium 35 332. Congregatio Indicis Librorum 385. S. Congregatio Inquisitionis 49 210 | S. Congregatio Inquisitionis 49 210 | Filius 243. | Const. Innocentii XI Caelestis Pastor 318 322 385 393 407 sq. | 50 409 413 sq. | 50 409 413 sq. Const. Joannis XXII Ad conditorem S. Congregatio pro negotiis Ritus Orientalis 37. canonum 52 71 sq. 77 sq.
S. Congregatio Rerum Consistorialium Const. Joannis XXII Cum inter non-S. Congregatio Rituum 51 337. Congregatio de Auxiliis 382. Congregatio super Jurisdictione ecclesiastica 57 220 sq.
Congregatio super rebus Gallicis 238 sq. Congregatio super rebus Germaniae Const. Joannis XXII Quia nonnum-Congregatione dell' Oratorio 243 334. Congregatione di Preti Secolari in Francia 321. Congregazione particolare di Soria e Palestina 49 347. 51 sq. 63 sq. 88. Const. Leonis X Exurge Domine 56 150 154 197 sq.
Const. Martini V In eminentis 12.
Const. Martini V Inter cunctas 12. Connubia Sacerdotum 57 150 217. Consa Arciv. di 169. Consecratio Eucharist. 12. Consensus Capitulorum 229. Consensus Patrum 213. Consiglio de Dieci 267. Consiglio di Stato in Francia 294 298 311. Consilia et Cancellariae regiae in Const. Sixti V Egregia populi 351. Constitutioni dell' Imperio 328 331. Hispania 223. Consilia evangelica 86. Consuetudines ecclesiarum 410. Consilium Cardinalium de emendanda Ecclesia 205. Contado di Suffolchia 290. Contado di Tirolo 148 192. Consilium Regium Hispaniae 175 318 336 398. Consistorium 371. Consistorium publicum 93 198 202 Contarini Gasp. 14 27 sq. 57 136 203 sq. Contemplazione 418. 222 228 450. Consistorium secretum 35 198 233 236 sq. 246 sq. 405. Consistorium semipublicum 306. Consolinus Petrus 18. Constantiensis dioecesis 22. Constantinopolis 291 sq. 335 345 455. Contritione 413 417. Controversia de auxiliis div. gratiae Constantinopolitana Synodus a. 1638 Constantinus Imperator 12 365 sq. Constantinus Meliteniota 46 sq. 53 sq. 100 sq. Constitutiones Pontificiae 39 53 69 sq. Controversiae probabilisticae 17. Convento di Francfordia 210. 244 373 422.

Const. Alexandri VII Regiminis Apo-

stolici 397.

Conventus Spirensis 16 149. Conventus Tiburtinus 79. Conversatio inculpata 443. Copti Religione de' 35 446 sq. Corbaria Petrus de 84. Corderius 103. Corellio Sindico 300. Cornelius Firmianus 218. Cornet 243. Corona della Madonna 411 422. Corona di Francia 264 314 316. Corona tergemina 20 360. Coronatio Ludovici Bay, 80. Corpo mistico 223, Corpus exanime 421. Corpus Juris 69 sq.
Corpus Juris Ecclesiae Orientalis 39. Correctores Romam. Decret. Gratiani Correttione dell' Opere di S. Ambrosio 355. Corsini 36 51. Cortesis Georgius 204. Cose della fede 170 208. Cose mondane 387. Cose di Cleves 286. Cose di Piacenza 156 159 165. Cose di Sicilia e Napoli 226. Costa Franc. 61 452 sq. Costume d'Eretici 308. Cotone 267 277 291. Coustant 45. Covaruvias 374. Cracovius Stan. 18. Cranmer Thomas 57 206. Creatione del Papa 171. Cremona Desiderius de 249. Cremona Vescovo di 16 270. Cresvelo 324 sq. Cretenses 123. Cretz Monacensis 153. Crevghtonus 103. Crimen laesae maiestatis 82 272 317. Cristiani nuovi descendenti da Hebrei Croce Santa Prospero 16 28 37 55 sq. 168 sq. 177 sq. 206 221. Cuboclesius 54. Cuenca Vescovo di 193. Cueva Petrus a 138. Culpa 393. Culpae veniales 426. Cultus Sanctissimi Sacramenti 402. Cultus S. Virginis 400. Cura animarum 334 377. Curati amovibili ad nutum 340. Curati di Parigi 291 299. Curia Romana 29 33 35 65 76 80 152 202 223 255 sq. 379. Curiali Romani 338. Cusanus Nicolaus 7. Cybo Alderan. 62 408 470 sq.

S. Cyprianus 6 223. S. Cyri Monasterium 424. S. Cyrillus Alexandrinus 48 101 115 sq. Cyrillus Lucaris 41. Cyrus 105. Cziska 459 465. Dalgairns 400. Damasco Arcivescovo di 260. Damasus 9 25. Daniel Ermita 33 67 263. Daniel P. 310. Danimarca 238 Dataria Apostolica 30 57 206 sq. 213 Datarius 201 207 237. David 98 250 357 361 461. David da Turino 229. Davila 240. Decani rurales 322. Decimae 12 192 265 sq. Decisio Concilii 142. Decisio ex Cathedra 436 sq. Decisiones S. Rotae 65 327. Decius 24. Declaratio dogmatum 158 161. Declaratio praevaricatoria 398. Decreta SS. Congregationum 39. Decreta Consistorialia 36 198. Decreta Rom. Pontificum 10 71 228. Decretalium Notae marginales 66. Decretalium Tit. de Elect. 370. Decretisti 291. Decretum Facultatis theol. Parisiens. a. 1729 61. Decretum Residentiae 211. Decretum Tametsi 37. Defectus episcopalium virtutum 371. Defectus ordinationis 265. Defensor Fidei 56 199 sq. Definitio dogmatis 3.2 sq. Degradatio 271. Dehaisnes 27. Dei Genitrix 25 40 110 421. Dei visio 383. Delalane 399. Delegatio Jurisdictionis 330. Delegato semplice 322. Delfinato 476. Delfino Giov. 16 237 435. Delfino Vescovo 210. Demetracopulus 42 103 124. Demetrius Cydonius 41 47 53 sq. 108 sq. 129 sq. Demonio 223 sq. 387 413 sq. Denzinger 12 219 346 392 400 402 sq. Depositio de Papatu 82 sq. Deposito 470. Depravatio textuum patristicorum 42 44 sq. Deputati secolari 339. Derogatio Jurisdictionis ecclesiasticae Descendentes ab Ebraeis 334.

Determinatio S. R. Ecclesiae 91. Determinatio SS. Patrum 170. Devolutio Imperii ad Sedem Apostolicam 207.

Diaconatus 228 sq. 319 369 446.

Diaria Pontif. 32 36 sq. 51 56 sq. 195 sq. 235 sq. 447.

Diaz Antonio 333. S. Didacus 65 sq. Diego di Miranda 61 452 sq. Diego di Sermiento 322. Dieringer 180 220. Dieta Augustensis 142 150 165 sq. 170 210. Dieta di Francfordia 27. Dieta generale dei Primati del Regno d'Inghilterra 287.
Dieta Ratisbonensis 142 210 435 sq.
Difetti della natura 419. Differenze tra li Benedittini et Giesuiti 278 sq. Digion 312. Dignità ecclesiastiche 206 292 448. Dignità de Sommi Pontefici 299. Dignitas episcopalis 153. Dignitas patriarchalis 279. Dignitates ecclesiarum cathedral, 331 Dilatio absolutionis 394 401. Dilectio Dei 404. Dillinga 445. Dindorf Guil. 123. Diodata 60 387. Dioecesis exigua 374. Dionisio Cartusiano 437. Dionisio Re di Portugallo 339. Dionysius Afer 9. Dionysius Alexandrinus 4 6 44. Dionysius Areopagita 103 sq. 127. Dionysius Exiguus 10. Dionysius de Marquemonte 66. Diploma di Othone 365. Directa et indirecta potestas 296 sq. Directum Ecclesiae dominium 241. Direttore delle anime 49 419. Direzione della coscienza 430. Diritto naturale divino 50. Directi fiscali 333.
Discepoli di S. Agostino 429 sq.
Discepoli del Molinos 413 sq.
Disciplina christiana 170 421. Disciplina ecclesiastica 281 301 436 sq. Disciplina matrimonialis Italo-Graeco-Disciplina regolare nei Monasterii 335. Disciplina rigidae et publicae satis-factionis 401. Discorsibile 421. Discursus 17 30 32 sq. 37 60 198 207 245 251 255 367 391.

Disordini ecclesiastici in Fiandra 61 397 sq. Dispensa del Papa 258. Dispensatio 228 371 377.

Dispensatio pontificia 374. Dispensationes matrimoniales 167. Dispense 139. Dispute inutili 313. Distinction du droit et du fait 469. Distributiones 412. Divina unione 418. Divotione verso la Santa Sede 314. Divotioni esterne 418. Doctores Ecclesiae 51 116 129 232. Doctores Mystici 426. Doctores particulares 69. Doellinger 22 178 181 209 212 349. Doge di Venezia 267 308 sq. δόγμα βασιλικόν 365. Dogma Latinorum 97. Dogmatica Apostolicae Sedis Decreta Dolor de' peccati 413 417. S. Dominicus 25 280. Dominicani 269 280 383 sq. Dominio diretto 283. Dominio temporale dei Rom. Pontefici 365. Dominium 53 70 72 sq. Dominium S. R. Ecclesiae 37. Dominium Venetorum 242. Donatio Constantini M. 60 364 sq. 391. Donatus Hieron. 43 48. Donne cattoliche in Inghilterra 288. Dositheus et Anthimus 359. Dottori Portughesi 339. Dottori Sorbonici 300 316 324. Dottrina di S. Agostino 428 sq. Dottrina di Giansenio 429. Dottrina de meriti 429. Dottrina politica 261. Dottrine mistiche 414. Dresda 3. Dressel 6. Dritto delle genti 474. Droits et libertez de l' Eglise Gallicane 278. Duae potestates quibus mundus in officio continetur 297. Dublin Parlement de 27! Dubois Coelestinus 18. Ducaeus Fronto 4 18 273 sq. Dudik 9 36. Duex 405. Duodus 242. Duplex caput Ecclesiae 393. Dupuy 467. Durand 168 199. Duval Andr. 315. Ebed-Jesu Collectio Canonum 11. Ebeling 435. Eberl 391. Eboracensis Card. 29 199 sq. Eccidio totale della Religion Cattolica Ecclesia Albanensis 379. Ecclesia Armena 335.

Ecclesia Cardinalitia 378. Ecclesia Dei quomodo gubernanda 240. Ecclesia S. Gregorii Rom. 354. Ecclesia S. Petri 80 83 244. Ecclesia Romana 12 72 81 121 265 346 365 401. Ecclesia Romana omnium ecclesiarum caput 122 149. Ecclesiae Romanae disciplina in recipiendis lapsis 25. Ecclesiae unitas 59 89 101 sq. 314. Ecclesiae viduatae 370 sq. Eck Joan. 14 152 sq. 193. Edictum Jacobi I Reg. Angl. 323. Edictum Vornatiense 150 154. Edimburgh 229 sq. Editio vulgata Bibliorum 348. Edits rigoureux contre les Catholiques Irlandois 271 sq. Editto dei libri proibiti 274 sq. Editto di Costantino 366. Editto di Sicilia 305 sq. 318. Eduardus Rex Angl. 93. Egitto 446 sq. Eglise Gallicane 278 467 sq. Eichhorn 343 395. Electio Episc. 35 265 367 sq. 440. Electio Ferdinandi Reg. Rom. 207. Electio Summi Pontificis 57 sq. 137 205 243 sq. 391. Electores S. Imperii 92 sq. 140 sq. 165 sq. 207 310 436. Elemosine 354. Elettori Ecclesiastici di Germania 310. Elias 363. Elisabetha Reg. Angliae 194 208 sq. 230 sq. 265. Elvezia 340. Emendatio Gratiani 66. Enthronistica Photii 359. έπινίκια 358. Epiphanius 6 98. Episcopi 57 59 216 265 319 sq. 327 330 333 368 sq. 439 sq. Episcopatus Cardinalitii 371 sq. Episcopatus Hispaniae 67 378. Episcopus Urbis Romae 367 sq. Epistolae Rom. Pontificum 8 10 71 sq. 354 365. Epitome degli Annali del Card. Baronio 316 sq.
Eresia coperta 24.
Ernesto Arciduca 436.
Errori de Quietisti 413 sq. Errori in Istoria 256. Esculo Franciscus de 87 89 sq. Esequie del Re Enrico IV 286 sq. Essercitio della Religione 229 328 331. Essercizi de Religiosi 430. Estcourt 265. Esterminio de Cattolici in Inghilterra 273.

Estres Card. d' 472 476. Eucharistia 60 347 392 sq. 400. Euchologici libri 39. Eudemon 308. Eugenius IV 50 450. Eunomius 44 112. Eusebii S. Card. 69 330. Eusebius Caesar. 3 sq. 8. 115 123 446. Evora 338. Examen promovendorum ad episco-palem dignitatem 327. Excommunicatio 12 sq. 171 363 422. Excommunicatio latae sententiae 247. Executio Brevium in Lusitania impedita 59 339. Executio Bullac Urbanianae 596. Executio Bullarum Pontificiarum 222 226 333. Executio Decretorum Concilii Tridentini 57 162 164 188 215 sq. Exemptio 223 402. Exemptiones et privilegia Fratrum 152. Exequatur 59 226 332 sq. Exhortatio ad Graecos 343 sq. Exhortationis termini 248.
Explication des Maximes des Saints 425 sq.
Expositio Sanctissimi Sacramenti 402. Eymericus 52 65. Ezechia 357. Ezechiel 364. Fabbrica di S. Pietro Indulgenze della Faber Joa. Episcopus Vindobonensis 14 147 149 sq. Faber Nicol. 18. Fabiano Sanese 136 381. Fabricius 108 111 114 123. Fabronius Ang. 198. Facchinetti 236 281 sq. Facoltà d'Ordinario 321 sq. Facoltà del Cappellano Maggiore Regio 327. Facoltà del Papa 222. Factum Borgiae in Consistorio 245 sq. Facultas disponendi de rebus ecclesiasticis 327. Facultas legendi libros prohibitos 167. Facultas Theologica Lovaniensis 396 Facultas Theologica Parisiensis 61 137 291 sq. 312 348 399 405 sq. Facultates Nuntiorum 167. Fagnanus 374. Familia Austriaca 248. Fanensis Episcopus 27 156 160 163 sq. Fantasia 418. Farnesius Card. 16 26 sq. 33 136 sq. 147 215. Fastigium episcopale 376. Fattioni diverse tra i Cattolici d'Inghilterra 278.

Fautor haereseos 234. Feliciani Porfirio 255 sq. 336. Felix Card. de Monte-Alto 355. Feltrensis Episcopus 26 28. Fenelon 50 423 sq. Ferdinandus Rom. Rex 27 sq. 55 sq. 140 sq. 207 sq. 217.
Ferdinandus II Imper. 463 sq.
Ferdinandus III Etruriae M. D. 50.
Ferdinandus Catholicus 226. Ferentinensis Episcopus 27. Feria Duca di 282 360. Ferrandus 6. Ferrante Anicetus 22. Ferrariensis Dux 21. Ferraris 334 470. Ferrerius Episc. Vercellens. 16 438 461. Ferruccius Alois. 50. Ferrus 17 27. Fessler 259 356. Festività del Corpo di Christo 464. Feuillade Duc de la 404. Fidelitatis debitum 228. Fidelitatis iuramentum 257 sq. Fides Redemptoris 404. Figli dello Spirito Santo 428. Figlio primogenito della Chiesa Romana 477. Figuera 208 sq. Filippo il Bello 24. Finazzi Giov. 135. Firrao 258. Fisher Joan. Episc. Roffensis 29 151. Fisica predeterminatione 383. Flandria 55 60 135 152 175 260 269 286 324 319 397 sq. Flisio Card. de 199. Florentia 15 32 46 113 166 345. Fontariè 283. Fontes Juris Orientalis 39. Forma abjurationis et absolutionis sectae Waldensium 13 14. Forma absolutionis Graecorum 39. Forma Constitutionis 69 71 sq. Forma iuramenti Cardinalium 228 sq. Forma iuramenti de dicenda veritate in officio inquisitionis 12 sq. Forma iuramenti praestandi per pro-movendos ad Episcopatus 213. Formularium Alexandri VII 397. Formularium Archiepiscopi Mechlinien-Foro Patriarcale in Venezia 268 271 279. Foro secolare 333. Forum conscientiae 239. Forum ecclesiasticum 279 321.

Forum exterius 234 239.

Forum laicum 269. Forum poenitentiale 239. Foscarino 267 273 292. Fossombrone 338. S. Francesco Assis. 385. Franchevort 93. Francia 16 20 sq. 35 141 sq. 180 sq. 222 225 231 263 sq. 317 329. S. Francisca Romana 66. Franciscani 70 269. Franciscus Episcopus Apamiensis 397. Franciscus I Gull. R. 29 141 sq. 178. Franciscus II G. R. 178 229. Franciscus Card, Pisanus 218 Franciscus de Potentia 198. S. Franciscus Salesius 20 312 sq. 426. Frascati 265 302 318. Fraternità 337. Frati di S. Francesco 332 336. Frati dell' Ordine di S. Antonio 446. Frati disobedienti 280. Fratricelli 53 68 sq. 72 sq. Fregosius Federic. 201. Frenesis 363. Friburg. in Brisgov. 445. Fridericus Com. Palat. 141. Friedberg 220 467. Fruitio Sanctorum 345. Frutti delle Chiese vacanti 470. Fuentes Com. de 242. Fugger Marcus 18. Fulgentius Ruspensis 111.
Fulgenzio Fra 266 sq.
Fundatio Preuckiana 60 384 394 sq. Furno de Jacob. 91.

Gabriel Patriarcha Alexandrinus 448. Gaeta 209. Gaillard 287. Florentiae Card. 360. 362.
Flori Bernardo Arcivescovo di Zara
135.
Foligno 256 336.
Fondamento della quiete Christiana 221.
Gallia 17 21 26 sq. 33 sq. 57 sq.
136 sq. 158 213 216 226 sq. 295 sq.
312 sq. 467 sq.
Gallicana Ecclesia 61 234. Gallicanismus 34 36 397. Gallonius Anton. 359. Gambara Hubertus 136 217. Gammarus Petr. Andr. 137. Gams 255 263 358 435. Gascha de Salazar 67. Gatinaria 37. Gaza Theodorus 48. Gehenna 402. Gelasius PP. 8 10. Gelasius Cyzicenus 44. Generalatus Ordinis Minorum 71 80 85 sq. 355. Generale di S. Chiesa 236. Generale di S. Francesco Conventuale Generale dei Gesuiti 308 330. Generale de' Minimi 49. Generales Ordinum 197 314.

Generalis Dominicanorum 280.

Gennadius Massiliensis 6. Gennadius Scholarius 44 125 345 359. Gens Silesitica 464. Genuensis Respublica 242. Georgius Dux Saxoniae 141 Georgius Hamartolus 38. Georgius Metochita 42 47 53 100 102. Georgius Metrop. Coreyr. 358. Georgius Nigri 153. Georgius Pachymeres 47 53 sq. 102 sq. Georgius Scholarius 40 sq. 46 124 sq. Georgius Trapezuntius 47 54 128 sq. 131. Geraldus Oddonis 87 89 sq. Gerardo 324 sq. Gerbert Mart. 36 405. Gerdes Dan. 14 200. Gerdil 197. Germain 255. Germania 16 sq. 20 26 sq. 56 sq. 59 61 135 140 sq. 190 192 198 202 215 sq. 245 319 350 435 sq. Germanus 235. Germinario 282. Germon 45. Gerson 385 sq. Gervasio Georgio Benedettino Inglese 289 sq. Gesta Rom. Pontificum 8 sq. Gesualdus 235 375. Gesuiti Portoghesi 451. Gherio 184. Giacomo Stuardo 229. Giannino 304. Giansenisti 430. Giardiniero 289. Gibertus Matthaeus 204. Giesuiti 257 278 284 291 sq. 312 314 328 381 sq. Gilot 278 292. Ginetti Card. 399. Ginevra 179 266 sq. 312 428. Giorgio S. Card. 20 361. Giornale de' Letterati d'Italia 123 136. Giovanni Tommaso della Croce 347. Giovedi Santo 463. Giraldi 334. Gironimo di Praga 221. Giubilei 428. Giudaismo occulto 334 sq. Giudice inappellabile 268. Giudici ecclesiastici e secolari 276 279 sq. 321 333 467. Ciuramento d'allegiance 289. Giuramento di fedeltà in Inghilterra 256 sq. 287 sq. 326. Giuridica perquisitione 414. Giurisconsulti Francesi 470. Giurisdittione dell' Arciprete d' Inghilterra 279. Giurisdittione del Re Cattolico in Si cilia 283.

Giurisdittione spirituale 225 sq. Giury Card. di 276. Giustiniano Card. 226 362. Gladius spiritus 235. Gnesna Arcivescovo di 325 sq. Goa 331. Goldast Melch. 14. Gommarus Huygens 401. Gonzaga 185 218. Gonzalez Thyrsus 17 399. Gonzalo Perez 182. Gosselin 297 Gotardi S. Princeps 227. Gothia 17. Governo dell' anime 429. Governo di stato 237. Governo spirituale 333. Governo de Vescovi 305. Gradius Steph. 37. Gradus Licentiae 407. Graeci falsatoriae artis peritissimi 45 366. Graeci Melchitae 49 347. Graecia 17 454. Graeciae Orthodoxae Scriptores 43 45 sq. 47 sq. 53 sq. 95 sq. 131. Graes Jodocus 18. Granvella 27 55 139 160 165 283. Grassis Par. de 447. Gratia Jesu Christi 352 403 sq. Gratia interior 404. Gratia sanctificans 347 393. Gratiae efficacitas 382 sq. Gratiani Decretum 39 66 343. Gratianus Ant. Mar. Episc. Amerinus 147 241 452. Gratie spirituali 212. Gratz 466. Gravamina Germaniae 31 205. Gravitas Summi Pontificis 69. Gravius Henricus 18. Grazia vittoriosa 429. S. Gregorius M. 6 44 211 265 354 370 sq. 465. Gregorius V 8. Gregorius VII 8 26 364.
Gregorius IX 8 370.
Gregorius X 9 sq. 339.
Gregorius X 111 16 sq. 37 66 281 345 Gregorius XIV 234 sq. 276. Gregorius XIV 234 sq. 276. Gregor. XV 9 33 243 sq. 256 321 458. Gregorius Cyprius 43.
S. Gregorius Nyssenus 44 98 115 127.
Gregorius Protosyncellus 41 47 54 131 sq. 345. S. Gregorius Thaumaturgus 44. S. Gregorius Theologus 20 98 sq. 116 127 377 426. Gretser Jacob. 45. Grigioni 179 309. Grillandus Paulus 65.

Fautor haereseos 234. Feliciani Porfirio 255 sq. 336. Felix Card. de Monte-Alto 355. Feltrensis Episcopus 26 28. Fenelon 50 423 sq. Ferdinandus Rom. Rex 27 sq. 55 sq. 140 sq. 207 sq. 217. Ferdinandus II Imper. 463 sq. Ferdinandus III Etruriae M. D. 50. Ferdinandus Catholicus 226. Ferentinensis Episcopus 27. Feria Duca di 282 360. Ferrandus 6. Ferrante Anicetus 22. Ferrariensis Dux 21. Ferraris 334 470. Ferrerius Episc. Vercellens. 16 438 461. Ferruccius Alois. 50. Ferrus 17 27. Fessler 259 356. Festività del Corpo di Christo 464. Fenillade Duc de la 404. Fidelitatis debitum 228. Fidelitatis iuramentum 257 sq. Fides Redemptoris 404. Figli dello Spirito Santo 428. Figlio primogenito della Chiesa Romana 477. Figuera 208 sq. Filippo il Bello 24. Finazzi Giov. 135. Firrao 258. Fisher Joan. Episc. Roffensis 29 151. Fisica predeterminatione 383. Flandria 55 60 135 152 175 260 269 286 324 349 397 sq. Flisio Card. de 199. Florentia 15 32 46 113 166 345. Florentiae Card. 360, 362. Flori Bernardo Arcivescovo di Zara 135. Foligno 256 336. Fondamento della quiete Christiana 221. Fontariè 283. Fontes Juris Orientalis 39. Forma abiurationis et absolutionis sectae Waldensium 13 14. Forma absolutionis Graecorum 39. Forma Constitutionis 69 71 sq. Forma iuramenti Cardinalium 228 sq. Forma iuramenti de dicenda veritate in officio inquisitionis 12 sq. Forma iuramenti praestandi per pro-movendos ad Episcopatus 213. Formularium Alexandri VII 397. Formularium Archiepiscopi Mechliniensis 399. Foro Patriarcale in Venezia 268 271 279. Foro secolare 333. Forum conscientiae 239. Forum ecclesiasticum 279 321.

Forum exterius 234 239.

Forum laicum 269. Forum poenitentiale 239. Foscarino 267 273 292. Fossombrone 338. S. Francesco Assis. 385. Franchevort 93. Francia 16 20 sq. 35 141 sq. 180 sq. 222 225 231 263 sq. 317 329. S. Francisca Romana 66. Franciscani 70 269. Franciscus Episcopus Apamiensis 397. Franciscus I Gall. R. 29 141 sq. 178. Franciscus II G. R. 178 229. Franciscus Card. Pisanus 218. Franciscus de Potentia 198. S. Franciscus Salesius 20 312 sq. 426. Frascati 265 302 318. Fraternità 337. Frati di S. Francesco 332 336. Frati dell' Ordine di S. Antonio 446. Frati disobedienti 280. Fratricelli 53 68 sq. 72 sq. Fregosius Federic. 201. Frenesis 363. Friburg. in Brisgov. 445. Fridericus Com. Palat. 141. Friedberg 220 467. Fruitio Sanctorum 345. Frutti delle Chiese vacanti 470. Fuentes Com. de 242. Fugger Marcus 18. S. Fulgentius Ruspensis 111. Fulgenzio Fra 266 sq. Fundatio Preuckiana 60 384 394 sq. Furno de Jacob. 91. Gabriel Patriarcha Alexandrinus 448. Gaeta 209. Gaillard 287. Galesinius Petr. 355. Gallia 17 21 26 sq. 33 sq. 57 sq. 136 sq. 158 213 216 226 sq. 295 sq. 312 sq. 467 sq. Gallicana Ecclesia 61 234. Gallicanismus 34 36 397. Gallonius Anton. 359. Gambara Hubertus 136 217. Gammarus Petr. Andr. 137. Gams 255 263 358 435. Gascha de Salazar 67. Gatinaria 37. Gaza Theodorus 48. Gehenna 402. Gelasius PP. 8 10. Gelasius Cyzicenus 44. Generalatus Ordinis Minorum 71 80 85 sq. 355. Generale di S. Chiesa 236. Generale di S. Francesco Conventuale Generale dei Gesuiti 308 330. Generale de' Minimi 49. Generales Ordinum 197 314.

Generalis Dominicanorum 280.

Gennadius Massiliensis 6. Gennadius Scholarius 44 125 345 359. Gens Silesitica 464. Genuensis Respublica 242. Georgius Dux Saxoniae 141 Georgius Hamartolus 38. Georgius Metochita 42 47 53 100 102. Georgius Metrop. Corcyr. 358. Georgius Nigri 153. Georgius Pachymeres 47 53 sq. 102 sq. Georgius Scholarius 40 sq. 46 124 sq. Georgius Trapezuntius 47 54 128 sq. 131. Geraldus Oddonis 87 89 sq. Gerardo 324 sq. Gerbert Mart. 36 405. Gerdes Dan. 14 200. Gerdil 197. Germain 255. Germania 16 sq. 20 26 sq. 56 sq. 59 61 135 140 sq. 190 192 198 202 215 sq. 245 319 350 435 sq. Germanus 235. Germinario 282. Germon 45. Gerson 385 sq. Gervasio Georgio Benedettino Inglese 289 sq. Gesta Rom. Pontificum 8 sq. Gesualdus 235 375. Gesuiti Portoghesi 451. Gherio 184. Giacomo Stuardo 229. Giannino 304. Giansenisti 430. Giardiniero 289. Gibertus Matthaeus 204. Giesuiti 257 278 284 291 sq. 312 314 328 381 sq. Gilot 278 292. Ginetti Card. 399. Ginevra 179 266 sq. 312 428. Giorgio S. Card. 20 361. Giornale de' Letterati d'Italia 123 136. Giovanni Tommaso della Croce 347. Giovedi Santo 463. Giraldi 334. Gironimo di Praga 221. Giubilei 428. Giudaismo occulto 334 sq. Giudice inappellabile 268. Giudici ecclesiastici e secolari 276 279 sq. 321 333 467. Ciuramento d'allegiance 289. Giuramento di fedeltà in Inghilterra 256 sq. 287 sq. 326. Giuridica perquisitione 414. Giurisconsulti Francesi 470. Giurisdittione dell' Arciprete d' Inghilterra 279. Giurisdittione del Re Cattolico in Sicilia 283.

| Giurisdittione spirituale 225 sq. Giury Card. di 276. Giustiniano Card. 226 362. Gladius spiritus 235. Gnesna Arcivescovo di 325 sq. Goa 331. Goldast Melch, 14. Gommarus Huygens 401. Gonzaga 185 218. Gonzalez Thyrsus 17 399. Gonzalo Perez 182. Gosselin 297. Gotardi S. Princeps 227. Gothia 17. Governo dell' anime 429. Governo di stato 237. Governo spirituale 333. Governo temporale 293. Governo de Vescovi 305. Gradius Steph. 37. Gradus Licentiae 407. Graeci falsatoriae artis peritissimi 45 366. Graeci Melchitae 49 347. Graecia 17 454. Graeciae Orthodoxae Scriptores 43 45 sq. 47 sq. 53 sq. 95 sq. 131. Graes Jodocus 18. Granvella 27 55 139 160 165 283. Grassis Par. de 447. Gratia Jesu Christi 352 403 sq. Gratia interior 404. Gratia sanctificans 347 393. Gratiae efficacitas 382 sq. Gratiani Decretum 39 66 343. Gratianus Ant. Mar. Episc. Amerinus 147 241 452. Gratie spirituali 212. Gratz 466. Gravamina Germaniae 31 205. Gravitas Summi Pontificis 69. Gravius Henricus 18. Grazia vittoriosa 429. S. Gregorius M. 6 44 211 265 354 370 sq. 465. Gregorius V 8. Gregorius VII 8 26 364. Gregorius IX 8 370.
Gregorius X 9 sq. 339.
Gregorius XIII 16 sq. 37 66 281 345 Gregorius XIII 16 sq. 37 60 281 343 355 444 461.
Gregorius XIV 234 sq. 276.
Gregorius Cyprius 43.
S. Gregorius Nyssenus 44 98 115 127.
Gregorius Protosyncellus 41 47 54 131 sq. 345. S. Gregorius Thaumaturgus 44. S. Gregorius Theologus 20 98 sq. 116 127 377 426. Gretser Jacob. 45. Grigioni 179 309. Grillandus Paulus 65.

Grimaldus Jo. Bapt. 207. Groene 474. Gropper 207 210. Gualterius Guid. 51 227. Guardia de Svizzeri 327 408. Guerra contro il Turco 435 452 sq. Guicciardini 144. Guilelmus Dux Bavariae 141. Guinigi 33. Guiscii Principes 227. Gury 393 409. Guyionia 423 sq. Habilitas ad Regnum 239. Habiti pontificali 231. Habito della penitenza 410 422. Habitus clericalis 443. Hadrianus I 8 10. Hadrianus VI 15 32 56 201 sq. 386. Haenel 36. Haereses et haeretici 81 sq. 149 sq. Historicorum scripta 2 222 sq. 271 295 sq. 346 364 381 sq. Hoefler 212. Haeresis et inquisitio medii aevi 11 sq. Hollandia 32 311 425. Haereticus quis 11. Haeretici spiritu superbiae inflati 155. Haereticorum absolutio 14. Haereticus notorius 83 sq. Haereticus relapsus 234. Hagen K. 22. Hagenoa 149. Halberstatensis Ecclesia 438. Haller 340. Hallier Franc. 368. Hamburgo 328 331. Han Bonaventura 18 sq. Hankius Mart. 108. Hardt 4 111 124. Harduinus 373. Haringer 391. Harlaeus Franc. Archiepisc. Parisiensis 424. Harlesius 111. Hebraei 222 331 334. Hefele 30 51 71 sq. 151 295 335 358. Helena Regina d' Ethiopia 450. Helvetia 16 59 252 340. Hennebel Libertus 399. Henricus Episcopus Andegavensis 397. Henricus II Gall. R. 178. Henricus III Gall. R. 227 295 348. Henricus III Gall. R. 227 295 348. Jacobus Bulgariae Archiepisc. 47. Henricus IV G. R. 18 sq. 21 25 34 58 Jacobus I Rex Angl. 256 sq. 289 sq. 228 sq. 240 sq. 256 sq. 281 317. Henricus VIII Angl. R. 56 141 sq. 199 sq. 221. B. Henricus Suso 426. Herber 461. Herbipolis 192 445. Hergenroether 41 70 78 124 sq. 209 220 358 sq. 366 470. Hermant 392. Heyne 270. Hezius 202 386. Hibernia 59 271 sq. Hierarchia angelica 101.

Hierarchia in Britannia 319 sq. Hierarchia spiritualis 442. Hieremias 364. Hieremias Patr. Constantinop. 346. S. Hieronymus 6 9 44 343. Hieronymus de Praga 465. Hierusalem 447 sq. Hilarion Monachus 47 54. Hilarius PP. 10. S. Hilarius Pictaviensis 41 51 116. Hilleravius 40. Himerius 38. Hincmarus Archiepisc. Rhemensis 7. Hipler 395. Hirsche 386. Hispania 59 66 sq. 174 sq. 179 216 244 sq. 378 395. Hispaniae Gravamina 205. Historia epistolaris 353. Historicorum scripta 282. Holomutium 461 465. Holstenius Luc. 5 9. Honofrius de Terra Durantis 11. Honores S. Romanae Ecclesiae 228. Honorius II 9. Honorius III 8. Hormisdas 8 10. Hosius Stan. 153 343. Hosius Theod. Can. Leodiensis 152. Hubaldinus 142. Huber Alf. 53. Huber Joa. 404. Huebner Alex. 233. Hugo M. O. S. B. 7. Hugo Etherianus 43 48. Hugo Imolensis 8. Humanità di Christo 418. Huomini di stato 312. Hurter 66 232 272 343. Huss Joa. 221 465. Hussitae 220 459 sq. S. Hyacinthus 66. Hypostases divinae 120. Jacobilli Gio. Batt. 361. Jacobitae 35 446. S. Jacobus Apostolus 369. 315 sq. Janottus Manettus 8. Jansenius Cornelius 60 394 sq. 430. Jansenistica 31 36 60 sq. 391 sq. Janus 70. Japonici Principes 57 222 sq. Iberia 21. Idea Bullae iussu Pauli V meditatae Gregis Dominici 384 sq. Ideae rerum 120. Ideaquez 19. Idololatria 35. Jeiunium Sabbati 347.

Jesuitae 58 sq. 228 267 270 284 | Inquisitori del S. Uffitio 61 412 sq. 295 sq. 383 sq. 404. | Insolenze degli Eretici 280. Jesuitae et Augustiniani in Hispania Institutione de Capitoli 337. Instructiones 15sq. 26sq. 32sq. 36sq. 49 55 sq. 61 136 143 149 156 sq. 201 255 274 320 336 338 440 452. 34 398 sq. Ifigenia 446. S. Ignazio Loyola 34 381. S. Ignatius Martyr 107. Instrumentum apocryphum 365. Instrumentum publicum 81 sq. 88 197. Illusiones caecae 423. Intelletto 418. Illyrica lingua 17. Imaginabile 421. Intentio recipiendi sacerdotium 265. Imagines Sanctorum 358. 400. Intentio recta 369. Interdetto della Chiesa di S. Luigi Imhoff 19. 474 sq.
Interdictum ecclesiasticum 152.
Interdictum Venetiar. 20 26 58 241 sq. L. de Imitatione Christi 60 386. Immagini della Vergine 447. Immunitas ecclesiastica 58 221 241 sq. 280 318 333 338, 463, 363 sq. 384. Interfettione di Re 329. Imolensis Episcopus 55 160. Impedimenta auctoritatis Papae 227. Impedimentum Ordinis 37. Interim 162. Internuntio di Polonia 335. Imperatores 84 297 345. Internuntius Bruxellensis 60 396 401. Interpretatio S. Scripturae 261 405. Interregno 311. Imperio Turchesco 448 451. Imperium caeleste et terrestre 296. Investitura 226 337. Imperium et Papatus 69 92 207. Joachim March. Brandeburg. 141 sq. S. Joannes Apostolus 116 351 423. Impignoratio 229. Impoenitentia 239. Joannes Damascenus 127. Impositio manuum 108 265 370. Joannes Diaconus 378. Incesto 208. Index Librorum prohibitorum 343 348. India 245 336 452. Joannes Fidanzae Inquisitor 80. Joannes Hungariae Rex 27. Indiae Orientales 49 59 330. Joannes de Janduno 68. Joannes Nomophylax 48 123. Joannes Plusiadenus 47 54. Indictio Synodi generalis 137 sq. Indubitata auctoritas 406. Joannes Presbyter 16 sq. 61 446 sq. Joannes Scholasticus 39. Joannes de Utino 7. Indulgentiae 12 152 203 221 332 337 428. Indulgentiae in forma Jubilaei 250. Indulgenze della Cruciata 193. Joannes VIII 42 60 107 358. Joannes X 8. Joannes XII 82. Joannes XXII 8 51 sq. 63 sq. 81 sq. Infallibilità di fede nei Decreti Apostolici 34. Infallibilitas Summi Pontific. 382 436 sq. 91 sq. 383. Joannes XXIII 223. Infeudatio 229. Informationes 26 31 245 255. Inganno delli Eretici 319. Job 420. Joiosa Card. de 242 sq. 303 sq. 317 360 381. Josephus Thessalonic. 106. Inghilterra 16sq. 29 33 55 141 169sq. 191 194 203 208 221 231 256 sq. Jovius Paulus 144. 289 sq. Ingolstat 14 445. Irlanda 17 323. Innocentius I. 10 383. Innocentius II 9. Isaias 364. Ischio Vescovo di 189. Isenbiehl 403. Innocentius III 43 370 381. Isidorus Mercator 365. Isola di S. Thoma 450. Innocentius VIII 144 222. Innocentius IX 33 236 281 sq. Innocentius X 33 391 393 396 398 sq Ispruch 192. Issianenses Articuli 424 sq. Innocentius XI 23 62 255 469 sq. Istoria Thouana 274 sq. Innocentius XII 34 271 473. Itacius 67. Inosservanza et offensione del Conci-Italia 49 51 123 138 148 173 191 sq. 259 280 303 350 375 456. lio di Trento 226. Inquisiti de haeresi 65 209 sq. Italo-Graeci 37 59 346. Inquisitio Hispan, 174 176 398. ltinera Summorum Pontificum 21 144. Inquisitio Mediolan. 194. Itinerario sagro 351. Jubilei 347. Inquisitor Maior in Hispania 260. Inquisitores 74 153 267 330 385. Inquisitori di Stato in Venezia 35 266 sq. Judices competentes 82.

Judicia publica 205. Judiciaria Ecclesiae potestas 25. Judicium Ecclesiae universalis dogmaticum 406. Julianus Pelagianista 398. Julianus Pomerius 66 sq. Julius II 27 137 199 226 363. Julius III 55 156 sq. 178 206 214 226 383. Jura civilia et canonica 11. Jura Ecclesiae 25 228 364 Jura Pontificatus 297. Juramentum Baronii de abstinendo a Summo Pontificatu 60 359 sq. Juramentum Episcoporum 57 165. Juramentum expurgationis 13.

Juramentum fidelitatis Angl. 59 257 sq. 287 sq. 320 326. Jurisconsulti 296 444. Jurisdictio coactiva 69. Jurisdictio ecclesiastica 33 57 59 171 sq. 175 220 sq. 241 sq. 268 sq. 279 317 321 327 338. Jurisdictio Episcoporum 322 443 sq. Jurisdictio regia 332. Jurisdictiones duae 225. Jus canonicum 10 sq. 20 377. Jus Collaturae 460. Jus divinum 91 234 297 366 372 sq. 393. Jus ecclesiasticum 372 sq. Jus ecclesiastic. Graecorum 39 346 sq. Jus electionis 84. Jus d'escludere dal Ponteficato un Cardinale 33 391. Jus haereditarium 217 395 460. Jus humanum 375 393. Jus matrimoniale 59 346. Jus naturale 374 377. Jus Papae in Reges 295 sq. Jus Patronatus 443 460. Jus positivum 377. Jus praesentandi quoad beneficia 391. Jus proprietatis 74 76. Jus temporale 297. Justelli 39.

Justificatio 382 403 sq.

Justinianus Card. 221. Ivo Carnotense 24. Kempis Tommaso de 386. Kerker 151. Kerschbaumer 310 466. Klesel 310. Koenigius 103. Kollar 3. Labyrinthus haeresum 441. Lago Leuino 230 sq. Laica auctoritas 265. Laici 108 319 sq. 340 391 443. Lamata Franc. 19 384. Lambecius Petr. 3 4 111 114 124 274. Lamormain 61 466. Lancelottus 66 321 330. Landriano 276.

Lanfranco Card. 256. Lanz 199. Lapis Lydius 358. Larosa Jo. Bapt. 282. Latini 125 sq. Laurea doctoralis 407. Lavardin Marchese di 473 sq. Lectio librorum haereticorum 259 319. Lectio Scripturarum Sacrarum 405. Lectiones theologicae 444. Lega catholica 16 27. Legati Concilii Tridentini 26 158 184 Leges Ecclesiae 49 69 72. Leges Principis saecularis 327. Leggi della Francia 303. Leggi penali in Inghilterra 315. Lenius Card, 244. Lenos Conte di 229. Lentulus 7.
S. Leo M. 6 8 10 72 116 370 446.
Leo III 42. Leo IX 8. Leo X 27 48 150 153 197 sq. 222 383 Leo XI 20 33 60 274 359 sq. Leoni Ant. Mar. 410. Leonistae 11. Leopoldus Archidux 395 398. Lerma Duca di 306 321 329. Lesioni della disciplina ecclesiast. 281. Leslaeus Jo. 208. Lettenhove 163. Lettera di credenza 182. Lettere 28 sq. 34 37 55 sq. 60 62 160 sq. 256 sq. 309 312 sq. 336 381 sq. 473 sq. Lettere Apostoliche 171 226. Lettere della grazia 291. Levantini 455. Levillier Jac. 407. Lex divina 225 374 440. Lex Moysis 404. Lex peccati 420. Lezzioni dettate dal Bellarmino 382. Libellus famosus 90 245 sq. 324 401. Liber Confraternitatis B. Mar. de Anima Teutonicorum de Urbe 210. Liber Jacobi Regis Angl. 256 sq. Liber Manualis Decretorum Senatus Lucensis 135. Liber Septimus Decretalium 66 209. Libertà della coscienza 267. 280. Libertà di religione 438. Libertas catholica 232. Libertas Capitulorum Cath. Hispaniae Libertas Concilii Tridentini 186sq. 192. Libertas ecclesiastica 58 172 175 221 229 241 288 339 364. Libertés de l'Eglise Gallicane 278. Liberum arbitrium 50 384.

Libro del P. Giovanni Mariana Gie- | Macieovius Bern. 111. suita 287. Libro di Richer 311 sq. Madrutius Christophorus 136. Libro di Richer 311 sq. Madrutius Lud. 61 435 sq. Licenza de costumi degl' Ecclesiastici Maestri di ceremonie 236 244. Maffeus Card. 206 221. Licenza delli Stampatori in Francia Magalottus 333. 262 299. Magdeburgensis Ecclesia 438. Maggiordomo 280. Lieggi Vescovato di 439. Liguori S. Alph. M. de 391 402. Limoges Vescovo di 181 194. Magister S. Palatii 197 273 sq. Magisterii Jus 407. Magistratus politici 339 376. Linconiense Pseudo-Vescovo 264 sq. Lindanus Guil. 19. Lingua Toscana 387. Magnisio Angelo 312.

Magnisio Angelo 312.

Magnus Magister Rhodi 202.

Magolotti 33 249.

Magonza 439 445.

Mahometto 448 sq.

Maiestas pontificia 228 469.

Maintenon Domina de 424. Linus 8 9. Lipsius Just. 19. Lisbona 56 184. Litterae Apostolicae 392. Litt. Apost. Romani Pontifices 37. Litterae decretales 232. Maistre de 470. Liturgia S. Gregorii M 46. Loaisa Garcias 19. Maius Ang. 6 10 31 34 37 44 sq. 104 139 146 243 344 447. Lobkowicz 462 466. Malatesta Joseph. 21 243. Lodos Raymundus de 80. Malitia peccati 404. Malta Religione di 321. Lollinus Alois. Episc. Bellunensis 19 102. Lombardia 11 428. Manichaei 11. Manriches 180. Londra 29 231 263 267 273 289 sq Mansi 135. 307 326. Mantua 56 138 142 185. Manuel Olobolus 48 123.

Manutius Paulus Aldi filius 215.

Marcellus PP. II 344. Longobardi 238 454. Lorena Card, di 182 190 sq. Lorenz 244. Lotharingia 295. Lottini Gio. Franc. 391. Marchiae Provincia 376. Marcus Eugenicus Ephesius 40 sq. 46 Lovanium 348 sq. 398 401. 55 124 sq. 131. Margarita Regina 319. Margotti Lanfranco 20. Loviano 162. Luca Jo. Bapt. de 198. Lucas Tudensis 66 sq. Maria Regina Angliae 169 208 265.

Maria Stuarda 58 208 229 sq.

Mariana 59 66 sq. 287 sq. 398.

Mariani Sabinus 49.

Marianus Victorius 343. Lucino 35. Ludolfus 37 449. Ludovico Pio Diploma di 365 391. Ludovicus XIII 284 sq. Ludovicus XIV 34 sq. 424 sq. 469 sq. Ludovicus Bav. Imper. 78 sq. 92 sq. Ludovicus Dux Bavar. 141. Marini Caietanus 30 sq. Marini Marinus 7 14 sq. 365. Marinus Justinianus 17. Ludovicus Petrus Parisiensis 152. Mariotti 38 40 sq. 115 123. Ludovisius Card. 33 243 256. Marius August. 153. Luening 365. Luetolf Al. 327. Lugo Card. de 34 60 391 sq. Lume interno 419. Marius de Gregorio 282 sq Marocco 17. Maronitae 34 131. Marra Placidus 328. Lunadoro 273. Mar Rosso 449 sq. Luoghi pii d'Inglesi in Fiandra 328. Luoghi sacri 470. Marsilius Patavinus 53 68 72 sq. Martene 135 168 199. Martia Baronia 354 sq. Lupus 44. Lusatia 458 sq. Lusitania 59 136 334. Martin 409. Martiniz 459. Lutherus 22 56 150 sq. 169 197 sq. 213 221 382 sq. Lutherani 17 22 30 56 sq. 137 sq. 149 sq. 199 sq. 328 459. S. Martino 292 Martinus I 105. Martinus V 12 255. Martiri et Santi 337. Maassen 10. Martiri Persiani 454. Mabillon 32 168 255. Martyrii genus 234. Macedonia 17. Martyrolog. Romanum 20 51 343 355 sq.

Massarelli Angel. 136 243. Massiliense Iter Clementis VII 55 144 sq. Massimiliano Arciduca 238. Massonus Papirius 19. Mater ac Magistra omnium Ecclesiarum 97 400. Materia del Dogmi 159.
Materia delle violenze 412 sq.
Materia et forma ordinationis 265.
Materia fidei 142 149 sq. 214 246. Materia sufficiente di confessione sagramentale 416 419. Matthaei Chr. Frid. 3. S. Matthaeus Apostolus 446. Mattheius Card 234. Mathildis Comitissa 8. Matrimonio della Reina di Scotia con l' Arciduca Carlo 191. Mauritius Dux Saxon. 165 sq. Mauritius Warmiensis 14 Maximilianus I Imp. 137 199.
Maximilianus II Imp. 32 217 319.
Maximus Confessor 103 105 426.
Maximus Planudes 102. Mazzoleni Alb. 135. Mecca 448. Mechlinense Consilium Regium 398. Medici Alex. Oct. Card. 274. Medici dell' Università di Parigi 291 Medicina del Concilio 186. Mediolanum 4 25 27 137 sq. 179 194 208 sq. 242. Meditationi 418. Melanchthon 150 sq. S. Melchiades 25. Melchior Suffraganeus Constantiensis Melchiti di Tripoli 347. Mellino 33 279 287 318 321. Memoriale Aleandrianum 55 139 sq. Memoriale Alexandrianum 55 139 sq. Memorialia 16 sq. 22 sq. 26 sq. 37 55 60 sq. 168 sq. 333. Mendicantes 12 152. Mendozza 338. Menocchius 59 326 Menologium Graecum 343. Mensa ecclesiarum 229. Mensinger Joa. 153. Mercenarius 373 426. Messa Ethiopica 449. Metius Federicus 19 60 358 sq. Metrophanes Critopulus 43. Metropolitani 441. Meursius 45.
Michael Card. Alexandrinus 218. Michael Caesenas 51 sq. 68 sq. 81 sq. Michaelistae 71.
Migliavacca Celsus 382 403. Mignanelli 28 30 34 136.
Migne 72 99 106 111 123 131 312 334 356 369 sq.

Ministerium Petri 363. Ministri di Francia 264 300 305 308, Ministri regii d'Inghilterra 294, Ministri regii in Napoli 24 226 333, Ministri regii di Portugallo 330 339. Ministri secolari 171.
Minori Osservanti di S. Francesco 336. Minucius 236. Minuta Brevium 139. Miracoli 414 417. Miraeus Aubertus 32. Mirepoix 403. Mirtus Julius Archiepisc. Nazarenus Miscellanea Sirletiana 17 59 147 344. Miscellanea Thomistica 399. Miscellanea varia sacra profana 36. Misnia Vescovo di 460. S. Missae Sacrificium 229 393 447. Missale Romanum 24 343. Missionarii 35 49 322. Missiones in Synarum regione 58. Mitra 428. Mocenigo 241 255 266. Mogli cattoliche in Inghilterra 288, Moldovia 456. Molina 381 398 Molinaeus Carolus 14. Molinismus 36 382 sq. Molinistae 397 406.

Molinos Mich. 50 61 407 426 sq. Monachium 4 26 46 88 sq. Monaci 429 sq. 446 sq. Monarchia Siciliae 20 24 35 226 281 sq. 300 360. Monasteria 150 228 sq. 316 339 460. Monasterii esenti Visita di 335. Moncada Ugo di 226. Moniales Meldenses 425. S. Monica 351. Monita salutaria ad indiscretos cultores Deiparae Virginis 400. Monotheletismus 105. Monotheliti 448. Monreale Card. 366. Monsacrati 10. Montacutius 359 Montalto Ant. Fiscale di Sicilia 226. Montaltus Felix 66 355 sq. Montefiascone 310. Montepulciano Vescovo di 263 298 329. Montfaucon 4 32 44.

Montorio Vescovo di Nicastro 443.

Montpellier 403. Monumenta Vaticana 26 sq. 55 135 sq. 146 sq. 198 203 205 255. Morales Ambrosius de 67. Morasini Dom. 167. Moravia 458 sq. Mores Episcoporum et Sacerdotum 153 204. Mori tributarii 446.

Morinus 37 321 344 359 Moronus Joa. 16 26 28 30 55 57 147 sq. 170 181 206 214 sq. Mortificazioni 430. Mortone 289. Mos Graecus 346 sq. 400. Mos politicus 240. Moscovia Duca di 448. Motta Conte della 306. Moy 37 220 451. Nilo 450. Ninus Card 251. Mucantius Franc. 235. Mucantius Paul. 21. Mueller Joh. v. 310. Mueller Phil. 244. Muench 243. Muenchen 412. Muralt 4. Muratori 8 9 45 396. Nomocanon 39 sq. Norbertus S. 395. Muretus 343. Murray Conte di 229 sq. Mysteria fidei 405. Mysticismus 50. Nantes 305. Napoleon I 394. Novaes 217 255. Napoli 24 179 203 226 sq. 281 327 Noviziato 387. 332 sq. 356 413. Natalis Alexander 365 469. Nationales Ecclesiae 247. Nubi 417. Naturalis rerum ordo 296. Nausea 149 153 155 441. Navagero Bernardo 211. Navarra Re di 21. Navarra Reame di 256. Navarra Regina di 191. Navarrus 238 sq.
Navarrus 238 sq.
Nazarenus Archiepiscopus 57 274 285.
Necessitas Ecclesiae 377 sq. 442.
Necessitas Episcoporum in Ecclesia 320. Nectarius 376. Negligentia Episcoporum 368. Negotia universalis Ecclesiae 374. Negotiationi illicite di persone eccle-327 339. siastiche 330 sq.
Negotio della canonizzatione 328.
Negotio della riformatione 171. Negromanzia 427. Neophytus Rhodinus 41. Nestoriani 155. Nestorius 405. Neutrali 430. rali 304. Obex peccati 393. Nicephorus Callistus 4. Nicephorus Patriarcha 106. 442. Niceron 273. Nicetas Choniates 358. Nicolas van Winghe 386. Nicolaus I 6 7 sq. 40 45 297 344 359 363 383. Nicolaus II 8 9 84. Nicolaus III 72 77 sq. 81. Nicolaus IV 53 70 72 sq. 339. Nicolaus V 8 84. 221. Nicolaus Aletensis 397 403 469 sq.

Nicolaus Antonius 65. Nicolaus Card. de Aragonia 282. Nicolaus Episc. Belluacensis 397. Nicolaus Diaconus 369.
B. Nicolaus Eremita 59 328. Nicolaus Fabrianensis 83. Nicolaus Michaelista 53 90. Niente 418. Nissa 461. Nivernensis Dux 238 sq. Nizza 191 476. Noailles Card. di 61 383 403 sq. Nominatione delle Chiese 287. Nominatione de Vescovi 337. Norfolch Duca di 231. Norisius Card. 50 399 407 422. Norisiana 36 399. Notarii publici 79. Notaro del S. Uffitio 410 412. Nozze seconde et terze 347. Nuncius in Regno Poloniae 236 336. Nuntiaturae Apostolicae 26 sq. 59 141 177 206 228 255 sq. 376, Nuntiatura German. 16 26 sq. 56 60 140 144 sq. 324 408, Nunzio in Fiandra 260 268 271 278 sq. 322 324 sq. Nunzio in Francia 29 61 168 261 sq. 270 sq 287 sq. Nunzio a Napoli 327 332 sq. 338. Nunzio in Praga 256 sq. 269 sq. 280 sq. Nunzio in Spagna 17 56 174 260 281 285 302 305 sq. Nunzio alli Svizzeri 259 sq. 272 295 Nunzio a Venetia 310 sq. 315 326. Nuptiae legitimae 346. Obedientia Summo Pontifici debita 84 224 247 sq. Obedienza cieca 428. Obedienza dovuta a Principi tempo-Observantia Concilii Tridentini 224 sq. Observantia religiosa 70. Occidentis Doctores 42. Oceano Orientale 453 Ocham Gulielmus 87 89 sq. Odio contro il Papa e Santa Chiesa Oecolampadius 213. Officiali del S. Uffitio 408. Officium Inquisitionis in Hispania 223

Officium pastorale 202, 320 442. Officium primarium Summi Pontificis Pacca 443 473.
17 60 367 sq. Officium universal. sollicitud. 368 436. Oglio santo 234 354. Olivares Comes d' 24 58 233. S. Onuphrii Card. 247 249. Opera poenitentiae 393. Opinione ereticale 264. Opinione Tomistica 382. Oracula Sybillina 7.
Orasion de quiétude 409.
Oranges Principe d' 194.
Oratio Alexandri VII 250 sq.
Oratio Arnaldi cum annexis 274 sq. Oratio dominica 413. Oratio mentalis 306 353 418. Oratione 290. Oratione funerale 286 sq. Orationes quadraginta horarum 244. Orationes speciales et generales 12. Orationis purae status 424 sq. Oratores Principum in Concilio Tridentino 184 sq. Oratores Principum apud S. Sedem 146 246 sq. Oratorii in Gallia origines 59 324. Oratorium S. Philippi 18 25 38 351. Oratorium S. Sylviae 354. Orazioni vocali 418. Ordinarii locorum 152 327 338 385. Ordinarsi in sacris 339. Ordinatio divina 25. Ordinatio vera 265. Ordinazione 333. Ordine di S. Augustino 452. Ordine di S. Benedetto 289 sq. 315. Ordine riformato del Carmine 306. Ordines Belgii 32. Ordines et gradus ecclesiastici 442. Ordini minori 333. Ordini sacri 334 sq. 402. Ordo Cisterciens. 243 272. Ordo ecclesiasticus 225. Ordo episcopalis 265. Ordo hierarchicus 319 sq Ordo Fr. Minorum 52 81 sq.
Ordo Romanus de div. off. 44.
Ordo servandus in Hist. Eccles. 353. Orientalium Ecclesiarum libri et canones 37 sq. Origenes 45. Orleans 312 404. Ortlibarii 11. Osma Petrus de 392. Ossat 256 375. Osservanza regolare 280. Ostiensis Episcopus 374. Otto I Imp. 365. Otto C. 153. Ottoboni Card, 473. Ottomani 453 456.

ούσία 117.

Oxonienses Theologi 265. Pacca 445 475.
Pacca 209 sq.
Paesi Bassi 166.
Pagi Franc. 79 83 87 405.
Palaeologus Michael 43.
Palamas 43 48 sq. 54 108 sq.
Palatium Apostolicum 91 218 222 244 Palatium Montis Quirinalis 399. Palazol Joa, 399. Palazzo del S. Offitio 422. Paleario Aonio 34 135. Palermo 282 307. Paliano Duca di 56 173. Pallavicini 14 135 138 159 185 sq. 207 309 373. Pallotta 33 335. Pamiers 471. Pamphilius Card. 399. Papa 59 69 200 207 221 228 264 276 333 382 sq. Papa infallibilis 121 382 436 sq. Papa Vicarius Christi 12 201 273. Papae auctoritas in temporalibus 297. Papebrochius 201 422. Papissae vita conficta 68. Papp-Szilágyi 347. Paracletice 358. Paradisus 50 235 351 387. Paravicinus Petrus 19. Parentes Baronii 23 sq. 59 sq. 351 sq. Parisii 58 77 86 sq. 174 233 256 262 273 sq. 312 476. Parlamenti 171 312. Parlamenti del Regno di Francia 467. Parlamento di Parigi 274 sq. 287 291 sq. 316 329. Parlamentum Angl. 258. Parlamentum Rom. 82. Parma 10 15. Parochi 368. Parochiae 340 443 460. Paschalis II 8 9. Pasqualoni Giovanni 421. Passavium 466. Passionei Dominicus 367 374 383. Passioneiana 36. Pasticci artificiosi 427. Pastor Ecclesiae supremus 297 314 367 sq. Pastor universalis 226. Pastores animarum 372 sq. Patavium 4. Paterini 11. Patres Augustiniani in Urbe 255. Patres Ecclesiae 11 116 202 232 296 347 372 384 409. Patres et Scholastici 355. Patres Orientales 42. Patres Religionum institutores 86. Patres Tridentini 372 sq. Patriarca di Venetia 268 279.

Patriarcha Alexandrinus 446 sq. Patriarchales Ecclesiae Urbis 244. Patrimonium Petri 29. 365. Patristica 6 43 sq: Pauli V Brevia ad Anglos Catholicos 257 sq. Paulinorum Gens 17. Paulinus Stephanus 131. Paulus V 20 33 52 59 66 241 sq. Paulus Albertus Electus Episcopus Wratislaviensis 18 sq.
Paupertas Christi et Apostolorum 52sq. 71 73 sq. Paupertas Episcoporum Italiae 161. Paupertas evangelica 92. Paupertas religiosa 70. Pavia 210. Peccata carnalia 401. Peccata graviora 401. Peccata interna 401 Peccata occulta 401. Peccata venialia 400 426. Peccati mortali e veniali 416 419. Peccatum mortale 371 393 400. Pegna Petr. Secretario del Molinos 61 412 sq. Pelagiana haeresis 383 sq. Pelagius Ovetensis 67. Penia Franc. 19 52 sq. 65 sq. 70 sq. Penitenze ordinarie 429. Pentecostarium 358. Pera 335. Peranda 237 435. Perranda 237 435.

Perron Jacob. 19 21 60 240 sq. 256
264 294 303 sq. 348 360 395 381 sq.

Persecutio Catholicorum in Anglia
288 sq. 307 319 322 sq.

Personae ecclesiasticae 171 279 319 325.

Personae caceti 220

Personae caceti 220

Personae caceti 220

Personae caceti 220 Persone esenti 330. Personio 257 264 sq. Petavius Alexand. 10. Petavius Dion. 123 391 sq. 398. Petavius Paul. 10 19. Petrasancta 198. Petrasanctius 364. Petri solium 246. S. Petrus Apost. Princ. 8 69 sq. 122 131 296 sq. 344 346 363 368 399. Petrus Guillermus Bibliothecarius 9. Petrus de Ord. Celestinorum 12. Petrus de Prato 80. Petrus Urbevitanus 9. Phantasma Jansenismi 400.

S. Philippus Apostolus 446. S. Philippus Apostolus 446.
S. Philippus Nerius 18 20 23 25 32 58 sq. 66 240 243 334 351.
Philippus II 24 32 56 65 165 175 sq. 181 sq. 207 sq. 226 232 282 sq. 333.
Philippus IV 244 sq. 398.
Phillips 10 66 470. Paulinus Stephanus 131.

S. Paulus Apostolus 25 115 117 122

S. Paulus Apostolus 25 115 117 122

S. Paulus III 16 sq. 26 sq. 33 136 147

Paulus III 16 sq. 26 sq. 33 136 147

152 163 167 172 204 sq. 214 sq. 372 383 451.

Paulus IV 32 56 sq. 174 sq. 198 206 sq. Pigaghe dell' Imperio 310.

Paulus IV 32 56 sq. 174 sq. 198 206 sq. Picardi 459 462.

Pictra filosofica 455 Pietra filosofica 455. Pietro di Toledo 156 160. 255 sq 294 sq. 318 321 327 360 sq. Pighino Arcivescovo Sipontino 37 55 156 sq. Pighius Albertus 154. Pilati Epistola apocrypha 7. Pinellus Dominicus 66. Pipino 264 391. Pisa Trattato di 475, Pistorius 19. Pithou P. 467. Pitra J. B. 39. Pius Albertus Traiectensis 152. Pius II 7 363 450. Pius IV 37 56 57 59 66 168 181 185 sq. 212 sq. 219 229 297 343 349 372 sq. Pius V 17 37 57 66 218 sq. 229 231 273 281. Pius VI 65 69 206 256. Pius IX 37 205. Placentia 9 sq. 142 156 159 165. Placitum Regium 398. Plantinus Christoph. 20 353. Planudes 53. Plat Jod. le 14 139 sq. 205. Platea S. Petri 244. Plato 120 123. Plessius Mornaeus 382. Poena aeterna 393. Poena inobedientiae 247. Poenitentia publica 391 sq. Poenitentiae sacramentum 60 392. Poenitentiaria 213. Poenitentium variae conditiones 394. Poggius Joa. 28. Politici 24 256 291 sq. 308 316 329. Polonia 59 217 236 sq. 335 sq. 456. Polus Regin. 14 27 37 169 198 204 sq. Polygamia spiritualis 377 sq. Pompeo Ugonio 344.
Pontifices a fide deviantes 84.
Portuensis Episcopus 374.
Portugallia 16 33 156 334 338 450 sq. Possevinus Ant. 20 239 344. Postulationes Episcoporum 440 sq.

Potestas episcopalis 402. Potestas Papae 59 175 221 295 sq. Potestas Papae et Concilii 137. Potestas saecularis 59 279. Potestas spiritualis 296 sq. Potthast 8. Practica ambiendi Papatum 57 219. Praebendae 442 sq. Praecepta Dei 333 404 419. Praeceptum divinum et positivum 12 211 372. Praedeterminatio physica 384. Praeeminentiae ecclesiasticae Regni Siciliae 283. Praefectus Domus Pontificiae 251. Praeiudicium iurisdictionis ecclesiasticae 59 226 288. Praelati Ecclesiae 69 83 171 210 sq. 318 439. Praelatio regularis 370. Praelia academica 395. Praeludia Concilii Tridentini 55 139 sq. Praemonstratenses 394 sq Praenestinus Episcopus 374. Praeparatoria pro Spirensi Conventu 55 149 sq. Praerogativa electionis 440 443. Praga 28 435 459 sq. Pragensis Archiepiscopatus 269 sq. Pragensis Synodus a. 1605 460. Prammatiche 172 222. Prebende theologali e penitentiali 470. Precedenza 191. Predestinazione 429. Predicatori di Parigi 299.
Predicatori di Quadragesima 301.
Prediche dell' Avvento 299. Pregadi 309. Pregiuditio delle Chiese 311 327. Prelati Francesi 305 311 314 329. Prelati d' Italia 161. Prencipi Cattolici 187 sq. 230 323. Prencipi di Germania 165 sq. Prencipi Georgiani 456. Prencipi Georgiani 456. Presbiterato 446. Preti Appellanti in Inghilterra 279. Preuck Joa. de Canonicus Warmiensis 394 Preuves des Libertez de l'Eglise Gallicane 61. Prières vocales 409. Primatus Apostolicae Cathedrae 344.

Princeps temporalis Ecclesiasticae ditionis 367 sq.
Principes ecclesiastici 79 442. Principi temporali 227 304 327. Principia theologiae scholasticae 402. Priscillianistae 72. Privilegi concessi alla Republica Veneta 268 279. Privilegi della Facoltà teologica in Parigi 324. Privilegia apostolica 152. Privilegia ecclesiastica 175 223 228. Privilegia Ordinum Mendicantium 402. Privilegia Regum Galliae 158 161. Privilegia residentibus Episcopis concessa 212. Probabilistae 401. Procès politique 428. Processio Spiritus Sancti 40 sq. 53 sq. 97 sq. 124 sq. 345 359.
Processione del Santissimo Sacramento 272 319. Processiones sacrae 400. Processo di Molinos 408 sq. Processus Canonizationum 9 59 66 306. Proclus 116. Procopowicz Theoph. 43 sq. 102 sq. Procurator Fiscalis 398. Procuratore Fiscale del S. Uffitio 421. Procuratores in Concilio 142. Professio Adriani VI in Papam electi 201 sq. Professio fidei a Pio IV praescripta Professio fidei facienda a Graecis 316. Professione 387. Professori di Germania 441. Professori regii di Parigi 291. Profitto spirituale 418. Prohibitio librorum 259 273 sq. 398. Promotio Cardinalium 252. Promotio Episcoporum 371. Propositio Card. Madrutii pro reformandis Ecclesiis German. 61 435 sq. Propositiones Ecclesiarum 236 244. Propositiones Sorbonae 233 sq. Propositioni scandalose 421. Proposizione temeraria 264. Proposizioni censurabili 414 417. Proprietarii 53 70 73. Proprium et commune 71. Proscriptio librorum 397. Prosecutio Concilii Tridentini 157. Primatus Apostolicae Cathedrae 344. πρόσωπα 115 sq.
Primatus Papae 39 sq. 149 sq. 213 Protectorum officium in Cardin. Collegio 247. Primatus S. Petri 258.
Primitiva Chiesa 259 429.
Primogenitus Ecclesiae 173.
Primo Presidente del Parlamento di Parigi 291 302 311 316 sq.
Princeps haereticus 234 239 438.

Provisiones Curiae Romanae 223 sq. | Reformatio Conclavis 206. Provisioni di benefitii 332. Prussia 20. Pseudoarcivescovo di Canterbury 323. Publicatio Concilii Tridentini 439 sq. Publicatio Conc. Trid. in Gallia 303. Pudisceri 35. Pupillorum tutores et curatores 462. Purgatorium 345 428. Puritani 261 320 462. Puteanus Clem. 20. Puteanus Petr. 274. Puteo Franciscus a 374. Quaestio facti 365. Quaestio fidei et metaphysica 53 70 72 sq. Quaestiones fidei 170 383. Qualificatori del S. Offitio 421. Qualitates legitimae 440. Quarantene 408. Quaresima 411 447. Quartiere 474 sq. Querci Jos. 36. Quesnell Pasch, 34 403. Questori 333. Quetif 272. Quien le Mich. 37. Quietismus 50 61. Quietismus in Gallia 61 422 sq. Quietistae 407 sq. Quietistae 407 sq. Quirinus Ang. Card. 198 205. Raderius Matth. 20. Ragione 418 420. Ragione di stato 263. Rainaldus Dom. 17 233 282. Ram de 202 353 386. Rancati Hilarion 32. Rangone Ugo 141 sq. Ranke L. 207 209 255. Ranuzzi Card. 474 sq. Ratio temporum 353. Ratramnus Corbeiensis 43 48. Ravagliac Franc. 284. S. Raymundus de Pennaforte 39 65 sq Raynaldus Odoric. 14 45 47 52 sq 74 83 87 91 135 139 sq. 197. Re di Sicilia 281 sq. Reassumptio Concilii Tridentini 57 206. Rebenedictio Henrici IV 240. Recalcatus 26 28. Recessus Conventuum Germaniae 150 154 163. Rector Universitatis Lovaniensis 396. Rectores animarum 320. Recursus Clericorum ad tribunalia saecularia 59 318. Redactio Constitutionum Pontificiarum 53 70 sq. Redditus Ecclesiae 379. Referendarii in Curia Romana 379. Reformatio abusuum 30 369 sq. Laemmer, Mel. Rom. Mant.

Reformatio Curiae 57 202 209 213. Reformatio Ecclesiae 17. Reformatio ecclesiarum Germaniae 61 435 sq. Reformatio morum 202 204 sq. Reformatio morum ac iudiciorum 57. Regalia in Gallia 34 62 469 sq. Regalia S. Petri 228. Regel Leonardus 14. Regesta Rom. Pontificum 8 sq. 202. Regia auctoritas 169 262. Regimen spirituale 373.
Regime Vedova di Francia 284 sq. 294 sq. 311 329.
Registro di Lettere del Feliciani 255 sq. Regola del governo 261. Regolare osservanza 280. Regolari 322. Regole et Istruzzioni de' Beccaleristi 428 sq. Regressus in beneficiis 152. Regula S. Francisci 77 92. Regulae generales librorum haereti-corum 259. Regulae SS. Patrum 228. Regulares exempti 331 402. Reifferscheid 6. Reinherus Ord. Praed. 11 sq. 412. Reisach Card. 37 45. Relabendi periculum 401. Relationes 16 sq. 20 sq. 26 sq. 37 61 74 sq. 211 229 sq. 335. Relationes (σχέσεις) divinae 117 sq. Religione et stato del Re d'Ethiopia detto il Prete Gianni 446 sq. Religione di S. Domenico in Francia 280. Religione Jerosolimitana 318. Religiones et religiosi 73 sq. 280. Religiosi 12 53 70 167 279 291 302 314 319 sq. 335 sq. 415. Religiosi di S. Francesco 337. Religiosi mandati nell' Indie 336. Religiosi reformati 299. Reliquie di Santi 337. Remissio peccatorum 265 393. Remissoriae 66. Renaudot 46. Renunciatio propriae voluntatis 86. Reo di lesa Maestà 275 289. Reprobi 429. Rescius Stanisl. 20 343 Reservationes 152 228 402. Residentia Episcoporum 57 210 304 372 sq. 441. Residentia personalis in Ecclesiis 375. Resignatio Episcopatuum 379. Resistenza negativa 420. Responsio theologica de iuramento fidelitatis 318.

Restitutio bonorum ecclesiasticorum | Sabinensis Episcopus 374. 162 164 280. Restitutio Episcoporum in Anglia 319 sq. Rettore dell' Università di Parigi Reumont A. 136 207 310. Revue des Sciences Ecclésiastiques 10 27. Rhalli 39 346. Rhodi Arcivescovo di 260 300. Ricardus Cluniacensis 9. Ricciardo 60 381. Ricciardotto 260. Riccius Joa. Montepolitianus 16 27. Richer 59 300 311 sq. Richter 157 394. Riduttione dei censi 327. Riezler S. 74 77. Riffel 287. Riflessione 416 418 sq. Riforma del Breviario 367. Riforma buona 192. Riforma de' Cardinali 187. Riforma della Chiesa 176. Riforma di costumi 158 443. Riformatione del Martirologio 355. Riformazione universale 161. Rigaltius Nic. 274. Rigorismus 400. Rinicarii 11. Riti controversi de Cinesi 35. Riti indotti dallo Scisma 49. Rito greco 347 454. Rituale Nicolai Aletensis 397 sq. Ritus a Jure statutus pro Conciliis 137. Roccha Angel. 284. Rochefocault 468. Rochella 262. Rodo 289. Roban Card. de 404. Roban Card. de 404. Roban 5 sq. 16 20 28 sq. 55 sq. 80 105 136 sq. 197 sq. 255 sq. 329 350 356 sq. 395 408 sq. 473 sq. Romandiola 376. Roncaglia 365 470. Ronchini Amad. 15 146. Rorarius Hieron. 26 sq. Rorate 464. Rosario 409. Rossi de 32 139. Rossia 16 345. S. Rota Romana 9 65 sq. 318 327. Rubeis Hieron. 20. Rudolphus II Imp. 20 257 263 270 445. Rufinus Aquileiensis 4 44. Ruggero 226 281. Ruggieri 335 344. Ruigosnoz 176. Ruini 336. Ruthenorum Jus ecclesiasticum 49. Sabellianismus 44 119.

Sacco di Roma 32 34 139 Sacerdotium 101 sq. 221 265 372. Sacerdotium et Imperium 317. Sacramenta septem 213. Sacramenti della Chiesa 354. Sacramenti poenitentiae administratio 392 sq. 400 415. Sacramento dell' Ordine 447. Sacramentum Confirmationis 320. Sacramentum Matrimonii 347. Sacrificium 104 221 345. Sacrificium legis gratiae 265. Sadoletus Jac. 26 29 146 205. Sala 10. Sala di Constantino 210. Salmi penitentiali 357. Salus animarum 305 368 372 Salviatus 26 28 sq. 137 237. Salviurgh 439 sq. Sampyrus Astoricensis 67. Sanctio pragmatica 222. Sanctorum invocatio 400. Sanctuarium Dei 379. Sanga 26 29 sq. Santi Quattro Card. di 235. Saragozza 412. Sarpi 14 35 59 135 203 243 266 sq. 308 sq. Sarra 281. Satisfactio 401. Sauli 333. Sauloniro 42. Savoia 176 179 303 306. Saxones 402. Saxonia 56 203 463 sq. Sbirri 264 290. Scalchi Fortunatus 51. Scaliger 307. Scandalum 239 377 392 392 402. Scaramelli 407. Scerif 290. Schedae Sirletianae 51 59 341 sq. Schedae Ubaldinianae 256 sq.
Schediasma 38 sq. 48 54 102 107 111 120 sq. 124 sq. Schisma 100 298 392. Schisma deplorandum 343. Schisma et haeresis 49. Schismatici 49 97 103 sq. 155 170 Scholarius 55 125 sq. 315. Scholasteriae 445. Scholastica 6 sq. Scholia sopra il Martirologio Romano 357. Schram Dominic. 407. Schroedl 446. Schulte 10 69 157 375 394 460. Schuuitz 340. Sciacca Angelo di 282. Scientia media 384. Scioppio 328.

Scotia 17 191 208 229 sq. 261 321. Sette Chiese 236 351. Scotti Melch. 20. Sextus Decretalium 10 232. Scotti Vescovo del Borgo S. Dome-Sfondratus 45 470 nico 467. Scrinium haereticorum 73. Sforza Ascan. 30 136. Sicilia 164 179 226 sq. 281 sq. 333. Sigismundus Poloniae Rex 27. Scrittori Italiani et Francesi 294. Scrittura sopra l'autorità ecclesiastica Signatura 255. Signoria Veneta 265 sq. 273 309 452. Signorile 255. 220 sq. Scritture sacre 261. Scrutinia autographa 20. Sigonius Carolus 20. Silbernagl 451. Sildonio 305. Scrutinium secretum 243. Scuole de Gesuiti 291. Sebastiano Re di Portogallo 453. Silesia 280 458 464. Sillary 19. Silva Candida 374. Sebastianus Archiepiscopus Moguntinus 31. Sebastianus Salamantinus 67. Silvester 12 365. Simeon Patriarcha Iberiae 21. Secretaria Status Rom. 27 sq. 59 62 255 sq. 258. Simie d'ogni setta 455. Secretarii Brevium 255. Simon Constantinopolitanus 42 48 123. Secretum de discussionibus SS. Con-Simon Siculus 226. gregationum Rom. servandum 251. Sectae haereticorum 11. Simonetta Jacob. 203. Simonetta Ludov. 214. Sede vacante 443 470. Simonia 207. Sedes Episcopales in Anglia 265. Sedis Apostolicae auctoritas 33 58. Simplicius 8 10. Sindicare le Bolle apostoliche 223. 152 157 159 169 213 263 277 314. Sindici laici 333. Seditiosi dispute 313. Sinodo Provinciale Senonense 315. Siricius 10. Sirletiana 341 sq. Sedulius Scottus 40. Seelen 35. Segmina varia 51 61 sq. 433 sq. Segretario della Cifra 258. Segretario di Lettere de Prencipi Sirletus Guilelmus 20 24 48 51 59 66 111 343 sq. 355 357. Sirmondus 44 344. Sisinnio 359. Semei 361. Seminaria 272 337 463 sq. Siviglia Arcivescovo di 179. S. Sixti Card. 197 sq. Seminaria Clericorum 218. Sixtus IV 37 363 392 Sixtus V 21 32 51 66 222 sq. 228 sq. Seminaria in Gallia et Flandria 272. Seminarium Pontif. Olomuc. 461. 297 334 351 355 383. Seminatore della zizania 278. Slavata 458. Semipelagiani 384. Senato di Venetia 28 266 sq. Senatus Parisiensis 275 317. Slavonia 17. Slesiti 280. Smiteo 321 sq. Societas Jesu 59 69 224 349 sq. 364 Senez 403. Sensus catholicus 392 sq. Sententia in causa matrimoniali Hen-461. Societas Missionis Anglicanae 268. rici VIII 203 sq. Sole della giustitia 352. Sollicitudo apostolica 245. Sententia depositionis 84. Sententia definitiva 203 205 421. Sollicitudo omnium Ecclesiarum 257 Sententia Doctorum communis 371. 368 373. Sentis 66 209 219 281. Sophonias 48 123. Soranzo Giac. 208. Sorbona 233 300 308 314 348 403. Septentrionales provinciae 17. Sergius 105. Series Pontificum Romanorum 9. Sorbonensium Theol. Facultas 405 sq. Series Vindobonensium Nunciorum Sorbonistae 58 sq. 233 sq. 264 298. Soria Joann. 20. Seripandus Hieron. 212. Sottomaior Ludov. 20. Serment d'abiuration 272. Sotus 374. Sourdis Card. de 24 283. Spada Card. 197 399 473. Spagna 16 33 35 56 164 174 sq. 223 Serry Hyacinth. 197 382 385. Servia 16 17. Servino 275 sq. 291 302 312 316 sq. 281 sq. Specimina Moralis christianae et diabo-Setta de' Fraticelli 53 68. Setta di Mahomette 452. licae 401.

Speditioni del Papa 222 224. Spes et charitas 50. Spetiano 459.
Spetiano 459.
Spicilegium Jansenisticum et Quietisticum 51 60 sq. 389 sq
Spina Aurelius 177. Spinelli 20. Spirito di profetia 415. Spiritual amore 351 sq. Spiritus orationis 423. Spiritus privatus 405. Spogli di Prelature 175 Spondanus Henricus 20 59 258 316 sq. Stampa 164 262 302 324 353. S. Stanislaus Kostka 336 Stapletonus Thom. 20 59 348 sq Stati di Germania 163 sq. Stato temporale del Papa 366. Status amoris gratuiti 424. Status Ecclesiasticus 217 376. Status habitualis puri amoris 426 Status naturae lapsae 404. Status perfectorum 53 73. Statuta approbata 441. Statuta Collegii Ord. Praemonstr. in Urbe 395. Statuta haereticalia 85 91. Stephanus IX 8. Stephanus Henric 9. Stephanus Rob. 3. Strabo 9. Stroza 17. Struvius 201. Studium Wittenbergense 152. Suarez Franc. 59 329. Suarez Jacob. 20. Suburbicarii episcopi 374 sq. Successio legitima Episcoporum 265, Successionum tres species 265, Suecia 17 21 236 sq. Suffragia in Conclavi 58 243. Suffraganeae ecclesiae 441. Suffragio de' morti 428. Suidas 9. Summarium Scripturarum Cleri Anglicani 319 sq. Supremo Capo della Chiesa Anglicana 221. Suspensio Concilii Tridentini 180 182 sq. Sussidio delle galere 193. Svenkfeld Gasp. 22 sq. Svizzeri Cattelici 179. Sweeney 232. Syllabus Errorum 366. Symbolum 43. Symbolum Apostolorum 213 409 422. Symbolum charitatis 392. Symmachus 10. Symoniaci 11 12. Synarum regio 228.

Syndici Cleri et Populi Romani 80 Tonsura 333 446.

Synodales Canones Colonienses 151. Synodalia Chaldaeorum 17. Synodi dioecesanae 153 397 443. Synodi provinciales 39. Synodicum 38 107 358. Synodus Maronitarum in Monte Libano 34 131. Synodus Zamosciensis 49. Tacitus 38. Talon Advoc. 476. Talon Jo. Henr. de 87 89 sq. Talpa Anton. 20 281. Tanara Nuntius Colon. 62 408 473 sq. Tarantasia Arcivescovo di 312. Taurusius Franc. Mar. 20 243. τάξις 125 sq.
Tempo Pasquale 347.
Tentativa 407.
Tentativa 387 420. Teologi di Francia 264 275 291 sq. Termini di giustizia 194 339, Terre franche 164 sq. 280. Tertius S. Francisci Ordo 401. Testamentum Caes. Baronii 355. Testamentum Jac. Aug. Thuani 274. Testamentum Vecci 100. Testimoniales Apostoli 79. τέταοτος γάμος 346. Theatro dell' Antichristo 301. Theiner Aug. 26 208 444. Theodorus Lascaris 46 sq. S. Theodorus Studita 60 105 sq. 358 sq. Theodorus Sugdaeae Episcopus 100. Theodorus Sugdaeae Episcopus 100.
Theodosius Imperator 98.
Theologi 116 sq. 128 144 152 sq. 183
197 sq. 213 258 268 296 313 347
374 377 399 404 sq. 444.
Theologi Universitatis Parisiensis 300.
Theologia Saec. XVI antetridentina
6 14 147 151 sq. 200 205.
Theophylactus 43 Theophylactus 43. S. Theresia 32 59 306. Thiel A. 10. D. Thomas Aquinas 40 sq. 111 127 sq. 211 373 sq. 391 406.
S. Thomas Cantuariensis 469. Thomas Hamerken van Campen 386. Thomassinus 372 451. Thuanus 59 273 sq. 290 sq. 302. Thucydides 38. Tiborni 289 sq. Tiraboschi 139 345 358. Tischendorf 7.
Titulus legitimus 226.
Toledo 56 180 sq.
Toledo Card. di 318 321 329. Toletus 364. Tolosa Arcivescovo di 437 472. Tommaso di Villanova 388. Tor Zidem 448.

Torrentibus Lud. de 51. Torrentius Laevinius 20 353. Tortura Torti 264 sq. Tosco 361 sq. Tosti 8. Tournely 405 sq. Tournon 35. Tradimento della polvere 326. Traitté des Droits et Libertez de l'Eglise Gallicane 61 278 467 sq. Tranensis Card. 198. Transformatio 418. Transilvania 456. Translatio Episcoporum 378. Translatio Novi Testamenti in linguam Gallicam 348 398. Translatione dell' Imperio 207 317. Transsubstantiatio 258. Trattati di pace 33. Treveri 445.
Trevirensis Archiep. 93.
Tridentum 32 135 158 sq. 373. Tribunal divinum 248. Tribunal Patriarch, Venet. 279. Tribunale del Cappellano Maggiore Tribunale del Santo Offitio 407 sq. Tribunali ecclesiastici 24 333. Tribunali secolari 280 318. SS. Trinitas 115 sq Triodium 358. Triplici nodo triplex cuneus 257 sq. Trithemius 80. Tronsonius Sulpicianae Congr. Praepos. Generalis 424. τρόποι υπάρξεως ἐπὶ τῶν Θείων 127 sq. Troxler 232. Truchsess Otto 136. Trullanum 38.
Tubing. Ephemer. Trimestr. 14 sq.
Tunica Christi inconsutilis 343. Turchetto 317. Turchi 448 sq. Turcia 16 137. Turco 17 32 168 170 190 209. Turrecremata Joa. de 69 73. Turrianus Franc 66. Turribius Austuricensis 72. Tusculanus Episcopus 374. Tuscus 375 Tuta conscientia 239. Typographia Vaticana 233 244. Typographorum Paris. licentia 59 Tyrannocidium 59 2°4.
Ubaldini Nunt. Apost. 141 sq. 256
261 263 sq. 2°5 sq. 318 sq.
Ubaldino Petruccio 203. Uffitio pastorale 299. Ugo de Castronovo 76.

Ugonotti 16 188 194 229 sq. 261 292 301 310 317. Ulma 22 272. Undervaldo 328. Ungaria 17 20 29 202 sq. 459. Unio Ecclesiarum 17 43 46 48 50 53 sq. 448. Unio Graecorum ad Ecclesiam Dei 27 100 sq. 314. Unitas Ecclesiae 314 351. Università Cattoliche 383 444. Universitas Lovaniensis 60 153 394 sq. Universitas Parisiensis 137 233 sq. 283 291 sq. 314. Universitates 12 71 385 445. Urbanus II 226 281. Urbanus V 9. Urbanus VII 236. Urbanus VIII 9 33 35 51 58 60 198 214 sq. 321 sq. 394 sq. Urrutigoiti 65. Ursinis Card. de 15 201 221. Ursinus Fulvius 122. Uso della Regalia 470 sq.
Usurpatio bonorum ecclesiasticorum 143 280. Usurpatio iurisdictionis spiritualis 224. Usus antiquus S. Ecclesiae 170. Usus Ecclesiae 378 392 394. Tribunaux du Royaume d' Irlande
272.

Trinitarii 219.

Usus rerum consumptibilium et Dominium 53 70 72 sq.
Utilitas Ecclesiae 377 sq. 441. Uvamba 67. Vacatio Ecclesiarum 370 sq. Vacatio per obitum 207. Valdestain 466. Vallentinelli 3 15 146. Valerius Aug. Card. Veronensis 34. Valesius Henricus 3 5. Valtellina 179. Vancopius Rob. 28. Vandermoere Jos. 306. Varese 471. Vargas 178 181 209. Vartabieti 455. Vasionensis Episcopus 137. Vasquez 374 398. Veccus Joa. 46 sq 53 sq. 97 sq 123. Vedovo 347. Vehus Hieron, 153, Velserus Marc. 20 67. Venafro Vescovo di 260. Vendramino 16. Veneta Respublica 16 26 32 35 58 sq. 167 203 229 241 sq. 265 sq. 326 sq. 363 sq. Venetiae 3 sq. 15 123 266 279 293 308 sq. 339 359 452. Vera Franc. di 16 241. Verallus 26. Vercelli 183 191 Vergerius Paulus 26 28 30 57 146

Veritas evangelica 73. Veritas praedestinationis 399. Veritas sacramenti 151. Vernazza 38 40 sq. Verona 156. Veronensis Episcopus 27 156 160 163 Versalia 424. Verulanus Card: 28. Vescovi di Germania 438. Vescovi dell' Indie 184 330. Vescovi in Inghilterra 319 sq. Vescovo di Parigi 299 301 305 312. Via interna 415 418. Via juris 234. Via perfectionis 74 76. Via salutis 352 404. Via di Santo Homero 306. Viaticum 251. Vicarie perpetue 335. Vicarii Generales 322 Vicario Capitulare di Pamiers 471 sq. Vicarius Christi 170 221 297 368 474 Vicarius Patriarchalis 271 279 Vicecancellarius S. Colleg. Cardinalium 198. Vicecomitibus Carolus de 186 sq. Vicentinus Card. 242. Vicerè di Napoli 283 327 333 338. Vicerè di Sicilia 282. Vienna 28 147 445. Vigor legum sacrarum 438. Villa Magliana 200 sq. Villafranca 191. Villarosa 25 356 Villars Petrus 20 384. Villeroy 256 264 267 sq. 275 sq. 298 304 308 317. Vincenzi 45. Vinculum matrimonii 213. Vinculum matrimonii spiritualis 379. Vinculum unitatis 222. Vinea Domini 371 442. Violatio iurisdictionis spiritualis 225. Violenze del Demonio 412 sq. Violenze sensuali 419 sq. Virtů eroica 419. Visconti 56 361. Visita Apostolica 16 443 Visita delle 7 Chiese di Roma 351. Visitatio liminum Apostolorum 229. Visitatio Monasteriorum 269 335.

Visitationes Dioeces 439. Visite dei Generali 280 Vita dell' anima 421. Vita Clericale 333. Vita perfetta 387. Vitae Romanorum Pontificum 8 sq. Vitellius Card. 214. S. Vittore 448. Vives 312. Vormatienses Tractatus 28 30 136. Vota religiosa 60 73 213 387. Vox in Conciliis 138 165. Voxu (Oxu) 337. Voyes de droit 405. Vratislavia Vescovo di 270 461. Waal Ant. de 351. Waldenses 13 sq. Walter 11 287 295. Warnkoenig 163. Wegelin 47 Wenceslaus Rex Bohem. 220. Werner C. 125 128 329 383 399 401. Wetzer 295 405 Wicleff Joa 12 221. Widringtonus Roggerius 318. Wiedemann 153 Wirceburgensis Episc. Julius 20. Wratislaviensium Canonicorum Capitulationes 413. Zabarella 72 sq. Zacagni 9. Zaccaria 141 185 273. Zaccheria Vartabled 335. Zachariae 40. Zafila 67. Zagazabo 450. Zagrabiensis dioecesis 17. Zamboni 215. Zanetti 3. Zanguinus Ugolinus 11. Zelotipia 143. Zernicaw 42 sq. 47 102 121. Zevalles 326 329. Zhishman 39 346, Zitelle Inglesi 315. Zobl 395. Zollern Conte di 437. Zosimus 383. Zucchi Bartholomaeus 20. Zuingliani 150 sq.

## OPERA EIUSDEM AUCTORIS.

- Clementis Alexandrini de λόγω Doctrina. Lipsiae 1855.
- Papst Nikolaus der Erste und die byzantinische Staats-Kirche seiner Zeit. Berlin 1857.
- S. Anselmi Cantuariensis Libri duo Cur Deus Homo. Berolini 1857.
- Die vortridentinisch-katholische Theologie des Reformations-Zeitalters aus den Quellen dargestellt. Berlin 1858.
- Eusebii Pamphili Historiae Ecclesiasticae Libri decem. Graecum textum collatis qui in Germaniae et Italiae bibliothecis asservantur Codicibus et adhibitis praestantissimis editionibus recensuit etc. I—VI. Scaphusiae 1859—1862, nunc Ratisbonae, sumtibus G. J. Manz.
- Analecta Romana. Eine Denkschrift. Schaffhausen 1861.
- Monumenta Vaticana unacum Fragmentis Neapolitanis ac Florentinis. Friburgi Brisgoviae 1861.
- Misericordias Domini. Freiburg im Breisgau 1861.
- Zur Kirchengeschichte des sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts. Freiburg i. Br. 1863.
- De Leonis Allatii Codicibus qui Romae in Bibliotheca Vallicellana asservantur Schediasma. Friburgi Brisg. 1864.
- Scriptorum Graeciae Orthodoxae Bibliotheca selecta. Ex Codicibus manuscriptis partim novis curis recensuit partim nunc primum eruit etc. Sect. I—VI. Friburgi Br. 1864. 1865.
- In Decreta Concilii Ruthenorum Zamosciensis Animadversiones theologicocanonicae. Friburgi Br. 1865.
- Coelestis Urbs Jerusalem. Aphorismen nebst einer Beilage. Freiburg i. Br. 1866.



931.8 Meletematum Romanorum man Robert G. Remoberg Lämmer

L12



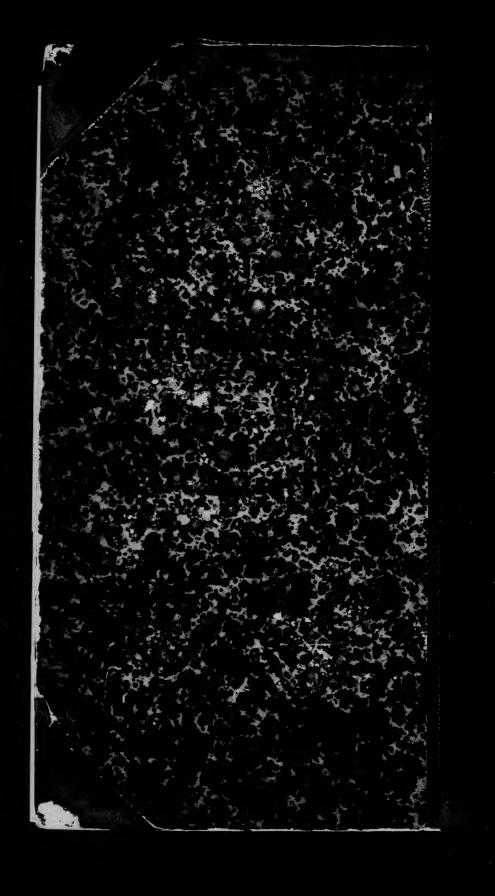